

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Cyc. 80 KHb





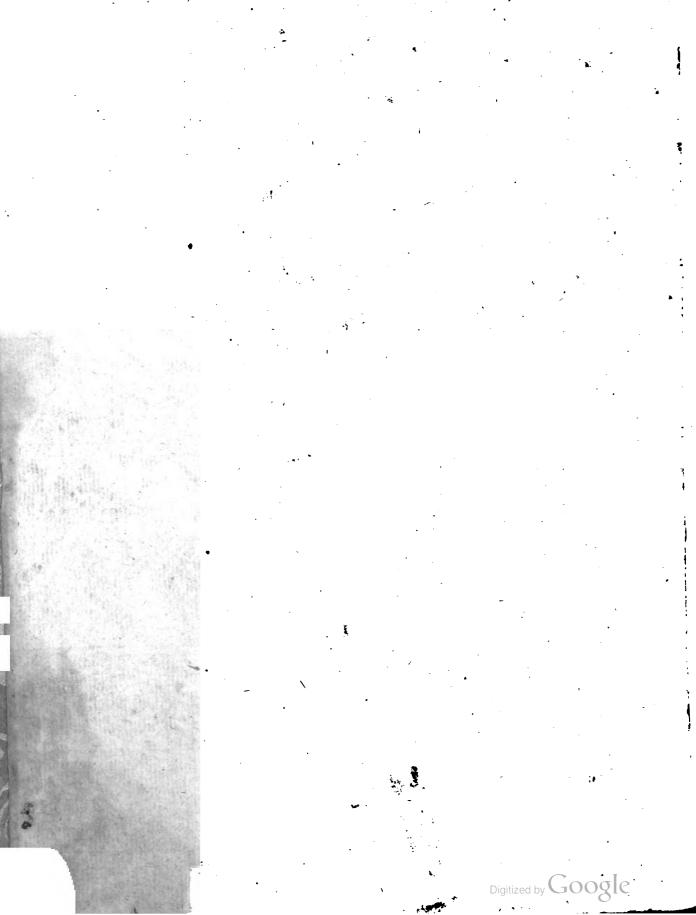

3.3.4

# VOCABULAIRE FRANÇOIS

## LE GRAND VOCABULAIRE FRANÇOIS,

## CONTENANT

- ao. L'explication de chaque mot considéré dans ses diverses acceptions grammaticales, propres, figurées, synonymes & relatives.
- 2°. Les lois de l'Orthographe; celles de la Prosodie, ou Prononciation, tant familière qu'oratoire; les Principes généraux & particuliers de la Grammaire; les Règles de la Versification, & généralement tout ce qui a rapport à l'Éloquence & à la Pocsie.
- 3°. La Géographie ancienne & moderne; le Blason, ou l'Art héraldique; la Mythologie; l'Histoire naturelle des Animaux, des Plantes & des Minéraux; l'Exposé des Dogmes de la Religion, & des Faits principaux de l'Histoire Sacrée, Ecclésiastique & Profane.
- 4°. Des détails raisonnés & philosophiques sur l'Économie, le Commerce, la Marine, la Politique, la Jurisprudence Civile, Canonique & Bénéficiale; l'Anatomie, la Médecine, la Chirurgie, la Chimie, la Physique, les Mathématiques, la Musique, la Peinture, la Sculpture, la Gravure, l'Architecture, &c. &c.

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES.

TOME VINGT-QUATRIÈME.



## A PARIS,

Hôtel de Thou, rue des Poitevins, Quartier S. André-des-Arts.

M. DCC. LXXII.

Avec Approbation & Privilège du Roi,



## LE GRAND VOCABULAIRE FRANÇOIS.

QUA

QUA



UARTIER; substantif masculin. La quatrième partie de certaines choses Ainsi l'on dit, un quartier de veau, un quartier d'a-

gneau, un quartier de mouton, un quartier de chevreuil; pour dire, la quatrième partie d'un veau, d'un agneau, d'un mouton, d'un che vieuil. On préfère les quartiers de derrière aux quartiers de devant. Un quartier de poire.

Proverbialement & figutément on dit, qu'on se mettroit en quatre quartiers pour le service de quelqu'un; pour dire, qu'il n'y a rien qu'on ne voulût saire pour le servir.

On dit, un quartier de terre, un quartier de vigne; pour dire, la quatrième partie d'un arpent de terre labourable, d'un arpent de vigne.

QUARTIER, se prend aussi pour la quatrième partie d'une aune. Ainsi on dit, un quartier d'étoffe, un quartier de ruban, un demi quartier d'é-

Tome XXIV.

On appelle aussi par extension, quartiers, les parties d'un tout qui n'est pas divisé exactement en quatre parties. Un quartier de gâteau, un quartier de pâté, &c.

On appelle bois de quartier, du bois à brûler fondu en quatre.

On appelle échalas de quartiers, des échalas faits de bois de chêne fendu, à la différence des échalas de bois blanc, comme de saule, de tremble, &c. qui sont des branches de ces arbres coupées seulement de longueur.

Ön dit, un quartier de lard; pour dire, une grande pièce de lard tirée de dessus un cochon.

On appelle quartiers de pierre, de gros morceaux de pierre. Et pierres de quartier, certaines grosses pierres de taille, dont il n'y en a que trois à la voie.

On nomme quartier de soulier, les deux pièces de cuir qui environnent le soulier.

On appelle quartiers, les côtés

A

du sabot d'un cheval, compris entre la pince & le talon de part & d'autre.

Chaque pied a deux quartiers, celui de dedans, & celui de dehors. Le défaut des quartiers, est d'être trop'sertés, c'est-à-dire, trop applatis; celui de dedans y est plus sujet que celui de dehors.

On dit, qu'un cheval fait quartier neuf, lorsque par quelque cause que ce soit, un des quartiers tombe, & se trouve chassé par un autre quartier qui croît.

Les Selliers appellent quartiers d'une selle, les parties sur lesquelles les cuisses du Cavalier portent & reposent.

En termes de tailleurs d'habits, on appelle quartiers, les quatre morceaux principaux qui, quand ils sont assemblés, forment le corps & les basques d'un habit ou d'une veste.

En termes d'Architecture, on appelle quartier de vis suspendue, une portion d'escalier à vis suspendue pour raccorder deux appartemens qui ne sont pas de plain pied. Et l'on appelle quartier tournant, un nombre de marches d'angles qui par leur collet tiennent au noyau d'un escalier.

En parlant d'une ville, on appelle quartier, un endroit de la ville dans lequel on comprend une certaine quantité de maisons. Servius Tullius partagea la ville de Rome en quatre quartiers. Paris est divisé en vingt quartiers. On l'a mené chez le Commissaire du quartier.

QUARTIER, se dit encore d'une certaine étendue de voisinage. Il est lié avec tous les honnêtes gens de son quartier. Et aussi de tous ceux qui demeurent dans un quartier Tout le quartier sait l'aventure qui lui est

On appelle nouvelles de quartier, certaines nouvelles qui n'ont guète de cours que dans le quartier où on les débite. On dit, faire les visues du quartier; pour dire, aller rendre visite à toutes les personnes un peu considérables qui demeurent dans le quartier où l'on vient s'établir. Et en parlant d'un homme que l'on regarde dans son quartier comme un homme réjouissant & de belle humeur, on dit, que c'est le plaisant de son quartier, le plaisant du quartier.

On dit aussi samilièrement, qu'une personne est la gazette du quartier; pour dire, qu'elle est sujette à rapporter dans les maisons tout ce qui se passe dans le quartier.

On dit figutément, mettre l'aslarme au quartier, donner l'alarme au quartier, pour dire, débiter quelque nouvelle qui donne de l'inquiétude à ceux qui y ont intérêt. Et l'on dit, l'alarme est au quartier; pour dire, on est fort inquier dans cette maison, dans cette famille, dans cette société. Il est du style familier.

QUARTIER, se dit quelquesois en parlant des provinces & de la campagne, & alors il se met toujours au pluriel. Mandez-nous ce qui se passe dans vos quartiers. On dit, cet homme est de nos quartiers, pour dire, il est de notre pays, de notre voisinage.

QUARTIER, en terme de guerre, a plusieurs significations.

On appelle quartier, le campement d'un corps de troupes, & le corps de troupes lui-même. Ce quartier a été enlevé. Un quartier bien retranché.

Dans un siège on appelle quartier, un campement sur quesqu'une des principales avenues d'une place pour empêcher les convois & les secours. Distribuer les quartiers.

On appelle quartier des vivres, le lieu où est logé l'équipage des munitions de bouche, & où l'on met le pain qu'on distribue journelle-

ment aux troupes.

On appelle quartiers d'hiver, les lieux différens qu'une armée occupe pendant l'hiver, où les troupes doivent trouver le repos, les commodités & les fublistances nécessaires pour se rétablir des fatigues de la campagne, & se mettre en état d'en recommencer une nouvelle.

Chaque Général d'armée fait en sorte d'être le dernier à prendre les quartiers d'hiver, parceque celui qui tient plus long - temps la campagne, peut trouver l'occasion de tenter quelque entreptise sur son ennemi. On peut encore différer de prendre ses quartiers par une autre considération; c'est lorsque les troupes que l'on commande sont plus propres à soutenir les rigueurs & les incommodités de la saison que celles de l'ennemi. En l'obligeant de tenir son armée ensemble malgrél'intempérie du temps, on lui fait per dre beaucoup de monde par les maladies qui en résultent, tandis que les soldats qu'on a sous ses ordres, étant plus robustes & plus accoutumés à souffrir les injures de l'air, ne s'en ressent presque point.

Lorsque de part & d'autre les troupes sont nées à peu près sous le même climat, comme dans ce cas elles soussirioient également du froid, on prend ordinairement des deux côtés, vers la sin du mois d'Octobre, ou lorsque les sourages commencent à manquer, le parti de se retirer chacun dans ses quartiers d'hivera

١,

L'armée devant trouver dans les quartiers le repos dont elle a besoin, on les choisit de manière que les troupes ne soient point obligées d'être toujours sous les armes pour segarantir des entreprises de l'ennemi; il faut d'ailleurs qu'ils soient assez sûrs pour qu'une petite partie des troupes suffise pour les garder, & qu'ils couvrent le pays que l'on veut conserver.

Une bonne disposition à cet égard, demande beaucoup d'intelligence & de connoissances dans celui qui la dirige; il faut qu'il soit parfaitement instruit de tout ce qui concerne le pays, qu'il ait égard aux circonstances dans lesquelles l'armée peut se trouver, qu'il ait attention au plus ou moins d'affection des Habitans, aux forces de l'ennemi, au caractère du Général qu'il a en tête, à la nature de ses troupes; & enfin qu'il juge de tous les événemens qui peuvent arriver, pour tâcher de les prévenir par la sagesse de ses dispositions. On ne peut sur ce sujet que donner des règles très-générales; mais le génie & la science de la guerre doivent y suppléer. Voici celles que prescrit Montecuculli.

Il faut, selon ce célèbre Général, fortifier un camp pour tenir les troupes en sûreté auprès de quelque grande ville marchande, ou de quelque rivière, asin de couvrir le pays, ou bien il faut, & c'est l'usage le plus ordinaire, les distribuer par grosses troupes dans des lieux serrés & voisins, asin que les quartiers purssent se soutenir les uns les autres.

On doit encore, ajoute ce grand Capitaine, couvrir le voisinage des quattiers par des forts, rivières, montagnes & passages où l'on met des gardes de crvalerie, tant pour avertir quand l'ennemi vient, que pour empêcher qu'il ne puisse faire des courses avec de petits partis, ou pour lui couper les vivres derrière, & harceler son arrière-garde, s'il entreprenoit de passer en grand corps. Il faut aussi serrer les vivres des environs dans des lieux fermés.

L'évidence de ces principes est maniseste. Ce sont à peu-près les mêmes que ceux que M. le Maréchal de Puységur donne dans son livre de l'Art de la Guerre. Il y ajoute seulement, 1°. qu'il faut choisir un lieu dont l'assiette puisse être avantageuse pour le champ de bataille, où les troupes doivent se rendre au

premier signal.

Et 18. que ce champ de bataille soit placé de manière que toutes les troupes puissent s'y rendre longtemps avant l'ennemi, il s'agit pour cet effet de calculer le temps nécessaire aux troupes des quartiers les plus éloignés, & d'examiner s'il est plus court que celui que l'ennemi doit employer pour s'y transporter, joignant à cette attention, des patrouilles ou de petits partis qui rodent continuellement du côté de l'ennemi pour éclairer ses démarches, beaucoup d'exactitude dans le service, & sur-tout des espions fürs & fidelles; on se met par-là à l'abri des surprises.

Les quartiers peuvent être pris dans le pays ennemi ou sur la frontière de celui dont on est maître, & dans les provinces voisines. Leur disposition dans le premier cas exige encore plus de précautions que dans

le second.

Il est essentiel d'avoir vers le centre des quartiers une espèce de place forte capable de protéger, comme le dit Montecuculli, le champ de bataille, & de donner même une retraite aux troupes dans la circonstance d'un événement malheureux. Cette place doit renfermer les principaux magasins de l'armée, & les gros équipages de l'artillerie. Comme on ne trouve pas dans tous les pays des places en état de défense, le premier devoir du général qui règle les quartiers, est d'en former une de cette espèce; le travail nécessaire pour cet esset, n'est ni long ni dispendieux.

Indépendamment de la place d'armes ou du lieu d'assemblée pour les quartiers en cas de besoin, il faut occuper & même mettre en état de désense tous les principaux endroits les plus près de l'ennemi, & tous ceux qui pourroient lui servir d'entrée pour pénétrer dans l'intérieur des quartiers: cet objet mérite toute l'attention des officiers qui ont le commandement de ces dissérens

postes.

On n'est jamais surpris à la guerre que par sa faute, personne ne doute de cette vérité; mais on croit souvent éluder le blâme qui en résulte, en prétendant qu'un officier sur, lequel on se reposoit n'a point fait son devoir. Cette excuse parost assez foible: car comme les chefs doivent connoître le mérite des officiers qui font fous leur commandement, ils ne doivent jamais leur confier des emplois au-dessus de leur portée; s'ils se trompent à cet égard, on ne peut s'en prendre qu'à leur peu de discernement, & par conséquent il est assez juste qu'ils partagent une partie de la faute qu'ils ont occafionnée par leur mauvais choix; c'est le moyen de les empêcher de donner le commandement des postes importans à l'amitié ou à la sollicitation. Au reste un officier qui commande dans un poste qu'il est absolument essentiel de conserver, doit avoir ordre de s'y défendre jusqu'à la dernière extrémité; il ne doit capituler ou l'abandonner que sur des ordres formels & par écrit du général.

C'est en fortissant ses quartiers que César sut mettre ses troupes en état de se soutenir contre l'ennemi dans les Gaules. On voit dans ses commentaires qu'après sa seconde expédition d'Angleterre, il fut, contre sa coutume ordinaire, contraint de disperser ses quartiers en différentes provinces voisines pour la commodité des subsistances, à cause de la disette que la sécheresse avoit occasionnée dans le pays. Ils étoient renfermés dans une étendue d'environ trente-trois lieues, & non point de vingt-cinq comme le dit d'Ablancourt: César, pour veiller plus particulièrement à leur sûreté, prit le parti de demeurer dans les Gaules jusqu'à ce que les troupes fussent bien établies & bien fortifiées dans leurs quartiers. Celui de Sabinus & de Colta ayant été battu & détruit par la ruse que les Gaulois employèrent pour engager les troupes à en sortir, le quartier de Cicéron, frère de l'Orareur, qui étoit en Hainaut, fut attaqué par les Gaulois des environs; mais la résistance qu'ils y trouvèrent, donna le temps à César de venir au secours de ce quartier, ce qui obligea les Gaulois de se retirer.

Tel est l'effet qu'on doit se promettre des quartiers retranchés ou fortisses: ils donnent le temps au général de venir au secours de ceux qui sont attaqués, & de faire avorter le dessein de l'ennemi. C'est à la vérité un travail un peu satigant

pour les troupes qui ont alors besoin de repos; mais elles en sont bien dédommagées par la sûreté & la tranquillité dont elles jouissent ensuite dans les quartiers.

Chaque quartier doit être composé de cavalerie & d'infanterie en nombre suffisant pour le désendre, & relativement aux vivres que le pays peut sournir. La cavalerie sert à faire des courses pour étendre les contributions; l'infanterie est particulièrement destinée à la désense du quartier. Chacune de ces deux espèces de troupes doit être plus ou moins nombreuse suivant la nature du pays; c'est-à-dire, suivant qu'il est plus montueux ou uni, & plus ou moins abondant en sourage.

On fait quelquefois des quartiers de cavalerie seulement, on en fait aussi qui n'ont que de l'infanterie. Dans ce cas, les quartiers de cavalerie doivent être dans deslieux sûrs, qui soient, dit M. le Marquis de Santa-Crux, de désense par euxmêmes, parceque la cavalerie n'est pas si bonne que l'infanterie pour désendre un poste sermé.

Une attention qu'on ne doit point négliger dans l'établissement des quartiers, c'est qu'il y ait entr'eux des communications sûres que l'ennemi ne puisse pas couper. Pour cet esset les ponts, s'emparer de tous les bacs qui servent au passage des rivières, & convenir de dissérens signaux, pour que les quartiers s'avertissent réciproquement de tout ce qui peut leur arriver, & des secours dont ils peuvent avoir besoin.

On appelle aussi quartier d'hiver, l'intervalle de temps compris entre deux campagnes. Le quartier d'hiver a été long.

On appelle quartier de rafraîchif-

sement, le lieu où des troupes fatiguées vont se remettre & se rétablir pendant que la campagne dure encore. Et l'on appelle quartier de cantonnement, les différens lieux, comme petites villes, bourgs & villages, à portée les uns des autres, dans lesquels on partage l'armée; on en use ainsi pour la faire subsister plus facilement, & la mettre à l'abri des rigueurs du froid, soit au commencement d'une campagne, en attendant que la terre puille fournir du fourage, soit à la fin pour garantir les troupes de l'intempérie de la saison, lorsqu'on a attaire à un ennemi qui se tient assemblé sans prendre ses quartiers.

On appelle quartier du Roi, ou quartier du Général, un lieu choisi où est le logement du Roi ou celui

du Général.

Le quartier du Général doit être, autant qu'il est possible, à la queue du camp vers le centre ou entre les deux lignes, de manière que l'ennemi ne puisse ni le canonner, ni l'insulter. Ce sont ces deux objets qui doivent en déterminer le choix, & non point la commodité & le nombre des logemens qui peuvent

s'y trouver.

Les généraux Grecs & Romains, c'est-à-dire, nos maîtres dans l'Art militaire, ont toujours campé au milieu de leurs troupes, comme ceux des Turcs le font encore aujourd'hui. Les princes d'Orange, ces fameux Restaurateurs de la discipline militaire en Europe, ne campoient pas autrement. Tous les généraux devroient en user ainsi pour n'être jamais séparés des troupes qui sont sous leurs ordres. C'étoit là lé sentiment de M. le Marquis de Santa-Crux.

On appelle quartier d'assemblée,

le lieu où les troupes se rendent pour marcher en corps. On l'indique, ou sur la frontière, ou dans l'intérieur de l'Etat. Si le Prince projette quelque expédition, ou que fuivant ses engagemens avec ses voisins, il se dispose à faire passer de ses troupes à leur secours, il désigne un ou plusieurs endroits, non loin les uns des autres pour le rendez-vous, & de-là les troupes partent pour aller à leur destination. Il y a de l'adresse à bien choisir un quartier d'assemblée, & lorsqu'il est question d'attaquer une place importante, on ne peut trop cacher son dessein à l'ennemi. Pours lors afin de lui donner de la jalousie, on porte les troupes vers quelques autres places, en sorte pourtant que dans une nuit on puisse faire trouver bon nombre de cavalerie sous la véritable.

On appelle aussi quartier d'assemblée, une ville où les Miliciens, qu'on appelle aujourd'hui Soldats provinciaux, se rendent pour y passer la revue.

Quartier, se dit encore à la guerre, du traitement qu'on fait à des troupes vaincues. Lorsqu'on ne veut point les recevoir à composition, on dit qu'on ne leur donnera point de quartier. Demander quartier, c'est demander à se rendre. Cette façon de parler vient, suivant le Dictionnaire de Chambers, de ce que les Hollandois & les Espagnols étoient autrefois convenus que la rançon d'un officier ou d'un soldat se payeroit avec un quartier de sa paye. De forte que quand on ne vouloit point le recevoir à rançon, c'étoit refuser l'offre d'un quartier de sa solde.

On dit figurément dans le style de la conversation, demander quartier; pour dire, demander grâce,

demander de n'être pas traité à la tigueur. Et, ne faire aucun quartier, ne point donner de quartier; pour dire, traiter à la tigueur. Ce créancier ne donne point de quartier à ses débiteurs.

QUARTIER, se prend aussi pour l'espace de trois mois, qui fait la quatrième partie de l'année. On sert

chez le Roi par quartier.

On dit, qu'un officier est de quartier, ou en quartier; pour dire, qu'il sert actuellement les trois mois pendant lesquels il est obligé de servir. Et l'on appelle officiers de quartiers, ceux qui servent par quartier à la distinction de ceux qui sont ordinaires, & qui servent toute l'année. Entrer en quartier, sortir de quartier.

QUARTIER, en termes d'Astronomie, se dit du changement qu'éprouve la lune au bout de sept à huit jours. On appelle aussi ce changement quadrature. Voyez QUADRATURE.

A proprement parler, le premier quartier commence à la nouvelle lune, & finit lorsqu'elle entre en quadrature, c'est-à-dire, lorsqu'elle est éloignée du soleil de la valeur d'un quart de cercle, ou de trois signes du zodiaque; & qu'elle est, par exemple, dans le bélier, le soleil étant dans le capricorne; en ce cas on ne voit que la moitié préci-sément de sa face éclairée.

Le second quartier se compte depuis le moment qu'elle est entiée en quadrature jusqu'à la pleine lune, &c.

QUARTIER, se dit aussi de ce qui se paye de trois mois en trois mois pour les loyers, pensions, rentes, gages, &c. Il doit deux quartiers de son appartement. J'ai payé le quartier de Pâques. Il n'a encore reçu qu'un quartier de ses gages. En plusieurs occasions où il s'agit de payement, quartier, signisse souvent la demi-année. On doit payer incessamment le premier quartier de l'Hôtel-de-Ville.

QUARTIER, signifie en termes de Blafon, la quatrième portion d'un écufson chargé d'armes entières. On place dans le premier quartier, les armes de la maison principale, & dans les autres quartiers les armes d'alliance.

On appelle aussi quartier, les parties d'un grand écusson, qui contient des armoiries dissérentes, quoiqu'il y en ait plus de quarte. Ce Prince porte dans ses quartiers les armes de plusieurs royaumes & de plusieurs souverainetés.

On appelle en armoiries, franc quartier, le quartier droit du haut de l'écu, quand il est d'un émail différent du reste de l'écu.

On appelle aussi quartiers dans les généalogies, les dissérens chefs desquels on descend, soit du côté du père, soit du côté de la mère.

Un homme est réputé de bonne noblesse quand il prouve quatre quartiers du côté du père & autant du côté de la mère; c'estadire, quand son bisaïeul, son aïeul & son père, tant du côté paternel, que du côté maternel, ont été gentilshommes.

Pour entrer dans certains chapitres nobles d'Allemagne, il faut faire preuve de seize quartiers, rant du côté paternel, que du côté maternel; & comme selon le calcul le plus reçu, on compte trois générations pour un siècle, la noblesse de ces candidats doit au moins remonter à cinq cens ans. Aussi n'y at-il point de nation plus jalouse de sa noblesse, & plus attentive à ne

pas se mésallier que la nation Alle-

QUARTIER ANGLOIS, se dit d'un instrument qui sert à observer les astres sur mer. Il est composé de deux arcs, dont l'un est de 60 degrés, & l'autre de 30; ce qui fait 90. Au centre de l'instrument est une pinnule, dont la fente qui est perpendiculaire au rayon de ces arcs, se trouve perpendiculaire à l'horison quand on observe; & sur les deux arcs coulent deux autres pinnules, qu'on peut arrêter sur chaque degré.

On observe la hauteur de l'astre avec l'instrument en regardant l'horison par une pinnule des deux arcs, & en élevant la pinnule de l'autre arc, jusqu'à ce que le rayon de l'astre tombe sur la pinnule du centre, & soit par conséquent visible à l'œil

situé à l'autre pinnule.

QUARTIER DE RÉDUCTION, se dit d'un instrument de pilotage, qui sert à résoudre plusieurs problèmes néces. saires à cet art. C'est une espèce de carte marine qui représente le quart de l'horison, un carré dans lequel est inscrit un quart de cercle, avec plusieurs transversales qui se coupent à angles droits, & qui en rapportent les degrés & les divisions aux côtés de ce carré.

QUARTIER SPHÉRIQUE, se dit d'un instrument qui représente le quart d'un astrolabe ou d'un méridien, & avec lequel on résoud mécaniquement quelques problèmes d'astronomie, qui sont nécessaires dans l'art du pilotage, comme trouver le lieu du soleil, son ascension droite, son amplitude, sa déclinaison, l'heure de son lever & de son coucher, son azimut, &c.

QUARTIER MAÎTRE, se dit d'un bas Officier de Marine, qui est l'aide du Maître & du contre Maître. Ses fonctions sont de faire monter les gens de l'équipage au quart, de faire prendre & larguer les ris des voiles, d'avoir l'œil sur le service des pompes, d'avoir soin que le vaisseau soit net, & de veiller à ce que les matelots sont, pour les faire travailler.

QUARTIER-MESTRE, est le nom qu'on donne au Maréchal-des-Logis d'un Régiment de cavalerie étrangère.

A QUARTIER, se dit adverbialement pour signifier, à part, à l'écart. Tirer quelqu'un à quartier. Mettre une somme d'argent à quartier.

On prononce Kartier.

QUARTILE; adjectif & terme d'Astronomie. Il ne s'emploie guère qu'en cette phrase, quartile aspest, qui signisse l'aspect de deux planètes éloignées l'une de l'une de la quatrième partie du zodiaque, ou de quatre-vingt-dix degrés. En ce sens le mot de quadrature est plus usité.

QUARTINIER; substantif masculin.
Officier royal & municipal qui est
préposé sur un des quartiers de la
ville de Paris, pour y faire exécuter les Ordonnances & Mandemens
du Bureau de la Ville, & y exercer
certaines fonctions de police.

Le titre de Quartinier vient de Quartier, & de ce qu'anciennement la ville de Paris n'étoit divisée qu'en quatre parties ou quartiers; & néanmoins lorsque le nombre de ces divisions a été augmenté, on leur a conservé le nom primitif de Quartier, & à l'Officier préposé sur sur chaque division le titre de Quartinier.

Dans l'origine les places de Quartiniers n'étoient que des commiffions à vie auxquelles le Bureau de la Ville nommoit sous le bon plaisir

du.

Offices, & sans qu'il soit besoin d'obtenir du Roi de nouvelles provisions; mais les Quartiniers ont la illé ces Offices réunis à leur Com-

laissé ces Offices réunis à leur Compagnie, au moyen de quoi il n'y a toujours que seize Quartiniers en titre qui ont chacun leur quartier,

suivant l'ancienne division.

Chaque Quartinier a sous lui quatre Cinquanteniers & seize di-

xainiers.

Les Quartiniers ne sont point obligés de demeurer dans le quartier qui leur est distribué. L'ancienneté qu'ils acquièrent dans leur Compagnie, ne leur donne pas non plus le droît de changer de quartier, & si par une prédilection pour un quartier plutôt que pour un autre, ils en vouloient changer, ils né le pourroient faire que de gré à gré, & en vertu d'une Sentence du Bureau de la Ville, qui autoriseroit l'accord qu'ils auroient fait entr'eux à ce sujet.

Les Quartiniers, suivant leur première institution, étoient plutôt Officiers d'épée que de robe; car, quoiqu'ils ayent toujours eu certaines fonctions de police, ils étoient anciennement chacun les Capitaines, ou plutôt les Colonels de leur quartier, dont ils commandoient la Milice bourgeoise dans le temps que les Parisiens étoient armés, & qu'ils se gardoient euxmêmes.

Aujourd'hui, un des plus beaux droits des Quartiniers est d'avoir part à l'élection des Prevôts des Marchands & Echevins de Paris, & de pouvoir parvenir eux-mêmes à l'Echevinage; l'usage étant d'élire alternativement pour Echevin un Conseiller de ville & un Quartinier; & ces Officiers sont toujours promiers Echevins.

Juillet 1681, il fut créé seize Offices de Quartiniers, auxquelles le Roi attribua le ritre de ses Conseillers.

Par un autre Edit du mois de Décembre 1701, il fut créé quatre nouveaux Offices de Conseillers du Roi, Quartiniers; & le 14 Janvier 1702, le Roi ayant rendu en son Conseil un Arrêt, portant une nouvelle division de la ville de Paris en vingt Quartiers, dans chacun desquels les Commissaires au Châtelet seroient distribués, il ordonna aussi que pareille distribution seroit faite des vingt Quartiniers, dans les mêmes Quartiers par les Prevôt des Marchands & Echevins, pour y faire leurs fonctions.

Cette nouvelle division de la ville de Paris en vingt Quartiers, fut consirmée à l'égard des Commissaires au Châtelet, par une Déclaration du 12 Décembre 1702; on a même depuis ajouté un vingt-

unième Quarrier.

. Mais ces changemens n'étant relatifs qu'aux Commissaires du Châtelet, les Quartiniers qui s'en étoient toujours tenus à l'ancienne division de la Ville en seize Quartiers, obtinrent du Roi le 3 Février 1703, la réunion à leur Compagnie des quatre nouveaux Offices de Quartiniers, à la charge de rembourser ceux qui en étoient pourvus.

Le Roi leur permit néanmoins de les désunir, & d'en disposer au profit de personnes capables, qui seroient pourvues sur leur nomination par les Prevôt des Marchands & Echevins, même d'en faire pourvoir quatre d'entre eux qui en pourroient jouir & faire les sonctions sans incompatibilité avec les autres

Tome XXIV.

Les Quartiniers ont une chambre à l'Hôtel-de-Ville où ils s'assemblent pour leurs affaires particulières.

Ils s'affemblent aussi avec les Conseillers de ville, pour les affaires qui sont communes aux deux Compagnies.

Enfin, ils sont du corps de Ville, & en cette qualité ils sont appelés aux Assemblées générales qui sont convoquées par le Bureau de la Ville.

Ils ont chacun sous l'entrée de leurs maisons vingt-quatre seaux de ville, & des crocs pour les incendies, de l'usage desquels ils ordonnent en cas de besoin, ainsi qu'il est dit dans une Ordonnance du Prevôt des Marchands, du 31 Juillet 1681.

Ils sont obligés, de même que les Cinquanteniers & Dixainiers, dès qu'un crime est commis, & qu'il est venu à seur connoissance, d'en avertir le Commissaire du quartier.

En temps de peste ils doivent veiller pour empêcher les progrès de la contagion; le règlement fait le 13 Siptembre 1533, par la Chambre ordonnée par le Roi François I, au temps des vacations, concernant la police de la ville & fauxbourgs de Paris, pour obvier aux dangers de la peste, art. 18, enjoint aux Quartiniers, Dixainiers & Cinquanteniers, de donner aux Commissaires renfort & aide, & de les avertir des transgressions & fautes qui viendront à leur connoissance; asin que les Quartiniers & autres soient plus enclins à faire les dénonciations, la Chambre ordonne qu'ils auront le tiers des amendes qui pour ce leront adjugćes.

L'art. 33 du même règlement enjoint par provision à tous ceux qui connoîtront quelqu'un entaché ou soupçonné de peste, de le révéler incontinent au Quartinier, Cinquantenier & Dixainier, sans aucune personne excuser ou exempter, sussent le mari, semme, serviteurs, maîtres ou maîtresses pour avertir le Commissaire du quartier, qu'il y pourvoie selon l'Ordonnance, incontinent & sans délai, sur peine de privation de leurs ossices & amende arbitraire.

Suivant une Ordonnance de François I, du mois de Novembre 1539, pour tenir la ville de Paris nette & bien pavée, il est enjoint aux Quartiniers, Dixainiers & Cinquanteniers de répondre de seux de leus quartier qui auront fait quelque contravention au contenu de ce règlement, à peine de suspension de leurs fonctions pendant un an pour la première fois, & pendant trois ans pour la seconde, & pour la troisième d'être privés & déclarés inhabiles à tous autres états & ofsices.

Il est encore enjoint expressément aux Quartiniers par cette Ordonnance, de donner avis au Commissaire du quartier des maisons qui n'ont point de fosses ou retraits, & de veiller que personne ne nourrisse aucun cochon, oison, lapin, pigeon & autres volailles.

Enfin, la même Ordonnance enjoint très-étroitement aux Commisfaires de faire observer ce réglement en général, & aux Quartiniers, Dixainiers & Cinquanteniers d'y vaquer & entendre, & de donner renfort & aide aux Commissaires, de leur révéler les transgressions & fautes; & a fin de rendre ces officiers plus soigneux, le Roi leur a accordé le quart des amendes qui feront adjugées.

Dans le temps de trouble, & lorsqu'il y a dans la Ville des personnes suspectes, ils doivent concourir avec les Commissaires à faire les recherches nécessaires; c'est ainsi que par Arrêt du Parlement, du 6 Septembre 1567, (c'étoit le temps des troubles causés par les Religionnaires) la Cour enjoignit aux Commissaires du Châtelet, Quartiniers, Dixainiers & Cinquanteniers de Paris, de faire les recherches accoutumées, ordonnées, & d'y procéder en toute diligence, donnant aide & confort les uns aux autres, selon l'exigence des cas, & que la nécessité le requerroit.

Les Conseillers de Ville assistent

au nombre de quatre, & les Quartiniers, au nombre de deux aux Assemblées qui se font pour le tirage des Loteries royales. C'est ainsi que cela sut réglé par un Arrèt du Conseil d'Etat du 6 Décembre 1718, à l'occasion de la Loterie qui avoit été établie en 1717, pour le remboursement des billets de l'Etat: le Roi ayant ordonné que cette Loterie seroit tirée chaque mois en présence du Prevôt des Marchands & Echevins, & de six Conseillers de Ville, sans aucune désignation précise des Quartiniers, Sa Majesté déclara que son intention n'avoit point été de les exclure de ces Assemblées; & pour ne pas diminuer leurs droits, sans néanmoins augmenter le nombre des personnes, en présence desquelles la Loterie devoit se tirer, le Roi ordonna qu'au lieu de six Conseillers de

Ville, il n'y en auroit que quatre,

& qu'il y auroit deux Quartiniers,

ce qui a depuis toujours été obser-

vé de même au tirage des autres Loreries royales.

Les Quartiniers jouissent encore de plusieurs autres droits, priviléges, franchises & exemptions, & participent en général à tous ceux qui ont été accordés au corps des Officiers de la ville de Paris.

Prononcez Kartinier.
QUARTO; (in) voyez In.
QUARTODÉCIMANS; (les) on a ainsi appelé ceux qui prétendoient qu'il falloit célébrer la Pâque le 14, de la lune de Mars.

Une partie des fidelles croyoit qu'il falloir finir le jeûne de la Pâque le 14 de la lune, quelque jour de la femaine qu'il arrivât, & y faire la fête de la résurrection du Sauveur, & c'est ce que S. Jean, S. Philippe, Apôtres, S. Polycatpe, S. Meliton & d'autres avoient pratiqué dans l'Asie mineure: aussi toute cette province s'y attachoit particulièrement.

D'autres fidelles soutenoient qu'on ne pouvoit sinir le jeûne & solemniser la Résurrection que le Dimanche; & cette pratique qui l'a ensin emporté, étoit aussi fondée sur la tradition des Apôtres, c'està-dire, de S. Pierre & de S. Paul; ce n'est pas que les Apôtres eussent fait aucune loi sur ce sujet, dit Socrate, ni que l'on pût en rapporter aucun écrit: mais leur exemple étoit une loi très-puissante pour leurs disciples.

La différente prarique qu'on suivoit sur cela, dura long-temps sans troubler la paix de l'Église.

Lorsque Victoir tenoit le siège de S. Pierre, cette affaire sur agitée avec beaucoup plus de chaleur qu'elle ne l'avoit été auparavant.

L'Asie mineure observoit, comme on l'a dit, le 14 de la lune; mais

B ij

elle étoit seule dans cette pratique, avec quelques Églises des environs. Tout le reste de l'Église, dit S. Eusèbe, avoit attaché au Dimanche la solennité de la Résurrection.

Il se tint divers Conciles sur ce sujet; & s'il en faut juger par celui qui se tint à Ephèse, ce sut Victor qui écrivit aux principaux Evêques, pour les prier d'assembler ceux de la province: ces Conciles s'accordoient tous à ne célébrer la Résurrection que le Dimanche.

Polycrate, Evêque d'Ephèse, s'opposa à cette résolution universelle: c'étoit un des plus considérables Evêques qui fussent alors dans l'Église; il étoit chef de tous ceux

de l'Asie.

Victor lui écrivit pour le prier d'assembler les Evêques de sa province, en le menaçant même de le séparer de sa communion, s'il ne se rendoit au sentiment des autres. Polycrate assembla effectivement ses Confrères en grand nombre dans la ville d'Ephèse: ils surent tous de son sentiment, & conclurent qu'il ne falloit pas changer la tradition qu'ils avoient reçue de leurs saints prédécesseurs.

Victor condamna l'opposition des Assatiques à iout le reste de l'Eglisse, il menaça même de les excommunier; & selon plusieurs auteurs; il les excommunia en esset e cependant les Assatiques demeurèrent dans leur pratique qu'ils quittèrent cependant, mais qui sut suivie par les Eglises de Syrie & de Mésopo-

tamie.

Constantin en devenant maître de l'Orient en 328, apprit avec chagrin cette diversité d'usages sur la fête de Pâque, qui véritablement ne rompoit pas la communion, mais troubloit néanmoins la

joie de cette grande solennité; c'est pour quoi il chargea Osius de travailler à appaiser ce trouble dans la Syrie. Osius n'en put venir à bout, pas plus que de l'Héréssed'Arius; il fallut assembler le Concile de Nicée pour l'une & pour l'autre dispute: ce sur là où cette question sur ensin terminée; car le Concile ordonna que toute l'Église célèbreroit la sête de Pâque en un même jour suivant la coutume de Rome, de l'Egypte & de la plupart des autres pays.

tres pays. Toute l'Eglise se trouva uniforme par cette définition, car les Syriens y obéirent, & le Concile d'Antioche confirmant celui de Nicée, déposa par son premier canon les Eccléfiasiques, & excommunia les Laïques, qui célébroient la Pâque en particulier avec les Juifs. Toute l'Église s'étant donc réunie dans la pratique de faire la Pâque le Dimanche, s'il y eût quelques particuliers qui refuserent de se soumettre à cette autorité, ils furent traités d'hérétiques sous le nom de Quartodécimans, c'est-à dire, Obfervateurs du 14 de la lune, auquel ils vouloient qu'on fît la Pâque. C'est pourquoi S. Epiphane & Théodoret mettent les Quartodécimans au nombre des hérétiques; & le septième canon du premier Concile de Constantinople, les compte entre ceux que l'on recevoit par l'abjuration & par l'onction.

QUARTZ; substantif masculin. Terme d'Histoire Naturelle, par lequel
on désigne une pierre dure du genre
des vitrissables, qui paroît tenir le
milieu entre le cristal de roche &
les cailloux ou pierres vitrissables
opaques. Le quartz est une pierre
fort connue des Minéralogistes, des
Métallurgistes & des Mineurs, par-

cequ'il se rencontre fréquemment & très-abondamment dans les mines métalliques dont il forme assez ordinairement la gangue en tout ou en partie. Cela est cause que plusieurs Métallurgistes ont regardé cette pierre comme une des matrices des métaux. On ne laisse point de rencontrer aussi du quartz, & même en très-grandes masses dans des endroits où l'on ne-voit

rien de métallique.

Le quartz le plus commun est d'un blanc plus ou moins-laiteux, & par consequent demi transparent: il y en a aussi de coloré; on en trouve de toutes sortes de nuances. Cette pierre, qui est fort dure & fort compacte, est néanmoins toujours étonnée & remplie d'espèces de gerçures dans toute sa substance; ce à quoi le cristal de roche est aussi très-sujet, quoique beaucoup moins que le quartz: les fragmens de ce dernier iont toujours anguleux, & l'intérieur de la cassure n'est qu'à demiluisant; il est un peu ondé & a un œil un peu gras.

On trouve du quartz non seulement de différences couleurs, mais aussi de diverses formes : il s'en rencontre souvent de cristallisé dans les cavernes & les fentes des roches; sa cristallitation est exactement la même que celle du cristal de roche. Le quartz peut servir dans la vitrification, à peu près comme les au-

tres pierres vittifiables.

QUASI; adverbe du style familier. Ferè. Presque, peu s'en faut, il ne s'en faut guère. Il s'est quasi laissé tomber. Nous étions quasi arrivés lorsque la pluie commença.

Prononcez Kazi.

QUASI CONTRAT; substantif masculin & terme de Palais. On appelle ainsi un fait, par lequel deux ou l plusieurs personnes se trouvent obligées les unes envers les autres sans qu'il y ait eu de convention. Ainsi quand un homme absent n'a point laissé de procuration pour agir dans ses affaires, & que ses parens ou ses amis en prennent soin, il y a une obligation réciproque, savoir, de la part de celui qui a géré, de rendre compte de la gestion, & de la part de celui pour qui on a géré, de rembourser les dépenses nécessaires ou utiles qui ont été faites pour lui.

Celui qui se fert de la chose commune est obligé à récompenser les autres, & ils sont obligés de se rembourser mutuellement ce qu'ils ont dépensé pour la conservation de la chose commune, quoique souvent ils n'aient point contracté ensemble, comme il arrive entre cohéritiers & colégataires qui se trouvent en communauté sans leur participation.

L'Adition ou acceptation d'hérédité est aussi une espèce de quasicontract: l'héritier se soumet par là à payer toutes les dettes du défunt, ou s'il ne se porte héritier que par bénéfice d'inventaire, il s'oblige tacitement de les payer jusqu'à concurrence du produit de la succession & de rendre compte.

Il se forme aussi un quasi-contrat entre celui qui paye par erreur une somme qu'il ne devoit pas & celui qui reçoit cette somme; le premier a action contre l'autre, pour répé-

ter ce qu'il lui a payé.

Les jugemens forment ausli pareillement une espèce de quasi-contrat contre ceux qui y sont condamnés à donner ou faire quelque chose. Ils sont obligés de les exécuter, quand même ils se prétendroient condamnés injustement, sauf les voies de droit qu'ils peuvent avoit pour se pourvoir contre ces jagemens.

Enfin celui qui a employé un autre à ses affaires ou à quelqu'ouvrage, doit lui payer son salaire, quoiqu'il ne lui eût rien promis. C'est encore un quasi contrat.

Prononcez Kasi-kontrat.

QUASI-DELIT; substantif masculin & terme de Palais. Dommage que l'on fait à quelqu'un sans qu'il y ait eu dessein de nuire, comme quand il tombe par accident quelque chose d'un roît ou d'une fenètre qui blesse les passans ou qui gâte leurs habits.

Ces sortes de quasi-délits engendrent une obligation de la part de celui qui a causé le dommage, en vertu de laquelle il est tenu de le

réparer.

Les Lois Romaines mettent aussi au nombre de quasi-délits, l'action d'un Juge qui litem suam seçit; & la conduite d'un Maître de Navire ou d'un Aubergiste chez lequel il s'est commis quelque dol ou larcin: elles le rendent responsable de ces évènemens, parceque quoiqu'il n'ait pas eu le dessein de nuire, il y a toujours de sa faute de n'avoir pas pris les précautions convenables pour prévenir le délit, & cette négligence est ce que l'on appelle quasi délit.

QUASIMODO; substantif féminin. Terme pris du latin & qui n'a d'ufage qu'en parlant du Dimanche d'après Pâques. Le dimanche de la Quasimodo. Il partira après la Qua-

simodo, après Quasimodo.

Prononcez Kasimodo.

puasi-pupillaire; adjectif & terme de Jurisprudence. Il se dit de ce qui approche de la nature des choses relatives à un pupille; ainsi on appelle substitution quasi pupillaire ou exemplaire, celle qui est faite par les parens à leurs enfans surieux,

imbécilles & dépourvus de juge-

QUATAS; substantif masculin. Mefure des liquides usitée en Portugal; il faut quatre quatas pour un cavadas; six cavadas pour un alquier, & deux cavadas pour l'almude. Le cavadas est semblable à la mingle ou boureille d'Amsterdam; ainsi le quatas, qui est le quatt du cavadas, est environ un demi-setier.

QUATORZAINE; substantif féminin & terme de Palais. Il se dit de l'espace de quatorze jours qui s'observe entre chacune des quatre ctiées des biens saiss réellement. Les criées se sont par quatre Dimanches, de quatorzaine en quatorzaine,

Prononcez Katorzaine.

QUATORZE; adjectif numéral des deux genres. Quatuordecim. Dix & quatre, quatre avec dix. Quatorze ecus. Quatorze perfonnes.

On dit proverbialement, chercher midi à quatorze heures; pour dire, rafiner mal à propos, chercher des difficultés où il n'y en peut avoir,

On appelle rente au denier quatorze, une constitution de rente, en vertu de laquelle on retire tous les ans, pour les intérêts de l'argent qu'on a placé autant que vaut la quatorzième partie du capital. Vingthuit écus qu'denier quatorze, portent deux écus d'intérêts.

Quajorze, s'emploie quelquefois pour quatorzième. Louis Quatorze a régné jusqu'en 1715. C'est aujour-

d'hui le quatorze du mois.

QUATORZE, s'emploie substantivement au jeu de piquet, & signifie, les quatre as, ou les quatre rois, on les quatre dames, ou les quatre valets, ou les quatre dix; parceque ces quatre cartes ensemble valent quatorze points. Il a écarté quatorze de rois. Avoir quinte, quatorze & le point.

Prononcez Katorze.

QUATORZIÈME; adjectif des deux gentes. Decimus quartus. Nombre ordinal. Qui est immédiatement après le treizième. Elle est dans sa quatorzième année. C'est son quatorzième enfant.

On dit quelquesois absolument & substantivement, le quatorzième; pour dire, le quatorzième jour. Il mourut le quatorzième de sa moladie.

Il s'emploie aussi absolument, pour signifier une quatorzième part, un quatorzième denier. Il avoit un quatorzième dans cette manufacture.

Prononcez Katorzième.

QUATRAIN; substantif masculin.

Petite pièce de poésse, ou strophe composée de quatre vers qui doivent avoir un sens complet, & dont les rimes peuvent être suivies ou mêlées, de manière que le premier & le dernier vers riment ensemble, ou le second avec le quatrième comme dans ces vers de Malherbe:

La mort a des rigueurs à nulle autre pareilles,

On a beau la prier,

La cruelle qu'elle est se bouche les

oreilles,

Et nous laisse crier.

Les quatrains de Pibrac étoient autrefois fort admirés parmi nous, le style qui en est suranné les a fait abandonner; on pourroit dire d'eux comme des distiques du vieux Caton, que pour n'avoir pas l'élégance & l'harmonie des vers de Virgile, ils n'en ont pas moins de solidité. Prononcez Katrain.

QUATRE; adjectif numéral des deux genres. Quatuor. Nombre qui contient deux fois deux. Quatre jours.

QUA

Quatre écus. Quatre personnes. Le printemps est la plus agréable des quatre saisons.

On appelle les quatre temps, les trois jours où l'Eglise ordonne de jeuner en chacune des saisons de l'année, & dans lesquels les Évêques ont accoutumé de faire les ordinations.

Quelques-uns ont attribué l'institution au moins de trois jeûnes par an aux Apôtres, d'autres au Pape Calliste; mais cette opinion n'est fondée que sur une fausse décrétale de ce Pontife. Il est certain que le jeûne des quatre temps étoit établi dans l'Église Romaine dès le temps de Saint Léon, qui distingue nettement dans ses sermons les jeûnes qui se pratiquoient aux quatre saisons de l'année, & dans lesquels on jeûne le mercredi, le vendredi & le famedi ; savoir, celui du printemps dans le carême; celui de l'été avant la Pentecôte; celui d'automne au cinquième mois; & celui de l'hiver au dixième. On ne trouve point cet usage établi dans l'Eglise Grecque, on lit seulement dans les Constitutions apostoliques qu'il y · avoit une sémaine de jeune après la Pentecôte. L'observation du jeûne des quatre temps a passé de l'Eglise Romaine dans les autres Eglises d'Occident; mais elle n'y a pas été tout à fait uniforme pour ce qui regarde le temps & les jours de ce jeune. Le jeune des quatre temps du printemps s'observoit d'abord en la première semaine du mois de Mars; celui de l'été dans la seconde semaine du mois de Juin; celui de l'automne, dans la troisième semaine du mois de Septembre; & celui de l'hiver en la quatrième semaine du mois de Décembre: mais le Pape Grégoire VII, vers la fin du

onzième siècle, ordonna que le jeûne de Mars seroit observé en la première semaine de carême, & celui de Juin dans l'octave de la Pentecôte, ceux de Septembre & de Décembre demeurant aux jours où ils se faisoient auparavant. Il semble que dans le septième siècle où vivoit Saint Isidore, on ne connoissoit en Espagne que deux de ces jeunes, celui d'après la Pentecôte & celui du mois de Septembre. Le Concile de Mayence, que Charlemagne fit assembler en 813, parle des quatre temps comme d'un établissement nouveau qui se faisoit en France à l'imitation de l'Eglise de Rome. Les jeunes des quatre temps n'ont pas été institués seulement pour consacrer à Dieu les quatre parties de l'année par la mortification & la pénitence, comme dit Saint Léon, & pour obtenir sa bénédiction sur les truits de la terre, mais aussi pour implorer la grace du Saint Esprit dans les ordinations des Prêtres & des Diacres qui se faisoient le samedi de ces quatre temps, comme on le voit dans l'Epître 9 du Pape Gélase, vers la fin du cinquième siècle.

On dit, quatre-vingts; pour dire, quatre fois vingt; & quatre-vingt-dix; pour dire, quatre fois vingt & dix de plus. Il s'écrit toujours avec un s quand il n'est pas suivi d'un autre nombre. Quatre-vingts francs. Quatre-vingts personnes. Quatre-vingts chevaux. Quatre-vingts louis. Mais il ne prend point de s quand il précède un autre nombre auquel il est joint. Quatre-vingt-deux. Quatre-vingt-trois.

On dit figurément & familièrement, se mettre en quatre; pour dire, s'employer de tout son pouvoir pour rendre service. C'est un homme qui se met en quatre pour ses amis.

On dit proverbialement, faire le diable à quatre; pour dire, faire beaucoup de bruir, beaucoup de désordre, s'emporter à l'excès.

On dit figurément & proverbialement d'un homme qui s'est beaucoup tourmenté pour faire réussir une affaire, ou pour la traverser, qu'il y a fait le diable à quatre.

On dit aussi d'un fou, d'un surieux, qu'il faut le tenir à quatre; pour dire, qu'il faut être plusieurs à le tenir. Et figurément d'un homme emporté & difficile, qu'il faut le tenir à quatre; pour dire, qu'on a de la peine à le contenir, à l'empêcher de faire des violences.

On dit aussi d'un homme qui fait le difficile dans un accommodement, qu'il se fait tenir à quatre.

On ditencore populairement d'un homme qui crie beaucoup, qui fait beaucoup de bruit, qu'il crie comme quatre, qu'il fait du bruit comme quatre. Et d'une personne maussade & mal propre, qu'elle est faite comme quatre sous.

On dit, tirer un criminel à quatre chevaux; pour dire, écarteler un criminel en attachant chacun de ses membres à un cheval, & faisant tirer les quatre chevaux chacun de son côté en même temps. On dit dans le même sens, tirer à quatre galères.

On dit proverbialement d'une femme qui affecte d'être toujours fort ajustée, qu'elle est toujours tirée à quatre épingles.

On dit aussi familièrement, qu'on a couru les quatre coins & le milieu de la ville; pour dire, qu'on a fait bien du chemin pour quelqu'affaire.

On dit, marcher à quatre pattes;

pour

pour dire, marcher avec les mains & les pieds.

On dit en termes de Manège, travailler un cheval sur les quatre coins, ou faire les quatre coins; pour dire, diviser la volte en quatre quarts & faire faire au cheval un rond ou deux au trot ou au galop sur les quatre quarts, ou sur les quatre angles du

quarts, ou sur les quatre angles du carré qu'on se figure autour du pilier, au lieu de la volte circulaire.

On appelle Collège des quatre Nations, un Collège fameux dans l'Université de Paris, fondé en 1661 par le Cardinal Mazarin pour l'éducation & l'entretien de soixante jeunes Gentilshommes natifs des pays conquis par le Roi Louis XIV, savoir, quinze de Pignerol & de l'Italie, quinze d'Alsace, vingt de Flandre & dix du Roussillon.

Les Gentilshommes sont nommés par le Roi & font preuve de noblesse pour être reçus dans ce Collége; on y enseigne aussi les humanités, la rhétorique, la philosophie & les mathématiques à toutes sortes d'écoliers. Il est composé de vingt Officiers qui reçoivent tons leurs oppointemens sur les biens du Collège, outre leur nourriture & leur logement. Les trois premiers Officiers, favoir, le Grand Maître qui a la supériorité & la préséance sur tous les Officiers du Collège, le Procureur & le Bibliothécaire font à la nomination de la maison & Société de Sorbonne, & tous les autres à celle du Grand Maître, excepté le Sous - Bibliothécaire qui est nommé par le Bibliothécaire. La maison & Société de Sorbonne a la direction générale de tout le Collège; à l'effet de quoi elle nomme quatre Docteurs qui ont la qualité d'Inspecteurs & en font pendant quatre ans les fonctions, à moins l Tome XXIV.

qu'on ne juge à propos de les continuer. MM. les Avocats & Procureurs. Généraux du Parlement ont aussi droit de visite dans ce Collége. La bibliothèque est publique & s'ouvre deux fois la semaine, le lundi & le jeudi. Les fonds affectés pour l'entretien du Collége sont l'Abbaye de Saint-Michel en l'Herny, Diocèse de Luçon, qui y est unie, des rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris & sur les cinq grosses Fermes, & plusieurs maisons bâties aux environs du Collège. On y ouvrit les classes au mois d'Octobre 1688, & depuis, ce Collège s'est toujours maintenu dans une grande réputation.

QUATRE, se met aussi pour quatrième. Henri quatre. Charles quatre. En parlant des Chambres du Parlement, on dit quelquesois la quatre, pour dire, la quatrième des Enquêtes, Il étoit Conseiller de la

quatre.

QUATRE, est aussi quelquesois subtantif. Ainsi on dit, un quatre de chiffre, un quatre en chiffre; pour dire, le caractère qui marque en chiffre, le nombre de quatre.

On appelle encore un quatre de chiffre, une espèce de petite machine dont on se sert pour prendre des rats & des souris. On appelle aussi un quatre aux jeux des cartes, la carte qui est marquée de quatre cœurs, de quatre piques, &c. Un quatre de cœur. Un quatre de tréste, &c. & au jeu des dés on appelle un quatre, la face du dé qui est marquée de quatre points. Il a amené un quatre & un fix.

La première syllabe est brève & la seconde très-brève.

On prononce katre.
QUATRE-AÎLES; substantif masculin. On a donné ce nom à un oiseau.

extraordinaire qui se trouve au Sé-1 négal. Il est de la grosseur d'un coq; il.a le plumage blanc, le bec gros & erochu, les pieds armés de fortes l griffes, & toutes les autres marques d'un oiseau de proie : cet oiseau est très-gras, il ne paroît jamais plutôt qu'une heure avant la nuit, on n'a pu encore déterminer quelle est sa nourriture: il a les aîles très-grandes, très-fortes & bien emplumées; mais dans la partie quiv touche à l'épaule, les plumes de dessous sont unies & couvertes néanmoins d'autres plumes plus longues que les premières, qui à la longueur de quarre à cinq pouces, portent une espèce de poil long & épais; de sorte qu'une aîle, en s'étendant, paroît en former deux, l'une à la vérité, plus grande que l'autre, avec un espace vide entre les deux; par cet arrangement fon corps femble placé entre deux paires d'aîles: de là vient qu'on l'a appelé quatre-· ailes, & tout le monde croiroit qu'il n'en a pas moins. Comme il est robusta, ses aîles jouent parfaitement; il vole fort haut & longtemps. Jonfton prétend qu'il a effectivement quatre aîles, & Moore foupçonne que c'est une espèce de chauve-· fouris.

QUATRE-VALLEES; (les) pays de l'Armagnac, en Gascogne, & dont la ville de Castelnau-de-Magnoac est le chef-lieu. Il est composé de quatre Districts ou petits pays qui forment ensemble un pays d'Etats & abonné. Ces quatre vallées sont 1°. le Val-d'Aure; 2°. le Val de Barousse; 3°. le Val de Magnoac; & 4°. le Val de Nesses. Elles sont situées entre le Bigorre, à l'ouest, l'Astarac, au nord, les Pyrennés, au sud, & le Comminges à l'est. Elles contiennent ensem-

ble environ 80 lieues carrées. L'au y est fort sain, mais plus froid que tempéré. Le sol y est peu fertile, à l'exception des pâturages. Il y a des carrières de marbre, des mines de ter, des eaux minérales, des simples & des bois de charpente & de construction. La grande Nestes traverse la plus grande partie de ce pays où l'on compte cinq villes, feize mille personnes, trois cens charrues, quatre mille bêtes à cornes, dix mille moutons, quarante Paroisses, dont treize du Diocèse d'Ausch, & vingt-sept de celui de Comminges, une Église collégiale, deux maisons religieuses dont une de filles, soixante-dix Bénéfices & cent Eccléfiastiques.

Vers l'an 1209 les Quatre-Vallées passèrent dans la maison d'Armagnac par le mariage de Marthe de Béarn, Vicomtesse de Marsan, avec Gérard V, Comte d'Armagnac. Ce pays suivit depuis, le sort

de l'Armagnac.

L'Assemblée générale des États des Quatre-Vallées se tient tous les ans à Castelnau-de-Magnoac. Le Sénéchal du pays y préside.

QUATRIÈME; adjectif de tout genre. Quartus. Nombre d'ordre qui est immédiatement après le troisième. Il est le quatrième Officier de la maison. Être parent au quatrième de-

QUATRIÈME, est aussi substantif & il se dit de diverses choses dans le masculin & dans le féminin; ainsi on dit, nous sommes au quatrième du mois, au quatrième de la lune; pour dire, au quatrième jour du mois, de la lune. On dit aussi en parlant du jeu, vous venez à propos, nous attendions un quatrième; pour dire, un quatrième joueur. On dit

encore qu'un homme est d'un qua-

erième dans une affaire, qu'it y est pour un quatrième; pour dire, qu'il y est intéressé pour une quatrième partie.

On dit d'un écolier qui étudie dans la quatrième classe, que c'est un quatrième. Et l'on dit qu'il étudie en quatrième, qu'il est en quatrième; pour dire, que c'est dans la quatrième classe qu'il étudie.

On dit aussi la quatrième des Enquêtes; pour dire, la quatrième

Chambre des Enquêtes.

QUATRIEME, se dit encore au jeu du piquet, d'une suite de quatre cartes de même couleur, comme l'as, le roi, la dame & le valet qui sont ensemble une quatrième major. Les autres se nomment de la première carte qui les commence; si c'est le roi, par exemple, c'est une quatrième au Roi; si c'est la dame, à la dame; ainsi des autres. Toute quatrième vant quatre, quand elle n'est pas essacée par une supérieure, & rien pour les deux joueurs qui en auroient chacun une semblable.

Les deux premières syllabes sont brèves, la troissème longue, & la

quatrième très-brève.

Prononcez katrième.
QUATRIÈMEMENT; adverbe.
Quartò. En quatrième lieu.

QUATRIENNAL; voyez Quadrien-

QUATUOR; substantif masculin & terme de Musique emprunté du latin. C'est le nom qu'on donne aux morceaux de musique vocale ou instrumentale qui sont à quatre parties récitantes. Il n'y a point de vrais quatuors, ou ils ne valent rien. Il faut que dans un bon quatuor les parties soient presque toujours alternatives, parce que dans tout accord il n'y aque deuxparties tout au

plus qui fassent chant, & que l'o-

reille puisse distinguer à la fois; les deux autres ne sont qu'un pur remplissage, & l'on ne doit point mettre de remplissage dans un quatuor.

Ce-mot retient sa prononciation

latine.

QUATUORVIR; substantif masculin & terme d'antiquité. Magistrat Romain qui avoit trois Collégues destinés avec lui aux mêmes fonctions & à la même administration. C'étoit quelquefois à des Quatuorvirs quon donnoit la charge de conduire & d'aller établir les colonies que l'on envoyoit dans les provinces, & quelquefois on en chargeoit cinq personnes qu'on nommoit par cette raison Quinquevirs. Il y a austi des Quatuorvirs dans l'Empire, pour veiller à l'entretien & aux réparations des chemins; c'étoit les Voyers de l'Empire. Ils furent établis par un Sénatus - confulte, parceque les Censeurs qui auparavant étoient chargés de ce foin, n'y pouvoient vaquer à cause de la multitude des affaires dont ils étoient accablés.

On appeloit aussi Quatuorvirs nocturnes, de petits Officiers du Collége des Vigentivirs dont l'emploi consistoit à faire la ronde pendant la nuit dans les rues de Rome, avec pouvoir d'arrêter les vagabonds, les gens sans aveu ou les esclaves. On les appeloit aussi viales, c'est-àdire, ambulans, parcequ'ils alloient dans tous les quartiers, sans qu'on

pût prévoir le lieu. UATZALCOATL:

QUATZALCOATL; substantif masculin. Nom que les Mexicains donnoient à la Divinité qui présidoit au commerce. Elle étoit représentée sous la figure d'un homme, mais avec la tête d'un oiseau à bec rouge, avec des dens, & couverte d'une espèce de mître pointue. Sa main étoit armée d'une faulx; ses jambes étoient ornées de bijoux d'or & d'argent. Ce Dieu avoit un temple magnifique chez les Cholulans, peuples voilins du Mexique, & l'on s'y rendoit en pélerinage de toutes les provinces de l'Empire : sa statue étoit entourée d'un tas d'or, d'argent, de plumes rares & d'autres choses précieuses. On célébroit une fête annuelle en son honneur, & on lui facrifioit un captif que l'on avoit soin de bien engraisser; les prêtres lui annonçoient son sort neuf jours avant la cérémonie; & s'il s'en affligeoit, son chagrin passoit pour un signe de mauvaise augure; mais les Prêtres remédioient à cet inconvénient par des cérémonies qui, felon eux, changeoient les l dispositions de la victime; le sacrifice se faisoit au milieu de la nuit; on offroit son cœur palpitant à la lune, & le corps étoit porté chez le principal des Marchands où il étoit rôti pour le festin qui devoitse faire. La fête se terminoit par des danses & des mascarades.

QUAUHCONEX; substantif masculin. Arbre de l'île de Saint-Jean de-Porto-Rico, d'une bonne odeur, & qui a le tronc gros, & d'une matière dure & solide. Ses feuilles sont semblables à celles du grenadier. Sa fleur est blancharre, & son fruit ressemble aux grains de laurier. On coupe l'écorce de cet arbre en parties sort menues, & on la laisse tremper quatre jours dans l'eau, après quoi on l'expose au soleil; on la presse quand elle est échaussée, & l'on en tire une liqueur fort semblable au baume, & qui est utile à beaucoup de choses.

QUAUPECOTLI; substantif masculin. Espèce de blaireau de la nouyelle Espagne, dont le museau est long, menu & un peu tottu à la partie supérieure; il a la queue longue, les pieds noirs & les ongles crochus: le poil de cet animal est long, d'un blanc mêlé de brun vers le ventre, noir vers le dos & blanc ailleurs: ce quadrupède s'apprivoise aisément; il est vorace, il mange indisséremment tout ce qu'on lui donne: il est passible & fait mille caresses; mais il est méchant envers ceux qu'il ne connoît pas: il se plaît dans les montagnes.

QUAYAGE; voyez QUAIAGE. QUE; pronom relatif fervant de régime au verbe qui le suit. La dame que vous avez rencontrée. Le cheval que vous avez acheté. La nouvelle que vous avez apprise.

Que, s'emploie quelquefois pour marquer plus particulièrement la qualité des choses dont on parle. Tel que vous êtes. Quelle que foit sa prétention. Tout grand homme qu'il étoit.

Que, s'emploie quelquefois pour quelque chose. Que va-t-il faire à Paris. Que pense-t-on de cette entre-prise.

On dit dans le style familier, je n'ai que faire; pour dire, je n'ai aucune assaire. Je n'ai que faire de lui; pour dire, je n'ai aucun besoin de lui. Je n'ai que faire de vous dire; pour dire, il n'est pas nécessaire de vous dire. Et je n'ai que faire à cela; pour dire, je n'ai aucun intérêt à cela.

Il s'emploie aussi pour signisser, que celui que, que celle que; & alors il ne se met guère qu'avec une négative. Il a bien trouvé un autre homme que vous ne distez. Il a bien d'autres idées que vous ne croyez.

Que, se met quelquesois pour à quoi & de quoi. Que sert-il à l'avare d'a-

yoir des trésors, il n'en fait aucun

usage, c'est-à-dire, de quoi sert-il, &c. Que sert la science sans la vertu, c'est-à-dire, à quoi sert, &c.

Que, est aussi particule, & sert à divers usages qui seront exprimés cidessous. Il s'emploie souvent entre deux membres de phrases qui ont chacun leur verbe exprimé ou sousentendu, pour marquer que le dernier est régi par le premier. Je trouve que vous avez raison. J'avoue que cela est surprenant. Je crains qu'il ne s'en trouve mal.

Il est aussi particule d'admiration, d'ironie & d'indignation : alors il signifie combien. Que Dieu est puisfant! Que je vous trouve plaisant!

Que vous êtes importun!

Il est aussi particule de souhait, d'imprécation, de commandement, & de consentement, & c. Alors il s'emploie par une maniere d'ellipse, en sous entendant les verbes dont on se sert pour souhaiter, pour commander, pour consentir, & c. Que je meure, si cela n'est. Qu'il parte tout d'heure. Qu'il fasse ce qu'il lui plaira.

Il signifie aussi pourquoi. Que ne se corrige t-il? Que ne demeurez-vous? Que n'attendez-vous? Que n'avez - vous soin de vos affaires? En ce sens il s'emploie rarement sans la néguive, excepté dans ces phrases, que tardez-vous? Que différez - vous? Et quelques autres semblables.

QUE, sert à lier les deux termes de la comparaison. L'Asie est beaucoup

plus grande que l'Europe.

Souvent après ce que on sous-entend le verbe qui est dans le premier membre de la comparaison. L'Histoire est aussi utile qu'agréable; pour qu'elle est agréable.

Il ne faut pas sous-entendre le verbe après le que, quand il doit

être à un temps différent. Au lieu de dire, on en ressentit autant de joie que d'une victoire complette dans un autre temps. Dites que dans un autre temps on en auroit ressenti d'une victoire complette.

Que restreint les phrases négatives; & alors ne que signifient seulement. Les grands biens, les dignités, la haute naissance, qui relevent le mérite des personnes qui sont déjà en estime, ne servent qu'à augmenter la consusion & la honte de ceux qui se sont perdus de réputation par leurs désordres.

Ne que se met quelquesois pour ne vien. Je n'ai que faire ici, c'està-dire, je n'ai pas besoin ici; je n'ai

rien à faire ici.

Il ne fait que de avec un infininitif, marque une action passée. Il ne fait que de partir, c'est-à-dire, il est parti tout à l'heure.

Il ne fait que sans de, signifie sans cesse. Il ne fait que chanter, que badiner, c'est à-dire, il chante sans

cesse, il badine sans cesse.

Que, après l'impératif, se met pour afin que. Venez que je vous fasse réci-

ter votre évangile.

Que, se met pout à moins que, avant que. La guerre est un stéau, même pour les vainqueurs, & les Rois ne la doivent jamais entreprendre, qu'elle ne soit & juste & nécessaire.

Que, après il y a, signifie depuis que. Il y a deux ans que je ne l'ai vu.

Que, signifie & cependant. Les avares auroient tout l'or du Pérou, qu'ils en désireroient encore.

Que, s'emploie pour sans que. Il ne sauroit prendre l'air qu'il ne s'enrhume.

Que, après l'interrogation se met pour puisque. Les bouteilles sont-elles cassées, qu'on ne m'en apporte point?

Qu'avez-vous donc, dit-il, que vous ne mangez point?

BOILEAU. Que, suivi de si, se met pour & si.
Que si vous me dites.

Que, se met pour comme, ou parceque. Les libertins bourrelés qu'ils sont par leur conscience, ne sont jamais tranquilles.

Les conjonctions composées de que, ou suivies de la préposition de ne se répètent guère dans la même phrase, après & : on répète seulement que ou de : en ce cas au lieu de répéter comme, quand, si on emploie que.

Scipion ne sit aucune acquisition quoiqu'il eût été le maître de Carthage, & qu'il eût enrichi ses soldats plus qu'aucun autre Général.

Comme nous ne devons pas être moins en état de rendre compte de notre loisir, que du temps de nos occupations; & qu'il n'est pas permis à un honnête homme, encore moins à un Chrétien de se livrer à l'inaction & à la mollesse; voici que je vous offre les fruits de mon loisir.

On fait bien des fautes, quand on est jeune & qu'on ne prend conseil que de soi-même:

Si les hommes étoient sages, « qu'ils fuivissent les lumieres de la raison, ils s'épargneroient bien des chagrins,

Los squ'un homme est livré à ses passions, & qu'il est connu pour ce qu'il est, il vit sans honneur; & ceux qui le stattent en apparence, le méprisent en effet.

Que, s'emploie quelquefois seul à la place de quelques adverbes & de quelques prépositions avec les quelles on a accoutumé de le joindre. Ainsi on dit, approchez que je vous parle; pour dire, asin que je vous parle. Il ne fait point de voyage qu'il ne lui arrive quelque chose; pour dire, sans qu'il lui arrive quelque chose: Je lui parlai qu'il étoit encore au lit; pour dire, lorsqu'il étoit aulit. Il étoit à

peine sorti que la maison tomba; pour dire, qu'aussi-têt qu'il sut sorti la maison tomba. Retirez-vous qu'il ne vous maltraite; pour dire, de peur qu'il ne vous maltraite. Je n'irai point là que tout ne soit prêt; pour dire, à moins que tout ne soit prêt. On le régala que rien n'y manquoit; pour dire, on le régala si bien, on le régala de telle sorte, que rien n'y manquoit, & ainsi de plusieurs autres de même nature. Il ne s'emploie guere que dans le style familier.

On dit aussi, l'hiver qu'il sit si froid, pour dire pendant lequel il sit si froid. Le jour que cela arriva; pour dire, dans lequel cela arriva. Où est ce qu'on trouve, où est ce qu'on vend un tel livre? Pour dire, où est l'endroit où l'on trouve où l'on vend un tel livre? C'est-là qu'il demeure; pour dire, c'est-là où il demeure.

Que, s'emploie encore par ellipfe en diverses façons de parler. Ainsi on dit, qu'il fasse le moindre excès, il tombe malade; pour dire, s'il arrive qu'il fasse le moindre excès. Qu'il perde ou qu'il gagne son procès, il partira; pour dire, soit qu'il gagne son procès, soit qu'il le perde. Il ne dit autre chose que des sottises; pour dire, il ne dit rien que des sottises. Il ne parle que par sentences; pour dire, il ne parle point autrement que par sentences. Il ene fait que boire & manger; pour dire, il ne fait autre chose que boire & manger. Il ne cherche que la vérité; pour dire, il ne cherche autre chose que la vérité.

Que, s'emploie encore par ellipse & absolument dans le titre des chapitres & des sections d'un livre, pour indiquer de quelle matiere on y traite. Que la vertu est le plus grand de tous les biens. Que les Cieux sont d'une matiere fluide.

QUE, s'emploie aussi quelquesois par rédondance: ainsi on dit, que s'il m'allégue, que si vous m'objectez; pour dire, simplement, s'il m'al-

légue, si vous m'objectez.

Il s'emploie encore par énergie, & pour donner plus de force à ce qu'on dit. C'est une belle chose que de garder le secret. En ce sens, il s'emploie encore élégamment avec les Substantifs, aussi - bien qu'avec les verbes, & même on ne le sauroit Supprimer devant les substantifs, qu'en changeant toute la construction; comme dans cet exemple, c'est une qualité nécessaire pour régner que la dissimulation, dans lequel on . ne peut ôter le que, à moins que de changer toute la construction, & de dite, la dissimulation est une qualité nécessaire pour régner.

Que, s'emploie aussi dans une fignification distributive, comme dans cette phrase, il s'acquitte de son emploi que bien que mal, qui signisse, en partie bien en partie mal. Il est

familier.

Que, se joint encore avec plusieurs noms, adverbes, &c. qui se peuvent

voir à leur ordre.

Que, régit le subjonctif, 1°. quand il est mis pour se, à moins que, avant que, dès que, aussi-tôt que, soit que, quoique, asin que, sans que, de ce que.

Si vous lisez l'Histoire, & que vous cherchiez un Prince également favorisé & persécuté de la sortune, vous le trouverez dans la personne de

l'Empereur Henri IV.

Epaminondas ayant été blessé à la bataille de Mantinée, ne voulut pas laisser arracher le fer de sa plaie qu'il n'eût reçu des nouvelles de la victoire.

Scipion Emilien ne fit aucune acquisition quoiqu'il eût été le maître de Carthage & qu'il eût enrichi ses

foldats plus qu'aucun autre général. Venez que je vous dise un mot.

Le dépit n'a jamais satisfait ses transports, Qu'il n'ait livré notre ame à de cruels remords.

CREBILLON.

2°. Quand on parle avec quelque doute, & que le premier verbe est ou interrogatif, ou précédé de si, ou accompagné d'une négation.

Croyez vous qu'on devienne savant sans étudier avec méthode.

Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de vraie amitié entre des personnes qui ne sont pas vertueuses.

Si j'étois fûr qu'il n'arrivât pas aujourd'hui, je m'en retournerois à

mes affaires.

Dans ces cas on emploie l'indicatif, si l'on veut affirmer positivement.

Croyez-vous qu'un honnête homme n'est pas plus estimable qu'un fourbe & un fripon.

Si vous êtes persuadé qu'il est honnête homme & qu'il veut votre bien, suivez ses conseils.

3°. Que régit le subjonctif dans

les phrases impératives.

Qu'on ne vienne point me vanter un gçand nom, il est très-petit, si celui qui le porte est inutile à l'état.

On prononce ke.

QUEAUX; bourg de France en Poitou, sur la Vienne, à deux lieues, sud-sud-ouest, de Lussac.

QUEBEC; ville de l'Amérique septentrionale, capitale du Canada, avec une rade, un port & un château fortissé.

Champlain, gentilhomme de Saintonge, commença le premier établissement des François à Quebec en 1688, & y mourut en 1635 au bout de 27 ans de travaux. Cette ville est sur la rive septentrionale

du fleuve Saint-Laurent, à six vingt lieues de la mer, entre une petite rivière qui porte le nom de Saint-Charles, & un gros cap, qu'on appelle le Cap aux diamans, parcequ'on y trouve quelquefois de faux diamans, semblables aux pierres du Levant.

Les Anglois furent obligés de lever le siège de Quebec en 1690; mais ils ont pris cette ville en 1759, & elle leur a été abandonnée avec tout le Canada par la paix de 1763. QUEDA; ville & royaume d'Asie, dans la presqu'île au-delà du Gange, près du détroit de Malaca. Le Prince de cet état est tributaire du Roi de Siam.

Les habitans sont Malais; ils suivent la secte mahométane des Turcs & des Mogols. Leurs maisons sont bâties de bambou, & élevées sur des piliers à quatre ou cinq pieds de terre, à cause de l'humidité. Le Roi & quelques-uns des plus riches ont des maisons de planches. Leurs vêtemens sont semblables à ceux des Malais de Malaca, de Jor & de Sumatra. Ils ont les cheveux longs, une pièce de toile leur entoure la tête sans la couvrir entièrement. Ils portent sur eux un poignard tranchant long de quinze pouces & large de deux. Ils ont aussi des zagayes. Il y 'a dans le pays plusieurs familles venues de la côte de Coromandel. On y trouve quelques Chinois qui y viennent de Siam par terre.

Ce royaume n'a pas vingt mille habitans; il est rempli de grandes forêts, où l'on voit quantité de busses sauvages, d'éléphans, de cerfs & de tigres; on y prend les éléphans comme dans le royaume de Siam, & c'est un des principaux revenus du Roi. Outre les fruits

ordinaires qui viennent dans les Indes, la terre y produit d'ellemême plusieurs fruits excellens inconnus ailleurs, parmi lesquels le dangoustan & le durion sont les plus estimés.

Le Roi ne lève aucun tribut sur ses sujets; il a des mines d'un étain qui est aussi blanc que celui d'Angleterre, mais qui n'en a pas la solidité. Il en fait sabriquer des pièces de monnoie qui pèsent une livre, & qui ne valent que sept sous. Les marchands de Surate viennent y charger de l'étain qu'on appelle calin aux Indes. Ceux de Coromandel y portent des toiles de coton, & ils en tirent de l'étain &

des éléphans. QUEDENAU; bourg de Prusse, auprès & au nord de Konigsberg.

QUEDLINBOURG; ville d'Allemagne, sur la rivière de Bode, au cercle de la haute Saxe, entre Halberstad & Anhalt, sur les confins du Duché de Brunswick, avec une Abbaye dont l'Abbesse est Princesse de l'Empire, sous la protection de l'Électeur de Brandebourg.

L'Abbaye de Quedlinbourg fut fondée à ce que l'on croit, par Henri l'Oiseleur en 932, & ce Prince y fut inhumé en 936. Mathilde sa fille en fut la première Abbesse. Le territoire de cette Abbaye s'étend à deux bonnes lieues à la ronde. L'Abbesse Anne de Stolberg y introduisit la religion Protestante qu'on y professe encore aujourd'hui. Il y a dans l'Abbaye quatre Dames Protestantes d'un rang distingué; savoir, une Abbesse, une Prieure, une Doyenne & une Chanoinesse, qui ont toutes de belles maisons & de bons revenus. L'Abbelle peut recevoir autant de Dames conventuelles qu'elle le juge à propos.

d propos. Elle envoie ses députos aux diètes, & son contingent est un cavalier & dix fantassins.

QUEENSBOROUG; ville d'Angle-

terre dans la province de Kent, à quinze lieues, sud-est, de Londres.
Elle a deux Députés au Parlement.

QUEENSCOUNTY, ou le Comté DB LA REINE; contrée d'Irlande dans la province de Leinster, & l'un des onze Comtés qui la composent. Les Iriandois l'appellent en leur langue Léase. Ce Comté à trentecinq milles de long& trente-quatre de large. C'est un pays marécageux & couvert de bois. Sa ville principale se nomme Mariborough, & plus communément Queenstown.

QUÉENSFERRY; ville d'Écosse dans la province de Lothian, sur le Forth, à cinq lieues, nord-ouest, d'Édim-

bourg.

QUEENSTOWN; ville d'Irlande capitale du Queenscounty, dans la province de Leinster. Elle a deux Dé-

putés au Parlement.

QUEI; substantif masculin. Les Chinois donnent ce nom à une terre blanche fort douce au toucher, & assez semblable à ce qu'on appelle le talc de Venise. Les semmes s'en frottent le visage pour se rendre le

teint uni & la peau douce.

QUEICHE; (la) rivière du Palatinat du Rhin & de la basse Alsace. Elle a sa source dans les vallons qui sont au-dessus de la perite ville d'Anwiller, & son embouchure dans le Rhin à Germesheim, à trois lieues, est sud-est, de Landaw, après un cours de sept à huit lieues.

QUEICHEU; ville de la Chine dans la province de Suchuen, dont elle est la fixième métropole. Elle a douze autres villes dans son dépar-

tement.

QUEICHEU, est aussi le nom d'une pro-

vince de la Chine, la quatorzième en rang; elle est bornée au nord par la province de Suchuen, & par la province de Huquang, au sudest, par la province de Quangei; au sud-ouest, par eelle de Junnan: c'est un pays très-ingrat, & hérissé de montagnes inaccessibles; il est habité en partie par des Barbares indépendans des Chinois.

QUEILIN; ville de la Chine dans la province de Quangsi dont elle est la première métropole. Elle a huit autres villes dans son département.

QUEISS; (la) rivière d'Allemagne; qui a sa source dans le Duché de Jauer en Silésie, à l'Occident de Fridberg, & son embouchure dans le Bober, auprès de Sagan. Elle sépare la Silésie de la Lusace.

QUEITE; ville de la Chine dans la province de Honan dont elle est la feconde métropole. Elle a huit autres villes dans son département.

QUEIYANG; ville de la Chine dans la province de Queicheu dont elle est la première métropole. Elle a dix-huit villes ou forteresses dans son département.

QUEL, ELLE; adjectif dont on se sert, pour demander ce que c'est qu'une chose, qu'une personne, son nom, ses propriétés, ou pour marquer de l'incertitude & du doute. Quel Général commandoit l'armée de Fontenoi? C'étoit le Maréchal de Saxe. Quel livre lisez-vous? En quel état est votre procès? En quelle monnoie l'avez vous payé? Je ne sais

Il se dit quelquesois par admiration. Quel air! Quelle délicatesse! Quelle générosité! Quel monstre.

quelle résolution ils prendront.

On dit, quel que soit, quel qu'il soit. Quelle que soit, quelle qu'elle soit. Quels que soient, quels qu'ils soient; pour dire, de quelque sorte

de quelque espèce que ce soit, qui que ce soit. Quel que soit le sujet qu'il traite. Je n'en veux aucun quel qu'il soit. Quelle que soit la personne que

vous favorisez.

Quel, se met quelquesois après tel. Tel quel: & c'est une saçon de parler dont on se sert, pour marquer qu'une chose est médiocre dans son espèce, & plutôt mauvaise que bonne. C'est un Avocat, un Prédicateur tel quel. On leur donne du vin tel quel. Des étosses telles quelles. Il n'est que du style familier.

On prononce kel.

QUELAINES; bourg de France en Anjou à trois lieues, de Château-

QUELCONQUE; adjectif des deux genres. Quicumque. Nul, aucun, quel que ce foit, quel qu'il foit. Il ne se met qu'avec la négative, & toujours après le substantif. Il n'y a moyen quelconque qui puisse le fauver. Il n'y a personne quelconque qui soit de son avis. Il n'a intérêt quelconque de les ménager.

Il se dit sans négative dans le style didactique, pour signifier, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit; & alors il a un pluriel. Donnez une ligne quelconque. Deux points quelconques

étant donnés.

On prononce kelkonke.

QUELLEMENT; adverbe. Il ne se dit qu'en cette phrase du style samilier, tellement quellement, pour dire, ni fort bien, ni fort mal, mais plutôt mal que bien. Elle se porte tellement quellement. Il travaille tellement quellement.

On prononce kèlemant.

QUELLINUS; (Érasme) Peintre né à Anvers en 1607, & mort trèsâgé dans une Abbaye de cette ville où il s'étoit retiré. Ce Peintre s'adonna dans sa jeunesse à l'étude des belles-lettres, il professa même quelque temps la philosophie; mais son goût pour la Peinture l'ayant entièrement dominé, il fréquenta l'école de Rubens, & donna bientôt des preuves de l'excellence de son génie. Ses compositions font horneur à son goût & à son érudition : son coloris se ressent des leçons de son illustre Maître; sa touche est ferme & vigoureuse. Erasine a également réussi à peindre les grands sujets & les petits. Il a un goût de dessein flamand, mais aflez correct. Sesprincipaux ouvrages sont à Anvers ; les quatre repas qu'il a peints dans le réfectoire de l'Abbaye de Saint Michel d'Anvers, sont très-estimés. Ce grand Artiste s'est aussi beaucoup. attaché à l'architecture & aux figures d'optique. On a gravé quelques morceaux d'après lui. Ses desseins sont ordinairement coloriés. Il a euun fils nommé Jean-Erasme Quellinus, à qui il a donné des leçons de peinture; mais ce fils n'avoit point l'étendue des talens du père. On voit pouttant quelques tableaux de lui, dans différentes villes de l'Italie, qui lui font honneur. Il exerça aussi l'architecture & la sculpture.

ARTUS QUELLINUS, neveu d'Erafme, a fait à Anvers, sa patrie, des morceaux de sculpture qui le font regarder comme un excellent Artiste. C'est lui qui a exécuté les belles sculptures de l'Hôtel-de-Ville

d'Amsterdam.

QUELQUE; adjectif des deux genres. Un ou une entre plusieurs. It faut chercher quelque moyen. Il y as quelques Auteurs qui ont fait usage de ce mot. Cela ne peut servir qu'à quelque savant. Il a quelques sableaux de prix.

Quelque, s'emploie aussi pour marquer diminution & quelqu'adou-

cissement de la chose dont on par- | QUELQU'UN, UNE; substantif. le, soit à l'égard de la qualité, soit à l'égard de la quantité. Ainsi l'on dit, il y a quelque difficulté dans cette! affaire, pour dire, qu'il y a un peu de difficulté. Il y a quelques jours qu'il est parti. Il lui en coûtera quelques louis.

QuelQue, se joint aussi avec peu. Ainsi on dit, quelque peu de nourriture, quelque peu de confiance; pour dire, un peu de nourriture, un peu

de confiance.

QUELQUE, signifie encore, quel que lost le .... quelle que soit la ... Quelque parti qu'il prenne, il ne réusfira pas. Quelque opinion qu'il embrasse. De quelques erreurs qu'ils Joient imbus. De quelque façon que

vous vous y preniez.

QUELQUE, s'emploie aussi comme adverbe; alors il se joint toujours avec un adjectif, & signifie, à quelque point que, à quelque degré que. Quelque puissant qu'il soit. Quelque brillance que vous soyez. Quelque protégés que soient ses rivaux, il leur sera préféré.

QUELQUE, signifie encore environ, à peu près. Il commandoit quelque trois

cens hommes.

QUELQUE CHOSE, s'emploie souvent comme un seul mot; alors il est toujours masculin. On en raconte quelque chose qui est singulier. Et souvent l'adjectif suivant est précédé de la particule de. Quelque chose de grand, quelque chose de certain.

On prononce kelke, & dans la

conversation on dit kéke.

QUELQUEFOIS; adverbe. Aliquandò. De fois à autre, par fois. Il est quelquefois sage, mais il est souvent extraordinaire. Il vient quelquefois ici.

On prononce kelkefois, & dans la conversation, kékefois.

Un entre plusieurs. C'est une nouvelle que que lqu'un vient de dire chez nous. Peut-être y a t-il quelqu'une parmi vous, mes Dames.....

Quelques - uns; plusieurs dans un grand nombre. Entre tous ces diamans, il n'y en a que quelques-uns

qui soient d'une belle eau.

On prononce kelk'un, kelke zuns, & dans la conversation, kék'un, ké-

QUEMANDER; voyez Caiman-

DER.

QUEMANDEUR; voyex Caiman-

DEUR.

QUENAVADI, fils d'Ixora, Dieu Indien, reçoit, comme son père, les hommages des peuples de l'Indostan. Voici ce qu'on raconte sur sa naissance. Paravasti, se promenant un jour avec son mari Ixora, rencontra deux éléphans qui travailloient à la propagation de leur espèce. Ce spectacle lui inspira des desirs; & par le caprice le plus bisarre, elle voulût qu'Ixora se transformat avec elle en éléphant, afin dimiter encore davantage ce qu'ils avoient vu faire. Elle mit au monde un fils qui avoit la tête d'un éléphant, & qu'elle nomma Quénavadi.

Ce Dieu est représenté avec de longs cheveux entortillés d'un setpent. Il a sur le front un croissant; on lui donne quatre bras & un trèsgros ventre: ses jambes sont environnées d'anneaux & de sonnettes d'or. Il est spécialement honoré par les Artisans qui lui offrent les premiers fruits de leur travail; mais il ne leur accorde aucune grâce, qu'ils ne l'ayent servi pendant un fort grand nombre d'années. Lorsqu'ils ont passé douze and à son service, il remue une de ses oreilles pour D ii

faire entendre qu'il veut être servi plus long-temps. Au bout de douze autres années il secone l'autre oreille: c'est un signe qu'il faut prendre patience & continuer le service. Ensin, s'ils ne se rebutent pas, & qu'ils continuent encore à lui rendre leurs hommages pendant douze ans, il les exauçe ensin & les comble de biens.

Quénavadi est extraordinairement friand, il fait son séjour au milieu d'une mer de sucre, environnée d'un nombre de belles femmes qui n'ont point d'autre occupation que de lui remplir la bouche de sucre & de miel, tandis que d'autres femmes le réjouissent par des concerts continuels. On racente que ce Dieu, revenant un soir d'un festin, & emportant sous son bras des gâteaux délicieux, dont il se promettoit de faire un grand régal, heurta rudement contre un poteau, quoiqu'il fît alors clair de lune, & s'étendit tout de son long par terre. Son premier soin fut de chercher ses gâteaux qui lui étoient échappés; & plein de joie de les retrouver, il ne put s'empêcher d'en manger quelques morceaux avant même de se relever. La Lune, témoin de sa gourmandise en fit des railleries piquantes qui offenserent tellement Quenavadi, qu'il vomit contre la Lune mille imprécations, & protesta que quiconque la regarderoit à pareil jour, en seroit puni par la perte de sa virilité. Les Indiens disent que ce jour est le quatrième après la nouvelle lune du mois d'Août. C'est pourquoi ils ne sortent point de chez eux ce jour-là, & n'osent pas regarder dans l'eau, de peur d'y voir la lune.

QUENOTTE; substantif séminin. Terme dont on se sert dans le style familier & en badinant, pour signisser les dents des petits enfans. Cette petite fille a de belles quenottes. Prononcez kenote.

QUENOUILLE; substantif séminin. Colus. Sorte de petit bâton d'environ trois pieds de longueur, qu'on entoure vers le haut, de soie, de lin, de chanvre, de laine, &c. pour filer. Charger une quenouille. On se sert également de quenouille, soit que l'on file au fuseau, soit que l'on file au rouet.

QUENOUILLE, se prend aussi pour la soie, le lin, &c. dont une quenouille est chargée. Vous n'aurez pas achevé de filer votre quenouille avant l'heure du diner.

On dir proverbialement'à une femme qui se veut mêler des cho-ses qui passent sa capacité, allez filer

votre quenouille.

On dit figurément, qu'une maifon est tombée en quenouille, pour dire, qu'une fille en est devenue héritière. Et l'on dit des Royaumes & des États où les filles sont appelées à la succession, qu'ils tombent en quenouille. Le Royaume de France ne tombe point en quenouille.

On dit aussi figurément & familièrement, que l'esprit est tombé en quenouille dans quelque famille, pour dire, que les filles y ont plus d'es-

prit que les garçons.

On appelle quenouilles de lit, les colonnes, les piliers d'un lit. Attacher à la quenouille d'un lit.

On prononce Kenouille.

QUENS; vieux mot qui signifioir au-

QUÉRAÏBA; substantif masculin.
Arbre du Brésil dont parle Marcgrave, qui n'en a donné qu'une description insuffisante. Il dit que l'écorce de cet arbre pilée & appliquée

Tur les ulcères & les plaies, est un excellent volnéraire.

QUERASQUE; ville d'Italie en Piemont, dans la province de Cherasco, au confluent de la Sture & du Tanaro, à huit lieues au nordest de Coni; & à dix au sud-est de Turin.

Ce n'étoit originairement qu'un châreau, lequel en 1220 commença à se former en ville, qui devint assez puissante, & se gouverna pendant quelque temps en République. L'Empereur Charles V s'en rendit ensuite le maître; mais la paix de Cambrai en 1559, en assura la possession au Duc de Savoie, & sa postérité en jouit depuis ce temps-là. C'est maintenant une des plus fortes cless du pays, & le Roi de Sardaigne y entretient un gouverneur.

QUERAT; substantif masculin & terme de Marine. C'est la partie du bordage comprise entre la quille & la première préceinte.

QUERCERELLE; voyez CRECE-

QUERCY; (le) Province de France dans le gouvernement de Guyenne; elle est bornée au nord par le Limousin; au midi par le haut Languedoc; au levant par le Rouergue, & au couchant par l'Agénois & le Périgord.

On divise le Quercy en haut & bas; le Lor en fait la séparation. Cahors est la capitale, & Montauban est le principal lieu du bas Quercy; Cahors & Montauban sont deux Evêchés.

Le Quercy est un pays fort montagneux. Il y a cependant quelques plaines & de fort belles vallees. On y recueille du blé, de bon vin, des fruits, du chanvre & du safran. Il y a beaucoup de noyers. Les chênes qui

autrefois remplissoient le pays, d'où il a pris son nom, y sont fort diminués. On y nourrit quantité de cochons & d'autres bestiaux. Le gibier, la volaille & le poisson y abondent. Il y a des caux minérales, aussi-bien que des mines de fer, & d'autres métaux.

Le commerce y consiste en vin, dont il se recueille une très-grande quantité, qui se transporte à Bordeaux & en Auvergne; en prunes, en pommes, en toiles de chanvre dont le débit se fait principalement à Toulouse; en huile de noix & en cochons, dont le Languedoc se fournit.

Du temps de César le Quercy étoit habité par les Cadurei. Sous Honorius, ce pays étoit compris dans l'Aquitanique première.

De la domination des Romains, le Quercy passa sous celle des Wisigoths. Il fut ensuite soumis aux François, & sit partie de leur royaume d'Austrasse.

Eudes, Duc d'Aquitaine, qui mourut en 735, s'étoit emparé de cette Province; mais Pepin la reconquit.

Rodolphe fut établi Comte de Quercy par Charlemagne, vers l'an 778. La postérité de Rodolphe posséda le Quercy jusques vers l'an 850, (d'autres disent 960) que Raymond I s'en empara. Celui-ci fut Comte de Toulouse en 851, & mourut en 865.

Ceux qui prérendent que la postérité de Rodolphe posséda le Quercy jusqu'en 967, disent que ce sur Ponce ou Pons I, Comte de Toulouse, qui conquit cette Province sous Robert I. Ils ajoutent encore que Rodolphe, premier Comte de Quercy, ne sut établi qu'en 889, sous le Roi Eudes. Quoi qu'il en foit, depuis la conquête du Quercy, par les Comtes de Toulouse, cette Province sut presque toujours possédée conjointement avec celle de Rouergue, & séparément du Comté de Toulouse par une branche des Comtes de Toulouse, que l'on croit avoit été la branche aînée; mais en 1065, Berthe, Comtesse de Quercy & de Rouergue, fille & héritière de Hugues, étant morte sans postérité, les Comtés de Quercy & de Rouergue furent réunis au domaine des Comtes de Toulouse.

Dans la suite, la Maison de Toulouse sur dépouillée du Quercy, lors de la guerre des Albigeois. Depuis cette époque, le Quercy sur souvent le théâtre de la guerre entre les François & les Anglois. Il resta enfin aux premiers sous le règne de Charles V, dit le Sage, qui mourut en 1380.

QUÉRÉÎVA; substantif masculin.
Oiseau du Brésil, dont les Sauvages
font un très-grand cas à cause de la
beauté de son plumage: les aîles
sont noires, & le reste du corps est
d'un très-beau bleu céleste.

QUERELLE; substantif féminin. Rixa. Contestation, démêlé, dispute avec aigreur & animolité. Les gens mal élevés, & les étourdis sont sujets à chercher querelle pour des riens. On en voit qui se font un amusement d'insulter des gens qui ne leur disent mot. On devroit les bannir de la société, puisqu'ils y mettent le trouble. est vrai qu'ils sont tôt ou tard la victime de leur méchanceté, ou de leur mauvaise éducation; mais on ne doit pas attendre du temps la guérison d'un mal qui peut chaque jour faire de nouveaux progrès.

On dit, entrer dans une querelle; pour dire, s'intéresser dans une querelle, y prendre parti.

On dit aussi, embrasser, éponser, prendre la querelle de quelqu'un; pour dire, prendre le parti de quelqu'un contre ceux avec qui il a querelle. Et prendre querelle pour quelqu'un; pour dire, déclarer qu'on entreprend de le venger de ceux qui l'ont offensé, prendre son parti avec chaleur, mal mener ceux qui en parlent mal.

On dit proverbialement, querelle d'Allemand; pour dire, une querelle faite légèrement & sans sujet. Il cherchoit à lui faire une querelle d'Allemand.

Voyez DIFFÉRENT, pour les différences relatives qui en distinguent querelle, &c.

On prononce Kerèle.

QUERELLÉ, ÉE; participe passif.
Voyez Quereller.

QUERELLER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Aliquem offendere. Faire querelle à quelqu'un Il les querella en préfence de plusieurs personnes.

On dit, que des gens se sont querellés; pour dire, qu'ils ont eu dispute l'un contre l'autre avec des paroles aigres. Ils ne se rencontrent

jamais sans se quereller.

QUERELLER, signisse aussi, dire des paroles aigres & sâcheuses, gronder, réprimander. Elle a fort querellé sa semme de chambre.

Quereller, s'emploie aussi absolu-

ment. Cette femme aime à quereller.

Prenoncez Kerèler.

QUERELLEUR, EUSE; adjectif.

Rixosus. Qui fait souvent quereller.

Il a une semme querelleuse.

Il s'emploie aussi substantivement. C'est un querelleur.

Prononcez Kereleur.

QUERENGHI, on Querenci; (Antoine) Poëre Italien & Latin, né à Padoue en 1546, & mort à Rome en 1633. Une mémoire immense jointe à une conception facile, le mit en état d'acquérir beaucoup de connoissances. Il possédoit plusieurs langues, & se rendir célèbre dans les Belles-Lettres. Il fut auffi un citoyen utile à sa patrie par son intelligence pour les affaires. Plusieurs Papes lui confièrent des emplois honorables & importans. Ses poésies Latines & Italiennes sont estimées; on y trouve du feu, du goût & du génie.

QUÉRIMONIE; substantif séminin Querimonia. Terme d'Officialité. Requête présentée au Juge d'Église pour obtenir la permission de faire

publier un monitoire.

Prononcez Kérimonie.

QUERIR; verbe actif irrégulier de la feconde conjugation. Il fignifie proprement, chercher avec charge d'amener celui qu'on envoie chercher, ou d'apporter la chose dont il est question; mais n'a d'usage qu'à l'infinitif avec les verbes aller, venir, envoyer. Allez querir du vin. Il faut envoyer querir le Médecin. Je viens vous quérir de la part de votre con-

On dit proverbialement & populairement d'un valet qui tarde longtemps à revenir, il seroit bon à aller

querir la mort.

On prononce Kerir.

QUERNIURT; ville d'Allemagne, capitale d'une Principauté ou Comté de même nom, dans la Thuringe, à cinq lieues, sud-est, de Mansfeld.

La Principauté de Quernfurt a

voix à la Diète de l'Empire. Elle avoit autrefois ses Comtes particuliers, dont la Maison s'éteignit en 1496. Elle passa ensuite à l'Archevêque de Magdebourg; elle fut étigée en Principauté à la paix de Prague en 16313, & donnée à la maison Electorale de Saxe, par la paix de Westphalie en 1648, pour équivalent de l'Archevêché de Magdebourg, qui fut sécularisé. La maison de Saxe-Weissenfels la posséda ensuite, jusqu'à son extinction arrivée en 1746. Ainsi elle est retournée à la maison Electorale de Saxe: elle comprend sept Bail-

QUEROHENT; nom moderne de la ville de Montoire dans le Vendô-

mois. Voyez Montoire.

QUERSONNÈSE; voyez CHERSON-

NÈSE.

QUESNE, (Abraham du) né en Normandie en 1610, apprit le métier de la guerre sur mer sous son pere, Capitaine habile : dès l'âge de 17 ans it servit avec un succès distingué. En 1637 il se trouva à l'attaque des îles Sainte-Marguerite, & l'anné d'après il contribua beaucoup à la défaite de l'armée navale d'Espagne devant Gattari. Depuis ce temps sa vie fut un suite d'actions hardies ou de victoires. Il se signala devant Taragonne en 1641, devant Barcelone, en 1642, & l'an 1643, dans la bataille qui se donna au cap de Gattis contre l'armée Espagnole. L'année suivante, 1644, il alla servir en Suède où son nom étoit déjà connu avantageusement. Il y fut fait Major de l'armée navale, ensuire Vice-Amiral. Il avoit ce dernier titre dans la bataille où les Danois furent entièrement défairs, & il auroir pris prisonnier le Roi de Dannemarck lui même, fi ce Prince

n'avoit été obligé par une blessare dangereuse, à sortir la veille de la bataille, du vaisseau qu'il montoit. Du Quesne rappelé en France en 1644, fut destiné à commander l'escadre envoyée à l'expédition de Naples. Comme la Marine de France étoit fort déchue de son premier Lustre, il arma plusieurs navires à ses dépens en 1650. Ce fut avec sa petite flotte qu'il obligea Bordeaux révolté contre son Roi, à se rendre. Les Espagnols étoient arrivés dans la rivière en même temps que lui, mais il entra à leurs yeux & malgré eux. Ce qui a le plus contribué à son éclatante réputation, ce sont les guerres de Sicile. Ce fut là qu'il eut à combattre le Grand Ruyter, & quoiqu'inférieur en nombre, il vainquit dans trois batailles les flortes réunies de Hollande & d'Espagne le 8 Janvier, le 22 Avril, & le deux Juin 1676. Le Général Hollandois fut tué dans le second combat. L'Alie & l'Afrique furent ensuite témoins de la valeur de du Quesne, & ne l'admirèrent pas moins que l'Europe. Les vaisseaux de Tripoli qui étoit alors en guerre avec la France, se retirerent dans le port de Chio, sous une des principales forterelles du Grand Seigneur, comme dans un asile assuré. Du Quesne alla les foudroyer avec une escadre de six vaisseaux, & après les avoir tenus bloqués pendant long-temps, il les obligea à demander la paix à la France. Alger & Gênes furent forcés de même par ses armes à implorer la clémence de Louis XIV. Ce Prince ne pouvant récompenser le mérite du vainqueur avec tout l'éclat qu'il auroit souhaité, parcequ'il étoit Calviniste, lui donna pour lui & pour sa postérité, la terre du Boucher qui est l

une des plus belles du Royaume; auprès d'Etampes, & l'érigea en Marquisat, avec cette condition. qu'elte s'appelleroit la terre de du Queine, pour immortaliser la mémoire de ce grand homme. Il mourut à Paris en 1668, après avoir vécu 78 ans dans une vigueur de tempérament qui ne se démentit jamais. Le métier de la guerre ne lui avoit pas ôté la sensibilité. Dans les différentes expéditions en Afrique, il donna la liberté à un grand nombre d'esclaves Chrétiens, sans exiger la moindre rançon. Une aurre qualité de ce Héros fut la modestie; il sit de grandes choses sans faste, & sur servir sa parrie sans en ambitionner les honneurs. Il mourut avec le titre de Général des Armées navales de France; titre qui n'augmenta pas son orgueil. Cet homme illustre laissa quatre fils qui héritèrent de sa valeur. Le plus célèbre est Henri , Marquis du Quesne son fils aîné, qui se distingua par son habileté dans la guerre & dans la marine. Il mourut à Genève en 1722, à 71 ans. Sa probité & la douceur de son caractère le firent également aimer & estimer. Il avoit une érudition peu commune dans un homme de son état.

QUESNEL, (Pasquier) né à Paris en 1634 d'une samille honnête, sit son cours de Théologie en Sorbonne avec beaucoup de distinction; après l'avoir achevé il entra dans la Congrégation de l'Oratoire en 1657. Des talens & des vertus le sirent bientôt connoître de ses Supérieurs. Consacré tout entier à l'étude de l'Écriture & des Pères, il composa de bonne heure des livres de piété qui lui méritèrent dès l'âge de 28 ans la place de premier Directeur

Directeur de l'Institution de Paris. Ce fut pour l'usage des jeunes éleves confiés à ses soins, qu'il composa ses réflexions morales. Ce n'étoit d'abord que quelques pensées sur les plus belles maximes de l'évangile. Le Marquis de Laigue ayant goûté cet essai, en fit un grand éloge à Felix de Vialart, Évêque de Châlons sur Marne qui resolut de l'adopter pour son diocèse. L'Oratorien flatté de ce suffrage, augmenta beaucoup son livre, & il fut imprimé à Paris en 1671 chez Pralard, avec un mandement de l'Évêque de Châlons & l'approbation des Docteurs. Quesnel travailloit alors à une nouvelle édition des œuvres de Saint Léon Pape sur un ancien manuscrit apporté de Venise, qui avoit appartenu au Cardinal Grimani. Elle parut à Paris en 1675 en deux volumes in-49., & fut réimprimé à Lyon in-folio en 1700. C'est, sans contredit, la meilleure édition qu'on ait de Saint Léon; le texte y est revu avec beaucoup de soin, & accompagné de notes & de dissertations qui font honneur au savoir & au discernement de l'éditeur. Le repos dont il avoit joui jusqu'alors, fut troublé peu de temps après. L'Archevêque de Paris, Harlai, instruit de son attachement aux nouveaux Disciples de Saint Augustin, & de son opposition à la bulle d'Alexandre VII, l'obligea de quitter la capitale & de se retirer à Orléans en 1681; mais al n'y resta pas long-temps. On avoit dressé dans l'assemblée générale de l'Oratoire tenue à Paris en 1678, un certain formulaire de doctrine qui défendoit à tous les membres de la Congrégation d'enseigner le jansénisme & le cartésianisme. Dans l'assemblée de 16841, il fallut ou l Tone XXIV.

quitter le Corps, ou signer ce formulaire ridicule du moins dans ce qui regardoit les opinions philosophiques. Cet air de despotisme dans un état qui se disoit libre, révolta les Républicains. La Congrégation sur à la veille de sa ruine: quelquesuns se soumirent, d'autres s'absentèrent pour un temps, un grand nombre quitta l'Oratoire, & Quesnel sur de ce nombre.

Pourquoi m'engagerois-je, disoit-il, à renoncer à laraison, à l'évidence, à ma liberté, si je trouve les opinions de Descartes meilleures que les autres en philosophie. » Il fit, dit l'auteur » des querelles littéraires, ses adieux » à sa Congrégation & à sa patrie » par une lettre également injurieuse à toutes deux. Il y passe » en revue les Puissances les plus » respectables de la terre, & leur » infulte avec rage. A ce défespoir, » à sa fureur pour le jansénisme, on » le prendroit pour un esprit aliéné; » mais Quesnel ne l'étoit qu'à cet » égard; insinuant d'ailleurs, adroit, dissimulé autant que vif, impé-» rieux, entreprenant, hardi, sa-" chant se plier à tout lorsqu'il le " vouloit ou qu'il croyoit le devoir; » ayant un cœur au deifus de sa nail-» sance & de sa fortune, un talent » singulier pour écrire facilement & » avec aménité, jouissant d'une santé robuste que ni l'étude, ni les voyages, ni les peines continuel-» les d'esprit n'altérèrent jamais; joignant à cela l'ambition de régner fur les ames & de gouverner les consciences; personne n'étoit plus en étar que lui de » remplacer Arnauld. Il en avoit » recueilli les derniers soupirs. Ar-» nauld mourant l'avoit désigné » Chef d'une faction malheureuse. " Aussi les Jansénistes, à la mort

» de leur Pape, de leur père Abbé, » mirent-ils Quesnel à la tête du · » parti. L'Exoratorien méprisa des » titres si fastueux, & ne porta que » celui de Père Prieur. Il avoit choiti » Bruxelles pour sa retraite. Le sa-" vant Bénédictin Gerberon, un Prê-" tre nommé Brigode, & trois ou-» quatre autres personnes de con-» fiance composoient sa société: » tous les resforts qu'on peut metre en mouvement, il les faisoit » agir en digne Chef du parti. Sou-» tenir le courage des élus persé-» cutés; leur conserver les anciens " amis & protecteurs, ou leur en » faire de nouveaux; rendre neu-" tres les personnes puissantes qu'il » ne pouvoit se concilier; entretenir sourdement des correspondances partout, dans les Cloîtres, » dans le Clergé, dans les Parlemens, dans plusieurs Cours de » l'Europe; voilà quelles étoient » les occupations continuelles. Il » eur la gloire de traiter par Am-» bassadeur avec Rome. Hennebel y alla chargé des affaires des Jan-» sénistes. Ils firent des aumônes » qu'on leur faisoir, un fonds qui » le mit en état d'y représenter. Il » y figura quelque temps; il y pa-» rut sur la même ligne que les En-» voyés des têtes couronnées; mais » les charités venant à baisser, som » train baissa de même. Hennebel » revint de Rome dans les Pays » Bas en vrai pelerin mendiant. » Quesnel en suc désespoir; mais » réduit lui - même à vivre d'Au-» mônes, comment eût-il pu four-» nir au luxe de ses Députés? Cette n aventure divertit beaucoup les » Jésuites »

Ce fut à Brixelles que le Père Quesnel acheva ses réssexions morales sur les actes & les

épîtres des Apôtres. Il les joignis aux réflexions sur les quatre évangiles auxquelles il donna plus d'étendue: l'ouvrage ainsi complet parut en 1693 & 1694. Le Cardinal de Noailles, alors Evêque de Châlons, successeur de Vialard, invita par un mandement en 1693, fon Clergé & son peuple à le lire. Il le proposa aux fidelles comme le pain des forts & le lait des toibles. Les Jésuites voyant qu'on multiplioit les éditions de ce livre, y soupçonnèrent un poison caché & n'eurent pas de peine à l'y trouver. Le signal de la guerre se donna en-1696. Noailles devenu Archevêque de Paris, publia une instruction pastorale sur la prédestination, qui occasionna une mauvaile brochure du Jésuite Doucin: & cette brochure dans laquelle il étoit parlé du livre des réflexions morales, donna lieu à examiner ce livre. Le Cardinal de Noailles y fit faire quelques: corrections; l'ouvrage ainsi corrigé parut en 1699. On prétend que le grand Bossuer indigné des tracasseries que les réflexions morales occasionnoient, en sit la justification; apologie publiće en 1710, & qui servit à l'édition de 1699.

Les Jésuites sependant ne perdoient pas Quesnel de vue; ils découvrirent sa retraite à Bruxelles & ils prirent des mesures pour l'y faire enlever. Philippe V que ces peres gouvernoient, donna un ordre pour l'arrêter: l'Archevê que de Malines, Humbert de Precipiano, le sit exécuter. On le transféra dans les prisons de son Archevêché d'où il sut tiré par une voie inespérée le 13 Septembre 1703. Sa délivrance su l'ouvrage d'un Gentilhomme Espagnol, employé par le Marquis d'Aremberg, qui perça les murs de la pri-

son & brisa ses chaînes. Quesnel re. mis en liberté, s'enfuit en Hollande d'où il décocha plusieurs brochures contre l'Archevêque de Malines son persécuteur; cependant dès le 15 Octobre de cette année, Foresta de Cologne, Evêque d'Apt, proscrivit les réflexions morales, l'anné suivante on dénonça l'auteur au public comme hérétique & sé ditieux. C'étoit les titres qu'on lui donnoit dans deux libelles publiés par quelque Théologien Jésuite. Le Père Queinel se défendit; mais ses apologies n'empêchèrent pas que ses réflexions morales ne fusient condamnées par un décret de Clément XI en 1708, supprimées par un arrêt du Conseil en 1711, proscrites par le Cardinal de Noailles en 1713; enfin solennellement anathémati-" sees par la constitution Unigenitus publiée à Rome le 8 Septembre de . · la même année, sur les instances de Louis XIV. Cette bulle fut acceptée le 25 Janvier 1714 par les Evêques assemblés à Paris, enregistrée en Sorbonne le 5 Mars, & reçue l ensuite dans l'Univers Catholique par le Corps épiscopal, à l'exception de quelques Evêques françois qui en appelèrent au futur Concile. De ce nombre étoient le Cardinal de Noailles, Labroue, Evêque de Mirepoix, Soanen, Evêque de Senez, Colbert, Evêque de Montpellier, & de Langle, Evêque de Boulogne. Quesnel survécut peu à ces événemens : après avoir consacré sa vieillesse à former à Amsterdam quelques Églises Jansénistes, il mourut dans cette ville en 1719, à 86 ans.

QUESNOY; (le) petite ville forte des Pays Bas, dans la Flandre francoife, entre l'Escaut & la Sambre, à cinq lieues, sud ouest, de Maubeuge. C'est le siège d'un Bailliage, d'u ne Prevôté, d'une Maîtrise particulière des Eaux & Forêts, &c.

QUESNOY, (François) connu fous le nom de François Flamand, Sculpteur natif de Bruxelles, mort à Livourne en 1644, âgé de 52 ans. Les compositions de cet ingénieux Artiste sont d'un goût & d'une élégance admirables. Il a fait beaucoup de petits bas-reliefs en bronze, en marbre, en ivoire, &c. & de pctites figures en cire qui représentent, la plupart, des jeux d'enfans, des Bacchanales & autres sujets gais traités avec un art & un esprit infini. Ils sont fort recherchés des curieux. Ce Maître célébre a principalement travaillé en Italie & dans les Pays Bas.

QUESTE; substantif séminin, & terme de Coutume. Nom d'un droit que certains Seigneurs lèvent tous les ans sur chaque chef de maisen & famille tenant seu & lieu. Ce droit, qu'on nomme ailleurs fouage, dépend de la coutume & des titres. Queste abonnée, est une taille sci-

gneuriale qui a été réduite entre le Seigneur & ses Sujets taillables à une certaine somme fixe; il en est parlé dans l'article 345 de la coutume de Bourbonnois.

QUESTE COURANTE, est une taille seigneuriale qui s'impose à la volenté du Seigneur; elle est ainsi appelée dans l'art. 128 de la coutume de la Marche.

QUESTEUR; substantif masculin. Questor. Ce nom étoit à Rome celui des Magistrats chargés de la garde du trésor public, & de plusieurs autres fonctions. Il y en avoit pour la ville même; d'autres pour les armées, où ils servoient comme Officiers Généraux; d'autres pour les provinces où ils avoient une

E ij

grande autorité, sous les Préteurs & les Proconsuls.

L'origine des Questeurs paroît fort ancienne; ils furent peut-être établis dans le temps de Romulus ou de Numa, ou au moins sous Tullius Hostilius. C'étoit les Rois mêmes qui les choisissoient. Tacite dit que les Consuls se réservèrent le droit de créer des Questeurs jusqu'à l'an 307. D'autres prétendent qu'aussi-tôt après l'expulsion des Rois, le peuple élut des Questeurs ou Trésoriers, pour avoir l'intendance du trésor public. L'an de Rome 333, il fut permis de les tirer de l'ordre Plébéien, & on en ajouta deux autres pour suivre les Consuls à la Guerre; c'étoient des Intendans d'armée. L'an 488 toute l'Italie étant soumise, on créa quatre Questeurs pour recevoir les revenus de la République dans les quatre régions d'Italie; savoir, celles d'Ostie, de Calène, d'Umbrie & de Calabre.

Sylla en augmenta le nombre jusqu'à vingt, & Jules-César jusqu'à quarante, afin de récompenser ses amis, c'est-à-dire, de les enrichir en appauvrissant les peuples. Une partie de ces Questeurs étoit nommée par l'Empereur & l'autre partie par le peuple. Sous quelques Empereurs leur nombre ne sut point sixé. De tous ces Questeurs, il n'y en avoit que deux pour la ville & pour la garde du trésor public, les autres étoient pour les provinces & pour les armées.

Le principal devoir des Questeurs de la ville étoit de veiller sur le tréfor public qui étoit dans le temple de Saturne, parceque sous le regne de Saturne, dans l'âge d'or, on ne connoissoit ni l'avarice, ni la mauvaise soi : c'étoit aussi à eux de saire le compte de la recette

publics. Enfin ils avoient sous leur garde les loix & les Sénatus-Consultes. Jules César, à qui les sacrilèges ne coutoient rien, rompit les portes du temple de Saturne, & malgré les efforts de Métellus il prit dans le trésor public tout l'argent qui y étoit déposé. Cet évènement de la guerre civile des Romains est peint par Lucain avec les couleurs dignes du poète.

Lorsque les Consuls partoient pour quelqu'expédition militaire, les Questeurs seur envoyoient les enseignes qu'ils tiroient du trésor public. Le butin pris sur les ennemis, & les biens des citoyens condamnés pour quesque crime étoient remis aux questeurs pour les faire vendre à l'encan. C'étoient eux qui recevoient d'abord les Ambassadeurs des Nations étrangères, qui les conduisoient à l'audience & leur assignoient un logement.

Outre cela, les Généraux en revenant de l'armée, juroient devant eux qu'ils avoient mandé au Sénat, le nombre véritable des ennemis & des citoyens tués, afin qu'on pût juger s'ils méritoient les honneurs du triomphe; ils avoient aussi sous eux des Greffiers, sur lesquels ils avoient juridiction.

Les Questeurs des provinces étoient obligés d'accompagner les Consuls & les Prêteurs dans les provinces, afin de fournir des vivres & de l'argent aux troupes; ils devoient aussi faire payer la capitation & les impôts; les impôts étoient invariables, mais la capitation n'étoit pas fixe. Ils avoient soin du recouvrement des blés dûs à la République, & de faire vendre les dépouilles des ennemis; ils ne manquoient pas d'envoyer un compte exact de tout cela au trésos

Sublic. Ils examinoient aussi s'il n'étoit rien dû à l'état : enfin, ils gardoient en dépôt, auprès des enseignes, l'argent des soldats, & ils exerçoient la juridiction que les Généraux d'armée & les Gouverneurs des provinces vouloient bien leur donner. S'il arrivoit que les Gouverneurs partissent avant d'être remplacés, les Questeurs faisoient leurs fonctions jusqu'à l'arrivée du successeur. Il y avoit ordinairement une si étroite liaison entre le Questeur & le Gouverneur, que celui-ci servoit en quelque façon de pète à l'autre: si le Questeur venoit à mourir, le Gouverneur, en attendant la nomination de Rome, faisoit exercer l'emploi par quelqu'un : celui-ci s'appeloit Proquesteur.

Le Questeur de la ville n'avoit ni licteurs ni messagers, parcequ'il n'avoit pas droit de citer en jugement ni faire arrêter qui que ce fût, quoiqu'il eût celui de faire assembler le peuple pour le haranguer. Les Questeurs des provinces au contraire, paroissent avoir eu leurs licteurs, au moins dans l'absence du Préteur. La Questure étoit le premier degré pour parvenir aux honneurs; la fidélité de la Questure, la magnificence de l'édilité, l'exactitude & l'intégrité de la Préture, frayoient un chemin sûr au Consulate.

On ne pouvoit être Questeur qu'à l'âge de vingt-cinq ans, & lorsqu'on avoit exercé cette charge, on pouvoit venir dans le Sénat, quoique l'on ne sût pas encore Sénateur. Elle sur abolie & rétablie plusieurs sois sous les Empereurs. Auguste créa deux Préteurs pour avoir soin du trésor public; mais l'Empereur rendit cette sonction aux Questeurs, qui l'étoient pendant trois ans. Dans

la fuite on établit une autre espèce de Questeurs, qu'on appela Candidats du Prince. Leur fonction étoit de lire les ordres de l'Empereur dans le Sénat. Après eux vinrent les Questeurs du palais, charge qui se rapporte à celle de Chancelier parminous, & à celle de grand Logothete sous les Empereurs de Constantinople.

QUESTEUR, se dit dans l'Université de Paris, d'un Officier de l'Université, chargé de recevoir les deniers communs & de les distribuer à qui

ils font dûs.

On prononce Kuesteur.

QUESTION; substantif séminin. Quastio. Interrogation, demande que l'on fait pour s'éclaircir de quelque question. Si vous lui faites cette question, il ne vous répondra rien de fatisfaisant. Vous ne faites que des questions ridisules.

QUESTION, se dit aussi d'une proposition sur laquelle on dispute. Question de logique. Question de théologie. Question Académique. Question Problématique. Poser l'état de la

question.

QUESTION, en termes de Jurisprudence, se dit d'un point sur lequel des parties litigantes ne sont pas d'accord & qui est soumis à la décision du Juge. On distingue plusieurs sortes de questions; ains,

Question appointée, se dit d'une cause d'audience où les Parties ont été appointées à écrire & produire.

Question controversée, est celle sur laquelle les Parties, les Juges ou les auteurs sont partagés.

Question départagée, est celle où il y a eu partage d'opinions entre les Juges, lesquels ont depuis pris un parti à la pluralité des voix.

Question de droit, est celle qui roule sur un point de droit, comme 38

quand il s'agit d'expliquer le sens d'une loi dont on fait l'application à la cause, ou de déterminer qu'elle est le droit d'une partie dans telle ou telle circonstance.

Question de droit public, est celle où le Public se trouve intéressé, & qui doit se décider par les princi-

pes du droit public.

Question d'état, celle qui concerne l'état d'une personne, c'est à dire, sa liberté, les droits de sa naissance, tels que sa filiation, sa légitimité, la validité de son mariage.

Question étrangère, est celle qui n'a point de rapport à celle qui fait le véritable objet de la contestation.

Question de fait, est celle dont la décision ne dépend que de la décision des faits.

Question indécise, est celle qui est encore pendante devant le Juge, & soumise à sa décision.

Question majeure, est celle qui in téresse directement ou indirectement beaucoup de personnes; on l'appelle majeure, parcequ'elle est plus importante que les questions ordinaires.

Question mixte, est celle qui naît de la contrariété des loix, coutumes, statuts & usages de deux pays dissérens; par exemple, lorsque la coutume du domicile répute un homme majeur à vingt ans, & que celle du lieu où les biens sont situés ne répute majeur qu'à vingt cinq ans; dans ce cas, il s'agit de savoir si on doit se régler par la coutume du domicile, ou par celle de la situation des biens; c'est une question mixte, parcequ'il se trouve deux loix dissérentes, qui sont, pour ainsi dire, mêlées ensemble.

Question mue, est celle qui est déjà élevée à la dissérence de celle qui n'est pas encore née. Question partagée, est celle sur laquelle les opinions des Auteurs ou des Juges sont partagées, de manière qu'ils'en trouve autant pour sontenir un parti que pour l'autre.

Question pendante, est celle qui est actuellement soumiseà la décision d'un Juge.

Question de pratique, est celle qui ne roule que sur quelque point d'usage de la pratique judiciaire.

Question problématique, est celle sur laquelle il y a des raisons & des autorités pour & contre, tellement que l'on est embarrassé à la décider.

Question de procédure, est celle qui ne touche que l'ordre de la procédure & de l'instruction.

Question triviale, est celle qui est déja rebattue, & dont la décision est notoire & connue de tout le monde.

On dit, qu'il est question, qu'il n'est pas question de ....; pour dite, qu'il s'agit ou qu'il ne s'agit pas de... Il est question de savoir comme on s'y prendra pour réussir. Il n'est pas question de ce qui s'est dit, mais de ce qui s'est fait.

QUESTION, se dit aussi d'une voie qu'on emploie quelquesois dans les affaires de grand criminel pour faire avouer à l'accusé le crime dont il est prévenu, ou pour avoir révélation de ses complices.

Cette voie consiste à faire souffrir à l'accusé des tourmens violens qui ne sont pas ordinairement capables de lui causer la mort.

On appelle cette torture question, parcequ'à mesure que l'on fait souffrir l'accusé, on lui fait des questions sur son crime & sur ses complices, si l'on soupçonne qu'il en sit.

L'usage de la question est fort ancien, puisqu'on la donnoit chez les Grecs; mais les citoyens d'A- thènes ne pouvoient y être appliqués, excepté pour crime de lèse-majesté: on donnoit la question trois pours après la condamnation; il n'y avoit pas de question préparatoire. Chez les Romains, la naissance, la dignité & la profession de la Milice garantissoient de la question; mais on exceptoit, comme à Athènes, le crime de lèse-majesté.

Ce qu'il y avoit de plus étrange, c'est que l'on donnoit la question à des tiers, quoique non accusés, & seulement dans la vue d'acquérir des preuves ou témoignages du crime & des coupables; c'est ainsi que par le Senatus Confulte Silanien, qui sut fait du temps d'Auguste, il sut défendu d'ouvrir ni de publier un testament quand le testateur avoit été tué dans sa maison, avant d'avoir mis à la question les esclaves & fait punir ceux qui étoient coupables de la mort du désunt.

Mais, selon nos usages, on ne traite point ainsi les domestiques; on n'ordonne d'ailleurs la question que quand la nature du crime & la qualité des preuves le permertent, & on ne la fair point subir à d'autres personnes qu'aux accusés, & seulement lorsqu'il y a des indices qui ne sont pas sussians pour condamner l'accusé; mais qui sont assez sordonaer la question.

Les lois des Wisigots commencèrent à mettre pluseurs sages restrictions à l'usage de la question.

Suivant la loi falique, on la don noit seulement aux esclaves, & ce sui qui avoit fait moutir dans les sourmens de la question l'esclave innocent d'un autre maître, étoit obligé de lui en donner un autre pour toute satisfaction.

Les anciennes Ordonnances por-

tent que les nobles de Champagne ne pouvoient être appliqués à la question, sinon pour crime qui mérite la mort; que les Capitouls de Toulouse étoient pareillement exempts de cette épreuve. On en usoit de même pour toutes les personnes qualissées; mais cela ne s'observe plus.

Pour donner la question, il faut un crime constant qui mérite peine de mort, & que la preuve soir un peu considérable. Un seul indice ne suffit point, ni la déclaration d'un seul témoin, si elle n'est accompagnée d'autres indices.

La confession seule de l'un des accusés ne suffit pas non plus pour condamner les autres accusés à la question.

La déclaration d'un condamné à mort, & celle d'un blessé, en mourant, sont pareillement insuffisantes.

Les Juges peuvent condamner l'accusé à la question, les preuves tenantes, & ensuite condamner l'accusé à telle peine qu'il y échet, excepté celle de mort à laquelle il ne peut plus être condamné, à moins qu'il ne survienne de nouvelles preuves depuis la question.

On peut, par le jugement de mort, ordonner que le condamné fera préalablement appliqué à la question, pour avoir révélation de ses complices; c'est ce qu'on appelle la question préalable.

Il n'appartient qu'aux Cours souveraines d'ordonnet que l'accusé sera sculement présenté à la question sans y être appliqué; c'est une grace qu'on accorde ux impubères, aux vieillards décréptes, aux maisdes, aux valétudinaires, auxquels la question ne pourroient être de née sans danger de la vier on pré-nce l'accusé à la question pour sâcher de tirer de lui la vérité par la terreur des peines.

Les femmes grosses ne peuvent être présentées ni appliquées à la question; mais on ne s'en rapporte pas à leur déclaration; on les fait visiter.

Les Sentences de condamnation à la question ne peuvent être exécutées qu'elles n'aient été confirmées par arrêt avant la question.

L'accusé doit être interrogé après

avoir prêté serment.

La question se donne en présence des Commissaires, & l'on doit dresser procès - verbal de l'état de la question, & des réponses, confessions, dénégations & variations à chaque article de l'interrogation.

Les Commissaires peuvent faire modérer & relâcher une partie des rigueurs de la question, si l'accusé confesse son crime; & s'il varie, le faire mettre dans les mêmes rigueurs; mais lorsqu'il a été délié & entièrement ôté de la question, il ne peut plus y être remis.

L'accusé étant ôté de la question doit être de nouveau interrogé sur les déclarations & sur les faits par

lui confessés ou déniés.

Quelque nouvelle preuve qui survienne, l'accusé ne peut pas être appliqué deux fois à la question pour un même fait.

Tous Juges, tant royaux que subalternes, peuvent condamner à la question, à l'exception des Juges eccléssatiques, quoique quelques auteurs aient avancé le contraire.

On appelle question préparatoire, celle qui est ordonnée avant le jugement définitif; il faut de puissans indices pour ordonner la question préparatoire. La question desinitive est celle que l'on donne au condamné avant l'exécution pour

avoir révélation de ses complices?

Le jugement de mort porte que le condamné sera préalablement appliqué à la question ordinaire & extraordinaire.

La question ordinaire à Paris se donne avec six pots d'eau & le petit tréteau ; l'extraordinaire avec six autres pots & le grand tréteau, qui serre & étend davantage le criminel.

On la donne ailleurs avec des coins & brodequins; on se sert aussi à Paris de cette sorte de question, quand l'accusé est condamné à mort-

En quelques endroits, comme dans les Pays-Bas, on donne la question en chauffant les pieds.

En Angleterre l'usage de la question est inconnu. Il seroit fort à désirer qu'il en fût de même partout. C'est non-seulement le vœu de l'humanité, mais encore celui de la raison ; car loin qu'on puisse avoir la moindre certitude que la question remplira le but auquel elle est destinée, il est au contraire indubitable qu'elle perdra toujours l'innocent d'une complexion foible & délicate, & qu'elle sauvera le coupable né robuste. En effet, celui-ci pouvant supporter ce supplice, & l'autre n'ayant pas assez de force pour le soutenir, tous deux mentiront également, le coupable en niant son crime, & l'innocent en s'avouant coupable.

On dit communément d'un homme qui parle trop, & qui dir tous ses secrets, qu'il ne lui faut pas donner la question pour lui faire dire tout ce qu'il sait.

On prononce kestion.

QUESTIONNAIRE; substantif masculin. Celui qui donne la question ou torture aux accusés. Lorsqu'il n'y a pas de questionnaire en titre, c'est c'est l'exécuteur de la haute justice qui donne la question.

Prononcez kestionaire.

QUESTIONNE, ÉE; participe passif. Voyez QUESTIONNER.

QUESTIONNER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Interrogare. Interroger quelqu'un, lui faire diverses questions. On l'a beaucoup questionné sur son mariage.

Il se prend le plus souvent en mauvaise part, & se se dit de ceux qui sont accoutumés à faire des questions importunes. C'est une femme qui ne fait que questionner.

On prononce kestioner.

Différences relatives entre queszionner, interroger, demander.

On questionne, on interroge & l'on demande pour savoir; mais il semble que questionner fasse sentir un esprit de curiosité; qu'interroger suppose de l'autorité, & que demander ait quelque chose de plus civil & de plus respectueux.

Questionner & interroger font seuls un sens; mais il saut ajouter un régime à demander, c'est-à-dire, que pour saire un sens parfait, il saut marquer la chose qu'on de-

mande.

L'espion questionne les gens. Le Juge interroge les criminels. Le soldat demande l'ordre au Général.

QUESTIONNEUR, EUSE; substantif. Celui ou celle qui fait sans cesse des questions. C'est un grand questionneur. C'est une questionneuse perpétuelle.

On prononce kestioneur.

QUESTURE; substantif féminin. Quastura. On appeloit ainsi à Rome la charge ou dignité de Questeur. Voyez QUESTEUR.

On prononce kuesture.
QUETE; substantif seminin. Con-

quisitio. Action par laquelle on cherche. Il est en quête d'une semme pour son sils. C'est inutilement que vous vous mettez en quête. Etre en quête d'un emploi.

Quête, se dit en termes de chasse, d'un chien qui démêle la voie d'un cerf, d'un sanglier, &c. qu'on veut détourner. Les limiers sont destinés

à la quête.

Quête, se dit encore en parlant de la chasse aux perdrix. Ce chien a la quête brillante. Un épagneul excel-

lent pour la quête.

Quëte, en termes de l'ancienne Chevalerie, signifie les courses ou voyages que plusieurs Chevaliers qui venoient de recevoir les honneurs de la Chevalerie, ou qui avoient assisté aux fêtes qui y étoient relatives, faisoient en commun, soit pour retrouver un fameux Chevalier qui avoit disparu, soit pout reprendre une Dame restée au pouvoir d'un ennemi, soit pour d'autres objets créés par l'imagination des faiseurs de Romans. Ces Héros errans de pays en pays parcouroient sur-tout les forêts, presque sans autre équipage que celui qui étoit nécessaire à la défense de leur perfonne; & ils vivoient uniquement de leurs chasses : des pierres plates plantées en terre, qu'on avoit exprès placées pour eux, servoient & faire les apprêts de leurs viandes, comme à prendre leurs répas; les chevreuils qu'ils avoient tués étoient mis sur ces tables, & recouverts d'autres pierres, avec lesquelles ils pressoient pour en exprimer le lang, d'où cette viande est nommée dans nos romans, chevreaux de presse, nourriture des Héros : du sel & quelques épices, les seules munitions dont on se chargeoit, en faisoient tout l'assaisonnement. Afin de surprendre plus sûrement les ennemis qu'ils alloient chercher, ils ne marchoient qu'en petites troupes de trois ou de quatre, ayant soin pour n'être point connus, de changer, de déguiser leurs armoiries, ou de les cacher en les tenant couvertes d'une housse: l'espace d'un an & d'un jour, étoit le terme ordinaire de leur entreprise. Au retour ils devoient, suivant leur serment, faire un récit sidèle de leurs aventures, exposer ingénuement leurs fautes, leurs malheurs & les succès qu'ils avoient eus dans leurs quêtes.

Quête, signifie aussi la cueillette qu'on fait pour les pauvres ou pour des

œuvres pieuses.

Les Évêques ne peuvent pas empêcher les Religieux mendians d'al-

ler à la quêre.

C'est un crime aux séculiers de se revêtir de l'habit de Religieux pour mendier & quêter. Un faux Quêteur a été condamné à faire amende honorable & au bannissement pour cinq ans, par Arrêt du Parlement de Toulouse.

Les articles 1329 & 1330 des anciennes Ordonnances de Franche-Comté interdisent à tous étrangers de quêter en cette province sans en avoir la permission, & un Arrêt rendu au Parlement de Besançon le 11 Mai 1707, a non-seulement défendu à deux Religieux de l'Observance de Saint-François dans la Terre Sainte, de quêter dans aucun endroit du Comté de Bourgogne, mais a de plus ordonné la sassie des deniers provenans de la quête.

Un Arrêt de réglement, rendu le 23 Décembre 1672, sur le réquisitoire de M. le procureur-Général, ordonne que les Arrêts des 26 Mars 1599 & 25 Mai 1641, seront exécutés; ce faisant, que tous

Bourgeois, Marchands & Artifans de cette ville (de Paris) seront tenus de faire faire par leurs semmes ou silles, s'ils en ont, sinon par des personnes de condition égale à la leur, les quêtes accoutumées des Paroisses lorsqu'ils y rendent le pain béni: fait désenses d'y envoyer leurs servantes, à peine de 10 liv. d'amende.

L'exécution de ces Réglemens est ordonné par un Arrêt rendu sur la requête de M. le Procureur-Général, le 12 Août 1733: on le trouve dans le code des Curés. On y trouve-aussi d'autres Arrêts des 31 Janvier & 6 Mars 1733, relatifs aux quêtes qui se font pour l'hôpital de la Trinité, pour les prisonniers & pour les ensans rouges.

Le Parlement de Bretagne a; par un Arrêt rendu le 4 Décembre 1717, fait défenses aux Recteurs des Paroisses & aux Prêtres habitués, de faire aucune quête de blé, beurre, argent ou autres choses pour la célébration des Messes qui se disent dans les Paroisses, à peine de concussion conformément à un précédent Arrêt du 12 Mars 1712.

Quete, en termes de Coutume Voy. Queste.

Quête, en termes de Marine, fignifie la faillie, l'élancement que fait l'étrave & l'étambot hors de la quille.

La première syllabe est longue & la seconde très-brève.

On prononce KETE.

QUETE, EE; participe passif. Voyez Quêter.

QUÊTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Quarere. Terme de chasse. Chercher. On se sert de limiers pour quêter le sanglier, le cerf, le chevreuil, & d'épagneuls pour quêter des perdrix.

On dit figurément, quêter des louanges; pour dire, chercher adroitement à se faire donner des louanges.

Queter, s'emploie aussi absolument. Il a un chien couchant qui quête

bien.

Quâter, signifie encore demander & recueillir des aumônes. L'Evêque lui a donné la permission de quêter dans la Cathédrale. Quêter pour les prisonniers. Il est réduit à l'aumône & il quête de porte en porte.

La première syllabe est longue, & la seconde longue ou brève. Voy.

VERBE.

On prononce Kêter.

QUÊTEUR, EUSE; substantif. Qui quête pour quelqu'un. C'est un des Quêteurs de la Paroisse. Quand la Quêteuse est belle elle fait beaucoup d'argent.

On prononce Kêteur.

QUÉTHOU, ou QUETCHOU; bourg de France en Normandie, près de l'Océan, à trois lieues, nord-est, de Valognes.

QUETPATEO; substantif masculin. Sorte de lézard du Brésil assez temarquable: le sommet de la tête est couvert de très-petites écailles, que d'autres plus grandes environnent; celles du front sont grandes & blanchatres; celles qui revêtent le dessus du corps, les cuisses & les pattes sont uniformes & grisatres; le bord des oreilles est brun: sur la nuque du collet est un collier noir, divisé dans le milieu. Toute la queue, qui paroît comme formée par anneaux, est très-pointue & très - mince à l'extrémité : elle est munie d'écailles larges, piquantes, qui semblent être formées d'une corne dure.

QUETREVILLE; bourg de France

en Normandie, à deux lieues, sudsud-ouest, de Coutances.

QUEVAUVILLERS; bourg de France en Picardie, à trois lieues, sudouest, d'Amiens.

QUEUE; substantis séminin. Cauda. Ce mot se dit de toutes sortes de bêtes, comme animaux à quatre pieds, oiseaux, reptiles & poissons. En parlant des animaux à quatre pieds, il signisse, cette partie qui est au bout du dos, comme une continuation des vertébres, & qui est ordinairement couverte de poil. La queue d'un loup. Les chiens remuent la queue en quêtant, & en caressant leur maître. Une grosse queue. Une queue épaisse. Une queue de taureau.

On dit d'un cheval qui a peu de crins à la queue, qu'il a une queue de rat. Et comme c'est un agrément à un cheval de relever la queue en marchant, cela s'appelle porter bien sa queue: on prétend que c'est un signe de force. Et l'on dit d'un cheval qui porte sa queue horisontalement, qu'il porte sa queue en trompe.

On dit aussi en termes de manége, faire la queue ou rafraîchir la queue; pour dire, couper au bas tous les crins qui débordent. On trousse la queue en la nouant, ou se servant d'un trousse-queue. Les vertébres de la queue s'appellent en termes de Cavalerie les nœuds de la queue. Couper la queue à un cheval, c'est couper une partie de ces nœuds, afin que la queue n'ait que huit ou dix pouces de long. On coupe la queue à tous les chevaux de chasse & de course. Ainsi on appelle les chevaux qui ont la queue coupée, des coureurs ou des courtes queues. On appelle racine de la Fij

queue l'endroit où elle sort de la

En Jurquie la queue de cheval est une marque de dignité que les Visirs & Bachas font porter devant eux. Et l'on appelle Visir ou Bacha à trois queues, celui qui a droit de faire porter devant lui trois queues de cheval.

Quand l'Empereur des Turcs veut porter la guerre à quelque endroit, il fait exposer des queues de cheval.

A l'armée, une queue de cheval arborée sur la tente du Général est le signal de la bataille. A l'égard de l'origine de cette coutume, on raconte que dans une certaine bataille l'étendard ayant été enlevé par l'ennemi, le Général de l'armée Turque, ou selon d'autres un simple Cavalier, coupa la queue à son cheval, & l'ayant mise au bout d'une demi - pique, il encouragea les troupes & remporta la victoire. En mémoire de cette belle action, le Grand-Seigneur ordonna de porter à l'avenir cet étendated comme un symbole d'honneur.

On appelle queue de mouton, une pièce de viande qui est prise du quartier de derrière d'un mouton, & où ordinairement la queue tient. Servir une queue de mouton. Quand on dit, un ragoût de queues de mouton, on n'entend parler que des queues seules.

En parlant de fourrure, on appelle queue de martre, la peau & le poil de la queue d'une mastre, passée & accommodée. Une robe fourrée de queues de martre.

On dit proverbialement & figurément, brider son cheval par la queue; pour dire, commencer une affaire par où on devroit la finir.

On dit aussi proverbialement &

OU'E

figurément d'un homme qui à de la peine à avoir de quoi vivre, qu'il tire le diable par la queue.

On dit proverbialement & populairement qu'il n'en est pas resté
la queue d'un; pour dire, qu'il n'en
est resté aucun, aucune. Tous les
lapins de cette garenne ont été dés
truits, il n'en reste pas la queue d'un.
Ils ont dérobé toutes mes pêches,
toutes mes poires, il n'en est pas demeuré la queue d'une.

On dit proverbialement & populairement d'un homme qui a parte confus de ce qu'une affaire ne lui a pas réussi, qu'il s'en est retourné konteusement la queue entre les jam-

On dit figurément, qu'on a pris ane affaire par la tête & par la queue; pour dire, qu'on l'a tournée & examinée de toutes les manières. Dans le même sens, on dit proverbialement & figurément, prendre le roman par la queue. Et cela se die principalement d'une fille qui devant épouser un homme, commence à vivre avec lui comme s'il étoit déjà son maris.

On dit proverbialement d'un homme qui arrive dans une compagnie dans le temps qu'on parle de lui, quand on parle du loup on en voit la queue.

QUEUE, en parlant des oiseaux, se dit des plumes qui leur sortent du croupion, & qui leur servent ordinairement comme de gouvernail pour se conduire dans l'air. Aristote a judicieusement observé que les oiseaux à longues jambes, & ceux dont les doigts des pieds tiennent les uns aux autres par une membrane, ont ordinairement la queue courte, & ne racourcissent pas leurs pieds vers le ventre, comme sont les autres oiseaux, mais au contraire ils

QUE

les étendent par derrière, afin qu'ils servent au lieu de queue à diriger leur vol.

QUEUE, en parlant des poissons, des serpens, & de quelques insectès, est la partie qui s'étend du ventre jusqu'à l'extrémité opposée à la tête. Manger une queue de saumon. On préfère la tête du brochet à la queue. La queue d'un lézard. Un serpent qui se mord la queue, étoit chez les Egyptiens le symbole de l'année.

On dit proverbialement & figurément, à la queue git le venin, le venin est à la queue; pour dire, qu'il est à craindre que la fin d'une affaire ne soit fâcheuse, quoique le commencement ne le soit pas.

On dit proverbialement & figurément, écorcher l'anguille par la queue, pour dire, commencer par l'endroit le plus difficile, & par où l'on devroit finir. Et l'on dit qu'il n'y a rien de plus difficile à écorcher que la queue; pour dire, qu'ordinairement il n'y a rien de plus difficile dans une affaire que de l'achever.

QUEUE, se dit aussi en parlant des sieurs, des seuilles, des fruits, & signifie cette partie par laquelle ils tiennent aux arbres, aux plantes.

La queue des violettes, des roses, &c. des melons, des poires, des prumes, des fraises, des framboises, &c. Il ne saut pas couper la queue des fruits qu'on veut garder.

En parlant de certaines fleurs, comme tulipes, lis, narcisses, on appelle queue, quand elles sont cueillies, ce qu'on appelle tige dans ces mêmes sleurs, quand elles sont encore sur pied.

QUEUE, se dit encore de plusieurs autres choses qui ressemblent en quelque saçon à une queue; comme dans les lettres de Chancesserie, on appelle lettres scellées sur simple queue, celles dont le sceau est sur cette partie du parchemin que l'on coupe en forme de queue pour y attacher le sceau. Et, lettres scellées sur double queue, celles dont le sceau est sur une bande de parchemin qui passe au travers des lettres.

Encertaines lettres de l'alphabet; comme au g, au p, &c. on appelle queue, ce qui excède par en bas le

corps de la lettre.

En musique, on distingue dans les notes la rête & la queue. La tête est le corps même de la note; sa queue est ce trait perpendiculaire qui tient à la tête, & qui monte ou descend indisséremment à travers la portée. Dans le plain-chant la plupart des notes n'ont pas de queue; mais dans la musique il n'y a que la ronde qui n'en ait point.

Autrefois la brève ou carrée n'en avoit pas non plus; mais les différentes positions de la queue servoient à distinguer ses valeurs des autres notes, & surtout de la plique.

Aujourd'hui la queue ajoutée aux notes du plain-chant prolonge leur durée; elle l'abrège, au contraire, dans la musique, puisqu'une blanche ne vaut que la moitié d'une ronde.

En termes d'Affronomie, on appelle queue du dragon, le nœud descendant de la lune. Et quand une comète porte sa chevelure en avant, ou vers la partie du ciel où son mouvement propre semble la porter, cette chevelure s'appelle barbe; mais quand elle la potte vers l'endroit du ciel d'où son mouvement propre semble l'éloigner, cette chevelure se nomme queue: ensire quand sa chevelure l'environne de

ment chevelure.

On appelle , la queue de la poêle , la longue pièce de fer qui sert à tenir la poêle. Et l'on dit proverbialement & figurément, il n'y en a point de si empêché que celui qui tient la queue de la poêle; pour dire, que celui qui a la principale conduite d'une affaire, est le plus embarrassé.

On appelle la queue du moulin, cette grande pièce de bois qui sert à faire tourner un moulin à vent

fur fon pivot.

Queue d'Aronde, se dit en termes de Charpentiers & de Menuisiers, d'une espèce de tenon qui est plus large par le bout que par le collet, & qui a la figure de la queue d'une hirondelle. Et les mêmes Ouvriers appellent queue de paon, les assemblages ou compartimenscirculaires, qui vont en s'élargissant depuis le centre jusqu'à la circonférence, & qui imitent la queue du paon, lorsqu'il l'ouvre en forme de roue; telles sont les enrayures circulaires des tours, & ce que les menuisiers appellent ausli éventail dans les châssis à verre des croisées cintrées.

Queue, signifie aussi le bout, la fin de quelque chose. La queue d'un étang. La queue du bois. La queue

de l'hiver.

En termes de guerre, on appelle queue de la tranchée, le lieu où l'on commence à ouvrir la tranchée pour se mettre à couvert du feu de la

Queue, se dit encore de l'extrémité d'un manteau, & d'une robe d'homme ou de femme, lorsqu'elle traîne par derrière. La queue d'un manteau. Robe à queue trasnante. Les Prélats, les Magistrats, les Dames, &c. se font porter la queue.

toutes parts, on l'appelle simple- [ Queun, en termes de Commerce, se dit du dernier bout d'une pièce d'étoffe ou de toile, au contraire du premier bout qu'on nomme chef.

Queue, en termes de Relieurs, signifie la partie des livres qui regarde la fin des pages, au contraire de celle du haut qui s'appelle la tête.On rogne un livre par la tête & par la queue.

Queue, en termes d'Architecture, se 🦯 dit des extrémités des pièces de bois qui servent comme de clets au haut des voûtes des dômes, & de quelques autres lieux, où elles sont suspendues en forme de roses.

Queue, en termes de Luthiers, se dit de la partie de la table de cettains instrumens où les cordes sont attachées. La queue d'un violon.

Queue, en termes de paumiers, se dit d'un instrument dont on se sert pour pousser les billes au jeu de billard. La queue est un bâton de trois ou quatre pieds de longueur, fait au tour; elle est fort grosse par un bout, & va en diminuant jusqu'à l'autre bout qui n'a pas plus d'un demi pouce de diamètre. On tient la queue par le gros bout d'une main, & on en appuie l'autre extrémité fur la main gauche, puis avec le petit bout on chasse la bille en lui donnant un coup sec.

On dit en termes de Perruguiers, mettre des cheveux en queue; pour dire, attacher le derrière d'une chevelure avec un cordon, & la couvrir depuis le haut jusqu'en bas en roulant tout autour un long ru-

ban.

En termes de Gaziers, on appelle queue de rame, les, ficelles qui pasfent fur les poulies du cassin, & qui tiennent les fourches dans les métiers à fabriquer la gaze figurée ou brochée.

En termes de marine on appelle queues de rat, des cordages qui sont plus gros par le bout où ils sont attachés, & qui vont en diminuant depuis les deux tiers jusqu'à l'autre bout qui se trouve dans la main des matelots.

Queue de RAT, se dit aussi en termes d'Arquebusiers & autres Artisans, d'une lime ronde piquée à grains d'orge, & dont les Arquebusiers se servent pour aggrandir & limer des trous.

Queue, signisse aussi, la dernière partie, les derniers rangs de quelque corps, de quelque compagnie, comme, la queue d'une procession, la queue d'un régiment, la queue d'une armée, la queue du Parlement. L'ennemi chargea l'armée en queue. On les prit en flanc & en queue.

On dit aussi, à la queue, en queue; pour dire, à l'extrémité, à la suite, immédiatement après. Il étoit à la queue de la tranchée, à la queue des travailleurs. Le bagage suivoit en queue, étoit à la queue. Ce régiment étoit à la queue des chariots. Il suit en queue. C'est un bon chasseur, il est tonjours à la queue des chiens.

On dit encore, à la queue, en queue, pour dire, à la poursuite de quelqu'un, aux trousses de quelqu'un. Avoir les ennemis en queue. Il a fait un mauvais coup, les Prevôts sont à sa queue. Il a le Prévôt en queue. Laissez-moi faire, je lui mettrai un homme en queue qui le hâcera bien d'aller. Les trois dernières phrases sont du style familier.

QUEUE A QUEUE, se dit adverbialement, pour dire, à la file, immédiatement après. Ces loups se suivoient queue à queue. Attacher des chevaux queue à queue. Ces bâteaux étoient queue à queue. Il y a un jeu d'enfans qu'on appelle, à la queue leu leu, parcequ'ils marchent à la suite les uns des autres, comme marchent les loups, qu'on appeloit

autrefois leux.

Queue, se dit figurément de la suite d'une affaire. Cette entreprise eut une mauvaise queue. Il ne faut pas laisser de queue dans ce payement.

Queue, en termes de jeu, est une somme convenue que l'on paye à

celui qui gagne le plus.

Queue, est aussi le nom d'une sorte de pierre à aigniser. Repasser un couteau, un rasoir sur la queue.

Queue, est encore le nom d'une sorte de liquides, dont on se sert particulièrement pour les vins en plusieurs endroits, provinces & villes de France. Les queues d'Orléans, de Blois, de Nuys, de Dijon, de Mâcon, font semblables & reviennent à un muid & demi de Paris, c'està-dire, qu'elles contiennent chacune quatre cent vingt pintes de Paris.

On appelle demi-queue, une futaille ou mesure contenant la moitié de ce que contient une queue.

Queue Blanche, est un nom qu'on donne à l'aigle à queue blanche.

Voyez Aigle.

Queue de Cheval; voyez Prêle. Queue de Lion, se dit d'une plante à fleur monopétale labiée; la lèvre fupérieure est pliée en gouttière, & beaucoup plus longue que l'inférieure qui est divisée en trois parties. Le pistil sort du calice, il est attaché comme un clou à la partie postérieure de la steur, & entouré de quatre embryons qui deviennent dans la suite autant de semences oblongues, renfermées dans une capfule longue & tubulée qui a servi de calice à la fleur.

Queue de Lézard, se dit d'une plante dont la fleur n'a point de pé-

rales; elle est composée de deux iommets qui ont deux valvules, & qui sont remplis d'une poussière trèsmenue; l'embryon est placé entre les deux sommets : il devient ensuite un fruit ovoide & mou, qui renferme une seule semence. Il faut ajouter aux caractères de ce genre que les fleurs & les fruits sont attachés à un axe, & qu'ils ressemblent à une queue de lézard.

QUEUR DE POURCEAU, se dit d'une plante qu'on nomme aussi fenouil de porc, & peucedane, & qui croît aux Tieux marécageux, ombrageux, macitimes, & même sur les montagnes; sa racine qui est très-vivace, est langue, grosse, chevelue, noire en-dehors, blanchâtre en dedans, pleine de suc, rendant, quand on y fait des incisions, une liqueur jaune, d'une odeur de poix, ou fétide; elle pousse une tige haute d'environ deux pieds, creuse, rameuse & cannelée; ses feuilles sont beaucoup plus grandes que celles du fenouil: elles sont découpées, Dans les mois de Juillet & d'Août cette plante porte à ses sommets des ombelles amples, garnies de petites fleurs jaunes à cinq feuilles disposées en rose: à ces fleurs succèdent en automne, des semences jointes deux à deux presqu'ovales, rayées sur le dos, d'un goût âcre & amer. On prétend que la racine de cette plante est plus succulente au printems. Tragus dit avec raison, que quand on l'arrache de la terre, elle répand une odeur forte qui porte souvent à la tête; c'est pour cela que les Anciens prenoient des précaugions avant d'entreprendre de la rirer de terre; ils se frottoient la tête & le nez de quelque bonne odeur, dans la crainte d'être surpris du verrige,

Des Botanistes disent que le grand peucedane d'Italie ne diffère du précédent, que parcequ'il est plus grand en toutes les parties: il y en a même qui prétendent que celui de France, qui a les feuilles plus étroites & plus courtes, n'est qu'une variété du peucedane d'Allemagne ou commun. Ce qu'il y a de certain, c'est que tout le monde convient qu'on peut substituer l'un à l'auue.

La racine de la queue de pourceau est hystérique, apéritive &: béchique: on fait épaissir au feu ou au soleil le suc résino-gommeux qui en fort par les incisions qu'on y a taites; ce suc est très-utile dans la toux opiniatre, & pour la difficulté d'uriner : on le prend en bol. Quant à l'usage extérieur de cette racine, elle nectoie les plaies & les ulcères, étant appliquée dessus : tous les anciens Médecins l'estimoient propre singulièrement contre toutes les maladies des nerfs; mais sa mauvaise odeur fait qu'on ne s'en sert plus guère aujourd'hui.

Queue de Renard des Jardins;

voyez LILAS.

Queue Rouge, se dit d'un oiseau dont la queue est d'un rouge trèséclatant: il fréquente les montagnes escarpées & pleines de rochers, de précipices & d'écueils: il y fait son nid; son plumage est trèsbeau. On en distingue de trois sortes. On présère le mâle de l'espèce qui a aussi la poirrine rouge; il chante parfaitement bien : cet oiseau est rare en France; on le trouye en Italie, & il vir en cage l'espace de huit ans,

Queue de souris, se dit d'une petite plante basse, qui croît dans les champs entre les blés, dans les prés & dans les jardins; sa racine est

tipice.

fibrée & pousse des seuilles sort étroites & épaisses; il s'élève d'entre elles de petites tiges cylindriques, nues, portant à leurs sommités de petites sleurs à cinq seuilles, de couleur herbeuse: à ces sleurs succède un épi oblong, sait à peu près comme celui du plantain, pointu, doux au toucher, & ayant la figure de la queue d'une souris; il contient des semences très-menues.

Les grenouilles sont fort friandes de cette plante, qui est astringente & dessicative: prise en décoction, elle convient dans le cours de ventre & pour les gargarismes.

Ce monosyllabe est long.

On prononce Keue.

QUEVILLY; Bourg & Marquisat
de France, en Normandie, sur la
Seine, à deux lieues, sud-ouest,
de Rouen.

QUEULHE; (la) bourg de France en Auvergne, à six lieues, ouest-

sud-ouest, de Clermont.

QUEUTER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Terme du jeu de Billard, qui signisse pousser d'un seul coup les deux billes avec le petit bout de la queue. Quand un joueur queute, son adversaire gagne un point, & le coup est nul, si la bille va dans quelque belouse.

QUEUX; substantif masculin. Vieux mot qui significit autrefois cuisinier. Et l'on appeloit Grand Queux, un Officier de la Maison de nos Rois qui commandoit tous les Officiers de la cuisine & de la bouche. Robert étoit Grand Queux de France en 1060, & c'est le premier dont on ait conneissance. Louis de Prie fut le vingt quatrième & le dernier Grand Queux de France. Il exerçoit vers 1481, & mourut en 1490. Alors Tome XXIV.

la charge de Grand Queux de France fut supprimée, & l'exercice uni à celui de Grand Maître de l'Hôtel du Roi. Aujourd'hui on trouve encore quatre Maîtres Queux parmi les Officiers du gobelet & de la cuisine-bouche du Roi.

Les Traiteurs de Paris se qualifient aussi de Masteres Queux.

Prononcez Keu.

QUEYRAS; bourg de France, cheflieu d'une vallée de même nom en Dauphiné, à cinq lieues, est-nord-

est, de Mont-Dauphin.

QUFONSU, ou Qfonsu; substantif masculin. Oiseau gros à peu près comme le corbeau : il se trouve dans le royaume de Quoja, en Afrique; il a le corps noir & le con blanc: son nid, qu'il fait sur les arbres, est composé de ronces & d'argille; les Négres disent que quand les petits sont prêts à éclore, la femelle arrache ses plumes pour les couvrir, & que le mâle commence alors à les nourrir jusqu'à ce qu'ils soient en état de se pourvoir eux-mêmes de nourriture, & que les plumes soient revenues à la mère.

QUI; pronom relatif de tout gente & de tout nombre. Lequel, laquelle. Quand il est sans préposition il se dit des personnes & des choses. Un jeune homme qui est docile aux avis qu'on lui donne, aura infailliblement du mérite. La maladie qui l'accable. L'arbre qui ne porte point de fruits doit être coupé & mis au

feu.

Quand qui est précédé d'une préposition il ne se dit que des personnes, ou des choses que l'on personnise. Il faut bien choisir les amis à qui on veut donner sa constance.

Moliere dit de l'avare: donner est un mot pour qui il a tant d'aversion, qu'il ne dit jamais, je vous donne, mais je vous prête le bon jour. Il faut pout lequel.

Quitter les mœurs à qui l'on doit fes victoires pour prendre celles des vaincus, c'est une conduite qui ne peut s'excuser.

Dans cette phrase de M. Rollin, au lieu d'à qui, mettez auxquelles. Qui, est explicatif ou déterminatif.

Le qui est explicatif, quand il ne fait qu'expliquer ou développer ce qu'on suppose déjà dans le nom auquel il se rapporte. Alors qui peut se tourner par par ce que. Dieu qui est infiniment bon, ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. Qui est ici explicatif, il peut se tourner par par ce que, & il ne sert qu'à développer l'idée de la bonté infinie renfermée dans l'idée de Dieu. L'homme qui est créé pour connoître & aimer Dieu, doit fuir avec soin tout ce qui peut le détourner de cette connoissance & de cet amour. Qui est aussi explicatif dans cette phrase, il y signifie parce que.

Le qui déterminatif restreint ou détermine la signification du mot auquel il se rapporte. On ne fauroit assez estimer les Juges, qui, toujours guidés par l'équité, ne font jamais rien, ni par faveur, ni par prieres. La doctrine qui met le souverain bien dans la volupté du corps, est tout à fait indigne d'un philosophe.

Dans ces deux phrases qui est déterminatif, parcequ'il restreint la signification des mots Juge & Doctrine. Il fait connoître qu'on parle, non de tous les Juges, & de toutes les Doctrines, mais seulement d'une sorte de Juges & de Doctrine.

Cette doctrine du qui déterminatif, & du qui explicatif, empêchera de regarder comme équivoques plusieurs phrases qui ne le font point. Ceux qui ne sauroient pas que le qui est explicatif, pourroient dire que dans cette phrase, les hommes qui sont créés pour connoître & aimer Dieu, doivent s'appliquer à suir le vice & à pratiquer la vertu; on suppose que tous les hommes ne sont pas créés pour connoître & aimer Dieu: mais ils contesteroient mal à propos: le qui est explicatif dans ces sortes de phrases.

Pour rendre le qui déterminatif sans équivoque, il faut quelquesois placet ceux, celles avant l'antécédent de qui. Il récompensa ceux de ses serviteurs qui l'avoient bien servi: si l'on disoit simplement: il récompensa ses serviteurs qui l'avoient bien servi; cela signifieroit qu'il les récompensa tous, parceque tous l'avoient bien servi.

Qut, se met aussi d'une manière absolue, en sous-entendant l'antécédent. Ainsi on dit, voilà qui est
beau; pour dire, voilà une chose
qui est belle. Voilà qui me plast,
voilà qui va bien; pour dire, voilà
une chose qui me plast; une chose
qui va bien. Voilà qui vous en dira des
nouvelles; pour dire, voilà une personne qui vous en dira des nouvelles.

On dit aussi, j'en croirai qui vous voudrez, je m'en rapporte à qui vous voudrez; pour dire, j'en croirai celui ou ceux, je m'en rapporte à celui ou à ceux que vous voudrez.

On dit encore, vous trouverez à qui parler; pour dire, vous trouverez un homme capable de vous résister.

Qui, se dit aussi quelque sois pour ce qui; & dans cette acception on dit, qui plus est, qui pis est; pour dire, ce qui est encore plus, ce qui est encore pis.

Qui, s'emploie encore absolument, & par interrogation, pour dire, quel homme, quelle personne. Qui êtes vous? A qui croyez-vous parler? A qui ne veut-elle? Qui va là?

En ce sens il ne se dit que des personnes; ainfi ne dites pas avec l'auteur d'une géographie, qui sont les états du Nord? Il falloit dire, quels sont, &c.

Qui, s'emploie aussi absolument & sans interrogation, pour celui qui, quiconque. Ainsi on dit, qui obseryera les Commandemens de Dieu, sera sauvé. Qui prend, s'engage.

On dit, je ne sais qui, pour marquer qu'on ne sait qui est celui qui a fait, qui a dit, &c. Je ne sais qui m'a dit cela; je ne me souviens plus qui c'est. Et on dit familièrement, un je ne sais qui, pour marquer une personne de néant. Il est toujours avec des je ne sai qui.

On dit, qui que ce soit, qui que ce puisse être, qui que ç'ait été, &c.; pour dire, quiconque, quelque personne que ce soit. Qui que ce soit, qui que ce puisse être qui ait fait cela, c'est un habile homme. Qui que ç'ait été qui vous l'ait dit, il s'est trompé. Et quand il est mis avec une négative, il signifie, nul, aucune personne. Il n'y a qui que ce soit. Je n'y ai trouvé qui que ce foit.

Qui, ordinairement singulier & masculin, est féminin & pluriel, quand les noms qui le suivent marquent un féminin & un pluriel. Qui donnerez-vous pour ôtages. Qui choifissez-vous pour compagnes, &c.

Pourquoi faut-il dire:

Qui de vous ou de moi remportera le prix?

Qui d'eux ou de mon frère obtiendra la victoire?

Qui d'eux ou de mes fils ont été les plus

Dans les deux premiers exemples le verbe est au singulier, parceque qui est singulier, quand il a un rapport alternatif qui tombe sur deux finguliers, ou fur un singulier & un pluriel.

Dans le troisième exemple le verbe & l'adjectif sont au pluriel, parceque qui est pluriel, quand le rapport alternatif tombe fur des pluriels.

Qui, est quelquefois distributif & fignifie ceux-ci, ceux-là, les uns, les autres. Ils étoient dispersés qui çà, qui là. Qui d'un côté, qui de l'autre. Ils coururent aux armes, & se saistirent, qui d'un épée, qui d'une pique, qui d'une hallebarde. U vicillit dans cette acception.

Ce monosyllabe est bref.

On prononce Ki.

OUIA; terme emprunté du Latin; qui n'a d'ulage que dans ces phrases proverbiales du style familier, être à quia, mettre à quia, qui signifient être réduit ou réduire quelqu'un à ne pouvoir répondre. Si vous disputez contre lui, il vous mettra à quia.

Prononcez Kuia.

QUIAYPORAGRAI; nom d'une divinité qui est adorée par les habitans du royaume d'Arracan, 🗞 qu'ils regardent comme supérieure à toutes les autres. On conduit sa statue en procession dans toutes les rues de la Ville, sur un chariot suivi de quatre-vingt-dix Prêtres habillés de satin jaune; & la dévotion du peuple pour cette divinité est si grande, que plusieurs personnes, transportées d'une ferveur particulière, s'étendent sous les roues du chariot & s'y laissent écraser en l'honneur de l'idole.

Gij

Quelquefois ces Fanatiques se jettent sur des crochets attachés exprès aux roues du chariot, qui les déchirent & les mettent en pièces. Si ce généreux sacrifice ne leur procure pas le bonheur qu'ils attendent dans l'autre monde, ils sont du moins récompensés dans celui-ci, par les honneurs excessifs qu'on leur rend; ceux sur qui rejaillissent quelques gouttes de sang de ces martyrs, sont regardés comme fort heureux, & même comme sanctifiés. Les crochets qui ont servi aux supplices de ces victimes volontaires, sont recucillis avec soin par les Piêtres, & conservés dans les temples comme des reliques précieu-

QUIBÉI; substantif masculin. Plante vénimeuse de quelques îles de l'Amérique: elle est mortelle pour le bétail: sa feuille est piquante & sesfleurs ressemblent à la violette.

QUIBERON; nom d'une presqu'île fituée en Bretagne, au sud-est de Port-Louis, dont elle est éloignée d'environ quatre ou cinq lieues; & au nord de Belle-Isle en mer qui n'en est qu'à deux bonnes lieues. Elle couvre la rivière de Vannes. Il y a deux ports dans la partie de l'Est. Le premier se nomme Portaligum, & le second port Orange. Ils ne peuvent recevoir l'un & l'autre que des barques de quarante tonneaux. Il y a plusieurs batteries de canon; ce qui n'empêcha pas les Anglois d'y faire une descente dans la pénultième guerre. Ils s'y retranchèrent & se portèrent de-là dans les terres; mais ce fut sans beaucoup de succès. Leurs exploits se bornèrent à la destruction de quelques villages.

QUIBO; île de la mer du Sud, sur la côte de la province de Veragua,

dans la Nouvelle Espagne, au coude chant du golfe de Panama. Cette île a environ six lieues de long, & trois de large.

QUIBUS; terme emprunté du Latin, & qui n'a d'usage qu'en cette phrase populaire, avoir du quibus, qui signifie, avoir de l'argent, être riche. Il passe pour avoir du quibus.

Prononcez kuitus.

QUICHEMANITOU; nom donnent les sauvages de l'amérique septentrionale à un êtte bienfaisant dont ils s'imaginent recevoir tous les secours de la vie & tous les biens qui leur arrivent. C'est le bon principe des Manichéens. Ils attribuent, au contraire, tous leurs malheurs à un être mal-faisant qu'ils appellent Matchimanitou. Si l'on en juge par les cérémonies religieuses de ces peuples, leur bon principe n'est autre que le soleil; car cet astre est le seul être auquel ils rendent des hommages. Ils ont coutume de l'encenser avec la fumée du tabac; & ils appellent cette cérémonie fumer le soless. Voici comme elle se pratique. Les chefs de famille se rendent, dès le grand matin, chez un des principaux habitans du Canton. Celui ci allume le calumet, l'offre trois fois au soleil levant, & le conduit avec ses deux mains, en suivant le cours du soleil, jusqu'à ce qu'il revienne au point où il a commencé. Pendant cette marche, il adresse au soleil ses prieres, & le supplie de prendre sous sa protection tous les habitans du Canton; après quoi, il fume dans le calumet, & le donne aux assistant qui répètent, chacun à leur tour, la même cérémonie.

QUICONQUE; pronom masculin indéfini qui n'a point de pluriel. Quelque personne que ce soit, qui que ce soit. Je vous désendrai contre quiconque ofera vous attaquer. Les flatteurs vivent aux dépens de quiconque veut les écouter.

L'amour propre est toujours un conducteur perfide :

Jamais à ses conseils il ne faut se livrer : Quiconque craint de s'égarer Ne doit pas le prendre pour guide.

QUICONQUE, est aussi quelquesois séminin & l'on peut dire en parlant à des semmes, quiconque de vous sera assez adroite pour deviner l'énigme....

La première syllabe est brève, la seconde longue & la troissème très-

rève.

On prononce kikonque.

OUIDAM, QUIDANE; substantif. Terme emprunté du Latin, & dont on se sert dans les Monitoires, procès-verbaux, informations, &c. pour désigner les personnes dont on ignore, où dont on n'exprime point le nom. Rendre plainte contre un quidam. On fait ordinairement le signalement d'un quidam en le désignant par les traits de son visage, par la couleur de ses cheveux, par sa taille & par les autres choses qui peuvent fervir à le faire reconnoître. On se sert quelquefois du mot de quidam dans. la conversation, mais celui de quidane n'est usité qu'en style d'Officialité & de Palais.

On prononce kuidam.

QUIEBON; Bourg de France en Normandie, à trois lieues, est-nordest, de Coutances.

QUIERS; Ville d'Italie dans le Piémont, chef-lieu d'une contrée de même nom sur les frontières du Montserrar, à quatre lieues au levant de Turin, & à 8 au nordouest d'Asti.

On croit que c'est la même Ville que Pline appelle Carrea Potentia

entre Pollentia & Forum fluvii; c'est du moins une Ville très-ancienne, & dans laquelle on trouve plusieurs choses qui sentent le temps des Romains; mais on ne connoît aucun écrit, où il soit parlé distinctement de cette Ville avant l'an 1154. Elle est sur le penchant d'une colline dans un terrein fort agréable, & dans un air doux & salubre. Aussi estelle peuplée de beaucoup de familles nobles; elle est entourée d'une muraille à l'antique, flanquée de tours, & munie d'un fossé. Cette Ville se donna en 1347 à Amédée de Savoie, nommé le Comte-Verd, & à Jacques de Savoie son cousin, appelé le Prince d'Achaie. On y compte environ dix mille ames, & la Ville est gouvernée par un Lieutenant du Souverain, comme Prince de Piémont.

QUIET, ÈTE; vieil adjectif, qui . significit autrefois tranquille, cal-

me, point agité.

QUIÉTISME; substantif masculin.
Sorte d'Hérésse de certains prétendus mystiques, qui par une fausse spiritualité, font consister toute la persection Chrétienne dans l'inaction entière de l'ame, & négligent entièrement les œuvres extérieures.

Le Quiétisme commença à paroître dans l'Église Grecque, au XIVe Siécle. Le Prieur d'un Couvent près du Mont Athos, nommé Siméon, secondé de Grégoire Palamas, depuis Evêque de Salonique homme éloquent & instruit, forma une secte de Mystiques qui furent appelés Hésychastes, terme qui répond à celui de Quiétistes, & dont le système étoit singulier par son extravagance. Ils prétendoient qu'en contemplant attentivement & sans distraction leur nombril, ils parvenoient à se procuter des extases, & à voir cette gloire, ces rayons de splendeur, cette lumière incorruptible-qui part du thrône du Tout-Puissant. La doctrine mystique de ces Moines s'accrédita tellement, que la Ville de Constantinople se trouva remplie de dévots qui passoient les journées entières, immobiles sur un siège, les yeux attachés sur leur nombril, attendant la céleste vision. Barlaam, Moine de l'Ordre de Saint Basile, combattit vigoureusement cette Secte qui, malgré son absurdité, fut favorisée & protégée hautement par les Empereurs Jean Cantacuzene & Jean

Paléologue,

Dans l'Église Latine, on apperçoit aussi des traces du Quiétisme dès le XIV e siècle. Jean Rusbroc est regardé comme le premier qui ait paru donner dans ces mysticités dangereuses, quoique lui-même se soit élevé contre les faux spirituels de son temps, dans son Traité des Noces spirituelles. Rusbroc prétendoit que tout ce qu'il avoit écrit lui avoit été inspiré par le Saint-Esprit. Lorsqu'il croyoit sentir le mouvement de la grâce, il se retiroit dans une forêt du lieu de sa demeure, & là il écrivoit ce qui lui étoit inspiré; ce qui n'empêche pas que le célèbre Gerson n'ait regardé la plupart des ouvrages de Rusbroc comme le fruit d'une imagination échauffée qui s'égare dans ses visions. Marie Dagreda, Jean Labadie, la Bourignon, le Ministre Poiret, sont aussi des espèces de Quiétistes; mais Molinos est le plus fameux de tous, & en est regardé comme le Chef. Il prétendoit qu'il falloit s'anéantir pour s'unir à Dieu, & demeurer ensuite en repos sans s'inquiéter de ce qui arriveroit au corps. Il enseignoit qu'aucun acte n'étoit mérivoire ni criminel dans cet état d'a-l néantissement, parce qu'alors l'amo ni ses puissances absorbées en Dieu, n'y prenoient aucune part. Il répandit long-temps dans Rome cette Doctrine qui ouvroit la porte à tous les défordres.

Le Quiétisme sit aussi de grands progrès en France. Un Provençal, nommé Malaval, publia cette Doctrine dans un Livre intitulé Pratique facile pour élever l'ame à la contemplation, dans lequel il avoit recueilli la plûpart des sentimens de Molinos. Ce livre, dont on ne connut pas d'abord tout le danger, eut un grand cours, & fit-illusion à un trèsgrand nombre de personnes. Parmi celles qu'il séduisit, on distingue particuliérement l'Abbé d'Estival, de l'Ordre des Prémontrés, en Lorraine. Cet Abbé goûta tellement la Doctrine de Malaval qu'il vint à Paris pour l'enseigner, & tint dans cette Ville, des conférences où il donnoit publiquement des leçons de Quiétisme. Malaval & l'Abbé son Apôtre ne firent que préparer les voies à une Quiétiste beaucoup plus célèbre.Cette Quiétiste fut Madame la Motte Guyon, si connue par la fameuse querelle que sa Doctrine suscita entre deux illustres Prélats. Voyez Fénelon.

Prononcez Kiétisme.

QUIETISTE; adjectif des deux genres qui s'emploie aussi substantivement. Hérétique qui suit les erreurs du Quiétisme.

Prononcez Kiétiste.

QUIETO; petite rivière d'Italie dans l'Istrie. Elle a sa source dans les montagnes de la Carniole auprès de Pinguente, & son embouchure dans le Golfe de Venise auprès de Citta-Nova.

QUIETUDE; substantif féminin. Terme emprunté du langage mystie que. Il vit avec ses enfans dans une douce quiétude. Ètre dans une entière quiétude d'esprit. Il ne faut pas autoriser l'oisiveté sous les apparences d'une sainte quiétude.

Prononcez kiétude.

QUIGNET; vieux mot qui signission autefois coin.

QUIGNON, substantif masculin. Terme populaire, qui signisse un gros morceau de pain. Il vient de manger un quignon de pain, un gros quignon de pain.

Prononcez Kinion.

QUIJUBATUI; substantif masculin. Nom d'une espèce de Perroquet d'Amérique qui est jaune, & de la grosseur d'une alouette; ses yeux sont noirs; son bec gris, sa queue longue & jaune, & le bord de ses aîles d'un vert soncé; c'est en tout un fort bel oiseau, & très-aisé à apprivoiser.

QUILAQUIL; substantif masculin. Nom donné par les habitans des Îles Philippines, à une très-jolie espèce de Perroquets sauvages, qui vivent dans leurs bois. Ils sont plus petits que les Perroquets ordinaires; leurs jambes sont noires ainsi que leur bec, qui d'ailleurs est fort large; tout leur corps est d'un vert admirable; mais on ne peut les apprivoiser.

QUILBOQUET; substantif masculin. Instrument dont les Menuisiers se servent pour sonder le sonds des mortoises, & voir si elles sont taillées carrément; il est fait de deux petits morceaux de bois dont l'un traverse l'autre à angles égaux.

QUILBOU; Bourg de France en Normandie, dans l'Élection de Coutances. Trois Chanoines de l'Église Cathédrale de Coutances en sont Seigneurs, & nomment chacun à la Cure qui dépend de son sief.

QUILERNE, petite île de Bretagne dans le voisinage de celle d'Ouesfant. On y compte environ 900 habitans.

QUI

QUILLAGE; substantif masculin. On appelle droit de quillage, un droit que les vaisseaux Marchands payent dans les Ports de France, la première fois qu'ils y entrent. A Bordeaux le droit de quillage est de trois livres quatre sous.

Prononcez Kiliage.

QUILLAN; Petite Ville de France, en Languedoc, sur l'Aude, à trois

lieues, sud, d'Aleth.

QUILLE; substantif séminin. Morceau de bois arrondi & plus menu par le haut que par le bas, servant à un jeu où il y a neuf quilles que l'on range ordinairement trois à trois en carré, pour les abattre de loin avec une boule. Jouer aux quilles. Un jeu de quilles. Il a fait trois quilles de venue & six de rabat. C'est un bon joueur de quilles.

On dit proverbialement & populairement d'un homme qui est mal reçu dans une compagnie où il est arrivé mal-à propos, qu'il y est reçu comme un chien dans un jeu de quilles.

On dit proverbialement & populairement, trousser son sac & ses quilles; pour dire, plier bagage, se sauver, se retirer promptement.

QUILLE, en termes de Gantiers, se dit d'un instrument de bois dur & poli qui sert à allonger les doigts des gants & à leur donner la forme convenable.

QUILLE, en termes de Marchands de Modes, se dit de deux bandes de paremens que l'on met à une robe le long de la couture du côté jusqu'à la fente.

QUILLE, se dit en termes de Marine, d'une longue piéce de bois qui va de la poupe à la proue d'un vaisseau & qui lui sert comme de fonde-

La quille est la première pièce qu'on met sur le chantier de construction. Ses dimensions ordinaires sont une ligne six points de hauteur ou d'épaisseur par chaque pied de longueur; sa largeur au milieu, dix lignes huit points par chaque pouce de sa hauteur: on dit sa largeur au milieu, parce qu'elle diminue d'un tinquième vers ses extrémités.

A l'égard de sa forme, presque tous les Constructeurs la tiennent courbe vers le milieu, & la relèvent par les extrémités; la raison qui les détermine à agir ainsi, c'est 1 d'. d'empêcher les vassseaux de s'arquer ou de diminner l'apparence & le progrès de l'arquement, & 2°. de réunir l'eau au milieu du vaisseau, où est l'archipompe.

Mouillez les ll, & prononcez

kille.

QUILLEBŒUF; Ville de France en Normandie, sur la Seine, à quelque distance de l'embouchure de cette rivière dans l'Océan, & à septlieues, est sud-est, du Hâvre-de-Grâce. C'est

le Siège d'une Amirauté.

QUILLER; verbe neutre de la première conjugaison; lequel se conjugue comme Chanter. Il se dit quand ceux qui veulent jouer aux quilles, en jettent chacun une, & tirent à qui sera le plus près de la boule pour savoir ceux qui seront ensemble, ou celui qui jouera le premier. Il saut quiller pour savoir si vous serez ensemble.

On prononce Kilier.

QUILLETTE; substantif féminin.
Terme d'Agriculture, qui se dit
des oliers que l'on plante. Ce sont
des brins gros comme le perit doigt,
longs d'un pied, & que l'on ensonce
en terre d'un demi pied.

On prononce kiliette.

QUILLIÈR; substantif masculin. Il fe dit de cet espace carré dans lequel on range les neuf quilles. Un quillier de pierre.

QUILLON, substantif masculin & terme de Fourbisseur. Sorte de branche qui tient au corps de la garde de l'épée.

QUILLOT; substantif masculin. Mefure de grains dont on se sert à Smyrne, à Constantinople, & dans quelques autres échelles du Levant. Quatre quillots & demi sont la charge de Marseille, & même un peu

plus.

Le quillot de Constantinople est de vingt-deux ocques, & quarre quillots y font le fortin. Les quillots de Senderly, de Salonique & de Ténédos, sont un peu moindres que celui de Constantinople; mais dans la verte des grains on les réduit tous à ce dernier, qui est proprement le quillot de compte.

Le quillot de l'île de Samos revient à 75 livres poids de France.

QUILMANCI; Ville d'Afrique dans le Zanguebar, sur la côte du Royaume de Mélinde, près de l'embouchure d'une rivière de même nom. Elle appartient aux Portugais.

QUILOA; Île, Royaume & Ville d'Afrique dans le Zanguebar sur la côte
de Mélinde. Les Portugais découvrirent ce pays en 1498 & en rendirent le Roi leur tributaire. Il y
a quantité de palmiers & d'autres
arbres. Les habitans sont en partie
Payens, en partie Mahométans, &
blancs de couleur. Le milieu de
l'île est à 84 degrés de latit. mérid.
& à 57 degrés 2 minutes de long,
quelques Géographes prétendent que
la Ville Quiloa est le Rapta de Ptolémée, qui dit que c'étoir jadis

la Capitale de Barbarie, d'où le promontoire Raptum a pris son nom; mais Ptolémée met ce promontoire au septième degré de latitude australe, & nos Géographes le mettent à environ neuf degrés de la même latitude.

QUIMBA; substantif masculin. Plante d'Amérique dont la graine qui est blanche, sert de nourriture aux habitans de divers pays: ils en sont aussi un breuvage. Le Quimba croît à la hauteur d'un homme, & ses seuilles ressemblent à la blette; sa sleur est purpurine, & sa graine est

contenue dans des épis.

QUIMBAIA; Province de l'Amérique Méridionale, au Popayan. Elle s'étend depuis la rivière de Cauca, jusqu'aux Andes, ayant 15 lieues de long sur dix de large. Il y a dans cette Province un volcan considérable. Le lieu principal de cette contrée se nomme Carthago; l'air en est assez sain, quoiqu'il y pleuve la plus grande partie de l'année.

QUIMPER, ou QUIMPERCORENTIN; ville épiscopale de France en Bretagne, chef lieu du pays de Cornouaille, sur l'Oder, à douze lieues,

sud est, de Brest.

QUIMPERLAY, ou QUIMPERLÉ; ville de France en Bretagne, à cinq lieues, nord-est, de l'Orient. C'est le

Siège d'une Sénéchaussée.

QUINAIRE; substantif masculin & terme d'antiquité. Nom par lequel les Monétaires anciens & les antiquaires désignent les pièces de monnoie de la troisième grandeur, fabriquées soit en or soit en argent. Quinaire d'or. Quinaire d'argent. Le quinaire d'argent étant la moitié du denier, valoit originairement cinq as; & de là le nom de quinaire qui de l'argent a passé aux petites monnoies d'or, mais il n'a jamais été Tome XXIV.

donné au bronze, même à celui de la plus petite, c'est-à-dire, de la cinquième grandeur.

Les médaillons, les médailles & les quinaires sont les trois modules dissérens des monnoies frappées à Rome & dans l'Empire, en or & en

argent.

Une suite de quinaires seroit presque aussi nécessaire dans les cabinets, que les suites de grand, de moyen, & de petit bronze. Ce font de part & d'autre, des différentes espèces de monnoie lesquelles nous apprennent combien il y avoit de sortes de pièces en tout métal, qui avoient cours dans le commerce; de plus, les quinaires sont communément d'un coin plus fini que les autres médailles, & travaillés pan des mains de maîtres. Enfin par le peu de quinaires que nous avons dans les cabinets, il est aisé de conjecturer que l'on y verroit des revers qui leur seroient particuliers, & qui ne se trouveroient ni dans le grand ni dans le moyen bronze.

Prononcez kinaire.

QUINAUD, AUDE; vieux mot qui n'a plus d'usage que dans le burlefque où il fignisse confus, honteux d'avoir été surmonté en quelque contestation. Elle l'a rendu quinaud.

Prononcez kinau.

QUINAULT, (Philippe) naquit en 1635 d'une famille honnête & non pas d'un Boulanger; comme l'infinue le fatyrique Furetière dans son factum contre l'Académie. Quand tout ce que ce Satyrique a dit sur la prétendue bassesse de son extraction, seroit vrai, Quinault n'en feroit que plus louable d'avoir si bien réparé par ses talens le tort de sa naissance. Tristan l'Hermite, dont il avoir été le de-

mestique, suivant d'autres calomniateurs, lui donna les premières leçons de la poësse. Il se sit connoître avant l'âge de 20 ans, par quelques pièces de théâtie qui eurent assez de succès, & avant l'âge de 30 ans il en donna seize dont plusieurs obtinrent les suffrages du parterre; elles furent jouées depuis 1653 jusqu'en 1666. Les rivales, comédie, en 1653. L'amour indifcret ou le Maître indiscret, comédie, en 1654. La comédie sans comédie, en 1654. La généreuse ingrazitude, tragédie, en 1656. Stratonice, tragi-comédie, en 1657. Les coups de l'amour & de la fortune, tragi - comédie, en 1657. Amalasonte, tragédie, en 1658. Le feint Alsibiade, tragi-comédie en 16 5 8. Le fantôme amoureux, tragi - comédie, en \$659. Agrippa ou le faux Tiberinus, tragi.comédie, en 1660. Astrate, Roi de Tyr, tragédie, en 1663. La mère coquette ou les amans brouillés, comédie, en 1664. Bellerophon, tragédie, en 1665. Pausanias, tragédie, en 1666. Toutes ces pièces sont en vers & en cinq actes. On prétend que ce furent ces premiers essais de Quinault qui aigrirent Boileau contre lui. Point de régularité dans le plan, point de force dans le style, des amours romanesques, un ton de galanterie de ruelle dans les endroits mêmes qui exigeroient un pinceau mâle & un coloris vigoureux : c'en étoit trop pour ne pas exciter la bile du Juvenal françois; il couvrit de ridicule le jeune Poëte; il lui reprocha que dans ses pièces doucereuses & languissantes, tout, jusqu'à je vous hais, se disoit tendrement. Quinault né sensible, mais foible & timide, chercha dans les lois un frein à la satyre; il demanda aux Magistrats l qu'ils fissent ôter son nom de celles qui faisoient tant de bruit; mais ses démarches furent inutiles; son ennemi l'en insulta plus cruellement, & lui dit dans un épigramme: tourmente-toi moins,

Pour faire ôter ton nom de mes ouvrages. Si ru veux du Public éviter les outrages. Fais effacer con nom de tes propres écrits.

Cependant Quinault qui avoit mêlé l'étude du droit à celle de la rime, rangea les comptes d'un riche Marchand que ses associés inquiétoient. Il eut occasion de connoître sa femme, & après la mort du mari qui arriva quelque temps après, il l'épousa. Devenu riche par ce mariage, il acheta en 1617 une charge d'Auditeur en la Chambre des Comptes. Il avoit été reçu l'année d'auparavant à l'Académie françoise. Ses opera lui avoient mérité une place dans cette Compagnie. Il étoit le premier homme de son siécle dans ce genre. Lulli le préféra à tous les autres Poëtes 💂 parcequ'il trouvoit en lui feul toutes les qualités qu'il cherchoit : une oreille délicate qui ne choisit que des paroles harmonieuses, un goût tourné à la tendresse, pour varier en cent manières les sentimens confactés à cette espèce de tragédie. une grande facilité à rimer, pour être toujours prêt à le prêter aux divertissemens de Louis XIV, & une extrême docilité pour se plier aux idées du musicien. Il possédoir dans un très-haut dogré le talent de la déclamation, & Lully, à ce qu'on rapporte, lui faisoit souvent réciter ses vers, jusqu'à ce qu'il eût saist les inflexions de sa voix, pour les faire passer dans son récitatif. De là, sans donte, cette expression toujours juste qu'on admire

dans sa musique qui est comme une déclamation notée. On avouera cependant que le Poëte étoit, à quelques égards, supérieur au musicien, & que cet arrifte a manqué plusieurs des tableaux poëtiques que Quinault lui avoit donnés. Que d'invention! Que de naturel! Que de sentiment! Que d'élévation même quelquefois! Enfin que de beautés d'ensemble & de détail dans ses poëmes lyriques! Il faudroit avoir bien peu de goût ou une prévention bien forte, pour n'être pas sensible aux charmes d'Alcestee, de Thésé, d'Atys, de Phaéton & d'Armide. Boileau seroit aujourd'hui bien étonné de voir ce Quinault qu'il outrageoit, mis par la postérité sur la même ligne que lui. L'acharnement du satyrique contre le lyrique étoit d'autant plus déplacé, que quand Despréaux voulut faire un prologue d'opera, pour donner un modèle de ce genre, il sir un ouvrage médiocre qui n'approchoit pas des prologues de ce même Quinault qu'il affectoit tant de rabaisser. Ce Poëte eut l'honneur de haranguer le Roi au nom de l'Académie françoise, au retour de ses campagnes de 1675 & 1677. Ayant appris la mort de Turenne au moment qu'il alloit parler, il sit une digression aussi ingénieuse que touchante sur ce Hé-

Quinault mourus en 1688. Il étoit d'une société douce, d'une conversation agréable, d'une politesse attentive & prévenante. Également éloigné des défauts qui choquent à la Cour & qui font hair dans le monde, il plut auxGrands, & il ne dédaigna pas les petits. Il jouit de l'aisance qu'il méritoit; sa femme lui avoit apporté plus de dix mille écus; le Roi lui donnoit deux mille livres de pension, & Lully lui payoit chaque opera quatre mille livres; cependant il se plaint de la médioctité de sa fortune dans ces jolis vers; mais c'est une plainte de Poète.

C'est avec peu de bien un terrible devois

De se sentir pressé d'être cinq fois beau,
père.

Quoi! cinq actes devant Notaire; Pour cinq filles qu'il faut pourvoire O ciel! peut-on jamais avoir Opéra plus fâcheux à faire,

QUINCAILLE; substantis féminia & terme collectif. Toutes sortes d'ustensiles, d'instrumens de fer on de cuivre, comme lames d'épées, couteaux, ciseaux, rasoirs, chandeliers, mouchettes, marteaux, tenailles, limes, poinçons, compas, étrilles, éperons, &c. Une boutique remplie de quincaille.

Quelques - uns appellent figurément & par niépris quincaille, de la monnoie de cuivre, comme sont les sous, les liards, les doubles. Il l'a payé en quincailles.

On mouille les deux *ll*, & l'on prononce kinkaille.

QUINCAILLERIE; substantif féminin. Marchandise de toute sorte de quincaille.

La plus grande partie de la quincaillerie qu'on voit en France, particulièrement à Paris, se tire de Saint Etienne en Forez, & de Thiers en Auvergne; il en vient cependant beaucoup de Liège, d'Aix-la Chapelle, de Nuremberg, de Francfort & de quelques autres endroits de l'Allemagne: l'Angleterre en fournit aussi beaucoup. La quincaillerie angloise, celle surtout qui se fabrique à Birmingham, bourg d'Angleterre, dans la province de Warwick, est, sans contredit, la mieux travaillée, la plus sine, la plus parfaite; elle est aussi la plus chère: néanmoins les Anglois ont le secret, par l'économie qu'ils apportent dans leurs Manusactures, de donner à bon marché des ouvrages bien travaillés.

La quincaillerie françoise est la plus estimée après celle d'Angleterre. Il s'est établi à Châtillon sur Loire une Manusacture qui se propose d'imiter les ouvrages des Anglois les mieux travaillés dans ce genre de fabrication.

La quincaillerie allemande est la plus commune & la moins chère de toutes, & par cette dernière raison, c'est celle qui se débite le plus.

QUINCAILLIER; substantif masculin. Marchand vendeur de quincaille. Les Quincailliers de Paris sont du corps des Merciers.

Prononcez kincalier.

QUINCAJOU; substantif masculin. Animal quadrupède de l'Amérique, de la grosseur d'un chat, armé de grisses, d'un poil rouge-brun; il a une longue queue qui fait deux ou trois tours sur son dos. C'est l'en-

nemi de l'orignac.

Comme il est fort léger, il monte sur les arbres, se couche sur une branche, & lorsque quelque orignac vient à passer, il se jette adroitement sur son cou, l'accolle de ses grisses, & ne le quitre point qu'il ne l'ait terrassé. L'orignac tâche de courir à l'eau pour s'y plonger; alors son ennemi qui craint l'eau, se jette à terre & l'abandonne. On dit que le renard & le quincajou sont de concert la chasse de l'orignac: plusieurs renards le cherchent à l'odorat, & lorsqu'un d'entr'eux l'a fait lever en jappant, les autres renards qui sont sur les côtés, ne

jappent que lorsqu'ils le jugent nécessaire pour déterminer l'orignac, dans sa suite, à passer à l'endroit où le quincajou est en embuscade: celui-ci ne manque pas de se jeter à son cou & de le lui ronger, jusqu'à ce qu'il l'ait terrassé; ils se metrent ensuite tous après & le dévorent.

QUINCAMPOIX, bourg de France dans le Maine, à une lieue, nordnord-ouest, de Château du Loir.

QUINÇAY; Abbaye d'hommes de l'Ordre de Saint Benoît, en Poitou, à une demi-lieue, sud-sudest, de Poiriers. Elle est en commende; & vaut au titulaire environdeux mille livres de rente.

QUINCONGE; substantif masculin.

Quincunx. On appelle ainst une disposition de plant faite par distances égales en ligne droite, & qui présente plusieurs rangées d'arbres en distérens sens.

On appelle aussi quinconce, le

lieu planté de cette manière.

La beauté d'un quinconce confiste en ce que les allées s'alignent & s'enfilent l'une dans l'autre, & se rapportent juste. On ne met ni palissades ni broussailles dans ce bois; mais on y sème quelquesois sous les arbres des piècesde gason, en conservant des all es ratissées, pour sormer quelques desseins.

On prononce kinkonse.

QUINCY; bourg de France dans la Brie Champenoise, à trois lieues,

sud sud-ouest, de Meaux.

Quincy, est aussi le nom d'une Abbaye d'Hommes de l'Ordre de Cîteaux en Champagne, à deux lieues, sud-est, de Tonnerre. Elle est en Commende, & vaut au Titulaire environ deux mille cinq cens livres de rente.

renards qui sont sur les côtés, ne QUINCY LE VICOMTE; bourg

de France en Champagne, sur l'Armençon, à deux lieues, sud-ouest, de Mont-Bard.

QUINDECAGONE; substantif masculin & terme de Géométrie. Figure de quinze côtés Si les quinze côtés du quindécagone sont égaux entr'eux, c'est un quindécagone régulier.

Pour inscrire un quindécagone régulier dans un cercle, il faut prendre avec un compas la longueur du côté du décagone, & celle de l'exagone, inscriptibles à ce cercle; & porter ces deux longueurs sur la circonférence, ensorte qu'elles partent du même point, & que leur autre extrémité détermine l'arc qui correspond à chaque Polygone; alors la différence de l'exagone à celui du décagone fera l'arc du quindécagones car l'arc de l'exagone === 60 degrés. & celui du décagone en vaut 36; or 60 — 36 == 24, qui est le nombre des degrés de l'arc du quindécagone, puisque 15 fois 24 === 360.

Prononcez kindekagone.

QUINDECEMVIRS; subst. masculin pluriel & terme d'antiquité. Officiers préposés à la garde des livres sybillins, & chargés de la célébration des jeux séculaires, ainsi que de quelques cérémonies religieuses, dans certaines conjonctures où la République se croyoit dans un état de crise. Le nom de ces Officiers venoit de leur nombre. Ils furent originairement quinze.

Sur les médailles, quand un dauphin est joint à un trépied, il marque le sacerdoce des Quindécemvirs, qui, pour annoncer leurs sacrifices solennels, portoient un dauphin au bout d'une perche, par la ville; ce poisson étoit consacré à Apollon, aussi bien que la corneille parmi les oiseaux. Les Quindécemvirs jouissoient, comme les autres Prêtres, de l'exemption d'aller à la guerre, & des autres charges, asin qu'ils fusient uniquement occupés de leur sacerdoce. L'an de Jésus-Christ 389, Stilicon brûla les livres sybillins par l'ordre de l'Empereur Théodore, & leurs Interprêtes tombèrent du même coup.

QUINES; substantif masculin. Terme dont on se sert au trictrac, & qui se dit, lorsque du même coup de dés on amène deux cinq. Un quines vous feroit gagner la partie.

Prononcez kines.

QUINETTE; substantif séminin. On donne ce nom dans le Commerce à une espèce de camelot ordinairement tout de laine, & quelquesois mêlé de poil de chèvre, qui se fabrique à Lille en Flandre & dans les environs.

On prononce kinète.

QUINGEY; petite ville de France en Franche-Comté, sur la rivière de Louve, à quatre lieues, sud-ouest, de Besançon. Il y a près de cette ville des forges considérables, & une grotte de congellation fort remarquable.

QUINISEXTE; adjectif & terme de l'Histoire Ecclésiastique, qui se dit du sixème Concile tenu à Constantinople en 692, & qui est encore plus souvent nommé le Concile in Trullo. Il est regardé comme le supplément des deux Conciles qui l'avoient précédé, parceque ces deux Conciles n'ayant point fait de Canon, les Orientaux jugèrent à propos d'y suppléer par celui-ci. Les cent deux canons qu'on attribue aux cinquième & sixième Conciles Généraux, sur l'ouvrage du Concile Quini-sexte.

QUINOLA; substantifmasculin. Nom que l'on donne au valet de cœur,

quand on joue au reversis. Il vouloit forcer le quinola,

On prononce kinola.

QUINQUAGENAIRE; adjectif des deux genres. Qui est ágé de cinquante ans. Une femme quinquagénaire.

Il est aussi substantif: Un quinqua-

génaire.

Ouinquagénaire, s'est dit autrefois chez les Romains, d'un Officier de guerre qui commandoit une Compagnie de cinquante hommes. C'étoit encore dans la Police, un Commissaire qui avoit inspection sur cinquante familles ou maisons. Enfin on a nommé du même nom dans les Monastères, un Supérieur qui avoit une cinquantaine de Moines soussa conduite.

Prononcez kuinkouajénaire.

QUINQUAGESIME; substantif séminin. On appelle Dimanche de la Quinquagésime, le Dimanche qui précède immédiatement le Mercredi des Cendres, que le peuple appelle communément le Dimanche Gras. Il est ainsi nommé, parcequ'il arrive environ cinquante jours avant Pâques.

On appeloit aussi autrefois Quinquagéfime, le Dimanche de la Pentecôte, ou le cinquantième jour après Paques; mais pour distinguer cette Quinquagésime de celle qui arrive avant le Carême, on l'appe-

loit quinquagésune paschale. On prononce kuinkonajėrime.

QUINQUATRIES; substancif féminin pluriel & terme de Mythologie. Fêtes que les Anciens célébroient en l'honneur de Minerve, & qu'on appeloit autrement Panathénées. Voyen ce mot.

OUINQUENELLE; substantif féminin. Vieux terme de Jurisprudence qui signifioir autrefois un répi de l QUINQUENOVE; substantif mas-

cinq ans que l'on accordoit à un débiteur qui étoit hors d'état de payer, & qui vouloit néanmoins éviter de faire cession de biens; il obtenoit pour cet effet des lettres du petit sceau que l'on adressoit au Juge Royal; ces lettres étoient entérinées du consentement du plus grand nombre des créanciers, sans avoir égard à la qualité des dettes. L'Ordonnance d'Orléans art. 61 défendit d'expédier de telles lettres.

QUINQUENNAL, ALE; adjectif. Qui dure cinq ans, on qui se fair de cinq ans en cinq ans. Magistrat Quinquennal. Jeux Quinquennnux. Fêtes Quinquennales. Il n'est d'usage qu'en parlant des anciens Ro-

mains.

Il se prend aussi substantivement. & l'on appelle Quinquennales, des fêtes qui se célébroient du temps des Empereurs, au bout des cinq premières années de leur règne, & ensuite de cinq en cinq ans; cet espace de cinq ans étant censé faire une période, pour la durée de laquelle on faisoit des vœux, qu'on renouveloit au commencement de la période suivante.

On prononce Kuinkuennel. QUINQUENNIUM; substantif masculin. Terme emprunté du Latin, qui signifie, un cours d'étude de cinq ans, dont deux en philosophie & trois en théologie. On appelle lettres de Quinquennium, le certificat que les Universités accordent aux Gradués de ce temps d'étude, pendant cinq ans, après avoir examiné l'attestation des Professeurs.

Le règlement du 16 Mai 1663, oblige les Universités de marquer dans le Quinquennium, le temps où l'on a commencé & fini le cours des études.

tulin. Sorte de jeu qui se joue avec des dès, & qui a pris son nom du nombre de cinq & de neus. Jouer au Quinquenove.

Prononcez Kinkenove.

QUINQUERCE; substantif masculin & terme d'Antiquité. Prix disputé dans un même jour par le même Athlète, à cinq sortes de combats différens. Il falloit avoir vaincu dans tous ces jeux, pour être proclamé vainqueur au Quinquerce. Le Quinquerce chez les Romains, répondoit au Pentathle des Grecs, & comprenoit même l'exercice du saut, celui du disque, celui javelot, la course & la lutte.

Prononcez Kinkerse.

QUINQUERÈME; substantif féminin. Terme d'Histoire & d'Antiquité. Galère à cinq rangs de rames.

Les Quinquerèmes étoient les vaisseaux du premier rang dans les slottes anciennes; non que les Grecs & les Romaine n'en conftruisssent à sept & à neuf rangs de rames, mais c'étoient rarement. On en a même vu de trente & quarante rangs de tames; mais ces machines énormes n'étoient d'aucun usage. On ne les avoit construites que pour la parade.

On proponce Kinkereme.

QUINQUEVIR; substantif masculin & terme d'Antiquité. On appeloit ains à Rome certains Officiers employés aux mêmes fonctions, au nombre de cinq. On en distinguoit de plusieurs sortes:

1°. Il y avoit des Quinquevirs établis dans Rome deçà & delà le Tibre, pour veiller pendant la nuit à la police de la ville, en la place des Magistrats d'un certain ordre qu'il ne convenoit pas de faire courir pendant les ténèbres.

2°. Il y avoit des Quinquevirs

établis exprès pour conduire les colonies, & distribuer aux familles les terres des campagnes qu'on leur accordoit.

3<sup>d</sup>. Les Épulons étoient aussi nommés Quinquevirs, Quinque viri Epulones, quand ils étoient au nom-

bre de cinq.

4°. Il y avoit des Quinquevirs du change ou des rentes nommés Quinque virimen faris; ceux-ci furent créés l'an de Rome 301. Tite-Live dir qu'on les choist d'entre les Plébéiens. Ils furent chargés de modérer l'excès de l'usure que les créanciers ou les banquiers tiroient, & dont le peu-

ple étoit accablé.

98. Enfin on appeloir encore Quinquevirs, des espèces d'Huissiers chargés d'exercer ce perit emploi de la justice dans les colonies ou dans les villes municipales pour y apprendre le train des affaires. On nommoit ces fortes d'Huissiers Quinquevirs , parcequ'ils étoient au nombre de cinq pour chaque Juridiction; Hs changeoient toutes les années. Un homme qui avoit passé par cette charge devoit avoir acquis l'usage de ce que nous appelons la Pratique, & l'on tiroit ordinairement de ce corps les Greffiers & quelques autres Officiers.

QUINQUINA; substantif masculin. On donne ce nom à la fameuse écorce fébrifuge que l'on nous apporte du Pérou: elle est très-sèche, facile à casser, épaisse de deux à trois lignes, rude extérieurement, couverte quelquefois d'une mousse blanchâtre, & intérieurement lisse, un peu résineuse, de couleur de rouille de fer, d'un goût fort amer, astringent, & d'une odeur qui n'est pas désagréable. Souvent on nous apporte le quinquina en écorces grandes, longues de trois pouces ou en-

viron & de la grosseur du doigt: quand elles ne sont pas roulées, on présume qu'elles ont été prises sur le tronc de l'arbre; au lieu que celles qui sont minces, roulées en petits tuyaux, ont été prises sur les petites branches: d'autres fois elles sont par morceaux très-petits ou coupés fort menus, jaunes en dedans & blanchâtres en dehors: on prétend, mais à tort, que c'est le quinquina qu'on a levé des racines; celui-ci est fort estimé des Espagnols: le vrai quinquina ne doit pas être mucilagineux dans la bouche.

L'arbre d'où l'on tire cette écorce fébrifuge est appelé palo de calenturas, c'est-à-dire, bois des nèvres, par les Espagnols, & cascara de Loxa par les Indiens: il vient de luimême dans le Pérou, surtout auprès de Loxa ou Loja, sur les montagnes qui environnent cette ville. M. Dufay, dans une assemblée publique de l'Académie royale des Sciences de Paris en 1738, lur une description de cet arbre qui lui a été envoyée du Pérou par M. de la Condamine, avec un dessein de la feuille, de la fleur & de la semence, fait d'après nature par cet Académicien. Par cette description plus circonstanciée que ce que Sébastien Badus & plusieurs autres en avoient dit jusqu'alors, nous apprenons que l'arbre du quinquina n'est pas fort haut; sa souche est médiocre, & donne naissance à plusieurs branches; les feuilles sont lisses, entières, assez épaisses & opposées; leur contour est uni & en forme de fer de lance: elles sont larges de deux pouces, longues de trois & nerveuses; chaque rameau du sommet de l'arbre finit par des bouquers de fleurs, qui, avant d'être épanouis, ressemblent, pour la figure & la couleur, à ceux

de la lavande. Ces fleurs deviennent rougeâtres, & il leur succède des graines roussâtres, applaties & comme feuilletées. Il est fort difficile de saisir cette semence sur l'arbre dans une parsaire maturité, parcequ'elle se sèche en mûrissant, & tombe presqu'aussi-tôt, ensorte qu'on ne trouve guères sur les branches que du fruit noué ou vert, ou des coques sèches & vides.

Il y avoit long-temps que le had fard avoit procuré aux Indiens la découverte de la vertu fébrituge de l'écorce de quinquina, lorsque les Européens arrivèrent dans leur pays. Les Espagnols furent les premiers qui en apportèrent en Europe en 1640: jusques-là ce remède, quoique certain, n'eut pas grande vogue; mais vers l'année 1649, le Procureur des Jésuites de l'Amérique passa en Europe & se rendit à Rome, où il invita tout son ordre à donner de la réputation à ce remède: chacun d'eux guérissoit les sièvres comme par enchantement; dès-lors on appela le quinquina la poudre des Pères; les Anglois l'appellent encore aujourd'hui poudre jésuitique; quelques Médecins, ne connoissant point suffisamment la vertu de ce nouveau remède, s'élevèrent contre son usage: d'ailleurs on s'en étoit dégoûté par son prix excessif; car les Jésuites le vendoient fort cher: ce fut alors qu'on vit paroître des brochures intitulées: Funérailles du quinquind, & résurrection du quinquina. En 1679 le Chevalier Talbot, Anglois de națion, à force de remontrer l'utilité de ce spécifique, & même d'en exagérer les vertus, fit revivre en France l'usage du quinquina : on en fit un fecret que l'on vendit une grosse fomme à Louis XIV: ce Prince en donna la connoissance à tout le monde,

monde, & sir par là un très-grand bien à l'humanité.

Le quinquina contient bien plus de matières réfineuses que de gommeuses: il est comme la plupart des amers, mis au rang des remèdes stomachiques; il fortifie l'estomac, rétablit l'appétit, aide la digestion, & tue tous les vers. Mais, comme on l'a dit, sa vertu recommandable est de guérir les fièvres intermittentes; car quand on le donne comme il convient, il les guérit sûrement & promptement: on le prend ou en décoction ou en infusion, soit à l'eau, soit au vin; mais pris en substance, son effet est plus certain, de même que l'infution au vin est plus efficace que l'infusion à l'eau.

On lit dans les Mémoires d'Édimbourg, que des Médecins & Chirurgiens habiles ont fait usage du quinquina avec un grand succès dans la gangrène & dans le sphacèle, qui viennent d'une cause intérieure ou extérieure, & que des malades désespérés, après avoir tenté vainement tous les autres remèdes, ont recouvré une parsaite santé par l'u-

sage de celui-ci.

On prononce kinkina.

QUINT; substantif masculin. La cinquième partie dans quelque somme de deniers, dans quelque marché, dans quelque succession. Dans la coutume de Paris, on ne peut disposer par testament que du quint de ses propres. Il est entré dans cette affaire pour un quint. Il a le quint. Dans ces dernières phrases on dit plus ordinairement le cinquième.

QUINT, signifie aussi le droit qu'on paye en quelques lieux pour l'acquisition d'un fief, au Seigneur dont le fief est mouvant: ce droit est de la cinquième partie du prix de la vente

du fief.

Tome XXIV.

L'ancienne coutume de Paris donnoir au Seigneur, en certains cas, la faculté d'exiger un droit de requint, qui consistoit dans la cinquième partie du droit de quint; mais ce droit, que quelques coutumes ont conservé, ne subsiste plus dans celle de Paris; elle ne donne au seigneur que le quint denier du prix ousort principal de la vente.

Le droit de quint du prix des fiefs est dû dans tous les cas où la mutation des héritages roturiers donne ouverture à des droits de lods &

vante.

L'art. 22 de la coutume de Paris permet au seigneur suserain de refuser la foi & hommage de son vassal qui lui doit des droits de quint,
jusqu'à ce que ces droits soient
payés; & faute de payement, dit
l'article 24, le seigneur séodal peut
se prendre à la chose, c'est-à-dire,
saisir séodalement pour les prosies de

son fief.

L'art. 23 de la coutume charge l'acquéreur de payer les droits de quint, & sa disposition est sur celaconforme au droit commun; mais il y a des coutumes bizarres qui décident que lorsque le prix n'est pas stipulé payable francs deniers au vendeur, c'est à celui-ci d'acquitter ces sortes de droits : celle de Peronne, art. 43, est de ce nombre, & elle veut même qu'en ce cas, c'est-à-dire, lorsque le vendeur est chargé de payer les droits, il ne soit dû que le quint; & qu'au contraire il soit payé le quint & le requint, lorsque le contrat porte que les droits seront payés par l'acquéreur.

Quoique la futaie dépendante d'un fief soit regardée comme un fonds qui n'appartient pas à l'usufruitier, elle ne donne cependant pas ouverture à des droits de quint lorsqu'elle est vendue, quand même le fief ne consisteroit qu'en bois, parcequ'elle n'opère pas une mutation de propriété dans le fonds: cela est ainsi décidé par plusieurs arrêts.

Il en est de même lorsque le seigneur d'un fief vend les matériaux d'une maison, la pêche d'un étang, &c. parceque ces choses ne sont pas le fief, & que le quint n'est dû que quand le fonds même est vendu.

Il faut néanmoins excepter le cas de la fraude, par exemple, si le vas-fal qui a dessein de vendre son sief, commence par vendre les bois à la même personne, ou à une personne interposée, il est certain qu'en ce cas le droit sera dû de la vente du prix des bois, &c. comme du fonds.

Le seigneur séodal qui après avoir retiré séodalement, est évincé par un retrait lignager, doit être payé des droits de quint en entier par le lignager, comme auroit sait l'acquéreur.

Le leigneur qui acquiert des terres, héritages ou maisons qui relèvent de lui, soit fief ou roture, ne doit pour cette acquisition aucuns droits seigneuriaux au seigneur dont il relève, parceque le seigneur dominant ne perd rien par cette acquisition; au contraire il peut y gagner par la réunion qui se fait de droit au fief qui relève de lui, si l'acquéreur ne déclare pas précisément en achetant qu'il veut posséder comme roture les héritages qui étoient en sa censive & qu'il acquiert; & par conséquent le fief qui étoit dans la mouvance du seigueur dominant devient plus considérable, & produit des droits plus forts en cas de vente ou de relief.

Les droits de quint du prix de la

vente d'un fief faite par quelqu'un qui a pris la qualité de propriétaire sans l'être, sont exigibles, parcequ'une pareille vente transsère à l'acquéreur la possession civile qui suffit en matière féodale, & qu'elle peut même transsérer la propriété par le moyen de la prescription; cependant si le seigneur demandoit ses droits lorsque l'acquéreur est en danger d'être évincé, celui-ci seroit bien sondé à exiger du seigneur une promesse de les rendre en cas d'éviction.

Dans les ventes de fiefs faites sous des conditions suspensives, l'action du seigneur pour demander le droit de requint, reste en suspens jusqu'à ce que la condition soit arrivée. Mais si la vente s'exécute de part & d'autre par la délivrance de la chose & le payement du prix, sans attendre la condition, on présume que les contractans ont changé la condition suspensive en condition résolutive; & en conséquence le quint est exigible, sauf à restituer, si par l'événement la vente est résolue.

Dans la coutume de Ponthieu, on appelle quint viager, la cinquième partie des biens paternels & maternels dont les enfans puinés ont droit de demander la jouissance pendant leur vie.

Cette coutume veut que l'aîné des mâles, & à défaut des mâles l'aînée des femelles, soit seul saisi de la succession du père & de celle de la mère communs, soit nobles ou roturiers, & de quelque nature que soient les biens, siefs ou rotures. Elle permet seulement aux enfans de demander entre eux tous la jouissance pendant leur vie de la cinquième partie de ces successions.

Comme l'article 59 de cette étrange coutume, en déférant le quint viager aux puinés, ne parle que des héritages, & que ce mot signifie en Ponthieu ce que nous nommons propres, il a été un temps où les aînés ne leur faisoient aucune part des meubles & acquêts; mais depuis près de deux siècles on s'est relâché de cette extrême rigueur; & par un arrêt rendu en forme de réglement le 7 Janvier 1573, la Cour en infirmant une sentence rendue en la Sénéchaussée de Ponthieu pour la succession d'un sieur Coulon d'Auchy, ordonna que les puinés auroient le quint viager, tant des héritages que des meubles & ac-

Le quint viager se partage également entre tous les enfans; & à mesure que l'un d'eux décède, la part qu'il avoit dans le quint se réunit aux quatre quints de l'aîné, sans qu'il y ait aucun accroissement au profit des puînés : ainsi après la mort de tous les cadets, la jouissance du cinquième quint se consolide à la nue propriété que l'aîné avoit déjà, sans que les enfans des puinés y puissent rien prétendre.

Le quint viager des puînés ne se prend que sur les droits utiles; l'aîné jouit seul des droits honorifiques attachés aux fiefs, avec cette une part viagère dans les droits de justice, en contribuant aux frais.

Il y a encore cela de singulier, que la régle, le mort saissit le vif, observée en Ponthieu relativement aux successions déférées à l'aîné, n'a pas lieu pour le quint viager des cadets: ils n'en profitent que quand ils en ont demandé la délivrance.

La minorité des puînés ne met

point d'obstacle à la perte des fruits du quint viager qui leur appartient. L'aîné en profite jusqu'à ce qu'il y ait contre lui une demande régulière; mais ils ont leur recours contre leur tuteur qui est garant envers eux de sa negligence, à moins que les puînés n'ayent acquis la majorité coutumière, que la Coutume de Ponthieu fixe à quinze ans pour les mâles & à onze pour les filles, auquel cas ils ne peuvent exercer aucun recours.

Le quint viager n'est déferé auxcaders que sous la condition de contribuer aux dettes & aux charges de la succession. Ainsi à compter du jour de leur jouissance, ils sont tenus de la cinquième partie du douaire de leur mère, & profitent de son extinction jusqu'à concurrence de leur quint; mais à l'égard des réparations, ils ne sont tenus que de celles qui sont à la charge des usufruitiers.

Dans les Coutumes de Picardie & d'Artois, on appelle quint-datif, la cinquième partie des héritages dont la Coutume permet de dispo-

Quint, est aussi adjectif, mais il n'a guère d'usage que dans ces phrases, Charles Quint, Empereur: Sixte Quint, Pape.

On prononce Kint.

seule restriction que les pusnés ont QUINTADINER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Terme d'organistes. Il se dit des tuyaux de l'orgue lorsqu'ils raisonnent en manière de quinte, & qu'ils ne parlent pas d'une manière harmonieuse, ce qui est un défaut. Ce tuyau quintadine.

> On prononce Kintadiner. QUINTAINE; substantif séminin. Ancien terme de manége. Poteau

que l'on fiche en terre, contre lequel on s'exerçoit autrefois à courir avec la lance, à jeter des dards. Il y a des endroits où les nouveaux maries sont obligés de courir la quintaine pour le divertissement du Seigneur.

On prononce Kintaine.

QUINTAL; substantif masculin. Poids de cent livres. Cette charge pese deux quintaux. Un quintal de sucre.

On prononce Kintal.

OUINTE; substantif séminin & terme de Musique. C'est la seconde des consonnances dans l'ordre de leur génération. La quinte est une consonnance parsaite. Son rapport est de deux à trois. Elle est composée de quatre degrés diatoniques, arrivant au cinquième son, d'où lui vient le nom de quinte. Son intervalle est de trois tons & demi; savoir, deux tons majeurs, un ton mineur, & un semi-ton majeur.

La quinte peut s'altérer de deux manières; savoir, en diminuant son intervalle d'un semi-ton, & alors elle s'appelle fausse quinte, & devroit s'appelle quinte diminuée; ou en augmentant d'un semi-ton le même intervalle, & alors elle s'appelle quinte superflue. De sorte que la quinte superflue a quatre tons, & la fausse quinte trois seulement, comme le triton, dont elle ne diffère dans nos systèmes que par le nombre des degrés.

Il y a deux accords qui portent le nom de quinte; savoir, l'accord de quinte & sixte, qu'on appelle aussi grande-sixte ou sixte ajoutée, & l'accord de quinte superssue.

Le premier de ces deux accords se considère en deux manières; savoir, comme un renversement de l'accord septième, la tierce du son fondamental étant portée au grave; c'est l'accord de grande - sixte; ou bien comme un accord direct dont le son fondamental est au grave, & c'est alors l'accord de sixte ajoutée.

Le second se considère aussi de deux manières, l'une par les François, l'autre par les Italiens. Dans l'harmonie Françoise la quinte-supersue est l'accord dominant en mode mineur, au-dessous duquel on fait entendre la médiante qui fait quinte supersue avec la note sensible. Dans l'harmonie Italienne, la quinte-supersue ne se pratique que sur la tonique en mode majeur, lorsque, par accident, sa quinte est dièsée, faisant alors tierce majeure sur la médiante & par conséquent quinte-supersue sur la tonique.

Il est défendu en composition, de faire deux quintes de suite par mouvement semblable entre les mêmes parties: cela choqueroit l'oreille en formant une double modulation.

M. Rameau prétend rendre taifon de cette règle par le défaut de liaifon entre les accords. Il se trompe. Premièrement on peut former ces deux quintes & conserver la hailon harmonique. Secondement, avec cette liaison, les deux quintes. sont encore mauvaises. Troisièmement, il faudroit, par le mêmeprincipe, étendre, comme autrefois, la règle aux tierces majeutes ; ce qui n'est pas & ne doit pas être. Il n'appartient pas à nos hypotheses de contrarier le jugement de l'oreille, mais seulement d'en rendre raison.

On appelle quinte - fausse, une quinte réputée juste dans l'harmonie, mais qui, par la force de la modulation, se trouve assoiblie d'un semi-ton: telle est ordinairement

la quinte de l'accord de septième QUINTE CURCE; Historien Latin fur la seconde note du ton en mode dont le nom est fort connu, & dont

majeur.

La fausse-quinte est une dissonance qu'il faut sauver : mais la quinte-sausse peut passer pour consonnance & être traitée comme telle quand on compose à quatre ties.

QUINTE, se dit aussi d'une espèce de violon plus grand que les autres, sur lequel on joue la partie de la musique qu'on nomme la quinte.

QUINTE, se dit au jeu de piquet, d'une suite de cartes de la même couleur. J'ai une quinte de Roi, mais il a une quinte major qui vaut mieux. Porter quinte & quatorze.

QUINTE, en termes d'escrime, est la cinquième garde. Commencer de pri-

me, & achever de quinte.

QUINTE, se dit aussi d'une toux âcre & violente qui prend par redoublemens. Il a des quintes fâcheuses

quand il est au lit.

QUINTE, fignifie encore, caprice, bizarrerie, manvaile humeur qui prend tout d'un coup. Elle a fouvent des quintes. Quelle quinte vous a pris.

QUINTE, est aussi adjectif, & se dit d'une sièvre qui revient tous les cinq jours. La sièvre quarte est plus com-

mune que la fièvre quinte.

En termes de Pratique on appelle quinte & surabondante criée, une cinquième criée que l'on ordonne quelquefois outre les quatre criées ordinaires, pour suppléer à ce qui pourroit manquer à quelqu'une de ces criées.

La première syllabe est longue & la seconde très-brève.

On prononce Kinte.

QUINFE; (la) bourg de France dans le Maine, à trois lieues, nord-ouest, du Mans.

dont le nom est fort connu, & dont l'histoire est fort ignorée. On croit qu'il florissoit sous Vespasien, ou sous Trajan. Dans quelque temps & dans quelque pays qu'il air vecu, il est certain que c'étoit un homme d'esprit. Il s'est immortalisé par son Histoire d'Alexandre le Grand, & il a immortalisé ce Héros. Cet ouvrage étoit en dix Livres, dont les deux premiers no font pas venus jusqu'à nous; son Ryle est noble, élégant, pur, mais trop fleuri. Ses pensées sont brillantes, ingénieuses & sensées. Le nom d'Alexandre ne lui en impose point : il dit le bien & le mal de ce Héros, comme il auroit pu le dire d'un homme ordinaire. Il est moins fidèle dans les discours qu'il prête 🛦 ce Conquérant & aux autres personnages 'qu'il fait agir; la plupart sont trop longs & le bel esprit y paroît plus que l'homme véritablement éloquent. On lui reproche encore d'avoir trop négligé la chronologie & les dates & d'avoir fair des fautes essentielles en géographie.

QUINTE FEUILLE; substantif séminin. Plante qui croît abondam. ment dans les champs, aux lieux fablonneux & pierreux, dans les prés, au bord des eaux & des lieux ombrageux : elle est longue & quelquefois grolle comme le petit doigt. fibreuse, nourêtre en dehors, rouge en dedans, & d'un goût astringent : elle poude comme le fraisser, plusieurs tiges longues d'environ un pied & demi, rondes, grêles, flexibles, velues, rougearres, genouillées par intervalles, & poussant de leurs nœuds des feuilles & des racines, par le moyen desquelles la plante se répand au large & se mut-

tiplie: ses feuilles sont oblongues, arrondies à leurs extrémités, nerveuses, velues, crénelées à leurs bords, verdâtres, & rangées au nombre de cinq fur la même queue; la grande espèce en a sept : les fleurs naissent en Mai & en Juin aux sommets des tiges, seules à seules, composées chacune de cinq feuilles jaunes disposées en rose, un peu larges & arrondies en cœur : ces fleurs sont de peu de durée; il leur succède un fruit arrondi, composé de plusieurs semences pointues, ramassées en forme de tête, & enveloppées par le calice de la fleur.

On se sert particulièrement de sa racine en Médecine: on la ramasse au printems; on en ôte la première écorce noirâtre, qui est mince, & on l'ouvre pour en rejeter le cœur: on fait ensuite sécher la seconde écorce en l'entortillant autour d'un bâton, puis on la garde séche, pour l'employer au besoin. Cette plante est balsamique, vulnéraire & astringente: les racines s'emploient utilement dans les tisanes & dans les bouillons astringens, lorsqu'il s'agit d'arrêter les slux immodérés.

QUINTER; verbeactif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Quinter l'or, l'argent, c'est le marquer après l'avoir essayé & pesé, & en avoir fait payer le droit de quint au Roi; ce terme est particulièrement en usage dans les mines du Potosi, du Chily, & de la nouvelle Espagne, d'où il a passé en Europe parmi ceux qui font le commerce de l'or & de l'argent en matière, & non en espèces.

QUINTESSENCE; substantif féminin. Dans la philosophie ancienne, il signisse, la substance éthérée. Il fe dit en Chimie, de l'esprit de vin qui s'est chargé des principes de quelques drogues. C'est un synonyme de teinture. Il ne faut point le confondre avec les essences ou huiles essentielles. On dit, la quintessence d'absinte, &c.

Il fignifie, figurément, ce qu'il a de principal, de plus fin, de plus caché dans une affaire, dans un discours, dans un livre. J'ai tiré la quintessence de cet ouvrage.

Il se dit aussi de tout le prosit qu'on peut tirer d'une affaire d'intérêt, d'une charge, d'un parti, d'une terre à ferme. Il a tiré toute la quintessence de la succession.

Prononcez Kintessanse.
QUINTESSENCIÉ, ÉE; participe passif. Voyez Quintessencier.

QUINTESSENCIER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Rasiner, subtiliser. Il ne faut pas tant quintessencier les choses.

QUINTEUX, EUSE; adjectif. Morosus. Fantasque, qui est sujet à des quintes, à des fantaisses, à des caprices. Un esprit quinteux. Avoir l'humeur quinteuse. Cet homme est quinteux comme une mule.

On prononce Kinteux.

Différences relatives entre fan-.. tasque, bizarre, capricieux, quinteux, bourru.

Toutes ces qualités très-opposées à la bonne société, dit M. l'Abbé Girard, sont l'esset & en même temps l'expression d'un goût particulier, qui s'écarte mal à-propos de celui des autres. C'est là l'idée générale qui les fait synonymes; & sous laquelle ils sont employés assez indisséremment dans beaucoup d'occasions, parcequ'on n'a point alors en vue les idées particulières qui les distinguent. Mais chacun n'en

a pas moins son propre caractère, que je crois rencontrer assez heureusement, en disant que s'écarter du goût par excès de délicatesse ou par une iténerche du mieux faite hors de saison, c'est être fantasque; s'en écarter par une singularité d'objet non convenable, c'est être bizarre; par inconstance ou changement subit de goût, c'est être capricieux; par une certaine révolution d'humeur, ou saçon de penser, c'est être quinteux; par grossiereté de mœurs & de désaut d'éducation, c'est être bourru.

Le fantasque dit proprement quelque chose de difficile; le bizarre quelque chose d'extraordinaire; le capricieux quelque chose d'arbitraire; le quinteux quelque chose de périodique; & le bourru quelque chose de maussade.

QUINTIL; adjectif & terme d'astronomie. il n'a d'usage que dans cette phrase, quintil aspest; pour dire, la position de deux planètes éloignées l'une de l'autre de la cinquiè me partie du zodiaque ou de 72

degrés.

QUINTILIEN, naquit la seconde année de l'Empereur Claude, la quarante - deuxième de J. C. On dispute sur le lieu de sa naissance; plutieurs le font Espagnol; d'autres croient, avec assez de fondement, qu'il étoit né à Rome. Quintilien, pour se former à l'éloquence, se rendit le disciple des Orateurs qui avoient le plus de réputation. Domitius Afer tenoit alors parmi eux le premier rang. Quintilien ne se contentoit pas d'entendre ses plaidoyers au barreau, il lui rendoit aussi de fréquentes visites. Au commencement de l'empire de Galba, Quintilien ouvrit à Rome une école de Rhétorique. Il fut le premier

qui l'y enseigna par autorité publique, & aux gages de l'Etat. Il dût ce privilége à Vespasien; car, selon Suétone, ce Prince fut le premier qui assigna sur le trésor public, aux Rhéteurs tant Grecs que Latins, des pensions qui montoient par an à douze mille Quintilien remplit chaire de Rhétorique, avec un applaudissement général. Il exerça, en même temps & avec un pareil fuccès, la fonction d'Avocat, & se fit aussi un grand nom dans le barreau. Après avoir employé 20 années à ces deux exercices également utiles & pénibles, il obtint de l'Empereur Domitien la permission de les quitter. Le loisir que se procura Quintilien par sa retraite, ne fut pas un loisir de langueur & de paresse mais d'ardeur & d'activité. Il commença par com-poser un Traité sur les causes de la corruption de l'éloquence, dont on ne sauroit trop regretter la perte. Quelque temps après, pressé par les instantes prières de ses amis, il commença son grand ouvrage des Inftitutions Oratoires, composé de 12 Livres; il en avoit achevé les trois premiers, lorsque l'Empereur Domitien lui confia le soin des deux jeunes Princes, ses petits neveux, qu'il destinoit à l'Empire. Ce fut une nouvelle raison pour lui d'achever & de perfectionner son ouvrage, qu'il mit en effet au point de perfection où nous l'avons, dans l'espace de deux ans. Le plaisir que lui causa la composition de ce Livre, fut troublé par la perte de ses deux fils & de sa femme; il sut surtout sensible à mort de l'aîné. C'étoit un prodict d'esprit. La fécondité de son génie, dit-il, n'en étoit pas demeurée aux boutons &

aux fleurs; dès l'âge de dix ans il portoit des fruits. C'étoit principalement pour ce cher fils, l'objet de ses complaisances & de ses soins, qu'il avoit commencé ses Instituzions Oratoires. C'est la Rhétorique la plus complette que l'antiquité nous ait laissée. Son dessein est de former un Orateur parfait. Il le prend au berceau & le conduit jusqu'au tombeau. Dans le premier Livre, il traite de la manière dont il faut élever les enfans dès l'âge le plus rendre; puis de ce qui regarde la Grammaire; le second expose ce qui se doit pratiquer dans l'école de Rhétorique, & plusieurs questions qui regardent la Rhétorique même. On trouve dans les cinq Livres suivans, les préceptes de l'invention & de la disposition. Les Livres 8, 9 & 10 genferment tout ce qui regarde l'élocution. Le 11 après un beau Chapitre, où il s'agit de la manière de parler convenablement, traite de la mémoire & de la prononciation. Dans le 12°, qui est peut-être le plus beau de tous, Quintilien marque quelles sont les qualités & les obligations personnelles de l'Avocat. Un des carac-Rères particuliers de la Rhétorique de Quintilien, est d'être écrite avec art & avec élégance; on y voit une grande richesse de pensées, d'expressions, d'images, & surtout de comparations, qu'une imagination vive & ornée d'une profonde connoissance de la nature, lui fournit à propos, sans jamais s'épuiser, ni somber dans des redites ennuyeuses. On y souhaiteroit seulement plus de précision & plus de profondeur. Quin parle bien; mais il pense peu o du moins il ne creuse pas assez son sujet. Ses Institutions demeurérent inconnues jusqu'en 1415, qu'elles furent trouvées par le Pogge, dans une vieille tour de l'Abbaye de Saint Gal, & non point dans la boutique d'un Épicier Allemand, bomme quelques uns l'ont écrit. Les meilleures éditions des Œuvres de Quintilien font celles d'Obreicht, à Strasbourg, & de M. Capperonnier de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, à Paris.

QUINTILLIENS; (les) secte d'anciens Hérétiques qui étoient une branche des Montanistes, & qui avoient pris ce nom d'une de leurs prétendues Prophétesses nommée Quintilla.

On rapporte d'eux qu'ils admettoient les femmes à la Prêtrise & 1 l'Episcopat, se fondant sur ce Chapitre de Saint Paul aux Galattes, qu'en Jesus-Christ il n'y a point de distinction de mâles & de femelles. Ils attribuoient à Eve des avantages extraordinaires, parcequ'elle avoit mangé la première du fruit de l'arbre de la science du bien & du mal. Ils enseignoient aussi des choses surprenantes, mais imaginaires, de Marie sœur de Moise, qu'ils regardoient comme une Prophéresse; & ils rapportoient leur origine aux quatre filles du Diacre Saint Philippe, qu'on croit avoir été favorisées du don de prophétie; c'étoit pour les représenter, que dans leurs assemblées ils avoient toujours de jeunes filles vêtues de blanc.

QUINTILLIENS, est aussi le nom d'un ordre des Luperques à Rome, qui étoient divisés en trois Colléges; savoir, des Fabiens, des Quintilliens, & des Juliens. Celui des Quintilliens avoir pris son nom de P. Quintilius, qui le premier su mis à la rête de ce Collége dans son institution.

QUINTILLE;

QUINTILLE; substantif masculin.

Espèce de jeu d'hombre ainsi appelé de ce qu'il y a cinq joueurs. Il se joue à peu près comme le quadrille, mais celui-ci est beaucoup plus en usage.

Prononcez kintille.

QUINTIN, dit le maréchal d'Anvers, peintre, mort à Anvers l'an 1529, exerça pendant vingt ans la profession de maréchal. Ce fut l'amour qui lui fit quitter cet état pour s'appliquer à la peinture. Devenu éperduement épris de la fille d'un peintre, il la demanda en mariage; mais le père déclara qu'il ne donneroit sa fille qu'à une personne exerçant son art. Dès ce moment Quintin apprit à dessiner. Le premier tableau qu'il fit, fut le portrait de sa maîtresse. Le père de cette fille couronna l'amout & le travail de son amant en la lui faisant époufet. Quintin ne faisoit ordinairement que des demi-figures & des portraits. Son coloris est vigoureux, sa manière très-finie, mais son pinceau un peu dur. On lit ce vers latin sur son épitaphe:

Conuubialis amor de mulcibre fecit Apellem.

QUINTIN; ancien nom de la ville de Lorges en Bretagne. Voyez LORGES.

QUINTIN, est aussi substantis masculin, & se dit d'une sorte de roile fine & claire, que l'on empèse ordinairement, & qui est ainsi appelée, parcequ'elle se fabrique dans la ville de Quintin en Bretagne. Un mouchoir de Quintin.

Prononcez kintin.

QUINTINIE; (Jean de la) nâquit à Poitiers en 1626. Après son cours de philosophie, il prit quelques leçons de droit, & tevint à Paris se Teme XXIV.

faire recevoir Avocat. Une éloquence naturelle, cultivée avec soin, le fit briller dans le barreau, & lui soncilia l'estime des premiers Magistrats. Quoiqu'il eût peu de temps dont il pût disposer, il en trouvoit néanmoins suffisamment pour satisfaire la passion qu'il avoit pour l'agriculture. Il lut Columelle, Varron, Virgile, & tous les autres Auteurs anciens & modernes qui ont traité de cette matière. Il augmenta ses connoissances sur le jardinage, dans un voyage qu'il fit en Italie. De retour à Paris, la Quintinie se livra tout entier à l'agriculture, & fit un grand nombre d'expériences curieuses & utiles; entr'autres il imagina une méthode de tailler les arbres pour les contraindre à donner du fruit, à le donner aux endroits où l'on veut qu'il vienne, & même à le répandre également sur toutes leurs branches; ce qui n'avoit jamais été ni pensé, ni même cru possible. Le grand Prince de Condé, qui aimoit l'agriculture, prenoit un extrême plaisir & s'entretenir avec lui; & Jacques II, Roi d'Angleterre, lui offrit une pension considérable, pour l'attacher à la culture de ses jardins; mais la Quintinie refusa ces offres avantageuses par l'amour qu'il avoit pour sa patrie, & trouva en France les récompenses dûes à son mérite. Louis XIV créa en sa faveur la charge de Directeur Général des jardins fruitiers & potagers de toutes ses maisons royales, & Colbert lui en expédia les provisions. La Quintinie mourat à Paris. On a de lui un excellent livre intitulé Inftructions pour les jardins fruitiers & potagers, Paris 1725, 2 vol. in-4% & plusieurs lettres sur la même matière. K

QUINTUPLE; adjectif des deux genres. Cinq fois autant. Soixante est quintuple de douze.

Il est aussi substantif masculin,

Rendre le quintuple.

Prononcez kintuple.

QUINUA; substantif masculin. Plante fort commune dans le Pérou, & qui ressemble fort au millet ou au petit riz des Espagnols pour la couleur & la graine. Elle est annuelle, & s'élève environ à deux pieds; ses feuilles & ses fleurs, qui sont d'une seule pièce, ressemblent à celles de la poirée : ses graines sont blanches & petites.

Les Indiens, qui cultivent soigneusement le quinua dans leurs jardins, en mettent les feuilles dans leurs potages; elles sont tendres, de bon goût & fort saines. Ils y mêlent aussi la graine dont ils font un breuvage. Ils en donnent à leurs poules pour avancer leur ponte. Cette plante sert encore pour la guérison de

quelques maladies.

QUINZAIN; terme dont on se sert à la paume, pour marquer que les Joueurs ont chacun quinze. Ils font quinzains.

On prononce kinzain.

QUINZAINE; substantif féminin. Nombre collectif qui renferme quinze unités. Cela vous coûtera une quinzaine d'écus. Elle n'a encore qu'une quinzaine d'années.

Quand on dit absolument quinzaine, on entend une quinzaine de jours. Il a demandé quinzaine pour payer. Assigner quelqu'un à la quin-

On appelle la quinzaine de Pâque, les quinze jours depuis le dimanche des Rameaux jusqu'à celui de Qualimodo.

Prononcez kinzaine.

genres. Quindecim. Nombre contenant cinq & dix ou trois fois cinq. Elle a quinze ans. Il jouit de quinze mille livres de rente. Cette montre vaut quinze louis.

On dit proverbialement& par exagération, qu'un homme fait en quinze jours quatorze lieues; pour dire, qu'il marche, qu'il voyage fort lentement. On le dit aussi figurément d'un homme qui est fort lent à ce qu'il fait.

On dit proverbialement & populairement, qu'un homme fait passer douze pour quinze; pour dire, qu'il

trompe.

On dit proverbialement & par plaisanterie, celui-là en vaut quinze; pour dire, cela est remarquable,

cela est plaifant.

On appelle à Paris, les Quinzevingts, l'hôpital fondé par S. Louis pour trois cens aveugles. Les Administrateurs des Quinze - vingts. Un

Quinze-vingt.

Quinze, se dit en termes de paume, du premier des quatre coups qu'il taut gagner, pour avoir un des jeux dont la partie est composée. Gagner le premier quinze. Avoir quinze & bisque.

On dit, donner quinze; pour dire, donner l'avantage de quinze

à chaque jeu de la partie.

On dit figurément, qu'un homme a quinze sur la partie; pout dire, qu'il a déjà quelqu'avantage dans l'affaire dont il s'agit.

On dit encore figurément, qu'un homme pourroit donner quinze & bisque à quelqu'autre en telle ou telle chose; pour dire, qu'il lui est fort supérieur.

On appelle demi-quinze, au jeu de paume, l'avantage de quinze que l'on donne à prendre de deux jeux l'un, dans tout le cours de la parrie. QUINZE; adjectif numéral des deux | QUINZE, est aussi le nom d'un jeu qui fe joue avec des cartes, & où celui des joueurs, qui le premier a quinze par le point de ses cartes, ou qui en approche le plus près en-dessous gagne. Il vient de gagner vingt louis au quinze.

Quinza, se dit encore pour quinzième. Il partira le quinze du mois. Louis quinze est arrière-petit-fils de

Louis quatorze.

La première syllabe est longue & la seconde très-brève.

On prononce kinge.

QUINZIÈME; adjectif des deux genres. Decimus quintus. Nombre d'ordre. Qui suit immédiatement le quatorzième. Elle est dans la quinzième année de son âge. Une hérésie du quinzième siècle. C'est aujourd'hui le quinzième jour de son mariage.

On dit, absolument, le quinzième; pour dire, le quinzième jour. Le quinzième du mois. Le quinzième

de la lune.

On prononce kinzième.

QUIOCCO; substantif masculin & terme de relation. Nom que les Sauvages de la Virginie donnent à leur principale idole, qui n'est qu'un assemblage de pièces de bois, que l'on pare les jours de fêtes, & que les Prêtres ont soin de placer dans un lieu obscur au tond du Quiocosan ou temple, où il n'est point permis au peuple de pénétrer; là par le moyen de cordes ils impriment différens mouvemens à cette statue informe, dont ils se servent pour tromper la crédulité des Sauvages. Ils admettent un Dieu infiniment bon, & à qui par conséquent ils jugent qu'il est inutile de rendre de culte; leurs hommages sont uniquement réservés à un esprit mal faisant qui réside dans l'air, dans le connerre & dans les tempêtes; il s'occupe sans cesse à!

défaire le bien que le Dieu de la bonté leur a fait : c'est cet esprit malin que les Virginiens adorent sous le nom de Quiocco; ils lui offrent les prémices de toutes les plantes, animaux & poissons: on les accuse même de lui sacrifier de jeunes garçons de douze ou quinze ans, que l'on a eu soin de peindre de blanc, & que l'on assomme de coups de bâtons, pour plaire à l'idole, au milieu des pleurs & des gémissemens de leurs mères, qui sont préientes à ces barbares cérémonies. Les Virginiens élèvent encore des pyramides de pierres qu'ils peignent de différentes couleurs, & auxquelles ils rendent une espèce de culte, comme à des emblèmes de la durée & de l'immortalité de la Divinité. QUIOSSAGE; substantif masculin & terme de Tanneurs. Il se dit de l'action de quiosser les cuirs, & de l'effet qui en résulte.

Prononcez kiosage.

QUIOSSE; substantif séminin & terme de Tanneurs, qui se dit d'une sorte de pierre à aiguiser avec la-

quelle on quiosse le cuir.

QUIOSSER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Terme de Tanneurs. Frotter les cuirs ou les. peaux à force de bras fur le chevalet avec la quiosse, pour faire sortir toute la chaux & les ordures qui peuvent être restées du côté de la fleur, c'est-à-dire, du côté où étoit le poil & la laine. Les Tanneurs ne quiossent les cuirs, qu'après les avoir lavés & écharnés à la rivière; & c'est la dernière façon qu'ils leur donnent, avant de les mettre dans la tosse au tan. Les Mégissiers quiossent les peaux pour en adoucir la fleur, afin qu'elles se puissent conserver dans les diverses façons qu'ils K ij.

leur donnent avant de les mettre

dans la cuve avec le son.

QUIPOS; substantif masculin & terme de relation. Nœuds de laine qui servoient, & servent encore, selon le rapport de M. Frézier, aux Indiens de l'Amérique pour tenir un compte de leurs affaires & de l leurs denrées. Pout comprendre cet ulage, il faut savoir que tous les Indiens, lors de la découverte de l'Amérique par les Espagnols, avoient des cordes de coton d'une certaine grosseur, auxquelles cordes ils attachoient dans l'occasion d'autres petits cordons, pour se rappeler par le nombre, par la variété | des couleurs de ces cordons, & par des nœuds placés de distance en distance, les différentes choses dont ils vouloient se ressouvenir. Voilà ce qu'ils nommoient des Quipos; ils leur servoient d'écritures & de souvenirs. On prononce kipos.

QUIPROQUO; substantif masculin du style familier. Expsession empruntée du latin pour signifier une méprise. N'allez point faire de qui-

proquo.

Ón appelle proverbialement un quiproquo d'apothitaire, un remède pour un autre. Les quiproquo d'apothicaire sont assez commans en Médecine. Ce mot ne prend point de sau pluriel.

Prononcez kiproko.

QUIRAT; substantif masculin. Petit poids de quatre grains dont on se sert au Caire & dans le reste de l'Égypte.

QUIRIEU; petite ville de France en Dauphiné, sur le Rhône, à trois

lieues de Crémieu.

QUIRIMBA; îles d'Afrique (ur la côte orientale de l'Éthiopie, au Zanguébar. Elles prennent le nom de la plus grande, appartiennent aux Portugais, & sont en général dépeuplées, quoique fertiles en gras pâturages & en fruits, comme dattes, oranges, citrons, raisins, &c. Les îles Quirimba s'étendent depuis le dixième degré jusqu'au douzième de latitude méridionale.

QUIQUERAN, (Paul Antoine de) Baron de Beaujeu, Chevalier de Malte, combattit souvent & avec succès contre les Turcs: mais au mois de Janvier 1660, une tempête l'ayant obligé de relâcher dans un fort mauvais port de l'Archipel, il y fut investi par les trente galères de Rhodes, que le Capitan Pacha Mazamamet commandoit en personne. Il en soutint le feu pendant un jour entier, & n'y succomba qu'après avoir épuisé ses municions, & perdu les trois quarts de son équipage. Il étoit chargé de fers, quand une seconde tempête, plus violente que la première, mit la flotte victorieuie en tel danger, que Mazamamet sovit réduit à implorer le secours du Chevalier. Quiqueran la sauva par l'habileté de sa manœuvre. Le Capiran rouché de reconnoissance pour ce service, voulut le sauver à son tour. Pour réussir plus facilement, il le confondit avec les plus vils efclaves; mais le grand Visir, qui le reconnut au portrait qu'on lui en avoit fait, le fit mettre au château des sept tours, sans espérance de rançon ni d'échange. Louis XIV le demanda en vain, & les Vénitiens ne purent le faire comprendre dans le traité de Candie. Il y avoit onze ans qu'il étoit en prison, lorsque Jacques de Quiqueran, un de ses neveux, âgé seulement de 21 ans, & Chevalier de Malthe, forma le hardi dessein de le délivrer, & l'exécuta; Il passa à Constantinople, avec Nointel, vit for oncle, & lui

porta des cordes en secret, & à philieurs reprises. Quand on jugea qu'il en avoit suffisamment, on convint du jour, de l'heure & du signal: ce signal donné, le Chevalier descendit, & la corde se trouvant trop courte de quatre ou cinq toises, il s'élança dans la mer qui mouille le pied du château. Le bruit qu'il fit en tombant attira quelques Turcs qui passoient dans un brigantin; mais le neveu, arrivant à force de rames dans un esquif bien armé, les écarta, & condustit son oncle à bord d'un vaisseau de Roi que montoit le Comte d'Apremont, qui le ramena heureusement en France. Le Chevalier fut ainsi délivré, après avoir été onze ans prisonnier. Il est mort Commandeur de Bordeaux.

QUIRINAL; (le mont) ancien nom d'un quartier de la ville de Rome, appelé aujourd'hui Monte Cavallo, à cause de deux chevaux de marbre qu'on y voit, & qu'on dit être de

Phidias & de Praxitèle.

QUIRINALES; substantif féminin pluriel & terme d'Antiquité. Fêtes que les Romains célébroient en l'honnour de Romulus qu'ils avoient déifié sous le nom de Quirinus.

Prononcez kuirinales.

QUIRINUS; surnom qui sur donné à Romalus lorsqu'il sur mis au rang des Dieux. Voici ce qui lui procura l'apothéose: comme il exerçoir un empire violent sur ses sujets, quelques mécontens le tuèrent en plein Sénat; & ce Corps illustre, pour éviter qu'on le soupçonnât d'avoir eu part à ce crime, mit au rang des Dieux le Monarque assassiné. Numa, son successeur, ratifia ce système politique; il lui sit bâtir un temple dans le lieu où est aujour-d'hui l'Église de S. Théodore. On

plaça dans ce temple une louve de bronze alaitant Rémus & Romulus: cette louve est, à présent au Capitole, dans le Palais des Conservateurs: dans la suite on bâtit à Romulus un second temple situé dans la vallée qui est au-dessous de l'Église de S. Vital. Ce second temple sut érigé l'an de Rome 460.

Tite-Live & Denis d'Halycarmaile rapportent que pendant que Rome commençoit à soupçonner les Patriciens d'avoir assassiné Romulus, un nommé Julius Proculus s'avança au milieu de la multitude, & parla ainsi: » Romulus, » fondateur de cette ville, Romains, dès le point du jour, est » descendu du ciel, & s'est présenté » à mes yeux; dans l'étonnement & » le respect que m'a causés sa présen-» ce, je l'ai prié qu'il me fût per-» mis de le contempler à loisir. Al-» lez, m'a-t-il répondu, annoncer » à l'Univers que la volonté des » Dieux est que Rome soit la pre-» mière ville du monde: que les » Romains ayent soin de se distin-» guer dans le métier de la guerre; » qu'ils sachent de plus & qu'ils en » instruisent leur postérité, que rien » ne sera capable de résister à la » force de leurs armes: à ces mots » il s'est élevé dans les airs ». Ce discours fit sur le peuple romain l'impression désirée. Il ne douta plus de la divinité de Romulus, & du culte qu'il falloit lui rendre.

QUIS; substantif masculin. Sorte de marcassite de cuivre dont on fait du vitriol.

QUISAMA; province maritime d'Afrique, le long du bord méridional de la Coanza; elle fair partie du Royaume d'Angola, appartient aux Portugais, & abonde en mines de sel, en cire & en miel. Sa latitude prise le long de la mer, commence au neuvième degréssingt-cinq minutes, & finit au dixième cinquante minutes. Les Portugais en ont fait un Gouvernement sous le nom de Capitainerie.

QUISNA; rivière de la presqu'île de l'Inde en deçà du Gange au Royaume de Golconde. Elle se jette dans le Golfe de Bengale au midi de Ma-

fulipatan.

QUITEOA; Ville du Royaume de Maroc en Afrique, dans la Province de Dras. Il y a quantité de

dattes dans les environs.

QUITO; Povince ou Gouvernement de l'Amérique méridionale au Pérou. Sa longueur est de 70 lieues, & sa largeur de 30. Ses bornes sont le Popayan au nord, l'Audience de Lima au midi, le pays des Amazones au Levant, & la mer du sud au couchant. Sa température est plus troide que chaude; le pays est ascez peuplé de Bourgs & de Villages habités par des Espagnols & par des Indiens. Il y a dans ce Gouvernement deux îles: celle de la Plata & celle de la Pruna. On divise le pays en trois parties; le Quito proprement dit, Los-Quitos, & Los Paçamores. La Capitale de toute la Province est Quito, que les Espagnols appellent San-Francisco del

Cette Ville a des fortifications, un grand nombre de Communautés Religieuses, & deux Colléges. Elle est située dans une Vallée dont le terroir est sec & sablonneux; elle est habitée par un mélange d'Espagnols, de Portugais & d'Indiens, au nombre d'environ trente mille ames. Son Évêque est suffragant de Lima. Quito est aussi le Siège du Président de l'Audience, qui est en

même temps Gouverneur de la Pro-

Les denrées sont en abondance & à bas prix dans cette Ville; mais les marchandises qu'on y apporte d'Europe, sont d'un prix excessif. Ces marchandises viennent par la mer du sud, remontent la rivière de Guayaquil, & se transportent ensuite par terre.

QUITTANCE; substantif féminin: Déclaration par écrit que l'on donne à quelqu'un, & par laquelle on le tient quitte de quelque somme d'argent ou de quelqu'autre rede-

vance.

Une quittance peut être donnée sous seing-privé ou pardevant No-taire. Celle qui est sous seing-privé, libère aussi-bien que celle qui est devant Notaire, si ce n'est que la quittance devant Notaire est authentique, & fait plus pleinement soi, sur-tout lorsque le payement est fait à la vue des Notaires & témoins.

Comme la quittance reste entre. les mains du débiteur, & que le créancier a quelquefois intétêt de justifier le payement qui lui a été fait, soit pour empêcher une prescription ou pour quelqu'autre cause; en ce cas, si la quittance est sous seing-privé, le créancier peut se faire donner une contre-quittance, c'est-à-dire un écrit par lequel le débiteur reconnoît qu'il a payé; si la quittance est devant Notaire, le créancier peut en faire délivrer une expédition, & s'il n'y en a pas de minutes, on la peut faire en brever double.

Les quittances des trois dernières années d'arrérages d'une rente emportent la libération des précédentes années, quand même on n'en rapporteroit pas de quittance. La loi 14, au Code de non numerata pecunia, ne donne au créancier que 30 jours pour se plaindre du défaut de numération du contenu en la quittance.

La Novelle 100 donne dix anspour proposer l'exception non numerata pecunia, contre la quittance

de dot donnée par le mari.

Cette exception est reçue dans les Parlemens de Droit Écrit, & dans quelques Coutumes; mais dans l'usage commun elle n'a pas lieu.

On peut pendant trente ans obliger un adjudicataire ou ses héritiers, de rapporter la quittance de consi-

gnation.

Pour qu'une quittance soit valable, il faut qu'elle soit donnée par le véritable créancier, & qui ait droit de recevoir, ou par son sondé de procuration.

Un créancier ne peut donner quittance d'un remboursement, ou du prix de la vente d'un fonds, sans être assisté de son tuteur ou cura-

teur.

Une femme mariée ne peut en pays Coutumier donner quittance sans être autorisée de son mari, à moins qu'elle ne soit Marchande publique, ou qu'elle ne soit séparée de biens d'avec son mari, & qu'il ne soit question que de sommes mobiliaires; mais quand il s'agit de dettes immobiliaires, la femme quoique séparée, ne peut donner quittance valable, sans être autorisée de son mari, ou par justice à son resus.

Toute quittance donnée en fraude d'un tiers, ou au préjudice de quelque opposition faite entre les mains du débiteur est nulle.

Il faut que la quittance soit signée du créancier quand il sait & peut signer; autrement il faut qu'elle soit donnée devant Notaire; une quittance sous seing-privé non signée, ne feroit pas une preuve suffisante du payement, mais le débiteur seroit admis à le prouver par témoins, s'il s'agissoit d'une somme au-dessous de 100 livres.

L'effet d'une quittance est d'éteindre l'obligation, tellement que le créancier ne peut pas obliger le débiteur d'affirmer; cependant s'il y avoit des faits de dol & de violence allégués de la part du creancier, il dépend de la prudence du Juge d'en admettre la preuve, & d'ordonner l'affirmation.

On appelle quittance de finance, une quittance d'une somme qui a été payée aux coffres du Roi, pour jouir d'un Office, d'une rente, d'une augmentation de gages, &c.

La première syllabe est brève, la seconde longue, & la troisième

très-brève.

On prononce kitanse. QUITTANCÉ, ÉE; participe passif.

Voyez Quittancer.

QUITTANCER, verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Décharger une obligation, un contrat, en écrivant sur le dos, au bas ou à la marge, que le débiteur a payé tout, ou pattie de la somme à laquelle il étoit obligé. Quittancer une obligation.

Prononcez Kitanser.

QUITTE; adjectif des deux genres.

Solutus. Qui est libéré de ce qu'il devoit, qui ne doit plus rien. Il sera bientôt quitte envers ses créanciers.

Elle vous tient quitte de ce que vous pouviez devoir à son pere. Vendre un bien sranc & quitte de toutes dettes & obligations.

On dit dans le jeu, dans les affaires, dans les comptes que l'on se rend les uns aux autres, qu'on est quitte à quitte; pour dire, qu'on ne se doit plus rien de part ni d'autre. Nous voilà quitte à quitte, nous sommes quitte à quitte. On dit familiérement, saisons quitte à quitte; & quelquesois proverbialement, quitte à quitte & bons amis.

Lorsqu'on a reçu quelque déplaifir de quelqu'un, & qu'on lui a rendu la pareille, on dit, nous voilà

quitte à quitte.

On dit figurément, jouer à quitte ou double, à quitte ou à double; pour dire, risquer, hasarder tout, pour se tirer d'une mauvaise affaire.

QUITTE, signisse aussi qui est délivré, débarrassé de quelque chose. Je suis ensin quitte de ce procès. Elle voudroit bien être quitte de cette visite. Il n'est pas encore quitte de sa sièvre. Il méritoit la peine de mort, mais il en a été quitte pour la prison pérpétuelle.

Quitte, s'emploie quelquefois absolument; & l'on dit dans le style familier, quitte pour être grondé, quitte à être grondé; pour dire, Je serai quitte pour être grondé, il ne m'en arrivera que d'être grondé. Hé bien, vous prétendez que j'aurai la siévre, quitte pour l'avoir.

La première syllabe est brève, &

la seconde très-brève.

On prononce kite. QUITTE, ÉE, participe passif. Voy.

QUITTER.

QUITTEMENT; adverbe, & terme de Pratique, qui se joint toujours avec franchement, pour marquer que la chose qu'on vend, qu'on achète, dont on hérite, dont on compose, &c. est franche de toutes dettes; enforte que celui à qui elle est, ou à qui elle passe, peut en disposer librement. Posséder une terre franchement & quittement.

QUITTER; verbe actif de la première

conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Relinquere. Laisser en quelque lieu, en quelque endroit, se séparer de quelqu'un, s'absenter, se retirer de quelque lieu, abandonner. Nous les avons quittés dans ce Village. Il su obligé de quitter sa maîtresse. Il a quitté la cour depuis long-temps. On doit tout quitter pour Dieu.

On dit, quitter le grand chemin; pour dire, s'écarter, se détourner du grand chemin. Quitter le commerce du monde; pour dire, se priver du commerce du grand monde. Et, quitter le monde; pour dire, embrasser la vie Religieuse. On dit aussi, qu'un homme a quitté sa semme; pour dire, qu'il s'en est séparé pour n'avoir plus de communication avec elle. Et, qu'un homme a quitté une religion, pour dire, qu'il a abandonné une religion, qu'il y a renoncé.

On dit proverbialement & populairement, qui quittte sa place la perd; pour dire, que quand on a abandonné sa place, on n'y a plus de droit.

QUITTER, signifie aussi, ôter quelque chose de dessus soi, se dépouiller, se défaire. Quitter ses bottes. Quitter son habit. Quitter son uniforme. Quitter son masque.

En parlant d'un serpent, qui a fait nouvelle peau, on dit, qu'il a

quitté sa vieille peau.

On dit aussi figurément, quitter la robe, quitter l'épée, quitter la soutane, quitter le froc; pour dire, renoncer à la profession de la robe, de l'épée, de l'état ecclésiastique & de la vie Religieuse, en se dépouillant des choses qui en sont les marques extérieures.

On dit d'un arbre qu'il quitte ses feuilles; pour dire, qu'il se dépouille

de ses feuilles; & de quelques fruits, qu'ils quittent le noyau; pour dire, que le noyau s'en détache facilement.

On dit, quitter une charge, quitter un emploi, quitter un bénéfice; pour dire, se défaire d'une charge, se démettre d'un emploi, d'un bénésice; on dit dans le même sens, quitter une prosession.

On dit, quitter ses mauvaises habitudes; pour dire, se désaire de

ses mauvaises habitudes.

QUITTER, signifie aussi, lâcher, laisfer aller. Elle se jeta à son cou & ne vouloit plus le quitter. On ne put pas lui faire quitter sa proie. Le sanglier eut beau se désendre les chiens ne voulurent pas quitter prise.

On dit figurément, quitter prise; pour dire, abandonner un dessein, s'en désister. Il sut obligé de renoncer à ce projet & de quitter

prife.

Quitter, lignifie aussi, céder, dé laisser. Il leur a quitté tout ce qu'il avoit dans cette affaire. J'ai voulu lui quitter la rente. Elle ne vous quitte pas sa part.

On dir de quelqu'un qui renonce à une chose où il n'avoit point de droit, qu'il ne quitte rien du fien.

- QUITTER, signifie aussi, se désister de quelque chose, cesser de s'y adonner, de s'y appliquer, y renoncer. Quitter un projet. Quitter le cassé. Quitter les plaisirs.
- QUITTER, en certains jeux de renvi, comme le brelan, le quinze, fignifie abandonner la vade que l'on a faite plutôt que de vouloir tenir une nouvelle somme, dont un des joueurs a renvié. Si vous aviez fait va tout, j'aurois quitté. En ce sens il est neutre.

que celui contre qui on joue, a gagné.

On dit encore, qui quitte la partie la perd; pour dire, que celui qui quitte le jeu avant que la partie soit achevée, perd; & proverbialement & figurément, qui quitte la partie la perd, pour dire, que quand on cesse de suivre une affaire, & de s'y appliquer, on ne réussit jamais.

QUITTER, signifie encore, exempter, affranchir, décharger, tenir quitte.

On l'a quitté de tout ce qu'il devoit à

la succession.

On dit dans le style familier; je vous quitte de tous vos complimens, de tous vos remercimens, &c. pour dire, je ne veux point de vos complimens, je n'ai que faire de vos remercimens, je vous en dispense.

La première syllabe est brève, & la seconde longue ou brève. Voyez

Verbe.

On prononce kiter.

QUITUS; substantif masculin. Terme de Finance & de Chambre des Comptes. Arrêté définitif d'un compte, par lequel, après la correction, le comptable est déclaré quitte. Il attend le quitus de son compte. Aucun Officier comptable n'est reçu à résigner son office qu'il n'ait son quitus.

On prononce Kitus.

QUI-VA-LA; terme de Guerre. Cri d'une fentinelle dans une place.

lorsqu'elle entend du bruit.

On dit proverbialement & figurément, avoir réponse à tout, hormis à qui-va-là; pour dire, être hors d'état de répondre à une difficulté qu'on nous propose.

QUI VIVE; terme de Guerre. Cri d'une sentinelle qui entend du

brnir.

On dit figurément, être sur le qui-vive; pour dire, être très-at-

tentif à ce qui se passe. Et d'un homme inquiet & craintif, qu'il est toujours sur le qui-vive. Dans ces phrases, qui-vive est substantif.

QUIXOS; (los) contrée de l'Amérique méridionale, au Pérou, dans l'audience de Quito, au nord de Los-Paçamores. Le lieu principal de cette province s'appelle Baeça, & le Gouverneur y rélide. La partie orientale de ce canton est nommée le pays de la cannelle, parcequ'il abonde en arbres de la grandeur d'un olivier, lesquels produisent de petites capsules avec leurs fleurs, qui étant broyées, approchent de la cannelle pour le goût & | pour l'odeur.

QUIVERASIRI; substantif masculin & terme de Relation. Jeune solennel que les Indiens pratiquent dans le courant du mois de Février : il dure vingt-quatre heures, & pendant tout ce temps, il est défendu de prendre aucune nourriture, & même de dormir. On doit s'occuper à tourner autour des Pagodes & à raconter les histoires des Dieux du pays, quoique fort peu édifiantes.

QUOAILLER; verbe neutre de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Il ne se dit que du cheval qui remue perpétuellement la queue quand on le monte. L'éperon a fait prendre à ce cheval

l'habitude de quoailler.

On prononce koalier. QUODLIBETAIRE; adjectif. Les - Philosophes & les Théologiens scholastiques du douzième & du treizième siècle, appeloient question quodlibétaire, une thèse ou un problème qu'ils proposoient à discuter, plutôt par curiofité & par forme d'exercice, que pour approtondir des matières utiles, & parvenir à l'éclaircissement de quelque vérité.

Ces questions étoient ordinaire ment vagues, générales, conçues toutefois en termes scientifiques. On y accumuloit beaucoup d'argumens pour démontrer, ou une subtilité puérile, ou une chose d'ailleurs incontestable, & comme il n'y avoit point de matière, quelque stérile & quelque légère qu'elle fût fur laquelle à l'aide des lieux communs on ne pût discourir, on nomma ces questions quodlibétaires, du mot latin quodlibet, tout ce qu'il vous plaira, parcequ'en effet il n'étoit rien que l'on ne se crût capable de traiter par cette méthode.

QUOGGELO; substantif masculin. Nom d'un lézard remarquable de la côte d'Or: sa longueur est d'environ huit pieds, & sa queue seule en prend plus de quatre : les écailles de cet animal ressemblent aux feuilles d'artichaux; mais elles sont plus pointues, fort serrées, & si dures, qu'elles peuvent le défendre contre les attaques des autres bêtes. Ses principaux ennemis sont les tigres & les léopards: ils le poursuivent, & quoiqu'il coure vîte, ils l'ont bientôt atteint; mais il se roule alors dans sa cotte de maille, qui le rend invulnérable. Les négres, qui le tuent par la tête, vendent sa peau ou cuirasse aux Européens : ils en font un grand commerce, & mangent sa chair, qui est blanche & d'un bon goût. Ce lézard vit de tourmis, qu'il englue avec sa langue longue & gluante. Le quoggelo ne fait point de mal aux hommes qui ne l'attaquent pas, mais il blefse dangereusement avec ses écailles ceux qui cherchent à le tuer.

QUOI; pronom qui tient quelquefois lieu du pronom relatif, lequel, laquelle, tant au fingulier qu'au pluriel; mais il ne s'emploie qu'en ré-

gime simple on composé & jamais comme sujet. La chose à quoi l'avare pense le moins, c'est à secourir les pauvres. Ce sont des finesses à quoi il n'a jamais pensé. Il n'y a rien sur quoi on ait plus écrit. Il ne se dit que des choses & jamais des perionnes.

Il se prend aussi substantivement. Ainsi on dit, quoi qu'il en arrive, quoi que vous difiez, pour dire, quelque chose qu'il en arrive, quelque chose que vous dissez. Sur quoi en étiez-vous-là? De quoi étoit-il question? pour dire, sur quelle chose, fur quel propos en étiez-vous la? De quelle chose étoit-il question? quoi pensez-vous, à quoi vous occupez-vous? Pour dire, à quelle chose pensez-vous, à quelle chose vous occupez-vous? Il a manqué à son ami, à son bienfaiteur, en quoi il est doublement coupable, pour dire, en laquelle chose il est doublement coupable. C'est en quoi vous vous trompez; pour dire, c'est en cela que vous vous trompez. Dites-moi en quoi je puis vous servir, pour dire, en quelle chose. On dit encore, il y a dans cette affaire je ne sai quoi que je n'entens pas. Il y a dans ce discours je ne sai quoi qui me sem-

En termes de Palais, on dit, quoi faisant, en quoi faisant, pour dire, en faisant laquelle chose. L'Arrêt l'a condamné à payer & à vider ses mains; quoi faisant il en sera valablement dechargé.

On dit substantivement, un je ne sai quoi, pour dire, certaine chose qu'on ne peut exprimer. Il y a dans cette beauté un je ne sai quoi qui me pique plus que la beauté même.

Quoi, est aussi quelquesois particule admirative, & sert à marquer l'étonnement, l'indignation, &c. Quoi

vous avez fait telle chose! quoi donc vous m'osez résister en face! On y ajoute quelquefois l'interjection hé. Hé quoi, vous n'êtes pas encore parti!

On prononce koi.

QUOJA; pays d'Afrique dans la partie occidentale de la côte de Guinée; il s'étend en longueur depuis Sierra-Leona, jusqu'à la côte des grains. Il comprend les royaumes de Bolm, de Silm, de Quilliga, de Carrodobou & de Folgia. Tous

ces pays sont peu connus.

QUOJAVAURAU; substantif masculin. Espèce de singe de l'Afrique que les Portugais nomment el selvago, le sauvage; il a cinq pieds de long: sa figure est hideuse; il a la tête, le corps & le bras d'une grosseur extraordinaire, mais il est docile; il marche souvent droit sur ses pieds, & il porte d'un lieu à un autre des fardeaux fort pelans: on lui apprend aussi à puiser de l'eau, & à la porter dans un bassin sur sa tête, à piler du millet dans un mortier, & à rendre d'autres services; en un mot à faire la tâche d'un esclave. Lorsque cet animal n'a pas eu d'éducation, il est assez à craindre, étant naturellement fort mechant: il attaque quelquefois un homme, & le renverse, ou lui fair quelqu'autre mal. Autant le mâle de cette espèce de singe ressemble à l'homme, autant la femelle a la gorge pleine, & le ventre rond, & ressemble à la femme. QUOIQUE; conjonction qui régit toujours le subjonctif. Quamvis. Encore que, bien que. Quoique l'am-

bition soit un vice, elle a été néanmoins la base d'un grand nombre d'actions louables & vertueuses.

QUOLIBET; substantif masculin. Facon de parler basse & triviale qui

Lij

Digitized by Google

renferme ordinairement une mauvaile plaisanterie. Cette semme ne dit que des quolibets. Le petit Père André prêchant un jour devant un grand Prince, prit pour texte omnis caro sœnum, qu'il traduisit par ce mauvais quolibet, soin de vous, Monseigneur, soin de moi, soin de tous les hommes.

On prononce kolibet.

QUON; ville de la Chine dans la province de Suchuen, au département de Chingtu, première métropole de cette province.

QUONIN; nom d'une idole des Chinois, à laquelle ils attribuent le foin de ce qui concerne le ménage & la production de la terre. On représente ordinairement à ses côtés deux ensans. L'un a les mains jointes; & l'autre tient une coupe.

QUOQUART; vieux mot qui signifioit autrefois vain, glorieux.

QUOTE; adjectif féminin. Il n'est usité que dans cette phrase, quote part, qui se dit de la part que chacun doit payer ou recevoir dans la répartition d'une somme totale. Il a reçu sa quote part. J'ai payé dix écus pour ma quote part.

QUOTE, s'emploie quelquesois substantivement en matière de tailles. Sa quote est de cinquante écus.

On prononce kote.

QUOTIDIEN, ENNE; adjectif. Quotidianus. Il n'est guère usité que dans les phrases suivantes. Pain quotidien. Fièvre quotidienne. On dit dans l'Otaison Dominicale, notre pain quotidien; pour dire, le pain dont nous avons besoin chaque jour. Et l'on appelle sièvre quotidienne, une sièvre qui revient tous les jours.

Quand on veut dire qu'une chose est ordinaire à quelqu'un, on dit figurément, que c'est son pain quoi tidien.

On prononce kotidien.

QUOTIENT; substantif masculin & terme d'Arithmétique. Nombre qui résulte de la division d'un nombre par un autre, & qui montre combien de fois le plus petit est contenu dans le plus grand, ou plutôt combien de fois le diviseur est contenu dans le dividende.

Ce mot est formé du latin quoties, combien de fois. Dans la division l'unité est au quotient, comme le diviseur est au dividende; ainsi le quotient de 12 divisé par 3 est 4; voici comment on peut les disposer dans une opération.

On prononce kosiant.

QUOTITÉ; substantif féminin. Quotitas. La somme fixe à laquelle monte chaque quote part. Il a payé

sa quotité.

En Jurisprudence, on appelle quotité de cens, la somme à laquelle monte le cens. Quoique le cens soit imprescriptible, on peut en prescrire la quotité. Si dans l'origine on doit par exemple annuellement dix écus de cens, & que pendant trente ans consécutifs on n'en paye que cinq, on ne devra plus pour l'avenir que cette dernière somme, parcequ'on aura acquis la prescription contre la prétention de la première.

En termes de droit on appelle légataire d'une quotité, celui auquel un défunt a légué un quart, un sixième, un douzième, en un mot une partie aliquote de sa succes-

On prononce kotité.



; substantif féminin suivant l'ancienne appellation qui prononce erre; & masculin suivant l'appellation moderne qui prononce re,

comme dans la dernière syllabe du mot gloire. La dix-huitième lettre & la quinzième consonne de l'al-

phabet françois.

R final se prononce 19. dans les mo nosyllabes. Car, cher, fier, mer; air, or, &c. 20. dans les noms & les verbes, en oir, espoir, devoir, youloir, pouvoir, recevoir.

3°. Dans les noms en ar, air, or, ur, aur, eur, our, même lorsqu'ils font suivis d'un e ou d'un s. Colmar, écare, faveur, le sieur, le

rieur.

R, ne se prononce pas dans Monsieur.

R, fonne dans cancer, enfer, amer, hiver, la cuiller, fier, magister, hier, éther, frater; & dans les noms propres, Jupiter, Esther, Abner, &c.

R, final ne sonne pas dans les autres polysyllabes en er, & en ier. Le boulanger, l'horloger, le pâtissier, l'amandier; chanter, châtier, &. Prononcez boulangez, horlogez, &c.

R, se prononce dans les mots en ir, désir, soupir, courir, tarir, &c.

Dans le discours sourenu & surtout dans les vers il faut prononcer le r qui est suivi d'une voyelle ou d'une h muette; dans la conversation on peut ne pas le prononcer. On ne peut chanter & rire en même temps: on peut dire dans la conversation, chanté & rire.

En conversation, r ne se prononce point ou presque point dans notre, votre suivis d'une consonne, comme notre maison, votre chapeau. Il se prononce toujours dans Notre-Dame.

R, se prononce dans notre, votre suivis d'une voyelle. Notre ami, votre homme.

R, se prononce dans le nôtre, le vôtre. Quand il y a deux rr de suite, on n'en prononce qu'un ordinairement; arroser, arriver, perruque, &cc.

On prononce les deux rr dans arrogant, arrogamment, arrogance, s'arroger, errer, erreur, & dérivés; 2°. dans les mots qui commencent pat irr ; irradiation, irraisonnable, irrégulier, irréprochable, &c. Dans les futurs & dans les conditionnels présens des verbes, acquérir, courir, mourir & dérivés.

La lettre r étoit chez les Romains une lettre numérale qui valoit 80, & si elle étoit surmontée d'un trait horisontal elle valoit

80000.

R, sur les monnoies, désigne celles qui ont été frappées à Orléans.

R, s'emploie dans le Commerce, pour les abréviations suivantes: R. signisse remises. R, reçu. R3., recto. Rx ou Re, rixdale.

RAAB, ou JAVARIN; ville de la basse Hongrie, Capitale d'un Comté de même nom, au confluent des rivières de Raab & de Rabnitz qui
fe jettent peu après dans le Danube, à vingt lieues, nord-ouest, de
Bude, & à vingt-deux lieues, sudest, de Presbourg. Les Turcs prirent cette ville sous Amurat III,
mais le Comte Palsi la surprit de
nuit quelques tems après, & en
sit passer la garnison au sil de l'épée.

RAAGDAER; substantif masculin & terme de relation. On appelle ainsi en Perse une sorte d'Officiers distribués par cantons, qui en conséquence des droits qu'on leur paye sont obligés de veiller à l'entretien & à la sûreté des grands chemins, & de restituer aux propriétaires la valeur des marchandises ou autres essets qu'on leur a volés, lorsqu'ils ne peuvent pas les recouvrer; mais s'ils les recouvrent, ils en retien-

nent le tiers pour leur peine. Ils ont fous eux plusieurs escouades de soldats pour la sûreté des voyageurs & des marchands; mais cet ordre si admirable en apparence est souvent mal exécuté, & les gardes des grands chemins en sont quelquesois eux-mêmes les plus déterminés voleurs.

RAAGDARIE; substantif féminin &

terme de relation. Droit qu'on exige en Perse sur les marchandises pour la sureté des grands chemins.

RAARSA; île de la mer d'Écosse, l'une des Westernes, au nord, & près de l'île de Skie. Elle a trois lieues de longueur sur une de lar-

RABACHAGE; substantif masculin du style familier. Désaut ou discours de celui qui rabâche. Tout ce que vous dites n'est que du rabâchage.

RABÂCHER; verbe neutre de la prémière conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Terme du style familier, qui signifie, revenir souvent & inutilement sur ce qu'on a dit. Elle ne fait que rabâcher.

La première syllabe est brève, la seconde longue, & la troisième longue ou brève. Voyez VERBE.

RABÂCHEUR, EUSE; substantif du style familier. Celui, celle qui rabâche. C'est un rabâcheur, une rabâcheuse.

RABAIS; substantif masculin. Diminutio. Diminution de prix & de valeut. Il croyoit que le retour de ce vaisseau lui produiroit vingt mille écus, mais il y a bien du rabais par les avaries & autres frais.

On appelle adjudication au rabais, celle où les offres se font non pas par enchère, mais au rabais; par exemple l'un a offert de faire ce dont il s'agit pour 20000 livres; un autre offre de le faire pour 18000 livres; un troisième pour 15000 livres; l'adjudication se fait à celui qui offre de faire la chose à meilleur compte; c'est ce qu'on appelle adjudication au rabais. Ces fortes d'adjudications sont usitées pour les étapes, fourrages, munitions & fournitures des troupes du Roi, pour l'entreprise des travaux publics, & dans certains pays, pour l'entrerien des mineurs dont on fait un bail au *1abais*.

On appelle rabais des monnoies, la diminution que le Prince fait du prix pour lequel la monnoie a cours. On se sert du même mot, en parlant de la diminution du prix de toutes sortes de denrées & de marchandises.

Lorsqu'un homme parle désavantageusement ou avec mépris de quelqu'un, ou de quelqu'ouvrage d'esprit, on dit figurément, qu'il le met trop au rabais.

La première syllabe est brève, & la seconde longue.

RABAISSÉ, ÉE; participe passif.

Voyez RABAISSER.

RABAISSEMENT; substantif masculin. Diminution. Il n'est guère usité qu'en parlant de la diminution que le Prince fait par un Edit du prix des monnoies, ou de celle qu'il ordonne être faite dans la levée des tailles. Le rabaissement des monnoies. Le rabaissement des tailles.

RABAISSER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Diminuere. Mettre plus bas, ôter du prix, de la quantité, de la qualité ou de la hauteur. Cette glace est trop élevée, il faut la rabaisser. Rabaisser un mur. Rabaisser les tailles. Rabaisser les monnoies. Rabaisser le prix du blé.

Il se dit aussi de la voix, & signisse, élever moins la voix. On nous écoute, & pour qu'on ne fache pas ce que nous disons, il faut ra-

baisser la voix.

On dit figurément d'une perfonne qui retranche sa dépense, qui vit dans un moindre éclat qu'à l'ordinaire, ou qui modère les prétentions qu'elle avoit, qu'elle a rabaisséson vol.

On dit aussi figurément, rabaisfer l'orgueil de quelqu'un; pout dire, réprimer l'orgueil, la vanité de quelqu'un. Il faut un peu rabaisser de cet orgueil, de cette hauteur qui le rend insupportable aux autres.

On ditencore figurément & proverbialement dans la même fignification, rabaisser le caquet de quel-

qu'un.

RABAISSER LE CARTON, fignifie en termes de Relieurs, couper avec une pointe d'acier, le carton qui

fait la partie la plus solide de la couverture d'un livre, & le rendre de tous les côtés égal à la tranche, ensorte néanmoins qu'il l'excède de

quelques lignes.

En termes de manége, on dit, rabaisser les hanches du cheval; pour dire, asseoir un cheval disposé à s'élever sur les jarrets, ou à marcher & travailler sur les épaules. En chassant le derrière avec les jambes, & retenant le devant avec la main, on relève le devant, & l'on rabaisse le derrière ou les hanches.

RABANER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Terme de marine qui signifie pousser des rabans dans quelque chose. Ainsi, rabaner une voile, c'est y passer des rabans, asin de l'amarrer à la ver-

gue.

RABANS; substantif masculin pluriel & terme de marine. Petites cordes saites de vieux cables, dont on se sert à garnir les voiles pour les ferler, & à plusieurs autres usages. Les garçons de vaisseau sont obligés d'avoir toujours des rabans à leurs ceintures, à peine d'être punis.

RABASTENS; ville de France dans le haut Languedoc, sur le Tarn, à six lieues, ouest, d'Alby. On recueille de bon vin sur son terri-

toire.

RABAT; substantif masculin. Ornement de toile que les Ecclésiastiques, la plupart des gens de robe, les Marguilliers, les Officiers de Communauté, &c. portent autour du cou, & qui se rabat des deux côtés sur la poitrine: on l'appelle souvent collet. Autresois tous les hommes portoient le rabat: il y en avoit à dentelles, à point, de plissés, d'unis, d'empesés. Les Ecclés

siastiques portent le rabat court, & les gens de robe le portent long.

RABAT, se dit en termes de Fleuristes, des seuilles d'une sleur, qui tombant à côté des seuilles supérieures forment comme une espèce de rabat. Les balsamines, les iris ont des rabats.

RABAT, se dit en termes de blanchisseurs de cire, d'un morceau de grosse toile qu'on met sur le tour ou tourillon de la greloire à quelque distance, pour rabattre ce qui s'élève de la baignoire en tournant.

RABAT, en terme de Luthiers, signisse dans les sousslets d'orgue, une pièce de peau triangulaire qui assemble les éclisses par leur bout étroit les unes avec les autres.

RABAT, se dit dans les manufactures en soie, d'une lisse sous la maille de laquelle les fils de chaîne sont passés. Elle sert à les faire baisser.

RABAT, se dit en termes de Charrons, d'un instrument qui sert à ces artisans pour tracer des lignes droites.

RABAT, en termes de teinturiers, se dit d'une légère façon de teinture que l'on donne aux étosses de peu de valeur.

RABAT, se dit aussi du bout du toit d'un jeu de longue paume, qui sert à rejeter la balle. Etre au rabat, tenir le rabat. On le dit de même du coup qui vient du rabat. Jouer le rabat.

Au jeu des quilles, rabat se dit par opposition à venue, & signifie, le coup que le joueur joue de l'endroit où sa boule s'est arrêtée. Il a fait deux quilles de venue, & quatre de rabat.

Entermes de Vénerie, on appelle chasse au rabat, celle où on va la

nuit avec des filets pour rabattre sar le gibier qu'on pousse dedans par le moyen des chiens.:

Les deux syllabes sont brèves au singulier, mais la seconde est lon-

gue au pluriel.

RABAT; ville d'Afrique, dans la province de Trémecen, au royaume de Fez, entre la ville de Fez & celle de Tanger, à l'embouchure de la rivière de Burregreg, du côté du couchant, bâtie par Jacob Almanzor. Du vivant de ce Prince, elle étoit très-brillante; on y voyoit plusieurs mosquées & quelques palais; à peine y a t-il aujourd'hui 400 feux; son château n'est bon que pour un coup de main; le portest à une demi-lieue de la ville, en remontant le sleuve.

RABATEAU; substantif masculin & terme de couteliers & autres onvriers qui se servent de la meule. C'est un morceau de semelle ou de vieux chapeau qu'on tient appliqué contre la meule au-dessus de l'auge pleine d'eau, où cette meule trempe par sa partie inférieure. La fonction du Rabareau est d'arrêter l'eau qui suivroit la meule dans sonmouvement circulaire, & qui seroit portée au visage de l'ouvrier couché sur la planche. Il y a un petit morceau de carte placé devant la polissoire pour une fin toute semblable; il sépare le supersiu de l'émeril dont la polissoire s'enduit à mesure que l'on polit, & l'empêche de moucheter l'ouvrier plus qu'il ne l'est.

RABAT JOIE; substantif masculin. Ce qui survient de fâcheux, de défagréable, lorsqu'on est en disposition de se réjouir. Comme il étoit à se divertir avec ses amis, il apprit la perte de son procès, & ce fut un grand rabat-joie pour lui & pour toute la Compagnie.

Compagnie. Il est familier & renferme toujours quelque sorte de plaifanterie maligne.

En parlant d'un homme triste & ennemi de la joie des autres, on dit familièrement que c'est un rabat-

joie.

RABATTEMENT; substantif masculin & terme de Jurisprudence. On appelle rabattement de décret, une espèce de rachat introduir en faveur du débiteur, dont les biens ont été adjugés par décret. C'est une sorte de retrait que la Partie saisse peut exercer, en indemnisant l'adjudicataite.

Le rabattement de décret proprement dit n'est usité qu'en Languedoc; & même la Jurisprudence n'y a été bien sixée à cet égard que par une Déclaration du Roi du 16

Janvier 1736.

Suivant cette Déclaration, il n'y a que les propriétaires des biens décrétés ou leurs descendans qui puissent se pourvoir en rabattement de décret. Cette action ne dure que dix ans, en quelque Juridiction que le décret ait été fait; le délai ne court que du jour de la mise en possession, mais il court contre les pupilles & les mineurs, sauf leur recours, s'il y échet, contre les tuteurs ou curateurs. La demande en rabattement ne peut être formée qu'au Parlement de Toulouse ou à la Cour des Aides de Monspellier, chacun pour ce qui les concerne. Quoique les décrets aient été faits devant les Juges inférieurs, le demandeur doit faire des offres réclles à l'adjudicataire, & en cas de refus, consigner au Greffe, les loyaux coûts se remboutsant suivant la liquidation reçue. Les fruits des biens décrétés appartiennent à celui qui a obtenu le rabattement du Tome XXIV.

décret du jour que le prix a été reçu par l'adjudicataire, ou qu'il a été configné, mais il doit aussi payer les intérêts des loyaux coûts; l'adjudicataire ne peut être dépossédé qu'en lui payant la somme liquidée pour les loyaux coûts & les intérêts, à moins qu'il n'y eût retardement affecté de la part de l'adjudicataire, auque cas on peut se pourvoir pour faire cesser les intérêts, & même pour faire condamner l'adjudicataire au délaissement, sauf à lui à se pourvoir pour la liquidation. ABATTRE: verbe actif irrégulier

RABATTRE; verbe actif irrégulier de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme BATTRE. Rabaisser, faire descendre, diminuer, retrancher de la valeur d'une chose du prix qu'on en demande. Le vent rabat la sumée. On lui a rabat u quelque chose sur se gages. Il veut avoir quinze louis de son cheval sans

en rien rabattre.

RABATTRE LES COURBETTES, se dit en termes de manége, d'un cheval qui travaille à courbettes, & que l'on force de poser en un seul & même temps à terre les deux pieds de derrière, de manière que la chûte de ses deux pieds ne fasse entendre qu'un seul son. Un cheval qui harpe des deux jarrets, & qui a les jambes basses en maniant, rabat bien ses courbettes, & avec beaucoup de grâce.

On dit, en parlant d'un homme qui en affaires ne veut entrer dans aucun tempérament, que c'est un homme qui ne veut rien rabattre. Et lorsqu'une personne a fait quelque chose qui donne lieu de l'estimer moins, on dit qu'on en rabat beauconp. Il est familier. On dit aussi familièrement & dans la même acception, j'en rabats quinze.

On dit, rabattre un coup; pour

M

dire, le détourner, le rompre en le parant. On lui porta un coup d'é-

pée, & il le rabactit.

On dit figurément, rabattre les coups, pour dire, adoucir, appaiset des gens aigris les uns contre les autres. Il entra comme ils se querelloient, & il rabattit bien des coups. La même chose se dit, en parlant des bons offices qu'on rend auprès d'un homme puissant, à quelqu'un contre qui il étoit fort prévenu. Il étoit fort irrité contre lui, & on a eu bien de la peine à rabattre les coups.

En termes de Palais on dir, rabattre un défaut, pour dire, lever, supprimer un défaut qui a été prononcé à l'Audience. Lorsque le défaillant ou son défenseur se présente avant que l'Audience soit levée, il peut demander à celui qui préside de rabattre le défaut, & ordinairement on prononce en ces termes, le défaut rabattu: mais s'il y avoit de l'affectation de la part du défaillant, & qu'il laissat toujours pren dre un défaut, & vînt ensuite à la fin de l'Audience seulement pout faire rabattre le défaut, & par ce moyen éludet de plaider contradictoirement; il dépend de la prudence du Juge, dans ce cas, de ne point rabattre le défaut, & alors on ordonne que le défaut tiendra, ou s'il est encore temps, que les Parties plaideront.

Quand le défaut n'est pas rabateu, il n'y a plus que la voie d'opposition, si le défaut n'est pas fatal, ou s'il est fatal, la voie d'appel.

RABATTRE, en patlant des habillemens, se dit des plis & des coutures, & signisse, les aplanir. Rabattre les plis d'un habit, les coutures d'une robe.

RABATTRE, en termes de Boutonniers, se dit de l'action de couper en biseau avec une langue de serpent la sertissure d'un bouton; opération par laquelle on ensonce, pour ainsi dire, la calotte dans le moule, pour qu'elle y tienne plus solidement, ce qui se fait sur le tour.

RABATTRE, en termes d'Orfévres, se dit de l'action d'abaisse & de rendre insensibles les côtes trop vives & trop marqués que le traçoir ou le perçoir ont faites sur un champ, ce qui s'exécute avec un planoir.

RABATTRE, en termes de serrurerie, se dit de l'action d'effacer à petits coups toutes les inégalités que les grands coups de marteau ont pu

laisser.

En termes de labourage, on dit rabattre les avoines; pour dire, faire passer un rouleau sur les avoines déjà levées, pour applanir la terre.

RABATTRE, en termes de Teinturier, fe dit de l'action de corriger une

couleur trop vive.

RABATTRE, dans le style siguré, signifie abbaisser; & c'est dans cette acception qu'on dit, rabattre l'orgueil, la hauteur, la vanité, la sierté de quelqu'un.

On dit familièrement dans le même sens, rabattre à quelqu'un son

saquet.

RABATTRE, est aussi verbe neutre, & alors il signifie quitter un chemin & se détourner tout d'un coup par un autre. Quandvous serez près de la montagne, vous rabattrez à main gauche.

En termes de Chasse, on dit ravbattre le gibier; pour dire, battre la campagne pour réunir & rassembler le gibier dans l'endroit où sont

les chasseurs.

Il est aussi pronominal réstéchi, & dans cette acception on dit que des perdrix se sont rabatues en quels

que endroit; pour dire, qu'elles s'y sont remises. Les perdrix se rabatirent dans une pièce de blé.

Lorsqu'une armée étant en marche, quitte tout à coup la route qu'elle tenoit, pour se porter au siège de quelque place, on dit qu'elle s'est rabattue sur cette place. L'armée, après divers mouvemens, se rabattit sur cette ville.

On se sert aussi du mot se rabattre, lorsqu'après avoir parlé de quelque matière, on change tout d'un coup de propos. Après avoir parlé quelque temps de choses indisférentes, il se rabattit sur la politique.

RABATTU, UE; participe passif.

Voyez RABATTRE.

On appelle épée rabattue, une épée qui n'a ni pointe ni tranchant. Et dames rabattues, une forte de jeu qu'on joue fur le tablier d'un trictrac. Jouer aux dames rabattues.

On dit proverbialement, tout compté, tout rabattu, tout bien compté & rabattu; pour dire, tout bien examiné.

RABBAT, ou RABBAT AMMON; nom d'une ancienne ville capitale des Ammonites, & qui étoit située au-delà du Jourdain. Elle étoir fameuse & considérable dès le temps de Moyse qui nous dit qu'on y montroit le lit de fer du Roi Og. David ayant déclaré la guerre aux Ammonites, Joab, Général de ses troupes, fit le siège de Rabbat Ammon; le brave Urie y fut tué par l'ordre secret que ce Prince avoit donné qu'on l'abandonnat dans le danger; & lorsque la ville fur réduite à l'extrémité, David y alla lui - même pour avoir l'honneur de la prendre. Depuis ce temps elle fut soumise aux Rois de Juda : ensuite les Rois d'Ifraël s'en rendirent maîtres avec l tout le reste des tribus de delà le Jourdain.

Mais sur la fin du Royaume d'Istraël, Téglathphalasar ayant enlevé
une grande partie des Israëlites do
ces cantons-là, les Ammonites exercèrent diverses cruautés contre ceux
qui restèrent : de là vient que les
prophètes Jérémie & Ézéchiel ont
prononcé contre Rabbat des Ammonites, & contre le reste du pays, de
très-sâcheuses prophéties qui eurent,
à ce que l'on croit, leur accomplissement cinq ans après la ruine de
Jérusalem. Antiochus le Grand prit
la ville de Rabbat-Ammon vers l'an
du monde 3786.

RABBIN; substantif masculin. On appelle ainsi les Docteurs des Juiss.

La principale fonction des Rabbins est de prêcher dans la Sinagogue, d'y faire les prières publiques, d'y interprêter la loi; ils ont le pouvoir de *lier & de délier* ; c'est-à-dir**e,** de déclarer ce qui est permis ou défendu. Lorsque la Synagogue est pauvre & petite, il n'y a qu'un Rabbin qui remplit en même temps les fonctions de Juge & de Docteur. mais quand les Juifs sont nombreux & puissans dans un lieu, ils y établissent trois pasteurs & une maison de jugement où se décident toutes les affaires civiles; & alors l'instruction seule est réservée au Rabbin, à moins qu'on ne Juge à propos de le faire entrer dans le Conseil pour avoir son avis; auquel cas il y prend la première place.

Les Rabbins ont aussi l'autorité de créer de nouveaux Rabbins; ils enseignent qu'anciennement tout Docteur avoit droit de donner ce titre à son disciple; mais depuis le temps d'Hillel, ils se dépouillèrent de ce pouvoir en sa considération, & se restreignirent à demander pour

M ij

cela la permission du chef de la captivité, du moins en Orient. A préfent ils se contentent dans une assemblée de quelques Docteurs, d'installer le nouveau Rabbin. Quelquefois on ne fait que lui imposer les mains par un seul Rabbin, lors qu'on n'a pas la facilité d'en assembler plusieurs. En Allemagne on les crée par une simple parole; & souvent en les créant on borne leur pouvoir à certaines fonctions & non à d'autres, par exemple, à enseigner la loi, mais non à juger; & encore ne peuvent-ils exercer les fonctions auxquelles on les destine, qu'en l'absence de leurs maîtres.

Les Rabbins n'oublient rien pour se concilier du crédit & de l'autorité dans le peuple porté ordinairement à les mépriser. Ils soutiennent qu'on ne peut violer leurs loix & Leur commandement sans s'exposer à la mort. Ils citent l'exemple du Rubbin Jochanan qui fit d'un de ses disciples un monceau d'os, parce qu'il n'avoit pas voulu croire ce qu'il kui enseignoit. Ils se vantent de plus, qu'un Rabbin ne peut être damné. Ils en rapportent une preuve dans la personne du Rabbin Acher qui tomba dans des erreurs capitales & dans des crimes qui l'auroient dû précipiter dans la damnation. On prétend qu'il actaquoit la domination de l'Ecre Souverain; qu'il admettoit les deux principes; qu'il avoit blasphêmé contre l'Ange Métatron; qu'il montoit à cheval le jour du Sabbat; qu'il avoit mis en pièces un jeune écolier, & en avoit envoyé les parties du corps déchirées à treize Lévites. Cependant le Rabbin Méir, disciple d'Acher, prétendit qu'il n'étoit pas damné, mais qu'il étoit limplement en purgatoire, & il le prouva en faisant sortit de la l fumée de son tombeau le jour de Sabbat: Un autre Rabbin fit cesser cette sumée: on en conclut qu'il étoit sauvé.

En parlant d'un homme qui abeaucoup lu & beaucoup étudié leslivres des Juifs, les ouvrages des-Rabbins, on dit par plaisanterie, que c'est un Rabbin, un vieux Rabbin.

Ce mot s'écrit sans n lotsqu'il précède immédiatement le nom du docteur Juif. Rabbi Nathan a expliqué tous les termes du chalmud.

On doit aussi toujours dire Rabbi,. en seconde personne. Que penses tu,

Rabbi, de ce commentaire.

RABBINAGE; substantif masculin. Ib n'est guère usité que pour signifier l'étude qu'on fait des livres des Rabbins, & il se dit ordinairement parmépris. C'est un homme qui passe sa vie dans le rabbinage.

RABBINIQUE; adjectif des deux genres. Rabbinicus. Qui est des Rabbins, qui est particulier aux Rabbins. Le caractère rabbinique differe de l'hébraïque ordinaire. Ce n'est là qu'une interprétation rabbinique.

RABBINISME; substantif masculin... Rabbinismus. La doctrine des Rabbins. David Kimchi étoit fort versé

dans le rabbinisme.

RABBINISTE; substantif masculin. Rabbinista. Qui suit la doctrine des Rabbins, ou qui étudie leurs livres... Quelques - uns croyent que rabbaniste est mieux dit, mais l'usage l'au emporté pour rabbiniste.

RA BOTH; substantif masculin. Les Juiss donnent ce nom à certains commentaires allégoriques sur les cinq livres de Moyse. Ces commentaires sont d'une grande autoritéchez eux, & sont considérés comme très-anciens. Les Juiss prétendent qu'ils ont été composés vers l'an 30 de Jésus-Christ. Ils com-

tiennent un recueil d'explications allégoriques des Docteurs Hébreux où il y a quantité de fables.

Du reste, le Père Morin a montré évidemment que ces livres n'ont pas l'antiquité que les Rabbins leur

attribuent.

RABDOLOGIE; Espèce d'arithmétique qui consiste à faire des calculs par le moyen de certaines baguettes sur lesquelles on écrit certains nombres. La rabdologie est une invention

du Baron Ecossois Neper.

RABDOMANCE, ou RABDOMANcie; substantif féminin. Prétendue divination consistant à tenir une baguette qui tourne dès qu'on passe fur quelque chose qu'on veut découvrir, soit eaux, soit métaux, soit voleurs, soit bornes de champs, soit reliques de Saint, &c. Ce mouvement est, dit-on, quelquesois si violent, que la baguette se brise quand on ne la laisse pas libre-

Dès 1671 on avoit écrit sur la baguette divinatoire, & les effets en étoient connus ; mais rien ne l'a mit plus en vogue que les découvertes que tir ou prétendit faire par ce moyen Jacques Aymar Paylan né en Dauphiné le 8 Septembre 1622. C'étoit par elle, disoit-on, qu'il avoir découvert les auteurs d'un assassinat commis à Lyon: sa baguette avoit remué sur la serpe qui avoit servi à l'un d'eux, elle avoit encore remué sur la table d'une hôrellerie où ils avoient mangé; enfin elle l'avoit conduit dans les pritons de Beaucaire où ils étoient détenus. Ce phénomène excita bientôt l'attention du public : Aymar vint à Paris & en imposa d'abord aux yeux les moins clairvoyans; mais fes rufes n'échappèrent pas à ceux du Prince de Condé qui sit cacher de l'or & de l'argent en plusieurs trous

de son jardin, que ce saux devin ne trouva pas. Il avoua même au Prince de Condé que par un mouvement insensible du poignet, il faisoit

tourner la baguette.

RABELAIS, (François) né à Chinon en Touraine, d'un Aubergiste ou d'un Apothicaire, entra chez les Cordeliers de Fontenzi-le-Comte, dans le Bas-Poitou, & fut élevé aux ordres sacres. Né avec une imagination vive, il se consacra à la chaire & y réuffit. Son Couvent étoit dépourvu de livres ; il employa les honoraires de ses sermons à se faire une petite bibliothèque. Sa réputation commençoit à se tormer, lorsqu'une aventure scandaleule le fit renfermer dans une prison monastique d'où il ent le bonheur de s'échapper. Des perfonnes de la première qualité à qui son esprit enjoué avoir plu, secondèrent le penchant qui le portoit à fortir de son cloître. Clément VII lui accorda à leur sollicitation la permission de passer dans l'Ordre de Saint Benoît. Rabelais ennemi de toute sorte de joug, quitta tour à coup l'habit religieux & alla étudier en médecine à Montpellier où il prit le bonnet de Dockeur. Sonmérite lui procura une chaire dans cette faculté en 1531! Le Chancellier Duprat ayant fait abolir peu de temps après les priviléges de cette Université par Arrêt du Parlement, Rabelais en l'adresse de les faire rétablir. Député auprès de ce Ministre, il se fervit, pour avoir audience, d'un tour affez fingulier. s'il est vrai. Il s'adressa au Suisse auquel il parla latin. Celtri-ci ayang: fait venir un homme qui parloir certe langue, Rabelais lui parlagrec. Un autre qui entendoit le grecayant paru, il lui parla hébreu. On

ajoute qu'il se servir encore de plu-!}. fieurs autres langues, & que le le Chancelier charmé de son esprit, rétablit à sa considération, tous les priviléges de l'université de Montpellier. Cette Faculté animée de la plus vive reconnoissance, le regarda dès-lors moins comme un confrère que comme un protecteur: tous les jeunes Médeçius qui prennent le bonnet de Docteur dans cette Université, sont encore auiourd'hui revêtus de sa robe. Rabelais quitta bientôt Montpellier pour passer à Lyon. Il exerça pendant quelque temps la médecine; mais Jean du Belai l'ayant invité à le suivre dans son ambassade de Rome, il partit pour l'Italie. Ses saillies & ses bouffonneries amusèrent beaucoup le Pape & les Cardinaux, & lui méritèrent une bulle d'absolution de son apostasie, & une autre bulle de translation dans une Abbaye dont on alloit faire un Chapitre : de Cordelier devenu Bénédictin, de Bénédictin Chanoine, de Chanoine il devint Curé. On lui donna la Cure de Meudon en 1545, & il fut à la fois le Pasteur & le Médecin de sa Paroisse. Ce sur vers! ce temps là qu'il mir la dernière main à son Pantagruel ; satyre dans laquelle les Moines sont couverts de ridicule. Ils en furent choqués, & ils vinrent à bout de la faire censurer par la Sorbonne, & condamner par le Parlement. Ces anathèmes ne firent qu'accréditer le livre de Rabelais, & ceux à qui il paroissoit auparavant fade & infipide, le trouvèrent vif & piquant. L'aureur fut recherché comme le bel esprit le plus ingénieux, & comme le boufton le plus agréable. On l est bien éloigné de penser ainsi auiourd'hui; dans son extravagant & l

inintelligible livre il a repandu à la vérité, une extrême gaieté, mais une plus grande imperrinence. Il a prodigué l'érudition, les ordures & l'ennui. Un bon conte de deux pages est acheté par des volumes de sottises. Il n'y a que quelques personnes d'un goût bizarre qui se piquent d'entendre & d'estimer tout cet ouvrage. Les gens d'esprit rient de quelques-unes des plaisanteries de ce Curé Médecin, & méprisent le livre & l'auteur, On est fâché qu'un homme qui avoit tant d'esprit, en ait fait un si misérable usage. C'est un Philosophe ivre qui n'a écrit que dans le temps de son ivresse. Rabelais étoit meilleur à voir qu'à lire. Un port poble & majestueux, un visage régulièrement beau, une physionomie spirituelle, des yeux pleins de feu & de douceur, un ton de voix gracieux, une expression vive & facile, une imagination inépuisable dans les sujets plaisans; tout cela en faisoit un homme d'une société délicieuse. Il passa sa vie dans les plaisirs, & mourut, dit-on, en plaisantant, en 1563 à 70 ans.

RABETI, IE; parricipe passif. Voyez

Rabêtir.

RABETIR; verbe actif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Terme populaire qui signifie rendre bêre. Il a rabéti son fils à force de le battre,

RABETTE; substantif féminin. Graine d'une espèce de chou dont on tire par expression une huile, bonne à

brûlet.

RABIT; substantif masculin. Sorte de fruit qui se trouve au Royaume de Fez en Afrique. Il ressemble aux cerifes & a le goût des jujubes.

RABLE; bourg de France, en Anjou,

dans l'Election d'Angers,

KABLE; substantif masculin. On ap- RABLURE; sustst. femin. & terme de pelle ainsi dans quelques animaux la partie qui est depuis les épaules jusqu'à la queue. Il ne se dir guère que du lièvre & du lapin. Un rable de lièvre.

Il se dit par plaisanterie, en parlant des hommes qui sont forts & robustes. Il a les épaules larges & le

râble épais.

Râble, se dit en termes de Boulangers & de Pâtissiers, d'un instru-- ment à long manche de bois, au bout duquel il y a un fer plat, recourbé en forme de brosse ou de rateau, pour remuer facilement les tisons & manier la braise dans le

Le râble est à l'usage de beaucoup d'autres ouvriers. Il y a des atteliers où il est tout de fet comme dans les grosses forges, les ver-

reries, les salines.

RABLE, se dit aussi d'une sorte de boîte sans fond dont les facteurs d'orgues se servent pour couler le plomb ou l'étain fondu, & en faire des tables pour fabriquer les tuyaux d'orgues.

RABLE, se dit encore d'un instrument de bois dont les plombiers se servent pour couler les tables de plomb &

- les rendre toutes égales.

.. En termes de rivière, on appelle râbles, des pièces de bois rangées comme des solives, qui traversent le fond des bateaux, & fur lesquelles on attache les semelles, les planches & les bordages du fond.

La première syllabe est longue,

& la seconde très-brève.

RABLU, UE; adjectif qui a le râble épais. Un lièvre hien râblu.

Il se dit aussi par plaisanterie, d'un homme fort & robuste, C'est un gros garçon bien râblu.

Marine. Cannelure ou entaille que le charpentier fait le long de la quille du vaisseau pour emboîter les gabords, & à l'entrave & à l'étambord pour placer les bouts des bordages & des ceintes.

RABONI, 1E; participe passif. Voyez

RABONIR.

RABONIR; verbe actif de la seconde conjugation, lequel fe conjugue comme RAVIR. Il n'est usité qu'en parlant de certaines choses qui n'étant guères bonnes d'elles-mêmes, ou qui ayant été gâtées deviennent ensuite meilleures. Il y a des caves taillées dans le roc qui rabonissent le

RABOT; substantif masculin. Runcina. Instrument de menuisier qui sertà aplanir une pièce de bois, & à la rendre unie & polie. On distingue plusieurs sortes de rabots relativement à leurs grandeurs & à leurs usages. Polir une pièce de bois avec le rabot.

On dit figurément & familiètement, passer le rabot sur un ouvrage de vers, de prose, y donner un coup derabot; pour dire, le perfection-

RABOT, se dit aust d'un instrument dont on se sert pour remuer & pour

détremper la chaux.

En termes de miroitiers & de vitriers, on appelle rabot de diamant, un instrument dont se servent les miroitiers pour équarrir les glaces. & les vitriers pour couper les verres épais. Il est ainsi appelé parcequ'un diamant en fait la principale pièce. RABOT, se dit encore en termes de bâtimens, d'une sorte de liais rustique dont on se sert pour faire les bordures des chaussées, & pour paver certains lieux publics.

Les deux syllabes sont brèves au

fingulier, mais la seconde est longue au pluriel.

RABOTE, EE; participe passif. Voy. RABOTER.

RABOTER; verbe 2ôtif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Polire. Rendre uni & poli avec le rabot. Raboter des solives. Raboter une

planche.

RABOTER, se dit figurément & familièrement, en parlant des ouvrages d'esprit où il y a beaucoup à retrancher, à réformer. Ce poëme a grand besoin d'être raboté. Et en parlant de quelqu'un qui n'est pas encore formé, façonné pour le monde, on dit, que c'est un jeune homme où il y a encore bien à ra-

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troissème longue ou

brève. Voyez VERBE.

RABOTEUR; substantif masculin & terme de charpenterie. Il se dit d'un compagnon de chantier qui pousse les moulures sur les bois apparens, comme les noyaux, limons, marches d'escaliers, &c.

RABOTEUX, EUSE; adjectif. Scabrosus. Il se dit proprement du bois, & lignifie noueux, inégal. Une

planche raboteuse.

Il se dit aussi de toute superficie inégale; & principalement des chemins. Le Maine est un pays raboboteux. Les chemins des montagnes font ordinairement raboteux.

RABOTEUX, se dit sigurément du style des ouvrages de vers, de prose, pour lignitier grollier, mal poli.

Sophoele enfin donnant l'essor à son génie.

Des vers trop raboteux polit l'expres-

BOILEAU.

Les deux premières syllabes sont brèves, la troissème longue, & la quatrième du féminin très-brève.

RABOTIER; substantif masculin & terme d'ancien monnoyage, qui s'est dit d'une grande table cannelée en ullons, dans lesquels on plaçoit les carrés sur la tranche les uns à côté des autres, afin de les prendre plus facilement avec de longues tenailles pour les rechausser.

RABOUGRI, IE; participe passif. Des chênes rabougris. Voyez RA-

BOUGRIR.

RABOUGRI, se dit figurément d'une petite personne de mauvaise conformation & de mauvaise mine. Elle a épousé un petit homme ra-

bougri, tout rabougri.

RABOUGRIR; verbe neutre de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Il ne se dit proprement que des arbres & des plantes que la mauvaise nature de la terre, ou les mauvais vents empêchent de profiter. Les pluies continuelles ont fait rabougrir tout ce plant.

Il est austi pronominal résléchi. Quand la racine d'un arbre attrape le

tuf, l'arbre se rahougris.

RABOUILLERE; substantif féminin. Trou, espèce de terrier geu profond, que les lapins creusent pour y faire leurs petits.

RABOUTI, IE; participe passif. Voy.

RABOUTIR.

RABOUTIR; verbe actif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Terme populaire qui n'est guère usité qu'en parlant de quelques morceaux d'étoffe qu'on met bout à bout l'un de l'autre. Raboutir deux morceaux de toile.

RABROUE, EE; participe passif.

Voyez RABROUER.

RABROUER:

RABROUER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Duriùs repettere. Terme du style familier, qui signifie, rebuter quelqu'un avec rudesse & avec mépris. Il est désagréable d'avoir affaire à lui, il rabroue tout le monde. Ne lui proposez pas cet arrangement, car il vous rabroueroit. Son usage le plus ordinaire est quand il s'agit de propositions qu'on rejette, ou qu'on désagrement.

prouve.

RABUTIN, (Reger Comte de Bussy) né à Epiry en Nivernois en 1618, d'une des plus anciennes & des plus illustres familles de Bourgogne, servit dès l'âge de douze ans dans le Régiment de son père. Sa valeur parut avec éclat dans plufieurs batailles. Elle lui mérita les places de Mestre de Camp de la Cavalerie légère, de Lieutenant Général des Armées du Roi, de Lieutenant Général en Nivernois. Le Comte de Bussy mêloit les lauriers d'Apollon à ceux de Mars. Reçu à l'Académie Françoise en 1665, il y prononça une harangue pleine d'esprit & de fanfaronnades. Il couroit alors fous son nom une hiltoire manuscrire des amours de deux dames puissantes à la Cour, (d'Olonne & de Chatillon.) Ce Manuscrit intitule, Histoire Amoureuse des Gaules, faisoit d'autant plus de bruit, qu'aux grâces du style, à la délicatesse des pensées, à la vivacité des saillies, l'Auteur avoit su joindre des portraits peints avec autant d'art que de vérité, de plusieurs personnes de la Cour, & un ton de dépravation qui n'étoit pas ce qui plaisoit le moins. Les personnes intéressées portèrent leurs plaintes au Roi, qui déjà mécontent de Bussy, saisst avidement l'oc-Tome XXIV.

casion de le punir. Il sut mis à la Bastille. Les Amours des Gaules surent le prétexte de sa détention, mais la véritable cause étoit cette chanson, où le Roi étoit trop compromis, & dont on renouvela alors le souvenir pour perdre Bussy à qui on l'imputoit.

Que Deodatus est heureux! &c.

Les Amours des Gaules n'étoient pas le seul Ouvrage de Bussy. Il avoit encore fait un petit livre, re-lié proprement en forme d'heures; au lieu des images, qu'on met dans les livres de prières, il avoit mis dans le sien les portraits en miniature de quelques hommes de la Cour soupçonnés de galanterie. Au bas de chaque portrait, il avoit accomodé au sujet un petit discours en forme de prière. C'est à cet Ouvrage que Boileau fait allusion dans ces vers.

Me mettre au rang des Saints qu'a célébrés Bussy.

Une maladie occasionnée par sa prison lui procura sa liberté; mais avant de l'obtenir, il fallut qu'il donnât la démission de sa charge, & qu'il écrivît une lettre de satisfaction aux victimes de sa méchanceté. Le Comte de Bussy ne sorrit de la Bastille que pour aller passer dix sept ans en exil dans une de ses terres. Il fatigua pendant tout ce temps-là Louis XIV par une foule de lettres, qui décèlent, si ce n'est une ame fausse, une ame au moins petite & foible: il protestoit au roi une tendresse qu'il n'avoit pas, & il se donnoit des éloges beaucoup plus fincères que les protestations d'attachement dont il fatiguoit le Monarque. Ses véritables senti-

mens éclatèrent en 1674. Despréaux fit sa belle Epitre sur le passage du Rhin, qui immortalisa le Poète & le Héros. Bussy, l'imprudent Bussy, craignant d'être oublié, fit des remarques sanglantes sur cet Ouvrage. Il relevoit surtout cet endroit, où le panégyriste du Prince lui disoit que s'il continuoit à prendre tant de villes, il n'y autoit plus moyen de le suivre, & qu'il saudroit aller l'attendre aux bords de l'Hellespont. Il plaisanta sur ce dernier mot, & mit au bout tarare pon pon. Le ridicule qu'il vouloit jeter sur la belle Epitre de Despréaux, parvint au Poëte, qui se prépara à la vengeance. Le Comte le sut, & fit promptement négociet la paix. Despréaux & lui s'écrivirent des lettres de témoignages d'estime & d'amitié. Le Comte de Bussy, après dix sept ans de sollicitation, obtint enfin la permission de retourner à la Cour; mais le Roi évitant de le regarder, il se retira dans ses terres, partageant son temps entre les plaisirs de la campagne & ceux de la littérature. Il mourut à Autun en 1673, à 57 ans. Il faut avouer qu'il avoit de l'esprit; mais plus d'amour propre encore, & il ne se servit guère de son esprit que pour le faire des ennemis. Comme Courtisan, comme Guerrier, comme Ecrivain, comme homme à bonnes fortunes, il croyoit n'avoir point d'égal. Il se flattoit de l'emporter en courage sur le Maréchal de Turenne, & en génie sur Pascal. On prétend que lorsqu'il étoit à la Bastille, le Père Nouet, Jésuite, son Confesseur, l'engagea à répondre aux Provinciales, & qu'il ne craignit pas de se charger de ce travail effrayant; mais il fut bientôt obligé de l'abandonner. On a l de lui, 19. Discours à ses enfans sur le bon usage de l'adversité, & sur les divers événemens de sa vie, à Paris, in-12 1674. On y trouve des Réflexions utiles. 2°. Ses Mémoires en deux volumes in 4°. à Paris 1693, réimprimés à Amsterdam en trois volumes in-4º. avec plusieurs pièces curicuses: pour quelques faits vrais & intéressans, on y trouve cent particularités dont on ne se soucie pas; le style en fait le principal mérite, il est léger, pur & élégant. 3°. Des Lettres en sept volumes in-12, plusieurs fois reimprimées; elles ont eu dans leur temps beaucoup de réputation, mais on y voit qu'elles ont été faites pour être publiques, & quoiqu'écrites avec noblesse & avec correction, elles ne plaisent guère aux personnes d'un goût véritablement délicat, qui préfèrent le naturel à toutes ces grâces contraintes. 49. Histoire abrégée de Louis le Grand, in-12, à Paris 1699. Ce n'est presque qu'un panégyrique, & il révolte d'autant plus que l'Auteur écrivoit certainement contre sa pensée. 5°. Des poësses répandues dans ses Lettres & dans différens Recueils; elles sont plutôt d'un bel esprit que d'un Poëte. On n'estime guère que ses Maximes d'amour, & les Epigrammes imitées de Mar-

RACAGES; substantif féminin pluriel & terme de marine. Assemblage de petites boules ensilées l'une avec l'autre, comme les grains d'un chapelet, qu'on met autour du mât, vers le milieu de la vergue pour accoler l'une & l'autre, asin que le mouvement de cette vergue soit plus facile, & qu'on puisse par conséquent l'amener plus promptement. La vergue de civadière n'a

point de racages, parcequ'on ne

l'amène point.

RACAILLE; substantif féminin du style familier. Fax populi. La lie & le rebut du peuple, ce qu'il y a de plus vil & de plus méprisable dans la populacc. Il ne fréquente que de la racaille. Il va loger dans une rue où il n'y a que de la racaille.

RACAILLE, se dit aussi figurément & familièrement de toutes les choses de rebut. Ce marchand ne vend que de la racaille. Il y a une partie de ses tableaux qui ne sont que de la racaille.

La première syllabe est brève, la seconde longue, & la troissème trèsbrève.

RACAMBEAU; substantif masculin & terme de marine. Anneau de fer fort menu, par le moyen duquel la vergue d'une chaloupe est assujettie au mât. Il lui tient lieu de racages.

RACANELLO; rivière d'Italie dans la Calabre citérieure. Elle a sa source dans l'Apennin, & son embouchure dans le Golfe de Venise, au nord de celle du Sibar.

RACAXIPE VELITZLI; substantif masculin & terme de relation. Nom que les Mexicains donnoient à des sacrifices affreux qu'ils faisoient à leurs Dieux, dans de certaines fêtes; ils consistoient à écorcher plusieurs captifs. Cette cérémonie étoit faite par des Prêtres qui se revêtoient de la peau de la victime, & couroient de cette manière dans les rues de Mexique, pour obtenir des libéralités du peuple. Ils continuoient à courir ainsi jusqu'à ce que la peau commençat à se pourrir. Cette coutume barbare leur produisoit un revenu immense, vû que les Prêtres frappoient impunément ceux qui refuloient de les récompenser de leur sacrifice infâme.

RACCOMODAGE; substantif masculin. Resedio. Le travail d'un ouvrier qui a raccomodé & refait quelque chose, quelque meuble. Il lui en a coûté trois livres pour le raccommodage de son habit.

RACCOMMODÉ, ÉE; participe passif. Voyez RACCOMMODER.

RACCOMMODEMENT; substantif masculin. Reconciliatio. Réconciliation Réconciliation entre des persones qui étoient brouillées. Cette rencontre a occafionné leur raccommodement. Il est rare que l'attachement soit après le raccommodement le même qu'il étoit avant la brouillerie.

RACCOMMODER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Resicere. Resaire, remettre en bon état. Il faut raccommoder ce mur. On raccommode le lambris de son appartement. Raccommoder des souliers. Raccommoder un carrosse.

RACCOMMODER, signifie aussi, remettre dans une situation plus convenable, plus propre & plus selon la bienséance. Votre mouchoir est de travers, il faut le raccommoder, Raccommodez votre frisure, elle est dé-

rangée.

RACCOMMODER, se dit aussi en parlant des Ouvrages d'esprit, & signisse, réformer ce qu'il peut y avoir de mauvais. Il raccommode le dernier acte de sa pièce.

Il se dit encore en parlant des affaires. Il est plus aisé de gâter une essaire que de la racommoder.

RACCOMMODER, signifie aussi réparer. C'est une sottise qu'il sera difficile de raccommoder.

RACCOMMODER, fignifie encore mettre d'accord des personnes qui s'étoient brouillées après avoir été en N ij bonne intelligence. Il travaille à raccomoder les deux frères. En ce sens il est aussi pronominal résléchi. Les amans se brouillent & se raccommodent souvent.

Les quatre premières syllabes sont brèves, & la quatrième longue ou brève. Voyez VERBE.

Prononcez rakomoder.

RACCOMMODEUR, EUSE; substantif. Celui, celle qui raccommode. Il ne se dit guère que des petites gens qui raccommodent certaines choses. Un raccommodeur de parasols. Un raccommodeur de bas.

RACCORDE, ÉE; participe passif.

Foyez RACCORDER.

RACCORDEMENT; substant. masculin & terme d'Architecture. Réunion de deux corps, de deux superficies à un même niveau, ou d'un vieil ouvrage à un neuf.

RACCORDER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Terme d'Architecture. Faire un raccorde-

ment.

RACCOURCI, IE; participe passif.

Voyez RACCOURCIR.

On dit, à bras raccourci, pout dire, hors de garde, hors de mefure & de toute sa force. Il lui porta un coup d'épée à bras raccourci.

RACCOURCI, est aussi un terme de Blason qui a la même signification

qu'Alézé. Voyez ce mot.

RACCOUREI, sert aussi de substannis; mais dans cette acception il ne se dit guère qu'en termes de peinture, & en parlant de l'esset de la perspective, par lequel les objets vus de sace paroissent plus courts qu'ils ne sont en esset.

Les raccourcis sont rarement un bon effet dans un tableau; ils sont très-difficiles à faire, & souvent ne pasoissent pas naturels. On doit les éviter le plus qu'il est possible; ils sont cependant nécessaires dans les plasonds & dans les figures représentées en l'air; c'est pourquoi un Peintre ne doit pas négliger d'en apprendre parsaitement les règles. Jean Cousin en a donné de fort bonnes dans son livte intitulé, la Science de la Portraiture. Les Graveurs doivent s'étudier particulièrement à former des tailles convenables à l'expression des raccourcis; car s'ils ignorent la perspective, ils courent risque de prendre souvent les tailles à contresens.

RACCOURCIR; verbe actif de la feconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Accourcir, rendre plus court. En traversant less Tuileries vous raccourcirez votre chemin. Raccourcir une jupe. Cette harangue est trop longue, il faut la raccourcir.

On dit, raccourcir des étriers; pour dire, rehausser, relever les étrievières où tiennent les étriers. Raccourcir le bras; pour dire, le plier en dedans, le retirer. Raccourcir des demivoltes, pour dire, les faire dans un moindre espace. Reccourcir des cadences en musique, pour dire, les rendre moins longues, les soutenire moins long-temps. Et, raccourcir ses pas en dansant, pour dire, les étendre moins.

RACCOURCISSEMENT; substantif masculin. Action de raccourcir ou l'esset de cette action. Le raccourcissement des figures est ce qu'il y a de plus dissicule dans la perspective.

RACCOUTREMENT; vieux mor qui fignificit autrefois l'action de racommoder, de recoudre, ou l'effet de cette action.

paroissent pas naturels. On doit les RACCOUTRER ; vieux mot qui fi-

fignificit autrefois raccommoder, recoudre. Raccoutrer des bas, des culoites.

RACCROCHÉ, ÉE; participe passif. Voyez RACCROCHER.

RACCROCHER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Iterum inuncare. Accrocher de nouveau. Raccrocher des tableaux.

On dit figurément, se raccrocher, pour dire, regagner les avantages qu'on avoit perdus. Il a su se raccrocher. Ces amans étoient brouillés,

mais ils se sont raccrochés.

RACE; substantif féminin. Progenies.
Lignée, tous ceux qui viennent d'une même famille. Les Rois d'Ethiopie se sont vantés d'être de la race de Salomon par la Reine de Saba. Hugues Capet est le premier de la troissème race des Rois de France. Dieu promit à Abraham de multiplier sa race comme les étoiles du Ciel. Il est de race juive.

RACE, se prend aussi pour noblesse, naissance illustre. C'est dans ce sens que Madame de Lamberg dit que vanter sa race, c'est louer le mérite d'autrui. Si le mérite des Pères rehausse la gloire des enfans qui les imitent, il éclaite également leurs veitus & leurs vices. C'est un heureux présent de la fortune qu'un beau nom, mais il faut savoir le porter. » Je serai le premier de ma » race, & toi peut-être le dernier » de la tienne », répondit Iphicrate à Hermodius, qui lui reprochoit la bassesse de sa naissance. Iphicrate tint parole; il commanda en chef les armées d'Athènes, battit les Thraces, les Lacédémoniens, &c.

On dit poëtiquement, la race future, les races futures, les races à venir; pour dire, tous les hommes

On dit familièrement, par injure & par mépris, race maudite, méchante race. Les Usuriers sont une race maudite, une méchante race.

On dit en parlant à de petits enfans, méchante race, méchante petite race. On dit aussi au pluriel, ce sons de méchantes petites races. Ces petites races-là sont un bruit perpétuel. Il est du style familier.

Dans l'Écriture Sainte, Saint-Jean appelle race de vipères, certains Juifs qui venoient à lui pour se faire bap-

tiser.

RACE, se dit ausse des animaex domestiques comme chiens, chevaux,
&c. Ce chien est d'une bonne race.
Les Anglois ne souffrent point qu'on
ait de la race de leurs guilledins. Et
l'on dit absolument, c'est un cheval de race; pour dire, c'est un cheval de bonne race. Et l'on appelle
cheval de première race, celui qui
vient d'un cheval étranger connu
pour excellent.

On dit figurément & proverbialement, que les bons chiens chassent de race; pour dire, que les ensans tiennent des mœurs & des inclinations de leurs pères; & absolument dans le même sens, qu'an homme chasse de race. Cela se dit en bonne & mauvaise part; mais il ne se prend qu'en mauvaise part, en par-

lant d'une femme.

RACHAT; substantif masculin. Redhibitio. Recouvrement d'une chose vendue, de laquelle on rend le prix à l'acheteur.

Le Domaine du Roi, lorsqu'il est aliéné, est sujet à rachat; cette faculté est toujours sous-entendue, & même imprescriptible comme le domaine.

Dans les contrats de vente des

Particuliers, la faculté de rachat n'a lieu que quand elle est stipulée

par le contrat.

Cette convention fait que l'acquéreur n'est point propriétaire incommutable tant que dure la faculté de rachat ; dans ce cas la vente n'est que conditionnelle; c'est pourquoi l'acquéreur d'une maison ne peut expulser les locataires : il peut néanmoins dès le moment son contrat, commencer à prescrire les hypothèques de son vendeur : mais la vente est entièrement résolue & comme non faite, lorsque le vendeur rentre dans la chole en payant le prix; c'est pourquoi il la reprend tibre & franche de toutes charges que l'acheteur y auroit pu impofer.

Quand le temps de faculté de rachat n'est pas déterminé par le contrat, cette faculté se prescrit comme toute action personnelle par 30 ans.

Il en est de même lorsque la faculté de rachat est stipulée indésiniment, elle ne dure toujours que

30 ans.

Lorsque le délai du rachat est fixé par le contrat, il faut se conformer à la convention; néanmoins lorsque ce délai est fixé au-dessous de trente ans, si à l'expiration du terme l'acquéreur ne fait pas déchoir le vendeur de la faculté de rachat, elle se prolonge jusqu'à 30 ans. Pour empêcher cette prorogation & purger le rachat, il faut obtenir un jugement qui déclare le vendeur déchu de la faculté de rachat, c'est ce que l'on appelle un jugement de purification.

Cette protogation de la faculté de rachat n'a pas lieu néanmoins, quand la faculté est stipulée par contrat de mariage, en donnant en dot une maison ou autre immeuble.

Le temps du rachat ayant commencé contre le vendeur majeur, continue à courir contre le mineur, sans espérance de restitution, sauf son recours contre son tuteur.

En cas d'exercice de la faculté de rachat, le vendeur gagne les fruits

du jour de la demande.

Lorsque le rachat ou reméré, est exercé dans le temps porté par le contrat, la vente ne produit point de droits au prosit du Seigneur.

On dit, le rachat d'une rente, d'une pension; pour dire, le payement d'une certaine somme pour l'amortissement, pour l'extinction

d'une rente, d'une pension.

Le rachat n'a pas lieu ordinairement pour les rentes ou pensions viagères, à moins que cela ne soit réglé autrement par le titre, ou par convention entre les Parties intéresses. Mais on peut toujours racheter les rentes constituées à prix d'argent; cette faculté de rachat ne se prescrit point.

A l'égated des rentes foncières, elles sont non rachetables de leur nature, à moins que le contraire ne

soit stipulé.

RACHAT, en matière féodale, signisse la somme que paye au Seigneur le Vassal ou propriéraire du sief qui doit le droit de relief.

La plupart des coutumes fixent le droit de relief ou rachat au revenu d'un an; les unes donnent le revenu de la première année qui suit la foi & hommage; d'autres, une année prise dans les précédentes; d'autres, comme Paris, article 47, donnent au Seigneur le choix de choisir trois choses; savoir, le revenu d'un an ou une somme offerte par le vassal, ou le dire de prudhommes; d'autres coutumes ont sixé le rachat suivant la qualité du

'fief; d'autres enfin, selon le nombre des mesures de terre qu'il contient; mais le droit le plus général pour le rachat ou relief, est le revenu d'un an; c'est pourquoi anciennement on l'appeloit aussi annate, sinsi que l'observe Galand.

Le rachat ou le relief féodal n'a
lieu en général que dans les mutations qui arrivent, autrement que
pour vente ou autre acte équipol-

lent à vente.

Quelques coutumes dans lefquelles il n'est jamais dû de quint, dennent le relief ou rachat à toutes mutations; tel est l'usage pour les fiefs qui se gouvernent suivant la coutume du Vexin françois.

Le droit de relief ou rachat n'est pas acquis du moment que le fief est ouvert; il faut qu'il y ait mutation de propriétaire, c'est à dire,

un nouveau vassal.

Le droit est dû aux mutations de vassal; mais toute mutation de vassal ne donne pas ouverture au rachat ou relies. En esset, suivant le droit commun, les mutations indi-

rectes en sont exemptes.

La mutation par la fuccession collatérale, est le cas le plus ordinaire du rachat ou relief. Il est pareillement dû pour démission de biens & donation en collatérale, ou à un étranger: le curateur créé à une succossion vacante pour la renonciation de l'héritier, doit aussi le relief. Il en est dû pareillement en eas de substitution, lorsque celui qui est appelé est simplement collatéral du dernier possesseur.

Le mari ni la femme ne doivent rien pour ce qui leur demeure de la communauté, soit jusqu'à concurrence de leur moitié ou même audelà, à cause du droit indivis que chacun d'eux a dans la totalité. Le don en usufruir ne produit point de rachat, ni le don mutuel en propriété, lorsque les biens compris dans ce don sont de la communauté.

Quoique le relief ne soit dû communément que pour la mutation de propriétaire, néanmoins lorsqu'une fille, propriétaire d'un sief, vient à se matier, son mari doit la soi & le tachat ou relief, qu'on appelle relief de mariage. Le mari est considéré en ce cas comme un nouveau vassal; mais la coutume de Paris & plusieurs autres, exemptent de ce droit le premier mariage des silles, & cette jurisprudence a été étendue aux autres coutumes qui ne distinguent point.

La mort du bénécifier donne aussi ouverture au rachat; & pour les Chapitres, Colléges ou Communautes, c'est la mort de l'homme vivant & mourant; mais cela n'e lieu qu'au prosit des Seigneurs particuliers, nos Rois ayant affranchi de ces droits les Bénésiciers qui ont des siefs dans leur mouvance.

On appelle rachat abonné, celui qui a été fixé par le Seigneur à perpétuité à une certaine somme.

Enfin on appelle rachat rencontré, lorsque deux canses de rachat concourent en même temps, ou que pendant le cours du premier il y a ouverture à un second.

Le Seigneur qui a le choix d'une des trois choses dont on a parlé pour le relief ou rachat, doit consommer son option dans les quarante jours, après les offres du vassal.

Lorsque le Seigneur opte le revenu d'une année, il doit jouir en bon père de famille, & comme auroit fait le vassal; il a tous les fruits naturels, civils & industriaux, même les prosits casuels du sief; il ne peut

pas déloger le vassal, sa femme ni ses enfans: il doit se contenter des lieux nécessaires pour serrer les fruits.

Le Seigneur qui jouit du sief de son vassal pour le rachat, doit pendant cette année acquitter les charges du sief qui sont inféodées.

Quand le fief du vassal se trouve affermé sans fraude, le Seigneur doit se contenter de la redevance

portée par le bail.

Si le fief ne consiste qu'en une maison occupée par le vassal, celuici doit en payer le loyer, à dire d'experts.

RACHAT, signifie aussi délivrance, rédemption. Le rachat des captifs. Jéfus-Christ a donné son sang pour le rachat des hommes.

Les deux syllabes sont brèves au fingulier; mais la seconde est lon-

gue au pluriel.

RACHETABLE; adjectif des deux genres. Redimendus. Qu'on a droit de racheter. Un immeuble rachetable. Les rentes foncières ne sont pas rachetables.

RACHETÉ, ÉE; participe passif. Voyez Racheter.

RACHETER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Redimere. Acheter ce qu'on a vendu. Il a racheté la maison qu'il lui avoit vendue.

Il fignifie aussi acheter une chose à la place d'une autre. Il avoit vendu ses chevaux, mais il en a racheté

d'autres.

RACHETER, signisse encore délivrer, retirer des mains d'autrui une personne, moyennant certain prix, payer le prix de la liberté de quelqu'un. Ces Religieux vont racheter des captis, des esclaves à Alger, au Royaume de Maroc. Racheter quel-

qu'un de captivité. On fait une quets pour racheter ce prisonnier.

RACHETER, se dit aussi en parlant de JESUS-CHRIST. Notre Seigneur a voulu mourir pour racheter le genre humain.

On dit, racheter une rente, une pension; pour dire, se libérer, se décharger d'une rente, d'une pension, moyennant une certaine somme une fois payée.

On dit d'une chose dont on regrette la perte, qu'on voudroit l'avoir rachetée de beaucoup; & d'une personne qui est morte, qu'on voudroit l'avoir rachetée de son sang.

On dit figurément, racheter ses péchés par l'aumône; pour dire, obtenir la rémission de ses péchés en faisant-l'aumône.

On dit dans le même sens, racheter ses défauts par ses agrémens.

Dans le style familier, on dit sigurément, si vous me faites ce plaisir là, vous me racheterez la vie.

RACHETER, en termes d'Architecture signifie, corriger un biais par une figure régulière, comme une platebande qui n'étant pas parallèle 💃 raccorde un angle hors d'équerre avec un angle droit dans un compartiment: ce mot signifie encore 🕹 dans la coupe des pierres, joindre par raccordement deux voûtes de différentes espèces. Ainsi on dit qu'un cul-de lampe rachette un berceau, lorsque le berceau y vient faire lunette; que quatre pendentifs rachettent une voûte sphérique ou la tour ronde d'un dôme, parce qu'ils se raccordentavec leur plan circulaire, &c. RACHITIQUE; adjectif des deux genres. Il le dit des personnes nouées

& attaquées du rachitis.

Il se dit par extension des blés avortés. Voyez RACHITISME.

Prononcez rakitike.

RACHITIS:

RACHITIS; substantif masculin. Mot emprunté du grec. Maladie qui confiste, premièrement, dans la courbure de l'épine du dos & de la plupart des os longs, dans des nœuds qui se forment aux articulations, & dans le rétrécissement de la poitrine. Si l'on ne guérit pas de cette maladie dans la première jeunesse, elle dure toute la vie. Ses principaux effets sont la dissormité, la douleur & la foiblesse du sujet. On dit ordinairement des ensans qui en sont

attaqués, qu'ils sont noués. Lorsqu'on entreprend le traitement d'un enfant rachitique, il ne faut pas oublier que les différens remèdes que la pharmacie fournit font moins d'effet à cet âge que dans d'autres, & qu'ils sont souvent pernicieux; ainsi on doit bien se garder de furcharger de médicamens ces machines délicates, déjà assez affaissées par la maladie; ajoutez à cela que les enfans, encore dans l'état de nature, plus conduits par les sensations agréables ou le plaisir que par la raison, répugnent toujours aux remèdes dont le goût est pour l'ordinaire détestable, & refusent absolument de les prendre. C'est pour quoi il faut principalement compter sur les secours que le régime fournit; & en conséquence si l'enfant est encore en nourrice, lui en procurer une bien portante & qui ait le moins de mauvaises qualités, ou à son défaut, nourrir l'enfant avec du lait de chèvre ou de vache, qui, trop épais, a besoin d'être coupé avec de l'eau ou avec la décoction de quelque plante appropriée, mais qui n'ait point de goût désagréable, telle qu'est le chiendent; car il ne fautpas lui donner de la répugnance pour les alimens en en corrompant la saveur. Si l'enfant peut

Tome XXIV.

supporter des alimens plus solides, on aura soin de ne lui en présenter que de facile digestion, secs & sans graisse, assaisonnés même de quetque léger aromate; la boisson doit être de l'eau mêlée avec quelques goutes de vin vieux, ou de l'eau terrée, ou des eaux minérales légèrement ferrugineuses qui n'aient rien de rebutant; on doit tâcher de le tenir dans un endroit sec, bien aéré & modérément chaud; il faut aussi que ses linges ne soient ni humides ni froids. Les habillemens & même les chemises de laine lui conviendroient très-bien; on pourroit les impregner de quelque vapeur spiritueuse, de même que le lit dans lequel on le couche, qu'on pourroit aussi remplir de simples aromatiques. L'exercice ne doit pas être négligé: li l'enfant ne peut pas marcher, il faut le promener en voiture, l'agiter, le balancer, &c.

Les remèdes intérieurs par lesquels on peut seconder l'effet de ces secours diététiques, sont les purgatifs, les extraits amers, les préparations de mars & les absorbans. Les purgatifs ne sont jamais indifférens à cet âge, sur tout ceux qui poussent par les selles; les émétiques sont cependant très-apropriés dans le cas présent, moins par l'évacuation qu'ils procurent que par la secousse générale qu'ils excitent: on doit préférer l'ipecacuanha aux préparations d'antimoine; les cathartiques les plus convenables sont la rhubarbe, le diagrede, le jalap & le mercure doux. On peut associer ces médicamens, en former des poudres ou des bols, en continuer l'usage pendant plusieurs jours, & réttérer souvent cette purgation; la manne, la casse, les huileux, tous purgatits indigestes, si peu esticaces

& si usités, seroient ici très-déplacés. A ces remèdes on fera succéder les opiates, ou les poudres stomachiques, toniques, absorbantes. Parmi les amers on pourra choisir la fougère, que l'observation ou le préjugé ont confacrée particulièrement dans ce cas, & qu'on regarde comme éminemment anti-rachitique. Si l'engourdissement étoit confidérable & que l'effet des remèdes précédens ne fût pas affez sensible, il seroit à propos de leur joindre des médicamens un peu plus actits, tels que les plantes aromatiques, quelques gouttes d'élixir de propriété de Paracelse, ou même d'esprit volatil de corne de cerf succiné, & autres semblables. Si la suppression de quelque éruption cutanée avoit donné naissance au rachitis, il taudroit faire tous ses efforts pour la rappeler; ou même ne feroit-il pas avantageux de procurer ces maladies? On pourroit le faire en couchant les enfans avec des galeux, des teigneux, &c.

A l'extérieur, conviennent principalement les frictions sèches, avec des étoffes de laine imprégnées de vapeurs aromatiques, les linimens avec des baumes spiritueux, les douches avec des eaux minérales chaudes sur les différentes parties du corps exténuées, & surtout sur l'épine du dos; les bains ou demi-bains aromatiques on avec des eaux thermales; les fomentations avec les mêmes matières, & quelquefois aussi l'application des vésscatoires derrière les oreilles ou à la nuque du cou; quelques auteurs proposent ausi les cautères & les sétons; mais le bien incertain qui pourroit en résulter ne sauroit compenser le désagré. ment, les douleurs & l'incommodité qu'ils occasionnent; d'autres. confeillent les sangsues; mais ce remède n'est approprié ni à la maladie ni à l'âge du sujet.

Lorsque les os commencent à se courber, il faut tâcher de prévenir un vice plus considérable, & même corriger doucement celui qui est formé, par des ligatures, des bandages, des corps, des bottines, &c. convenables à la partie pour laquel-

le ils sont destinés, & à la gravité

On prononce rakitis.

RACHITISME; substantif masculina Maladie du blé, nouvellement connue & ainsi nommée à cause de sa ressemblance avec le rachitis. Elle s'annonce avant que les blés fleuriffent, & lorsqu'ils sont de la hauteur d'un pied. Les plantes qui en font attaquées ont la tige plus basse que les autres, tortues & nouces. Leurs feuilles sont d'un vert bleuâtre & recoquillées en différens sens. l'épi est maigre & fe dessèche entièrement avant la moisson, sans produire aucun grain. On soupçonne que le rachitisme du blé est causé par la pique de petits insectes nommés staphilins.

RACINAGE; substantif masculin. Décoction d'écorce, de feuilles de noyer, de coques de noix, propre pour la teinture.

RACINAL; substantif masculin & terme de Charpenterie. Grosses pièces de bois qui servent au soutien ou à l'affermissement des autres. Racinaux de grue. Racinaux d'un pont.

RACINE; substantif séminin. Radix. La partie par où les arbres & les autres plantes tiennent à la terre & entirent la plus grande partie de leur nourriture.

On peut considérer les racines

par rapport à leur tissu, à leur struc-

ture & 1 leur figure.

Le tissu des racines est ou charnu ou composé de fibres sensibles. Les racines charnues, ou d'un sissu charou, sont celles dont le corps est une espèce de chair dans laquelle on ne découvre pas des fibres sensibles; telles sont les racines de l'iris, du cyclamen, du safran, du lis, &c.

Les racines dont le corps est tissu de fibres entrelacées & serrées à peu près comme des brins de filage, font ou molles ou dures. Les mo sont semblables à celles du fenouil. du chardon-roland; on peut les appeler racines à trognons. Les racines dures & ligneuses sont celles du poirier, de l'amandier, du chêne, & c.

Par rapport à la structure, les racines sont composées ou de fibres ou de plusieurs autres racines ou d'écailles, ou enfin de tuniques.

Les racines composées de fibres sont ou chevelues ou fibrées; on appelle chevelues celles dont les fibres sont très-menues & semblables aux cheveux comme celles du froment, du seigle, &c. on nomme fibrées, les tacines dont les fibres sont d'une grosseur considérable, comme celles de la violette, de la primevere, &c. Il y en a quelques-unes parmi cellesci qui poussent des jets qui courent entrent-deux terres; on peut les appeler racines fibrées & traçantes.

Les racines composées d'autres racines ont les mêmes racines disposées en bottes, & se nomment racines en botte, comme celles de la guimauve, ou bien elles ont les mêmes racines disposées sans ordre dans leur longueur, comme celles du poirier. Lorsque ces racines font plusieurs navets joints ensemble, on les appelle racines à navet, comme celles de l'asphodele, de la pivoine, l &c. Si ce sont des grumeaux entassés, on les nomment racines grumeleuses, comme celles de plusieurs renoncules. Il y a quelques racines composées, qui sont des tubercules appliqués l'un sur l'autre, comme on le voit dans le safran & dans le glayeul. On en trouve quelques-unes qui font des tubercules attachés l'un contre l'autre, favoir celles de la fritil-

laire, du colchique, &c.

Les racines à écailles ou écailleuses sont composées de plusieurs écailles attachées à un pivot. Il ne faut pas confondre les racines écailleuses avec les racines écaillées; car les racines écaillées sont d'une seule piece, dont la surface est taillée en écailles comme celles de la dentaire, au lieu que les racines écailleuses sont à plusieurs écailles séparées les unes des autres. .

Les racines bulbeuses ou les racines à oignons sont composées de plusieurs peaux ou tuniques appliquées les unes sur les autres & emboîtées, pour ainfi-dire, les unes dans les autres; elles forment un massif presque long & oblong; telles sont les racines de l'oignon commun, du narcisse, de la jacinthe, &c.

Par rapport à la figure , les racine**s** sont rondes & tubéreuses, comme celles du cyclamen, du safran, du bulbo-castanum; ovales comme celles de plusieurs oignons & de quelques espèces d'orchis; longues & en pivot, que l'on appelle racines piquantes, comme celles de la rave; à genouillet comme celles de l'iris, du sceau de Salomon; en perruque comme la plupart des racines chevelues.

RACINE, se dit aussi de certaines plantes ou herbes, dans lesquelles ce qu'il y a de bon à manger, est ce qui vient en terre. Ainsi on appelle racines en général, les raves, les

Digitized by GOOGLE

betteraves, les carottes, les navets, &c. Ces hermites ne vivent que de racines. C'est un homme qui ne vit que de racines.

En termes de Pratique, on appelle fruits pendans par les racines, les fruits qui ne sont pas encore coupés

& cueillis.

RACINE, se dit en parlant des ongles, des dents, des cheveux. La racine de l'ongle est découverte. Une dent qui a trois racines.

Il se dit de même en parlant des cancers, des polypes, des loupes, des cors & des autres maux de même nature qui surviennent au corps humain. Couper un cors jusqu'à la raci-

ne, en enlever la racine.

On dit figurément & familièrement d'un homme qui demeure long-temps en visite dans une maison, qu'on croit qu'il y veut prendre racine, qu'il y prendra racine. Et cela se dit ordinairement en parlant d'un homme qui ennuye les gens chez qui il est.

RACINE, se dit figurément des principes, des commencemens de certaines choses ou morales ou physiques. L'erreur a jeté de profondes racines dans son ame. L'amour a pris racine dans son cœur. Couper racine au mal.

On appelle racines, en termes de Grammaire, tous les mots primitifs de chaque langue, d'où les autres sont dérivés. On a en vers François les Racines Grecques par Lancelot & les Racines Latines par Fourmont.

RACINE, en Mathématique, signisse une quantité considérée comme la base le sondement d'une puissance plus élevée.

En général la racine prend la dénomination de la puissance dont elle est racine; c'est-à-dire qu'elle s'appelle racine carrée, si la puissance est un carré; racine cubique, si la puisfance est un cube, &c. ainsi la racine carrée de 4 est 2, parce que 2 multiplié par 2 donne 4. Le produit 4 est appelée le carré de 2, & 2 en est la racine carrée, ou simplement la racine.

Il est évident que l'unité est à la racine carrée, comme la racine carrée est au carré: donc la racine carrée est moyenne proportionnelle entre le carré & l'unité; ainsi 1:2

3: 2:4.

Si un nombre carré comme 4 est multiplié par sa racine 2, le produit 8 est appelé le cube ou la troistème puissance de 2; & le nombre 2 considéré par rapport au nombre 8, en

est la racine cubique.

Puisque l'unité est à la racine comme la racine est au carré, & que l'unité est à la racine comme le carré est au cube, il s'ensuit que l'unité, la racine, le carré & le cube sont en proportion continue, c'est-à-dire que si 1:2::2:4::4:8. Par conséquent la racine cubique est la premiere de deux moyennes proportionnelles entre l'unité & le cube.

Extraire la racine d'un nombre ou d'une puissance donnée, comme 8, c'est la même chose que de trouver un nombre comme 2 qui étant multiplié par lui-même un certain nombre de fois, par exemple deux sois produise le nombre 8.

Une racine quelconque carrée ou cubique, ou d'une puissance plus élevée, est appellée racine binome, ou simplement binome quand elle est composée de deux parties; comme 20 — 4 ou a — b.

Si la racine est composée de trois parties, on l'appelle trinome, comme 200 + 40 + 5 ou a + b + c. Si la racine a plus de trois parties, on l'appelle multinome, comme 2000

+ 400 + 50 + 6 ou a + b + c + d.

RACINE D'ARMÉNIE, se dit d'une racine un peu plus grosse que celle de la réglisse, & qui, comme elle, s'étend beaucoup dans la terre. Elle croît en Arménie ou Turcomanie, sur les frontières de la Perse, proche de la Ville d'Estabac, & non ailleurs. Elle donne une forte teinture rouge à l'eau en peu de temps: on s'en sert dans les États du Grand Mogol pour teindre les toiles. On en fait un grand commerce en Perse & aux Indes: elle rend une teinture rouge si prompte & si forte, qu'au rapport de Tavernier, dans la relation qu'il a donnée de son Voyage de Perse, une barque Indienne, qui en étoit chargée, ayant été brisée à la rade d'Ormus, la mer parut toute rouge pendant quelques jours le long du rivage où ces racines flottoient.

RACINE DE LA PESTE, est le nom qu'on donne au pétasite, parce qu'on se sert de sa racine pour faire mourir les bubons pestilentiels. Voyez Pé-

TASITE.

RACINE DE SAINT-CHARLES, ou RACINE INDIENNE, se dit d'une racine
que l'on apporte de la Province de
Méchoacan, en Amérique, où elle
croît dans les lieux tempérés: elle a
une grosse tête de laquelle sorrent
plusieurs autres racines de la grosseur
du pouce, de couleur blanchâtre:
sa tige & ses seuilles sont semblables à celles du houblon, s'entortillant comme elles autour des
échalas si l'on y en met, ou se courbant & se répandant à terre: elle est
verdâtre, d'une odeur forte; on n'y
voit paroître aucune sleur ni fruit.

L'écorce de cette racine se sépare aisément: elle a une odeur aromatique & un goût amer, un peu âcre. Le nerf de la racine, dépouillé de son écorce, est composé de sibres très-déliées, qui se détachent facilement l'une d'avec l'autre: son écorce est estimée sudorissque, antiscorbutique: elle fortisse l'estomac & les gencives; elle donne bonne bouche étant machée. Les Espagnols ont donné le nom de Saint Charles à cette racine, à cause de ses grandes vertus; car elle est bonne encore pour l'épilepsie, pour la vérole, pour les hernies, & pour hâter l'accouchement.

RACINE SENTANT LES ROSES, OU RA-CINE DE RHODES, OU ORPIN-ROSE. Voyez Orpin.

RACINE VIERGE, OU SCEAU NOTRE-DAME, se dit d'une plante qui a beaucoup de rapport avec la bryonne: la racine en est grosse, tubéreuse, noire en dehors, blanche en dedans, d'une saveur âcre sans être désagréable : elle pousse des tiges farmenteuses, qui s'entortillent autour des arbrisseaux comme le liseron, & n'a point de mains ou vrilles, en quoi elle diffère de la Bryonne; ses feuilles sont alternes, d'un vert gai; ses fleurs naissent par grappes, & sont d'une seule pièce en forme de petits bassins, & découpées en six parties; leur couleur est jaune vert : de ces fleurs, les unes sont stériles, les autres portent un embryon qui se change en une baie rouge, de la grosseur d'une cerise. Les propriétés de cette plante, pour l'usage intérieur, ne sont pas bien constatées; mais appliquée extérieurement, c'est un puissant résolutif: on la ratisse, on la pile, & on l'applique sur la partie où il y a extravasation de sang, & elle se dissipe aussitôt. On dit que pilée avec du vinaigre & de la fiente de vache, & réduite en cataplasme, elle ap-

paise les douleurs de la gourte. RACINE (Jean) né à la Ferté-Milon, en 1639, d'une famille noble, fut élévé a Port-Royal-des-Champs , & il en fut l'élève le plus illustre. Marie des Moulins, sa grand mère, s'étoit retirée dans cette solitude si célèbre & si persécutée. Son goût dominant étoit pour les Poëtes rragiques; il alloit souvent se perdre dans les bois de l'Abbaye, un Euripide à la main. Il cherchoit dèslors à l'imiter. Il cachoit des livres pour les dévorer à des heures indues. Le Sacristain, Claude Lancelot, son Maître dans l'Etude de la Langue Grecque, lui brûla consécutivement trois exemplaires des Amours de Théagene & de Chariclée, Roman Grec, qu'il apprit par cœur à la troissème lecture. Après avoir fait ses humanités à Port-Royal, & sa Philosophie au Collège d'Harcourt, il débuta dans le monde par une Ode sur le Mariage du Roi. Cette pièce intitulée la Nymphe de la Seine, lui valut une gratification de cent louis, & une pension de six cens livres. Le Ministre Colbert obtint pour lui l'une & l'autre de ces grâces. Ce succès le détermina à la poësie. En vain un de ses oncles, Chanoine Régulier & Vicaire Général d'Usez, l'appella dans cette Ville pour lui résigner un riche bénéfice; la voix du talent l'appeloit à Paris, Il s'y retira vers 1664, époque de la première pièce de théâtre. La Thébaide ou les Frères-Ennemis (c'est le titre de cette Tragédie) parut à la vérité un coup d'essai aux Juges; mais ce coup d'essai annonçoit un Maître. Le Monologue de Jocaste dans le troisième acte, l'entrevue des deux frères dans le quatrième, & le récit des combats dans le dernier, furent un augure heureux de son génie. Il traita cette pièce dans le goût de Corneille; mais né pour servir lui-même de modèle, il quitta bientôt cette manière qui n'étoit pas la sienne : la lecture des Romans avoit tourné ses esprits du côté de la tendresse, & ce fut de ce côté-là aussi qu'il tourna son génie. Il donna son Alexandre en 1666; cette piéce improuvée par Corneille, qui dit à l'Auteur qu'il avoit du talent pour la poclie, mais non pas pour le théâtre, charma tout Paris. Les connoisseurs la jugèrent plus sévérement. L'amour qui domine dans cette pièce, n'a rien de tragique; Alexandre y est presque éclipsé par Porus, & la versification quoique supérieure à celle de la Thébaïde, offre bien de la négligence. Racine portoit alors l'habit ecclésiastique, & ce fut à peu près vers ce temps-là qu'il obtint le Prieuré d'Epinay; mais il n'en jouit pas long-temps. Ce Bénéfice lui fut disputé; & il n'en retita pour tout fruit qu'un procès, que ni lui ni ses Juges n'entendirent jamais; aussi abandonna-t-il & le Bénéfice & le procès. Il en eut bientôt un autre qui fit plus de bruit. Le visionnaire Desmarets de Saint-Sorlin, Poëte, Prophète & fou sous ce double titre, vit ses réveries réfutées par Nicole. Ce célèbre écrivain dans la première de ses lettres contre cet insensé, traita les Poctes dramatiques d'empoisonneurs, non de corps, mais des ames : Racine prit ce trait pour lui; il lança d'abord une lettre contre ses anciens Maîtres. Elle fourmilloit d'esprir & de grâces. Les Jéluites la mettoient à côté des Prcvinciales, & ce n'étoit pas peu la louer. Nicole négligea de répondre ; mais Barbier d'Aucour & Dubois le firent pour lui, Racine leur répliqua

par une lettre non moins ingénieuse & aussi pleme de sel que la première. Boileau à qui il la montra avant de la rendre publique, lui dit en ami sage: cette lettre fera honneur à votre esprit; mais n'en sera pas à votre caur. Vous attaquez des hommes d'un très-grand mérite, à qui vous devez une partie de ce que vous êtes. Cette réponse fit impression sur Racine, qui supprima la seconde lettre, & retira tous les exemplaires de la première. Alexandre fut suivi d'Andromaque, jouée en 1668; cette piéce couta la vie au célèbre Montsteuri, qui y représentoit le role d'Oreste. A peine Racine avoiril trente ans; mais son ouvrage annonçoit un homme confommé dans l'art du théâtre. La terreur & la pitié sont l'ame de cette Tragédie; elle seroir admirable, si le déseipoir d'Orcite, les emportemens d'Hermione, les incertitudes de Pirrhus n'en ternissoient la beauté. Aucun personnage épisodique, l'intérêt n'est point partagé, & le lecteur n'y est pas refroids. On y admire sur-tout le ttyle noble sans enflure, simple sans bassesse. Andromaque avoit annoncé à la France un grand homme; la Comédie des Plaideurs, jouée la même année, annonça un bel esprit. On vit danscette pièce des Haits véritablement, comiques, du ridicule fin & saillant, des plaisanteries pleines de sel & de gout. Ce qui flatta sur-tout le parrerre, ce furent les allusions. On reconnut dans le juge qui veut toujours juger, un Prélident li passionné pour sa profession, qu'il l'exercoit dans son domestique. La dispute entre la Comtesse & Chicannau s'étoit réellement passée entre la Comtesse de Crissé & un fameux plaideur, chez Boileau le Gressier.! Le discours de l'Intimé, qui dans la cause du chapon, commence par un exorde d'une oraison de Ciceron, fut pris sur le discours d'un Avocat qui s'étoit servi du même exorde dans la querelle d'un Pâtillier contre un Boulanger. Les Plaideurs étoient une imitation des guêpes d'Aristophane; mais Racine ne dût qu'à lui-même son Britannicus, qui parut en 1670. Il se surpassa dans cette piéce. Nourri de la lecture de Tacite, il sut communiquer de la force à sa versification & à ses caractères. Ils sont tous également bien développés, également bien peints; Néron est un monstre naissant, qui passe par une gradation insensible de la vertu au crime, & du crime aux forfaits. Agrippine mere de Néron, est digne de son fils, Burrhus est un sage au milieu d'une Cour corrompue. Junie intéresse; mais l'Auteur lui fait trop d'honneur en la peignant comme une fille vertueuse! Bérenice jouée l'année d'après, soutint la gloire du Poëte aux yeux du Public & l'affoiblit aux yeux des gens de goût. Ce n'est qu'une Pastorale héroïque; elle manque de ce sublime & de ce terrible, qui sont les grands ressorts de la Tragédie. Elle est conduite avec aft & avec une certaine vivacité; les sentimens en sont délicats, la versification élégante, noble, harmonieule; mais ce n'est point une Tragédie, en prenant ce mot dans la rigueur du terme. Titus n'est point un Héros Romain, c'est un Courtisan de Versailles. Tout roule sur ces trois mors de Suétone, invitus invitam dimifit. Ce fut Henriette d'Angleterre qui engagea Raeine & Corneille à travailler sur ce sujet: Elle vouloit jouir non seulement du plaisir de voir lutter deux

rivaux illustres; mais elle avoit encore en vue le frein qu'elle même avoit mis à son propre penchant pour Louis XIV. Racine prit un esfor plus élevé en 1672, dans Bajazet; l'amour y domine encore à la vérité; mais il y est peint avec plus d'énergie. L'intérêt croît d'acte en acte, tous sont pleins & liés. Il y a des traits frappans, plusieurs morceaux respirent la vigueur tragique. La première scèné est un modèle d'exposition, & celles qui la suivent sont un modèle de style. Mithridate joué en 1673, est plus dans le goût du grand Corneille, quoique l'amour en soit encore le principal ressort, & que cet amour y fasse faire des choses assez petites. Mithridate s'y sert d'un petit artifice de Comédie, pour surprendre une jeune personne & lui faire dire son secret. Un homme d'esprit a très-bien remarqué que l'intrigue de cette pièce est aussi propre à la Comédie qu'à la Tragédie. Otez les grands noms de Monarque, de Guerrier, de Conquérant, Mithridate n'est qu'un vieillard amoureux d'une jeune fille; ses deux fils en sont amoureux aussi, & il se sert d'une ruse assez basse pour découvrir celui des deux qui est aimé. C'est précisément l'intrigue de l'avare. Harpagon & le Roi de Pont font deux vielllards amoureux; l'un & l'autre se servent du même artifice pour découvrir l'intelligence qui est entre leur fils & leur maitresse & les deux pièces finissent par le mariage du jeune homme. Ce qu'on a dit de Mithridate, on pouvoit le dire de Britannicus; Néron dans cette pièce est un jeune homme impétueux, qui devient amoureumout d'un coup, qui dans le moment veut se séparer d'avec sa femme & se cache derrière une tapisserie pour écouter les discours de sa maîtresse. Cette fureur de mettre de l'amour par-tout a dégradé presque tous les Héros de Racine. Titus dans sa Bérénice a un caractère mou & efféminé. Alexandre le Grand dans la piéce qui porte son nom, n'est occupé que de l'amour d'une petite Cléophile, dont le spectateur ne fait pas beaucoup de cas. Mithridate est beaucoup mieux peint; on le voit tel qu'il étoit, respirant la vengeance & l'ambirion, plein de courage, grand dans la prospérité, plus grand dans l'adversité, violent, emporté, jaloux, cruel; mais le portrait n'en auroit paru que plus ressemblant & plus frappant, si le Roi n'avoit pas soupiré. Pour que l'amour soit digne du théâtre tragique, il faut qu'il soit le nœud nécessaire de la piéce : sans cela la Tragédie n'est qu'un Epithalame magnifique. Iphigénie ne parut que deux ans après Mithridate, en 1675; elle fit verser des larmes plus qu'aucune pièce de Racine. Les événemens y sont préparés avec art. & enchaînés avec adresse. Elle faisse dans le cœur cette tristesse majestueuse, l'ame de la Tragédie. L'Amour d'Achille est moins une foiblesse qu'un devoir, parce qu'il a tous les caractères de la tendresse conjugale. Le Clerc, indigne rival d'un grand homme, osa donner une Iphigénie dans le même temps que celle de Racine; mais la sienne mourut en naissant, & celle du Sophocle François vivra autant que le théâtse. Il y avoit une faction violente contre Racine, & ce Poëte la redoutoit. Il fit long-temps mystère de sa Phédre. Dès que la cabale acharnée contre lui l'eût pénétré, elle invita Pradon à traiter

le

le même sujet. Ce plat versificateur goûta certe idée & l'exécuta; en moins de trois mois sa pièce sut achevée. On joua celle de Racine le premier Janvier 1677 & deux jours après celle de Pradon qui, grâces à ses Protecteurs ou à leurs manœuvres, fut jugée la meilleure. Le parterre étoit gagné, loges l'étoient aussi; des gens Tiches y envoyoient dans leurs carolles des complaisans & des complaisantes à qui on avoit fait la leçon pour applaudir avec transport. Le grand Rousseau, lui même, eut la bassesse de se prêter à cette indignité, comme il l'avoua depuis. Il n'osa pas parler hautement en faveur du Poëte qu'il admiroit. Lorsque je voulois, disoit-il, défendre Racine contre Pradon, des favoris de Plutus me fermoient la bouche: les chefs de cette cabale s'assembloient à l'Hôtel de Bouillon: Madame des Houlieres, le Duc de Nevers & d'autres personnes de mérite ne craignirent pas d'y entrer. Les con noisseurs se taisoient & admiroient. Le grand Arnauld, aussi bon Juge en littérature qu'en Théologie, ne trouva à reprendre que l'amour d'Hypolite; & l'Auteur lui répondit: Qu'auroient pensé les petits maîtres, s'il avoit été ennemi de toutes les femmes? Les deux Phédres de Racine & de Pradon sont d'après celle d'Euripide; l'imitation est à peu près semblable : même contexture, mêmes personnages, mêmes situations, même fond d'intérêt, de sentiment & de pensées. Chez Pradon, comme chez Racine, Phédre est amoureuse d'Hypolite, Thésée est absent dans les premiers actes : on le croit retenu aux enfers avec Pirithous; Hypolite aime Aricie, & veut la fuir; il fait l'aveu de sa l Tome XXIV.

passion à son Amante, & reçoit avec horreur la déclaration de Phédre; il meurt du même genre de mort, & son Gouverneur fair un récit. La différence du plan de chaque pièce est peut-être à l'avantage de la Phédre de Pradon; mais quelle versification barbare! Pour avoir une Phédre parfaite, il falloit le plan de Pradon & les vers de Racine. C'est lor sque ces deux Auteurs se rencontrent le plus pour le fond des choses, qu'on remarque mieux combien ils diffèrent pour la manière de les rendre. L'un est le Rubens de la poësie, l'autre n'est qu'un barbouilleur. On n'est point étonné que Racine ait mis deux ans pour écrire une piéce où il s'est surpassé lui-même, & qu'on peut regarder, ainsi que celle d'Atalie comme le triomphe de la versification. Mais ce qui surprend, c'est que Pradon ait été trois mois entiers à faire une pièce aussi négligée, & qu'elle air eu le moindre partisan après celle de Racine. Lorsque celle-ci parut, ses ennemis firent de nouveaux efforts: ils se hâterent de donner une édition fautive; on gâta des scènes entières; on eut l'indignité de substituer aux vers les plus heureux des vers plats & ridicules; jalousie odieuse, partage des ames noires & lâches, mais jalousie trop commune. Racine, dégoûté par ces énormités, de la carrière du théâtre, semée de tant d'épines, résolut de se faire Chartreux. Son Directeur en apprenant le dessein qu'il avoit pris de renoncer au monde & à la Comédie, lui conseilla de s'arracher à ces deux objets si séduisans, plutôt par un mariage Chrétien que par une entière retraite. Il épousa quelques mois après la fille d'un Trésorier de France d'Amiens. Son épouse également belle & vertueuse fixa son cœur, & lui fit goûter les délices de l'hymen, délices pures, sans repentir & sans remords. Ce fut alors qu'il se réconcilia avec les solitaires de l'ort-Royal, qui n'avoient pas voulu le voir depuis qu'il s'étoit consacré au théâtre. La même année de son mariage, Racine fut chargé d'écrire l'Histoire de Louis XIV, conjointement avec Boileau. Au retour de la dernière campagne de cette année, le Roi dit à ces deux Historiens, je suis fâché que vous ne soyez pas venus avec moi, yous auriez vu la guerre, & votre yoyage n'eût pas été long. Racine lui répondit; Votre Majesté ne nous a pas donné le temps de nous faire faire nos habits. La Religion avoit enlevé Racine à la poësse & la Religion l'y ramena. Madame de Maintenon le pria de faire une Comédie sainte, qui pût être jouée à Saint-Cyr. Il fit Esther; jamais sujet ne fut plus heureusement choisi. Imitateur des anciens qui mêloient dans leurs pièces les événemens de leur temps, il fit entrer dans la sienne le tableau de la Cour & des Spectateurs. Cependant il avoit conservé dans leur intégrité les faits tirés de l'Histoire Sacrée. On retrouvoit Madame de Montespan sous le nom de Vasthi & d'Aman, L'élévation d'Esther étoit celle de Madame de Maintenon. Comme Esther elle avoit puilé ses jours dans la race proscrite; elle s'occupoit dans sal. retraite à cultiver ces jeunes & tendres fleurs transplantées; & laisée des vains honneurs, elle mettoit toute sa gloire à s'oublier elle-même. Cette pièce fut représentée en présence de toute la Cour, par les demoifelles de Saint-Cyr, en 1689, & toutes ces allusions ne contribuè-

rent pas peu à la faire applaudir. Mais quand Esther fur imprimée, le charme se dissipa; elle parut froide à la lecture; beaucoup de vers foibles, parmi un grand nombre d'excellens; l'action n'est point théâtrale; enfin les beaux esprits de Paris déprimèrent tous les endroits qui avoient eu le suffrage de la Cour. Mille louis de gratification consolèrent Racine de ces critiques. Il eut ordre de composer une autre pièce; il se défendit; il craignoit de ne pouvoir pas tirer de l'Histoire Sainte un sujet heureux. Madame de Sévigné ne croyoit pas la cholepossible; mais Racine trouva dans le quatrième livre des Rois une action intéressante & assez de matiere pour se passer d'amour, d'épisodes & de confidens. Il répara la simplicité de l'intrigue par l'élégance de la pocíse, par la noblesse des caractères, par la vérité des sentimens, par de grandes leçons données aux Rois, aux Ministres & aux Courtisans, par l'usage heureux des sublimes traits de l'Ecriture. Athalie (c'est le nom de cerre pièce) fut jouée en 1691, & cette Tragédie, le chef-d'œuvre de la scène Françoise, fur reçue avec froideur à la représentation & à la lecture. Racine entiérement dégoûté du théâtre, ne travailla plus qu'à l'Histoire du Roi; mais il ne poussa pas bienloin cet Ouvrage, qui périt dans un incendie. Valincourt, posseiseur de ce manuscrit, le voyant près d'être consumé, donna 20 louis à un Savoyard pour l'aller querir au travers des flammes; mais au lieu du manuscrit, il apporta un Recueil des Gazettes de France. Racine jouissoit alors de tous les agrémens que peut avoir un bel esprit à la Cour. Il étoit Gentilhomme ordis

maire du Roi, qui le traitoit en favori, & qui le faisoit coucher dans la chambre dans ses maladies. Ce Monarque aimoit à l'entendre parler, lire, déclamer. Tont s'animoit dans sa bouche, tout prenoit une ame, une vie. Sa faveur ne dura pas & sa disgrâce hâta sa mort. Madame de Maintenon, touchée de la misère du peuple, lui demanda un Mémoire sur ce sujet intéressant. Le Roi le vit entre les mains de cette dame, & fâché de ce que son Historien approfondissoit les vices de son administration, lui défendit de le revoir, en disant, parcequ'il est Poëte, veut-il être Minisere? Des idées tristes, une sieure violente, une maladie dangereuse turent la fuite de ces paroles. Racine moutut en 1699, à 64 ans, d'un petit abscès dans le foie. Ce grand homme étoit d'une taille médiocre; sa figure étoit agréable, son air ouvert, sa physionomie douce & vive. Il avoit la politesse d'un Courtisan, & les saillies d'un bel esprit. Son caractère étoit aimable, mais il passoit pour faux, & avec une douceur apparente, il étoit naturellement très - caustique. Il peignit dans ses Tragédies plus d'un personnage d'après nature, & le éélèbre Acteur Baron a dit plus d'une fois, que c'étoit d'après lui-même qu'il avoit fait Narcisse, dans la Tragédie de Britannicus. Plusieurs Epigrammes, un grand nombre de couplets & de vers satyriques qu'on brula à sa mort, prouvent la vérité de ce que dit Despréaux à ceux qui le trouvoient trop malin: Racine, disoit-il, l'est bien plus que moi. Sa malignité vint souvent de son amour propre, trop sensible à la critique & aux éloges.

RACK, ou ARACK; Substantif mas-

culin. Liqueur spiritueuse très forte, que les habitans de l'Indostan tirent par la fermentation & la diftillation du fuc des cannes de lucre, mêlé avec l'écorce aromatique d'un arbre appels jagra. Cette liqueur est très-propre à enivrer; son ulage immodéré attaque les nerts, suivant Bernier, & produit un grand nombre de maladies dangereuses. On ne sait si c'est la même que les Anglois apportent des Indes Orientales & dont ils font le ponche le plus estimé parmi eux, quoiqu'il ait ordinairement une odeur de vernis affez délagréable pour ceux qui n'y sont point accoutumes; cependant on prétend que ce rack ou arack est une eau-de vie tirée du riz par une distillation qui vraisemblablement a été mal faite, à en juger par le goût d'empyreume ou de brûlé qu'on y trouve. On apporte pourtant quelquefois des Indes Orientales une espèce de rack plus pur & plus aromatisé, qui paroît avoit été fait avec plus de soin & qui peutêtre a été rectific ou distillé de nouveau comme l'esprit de vin. Une très-petite quantité de ce rack mêlé avec une grande quantité d'eau, fait un ponche beaucoup plusagréable que celui que les Anglois nomment rack punch ordinaire: quoi qu'il en soit, les voyageurs semblent s'être beaucoup plus occupés à boire ces liqueurs dans le pays, qu'à nous les faire connoître.

RACKERSBURG; ville forte d'Allemagne dans la basse Styrie, sur la Muer, à neuf lieues, sud-est, de Gratz.

RACLE; substantif féminin & terme de Marine. Sorte de ferrement tranchant qui a un manche de bois & dont on se sert à grater-les vaisseaux pour les tenir propres.

Z ij,

RACLÉ, ÉE; participe passif. Voyez

RACLER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Radere. Ratisser, enlever, emporter avec quelque chose de rude ou de tranchant, quelques petites patties de la superficie d'un corps. Racler de l'ivoire. Racler des peaux.

RACLER, signisse en termes d'Orsevres, polir avec le grattoir les parties creuses d'une pièce d'orsévrerie, où la lime ne peut être introduite.

RACLER, en termes de Mesureurs de grains, signisse ôter avec la racloire le grain qui est de trop sur les minots, boisseaux, & autres mesures lorsqu'elles ne doivent pas être données combles.

On dit d'un breuvage médicinal, d'un vin trop vert, & de quelques autres choses qui donnent des tranchées, qu'elles raclent les boyaux. Et figurément d'un homme qui joue mal du violon ou d'une viole, qu'il racle le boyau.

La première syllabe est longue & la seconde longue ou brève. Voy. VERBE.

R ACLEUR; substantif masculin. Terme de Dénigrement qui se dit d'un mauvais joueur de violon. Il n'y avoit que des racleurs pour jouer à ce hal.

RACLOIR; substantif masculin. Instrument avec lequel on racle. Les Tonneliers ont un racloir pour racler les tonneaux. Les chaudronniers ont des racloirs pour leurs chaudrons, les Graveurs pour leurs planches, les Jardiniers pour leurs allées, &c.

RACLOIRE; substantif séminin. Instrument de bois qui sert à racler le dessus d'une mesure telle qu'un boisseau de blé, pour donner une mesure juste de grain.

RACLURE; substantif séminin. Les petites parties qu'on a emportées de la superficie de quelque corps en le raclant. De la raclure d'ivoire. Des raclures de parchemin.

RACOLAGÉ; substantif masculin-Métier de Racoleur.

RACOLER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Engager, soit de gré, soit par ruse, des hommes pour le service militaire.

RACOLEUR; substantif masculin.
Celui qui fait profession d'engager des hommes pour servir dans les troupes.

RACONI; ville d'Italie en Piémont, fur les rivières de Grana & de Maera, à deux lieues, sud, de Savillan.

RACONTÉ, ÉE; participe passif.

Voyez RACONTER.

RACONTER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Narrare. Faire le récit d'un fait, narrer quelque chose soit vraie, soit fausse. Il raconte souvent ses aventures. On devient ennuyeux en racontant plusieurs fois la même chose devant les mêmes personnes. Toujours raconter est la marque d'un esprit médiocre se superficiel. Il faut rabattre la monié e quelquesois le tout des choses merveilleuses qu'on entend raconter. Le talent de bien raconter n'est pas commun.

La première syllabe est brève, la feconde moyenne, & la troissème longue ou brève. Voyez VERBE.

Les temps ou personnes qui se terminent par un e séminin ont la pénultième syllabe longue.

RACONTEUR, EUSE; substantif du style familier. Celui, celle qui a la

insupportable.

RACORNI, IE; participe passif. Voy.

RACORNIR.

RACORNIR; verbe actif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Indurare. Rendre dur & coriace. La chaleur racornit le cuir. On prétend que le vin racornit le fruit.

Il est aussi pronominal résléchi & fignifie devenir dur & coriace. La viande de vache se racornit en cui-

RACOVIE; petite ville de Pologne dans le Palatinat de Sendomir.

RACQUITTE, EE; participe passif.

Voyer RACQUITTER.

RACQUITTER; (fe) verbe pronominal réfléchi de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter, Terme de Jeu. Regagner ce qu'on avoit perdu. On lui a donné sa revanche & il s'est racquitté.

Il s'emploie aussi activement. Il perdoit vingt-cinq louis, mais la partie qu'il vient de gagner la racquitté.

RACQUITTER, signific sigurément, dédommager de quelque perte. Cette entreptife le racquittera de la perte qu'il a faite l'an dernier. Il s'emploie plus ordinairement avec le pronom personnel. Il pourra se racquitter dans cette affaire, de ce qu'il a perdu dans la première.

RADAR; voyez RAAGDAER.

RADE; substantif féminin. Radum. Certaine étendue de mer proche des côtes, qui n'est point enfermée, mais qui est à l'abri de certains vents, & où les vaisseaux peuvent tenir à l'ancre. La flotte se mit en rade. La rade est manvaise. La rade

RADE, EE; participe passif. Voyez

RADIR.

manie de raconter. Cest un raconteur RADEAU; substantif masculin. Ratis. Assemblage de plusieurs pièces de bois liées ensemble & qui forment une espèce de plancher dont on le sert quelquefois pour porter des hommes, des chevaux & autres choses sur des rivières. La Cavalerie passa la rivière sur des radeaux.

RADER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Terme de Marine. Mettie en rade. Rader une ef-

cadre.

RADEUR; substantif masculin. Il se dit de ceux qui sont chargés de la radoire quand on mesure le sel. Il y avoit autrefois des Radeurs en titre d'office dans les grenters à sel.

RADIAL, ALE; adjectif & terme d'Anatomie. Radialis. Qui appartient, qui a rapport au radius.

L'artère radiale est la seconde division de l'attère brachiale; elle descend le long de la partie interne du radius, en fournissant à tous les muscles qui l'avoisinent; parvenue à la partie inférieure du radius où elle est située très superficiellement, & où par conséquent il est aisé de la toucher pour juger de l'état du pouls, elle glisse bientôt après entre le pouce & les muscles voisins pour gagner l'arcade palmaire, s'anastomoser avec elle, & même concourir à sa formation.

Le muscle radial externe comprend deux muscles qui sont couchés sur la face externe du radius. & dont l'un est nommé le long & l'autre le court. Le long a son attache fixe au-dessus du condyle externe de l'humerus; & le court aucondyle externe même. L'un & l'autre passent chacun sous un ligament annulaire particulier, & vont se terminer aux os du métacarpe; savoir, le long à la partie supérioure & externe du premier de ces os, qui répond au doigt indice. & le court à la partie supérieure & externe du second de ces os, qui répond au doigt du milieu. Le radial externe concourt à l'extension du poignet.

Le muscle radial interne a son attache supérieure au condyle interne de l'humerus, confond ses sibres avec celles du rond pronateur, & descendant obliquement vers la partie interne & antérieure de l'avant-bras, il va passer son tendon sous un ligament annulaire particulier, & par la sinuosité de l'os du carpe, nommé trapeze, pour se terminer ensin à la partie supéricure & interne de l'os du métacarpe, qui soutient le doigt indice. Ce muscle sert à la flexion du poignet.

Le nerf radial, rameau de l'axillaire, se porte d'abord en arrière, en sournissant aux muscles extenseurs de l'avant-bras, & côtoye ensuite le radius, en donnant chemin faisant aux exrenseurs du poignet & des doigts; il se termine en le distribuant sur les parties latérales externes des quatre premiers

doigts.

La veine radiale externe est une branche de la céphalique. Elle coule le long du rayon entre les muscles & les tégumens, en donnant des branches de côté & d'autre, qui communiquent avec d'autres branches d'elle-même, & avec des branches de la veine basilique.

La veine radiale interne est produite par la médiante-céphalique, & elle est presque parallèle à la ra-

diale externe.

RADIATION; substantif féminin, Terme de Finance & de Pratique. Action de rayer. On ordonne la radiation d'un article dans un compte ou dans une déclaration de dépens à la radiation de l'écrou d'un homme qui a été mal emprisonné; la radiation des termes injurieux qui sont contenus dans quelque écrit ou imprimé; la radiation des titres ou qualités qui ont été donnés mal-à-propos à quelqu'un dans un acte; la radiation d'une personne de robe, des tailles, de la matricule ou liste dans laquelle un Officier est inscrit; on ordonne aussi la radiation de son nom dans le tableau des interdits, lorsqu'on le rétablit dans ses sonctions.

RADIATION, signifie aussi la raie que l'on passe sur ce qui doit être rayé.

On a fait plusieurs radiations dans

ce compte.

RADIATION, se dit en termes de physique, de l'estet des rayons de la lumière envoyés par un corps. La ra-

diation du soleil.

RADICAL, ALE; adjectif. Radicalis. Ce mot n'a d'usage que dans le style didactique, & en parlant de ce qui est regardé comme ayant en soi-même le principe de quelque saculté, de quelque vertu physique. Ainsi on appelle humide radical, cette humeur qu'on regarde comme le principe de la vie dans le corps humain,

On appelle lettres radicales, les lettres qui sont dans le mot primitif, & qui se conservent dans les mots dérivés.

En algèbre, on appelle signe radical, un signe composé d'un trait perpendiculaire & d'un trait oblique, qui se joint au premier par son extrémité inférieure. Il se met devant les quantités dont on veut extraire la racine. Il est ainsi sormé V.

On appelle quantité radicale ; une quantité qui est présédée du

fig radical. Par exemple, Va,

V b sont des quantités radicales.

RADICALEMENT; adverbe. Originarie. Terme didactique. Originairement, dans les principes. Nous avons radicalement la puissance de comparer & de juger, quoique nous ne l'exercions qu'à un certain âge. Le quinquina guérit radicalement la fièvre tierce.

RADICATION; substantif feminin & terme didactique. Il se dit de l'action pat laquelle les plantes poulsent leurs racines. On a fait à l'Académie des Sciences, plusieurs observations fur la germination & la radication des plantes.

RADICOFANI; ville d'Italie en Toscane, dans le Siennois, entre Sienne & Orviette. On recueille d'excellent vin sur son territoire.

RADICULE; substantif féminin & terme de Botanique. Extrémité des facines d'une plante, d'un arbre,

RADIE, EE; adjectif & terme de bo-'tanique. Il se dit des fleurs dont le disque est composé de fleurons, & la circonférence de demi - fleurone qui forment des rayons, comme la marguerite, le tournesol, la camomille, &c.

RADIER; substantif masculin & terme d'Architecture. Grille propre à porter des planchers sur lesquels on commence dans l'eau les fondations des écluses, des batardeaux, &c.

RADIEUX, EUSE; adjectif & terme d'Optique. Il se dit du point d'un objet visible, d'où il part des rayons de lumière.

Tout point radieux envoie une infinité de rayons; mais il n'est visible que quand on peut tirer des lignes droites depuis ce point jusqu'à la prunelle; car tout rayon visuel

est une ligne droite.

Tous les rayons qui partent du même point sont divergens, mais ils sont rassemblés & réunis par le cristalish, & par les autres humeurs de l'œil, ensorte qu'ils le réunissent à un seul point au tond de l'œil, ce qui rend la vision vive & distincte.

Radieux, s'emploie aussi en Pocsie pour lignifier, rayonnant, brillant. Son éclat radieux. Front radieux.

RADIOMETRE; substantif masculin. Instrument dont on se sert sur la mer pour prendre des hauteurs. C'est une espèce d'arbalestrille.

RADIS; substantif masculin, Sorte de raifort cultivé. Voyez Raifort.

RADIUS; substantif masculin & tetme d'Anatomie emprunté du Latin. On appelle ainsi le plus petit des deux os de l'avant-bras dont il occupe la partie externe : c'est un os long & grêle, menu en haut, élargi en bas, & courbé dans son milieu.

Le radius par en haut a un contour cylindrique, évasé supérieurement, pour recevoir le condyle externe de l'humerus. Il est reçu latéralement par la petite cavité sygmoide du cubitus. C'est dans cette cavité que roule son contour cylindrique, dans les mouvemens de pronation & de supination. Cet os fuit le cubitus dans les mouvemens de flexion & d'extension auxquels il ne contribue point.

L'extrémité inférieure du radius est bien plus grosse & plus force que la supérieure. Le cubitus, au contraire, est plus délicat & plus foible dans cet endroit, qu'à sa partie supérieure; de sorte que la partie foible de l'un est compensée par

la partie forte de l'autre.

qu'il commence à radoter. Il a und

RAD

vicille tante qui radote.

On dit figurément & familièrement d'une personne qui dit des choles fans raison, sans fondement, qu'elle radote, qu'elle ne fait que ra-

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troisième longue ou

brève. Voyez Verbe.

RADOTERIE; substantif féminin. Extravagance qu'on dit en radotant. Elle ne dit que des radoteries. Il n'est guére ulité que dans la conversarion.

RADOTEUR, EUSE; substantif. Celui, celle qui radore Un vieux ra-

doteur. Une radoteuse.

RADOUB; substantif masculin & terme de Marine. Navis refectio. Réparation qui se fait au corps d'un vaisseau endommagé par quelque accident ou par le temps. Les matières qu'on emploie au radoub des vaisseaux sont des planches, des plaques de plomb, des étoupes, du brai, du goudron, & en général tout ce qui peut arrêter les voies d'eau.

RADOUBÉ, ÉE; participe passif.

Voyez RADOUBER.

RADOUBER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Navem reficere. Raccommoder, rajuster, remettre en bon état le corps d'un vaisseau. On fit rentrer l'escadre dans le port pour la radouber.

RADOUCI, IE; participe passif.

Voyez RADOUCIR.

RADOUCIR; verbe actif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Lenire. Rendre plus doux. La fonte réitérée radoucit les métaux. La pluie a radouci le temps.

for.

On voit à la partie latéralé & interne du radius, une petite cavité en forme d'échancrure, pour recevoir la partie de la tête inférieure du cubitus qui lui répond, & à la base même une cavité plus grande, pour recevoir des os du carpe ou poignet. Cet os soutient les premiers os du carpe du côté du pouce, au lieu que le cubitus soutient l'os du poignet qui répond au petit

Il regne le long du radius, comme le long du cubitus, dans l'endroit où ils se regardent, une épine qui donne attache à un ligament interosseux, c'est-à dire, qui occupe l'espace qu'on observe entre ces

deux os.

RADNOR; ville d'Angleterre capitale d'une province de même nom dans la Principauté de Galles, à 60 lieues, nord-ouest, de Londres. Elle a deux Députés au Parlement,

La province de Radnor est regardée comme la plus stérile du pays de Galles. On lui donne 90 milles

de circuit.

RADOIRE; substantif féminin. Instrument qui sert au Radeur de sel pour racler le dessus de la mesure afin de donner juste cette mesure.

RADOM; petite ville de Pologne dans le Palatinat de Sendomir, près de la Vistule, à 20 lieues, sud, de Varsovie.

RADOTAGE; substantif masculin. Radoterie, discours sans suite & dénué de sens. Il n'est guère usité

que dans la conversation.

RADOTER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Dire des extravagances par un affoiblissement d'esprit que le trop grand âge a caulé. Le bon homme est si vieux RADOUCIR, signifie sigurément apaiTer.On travaille a radoucir son père. On adoucit une personne irritée par des soumissions. Tâchez de lui radoucir l'esprit.

Il est aussi pronominal tésléchi. L'air commence à se radoucir. Elle étoit fort en colère, mais quand il s'est présenté elle s'est radoucie.

On dit dans le style familier, se radoucir pour une semme, auprès d'une semme; pour dire, en faire l'amoureux. Il se radoucit auprès de cette Dame, pour cette Dame.

RADOUCISSEMENT; subst. masc. Mitigatio. Diminution de la violence du froid ou du chaud par rapport à l'air. Le radoucissement du temps, de la saison. Il se dit princi-

palement du froid.

RADOUCISSEMENT, signifie dans le fens figuré, diminution dans les maux, changement en mieux dans les affaires. La douleur n'est plus si vive, il y a beaucoup de radoucissement depuis qu'il fait usage de ce remède. On avoit beaucoup d'humeur contre lui, mais il y a du radoucissement.

RADOUCISSEMENT, se dit quelquesois des empressemens d'un homme auprès d'une femme pour s'en faire aimer. Il est parvenu par ses radoucissemens auprès d'elle, à s'en faire

écouter.

RADSTADT; ville d'Allemagne dans l'Archevêché de Saltzbourg, fur la rivière d'Ens, à dix lieues,

est, de Salzbourg.

RAFALE; substantif feminin & terme de Marine qui se dit de certains coups de vent de terre, à l'approche des montagnes. Les rafales sont à craindre dans ces parages.

RAFFERMI, IE; participe passif. Voy.

RAFFERMIR.

RAFFERMIR; verbe actif de la se-

conde conjugaison, lequel se conjugue comme RAVIR. Stabilire. Rendre plus serme. Raffermir un mur. Cet elixir est propre pour raffermir les dents & les gencives.

RAFFERMIR, se dit aussi figurément & signifie remettre dans un état plus assuré. La présence du Général raffermit le courage des soldats. L'air de la campagne a raffermi sa santé, Il faut tâcher de lui raffermir l'esprit.

Il est aussi pronominal réslèchi; & fignisse devenir plus serme, plus stable. Sa santé ne se raffermira que par le régime. Le crédit de ce Banquier se raffermit dans le public.

RAFFERMISSEMENT; subst. masc. Affirmatio. Affermissement qui remet une chose dans l'état de sermeté, de sûreté où elle étoit. Le raffermissement de l'autorité souveraine. Le raffermissement du crédit de ce Négociant est dû à sa bonne conduite.

RAFFES; substantif féminin pluriel & terme de Mégisserie. On donne ce nom aux rognures des peaux que les Tanneurs & Mégissers ont préparées, ou que les divers ouvriers qui travaillent en cuir ont débitées.

RAFFINAGE; substantif masculin; Action par laquelle on raffine, on purifie le sucre, les métaux, &c. Voyez Affinage.

On appelle aussi rassinage, la manière de rassiner particulière à quelque endroit. Le rassinage d'Amstera

RAFFINÉ, ÉE; participe passif. Voy.

RAFFINER.

RAFFINEMENT; substantif masculin. Nimia subtilitas. Trop grande subtilité. Le passage est aisé du rassinement au galimatias. Quand on subtilise trop une pensée, ce n'est plus finesse, c'est raffinement. Les raffinemens de la chicane, de la politique.

RAFFINER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Purgare. Rendre plus sin, plus pur. Rassiner le sucre. On rassine l'or avec l'antimoine, ou avec le sublimé, ou avec l'eau forte.

RAFFINER, est aussi verbe neutre, & signifie, faire des recherches, des découvertes nouvelles. La Chimie est une science sur laquelle on rassine

tous les jours.

RAFFINER, signisse aussi subtiliser. Il raffine sur tout. Raffiner sur la lan-

gue, sur le point d'honneur.

Il est aussi pronominal réstéchi, & signifie devenir plus sin. Le goût se raffine à la Cour. Les gens de la campagne commencent à se raffiner.

Les deux premières syllabes sont bréves & la troisième longue ou

brève. Voyer VERBE.

On ne prononce qu'un f.

RAFFINERIE; substantif féminin. Le lieu où l'on rassine le sucre. Il y a environ soixante Rassineries dans la ville d'Amsterdam.

RAFFINEUR; substantif masculin. Celui qui rassine. Kassineur de sucre,

de salpêtre.

RAFFOLER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Se passionner sollement pour quelqu'un, ou pour quelque chose. Voilà l'homme dont elle rassole.

RAFFOLIR; verbe neutre irrégulier de la seconde conjugation. Devenir fou. Il n'est usué qu'à l'infinitif & ne se dit guère qu'en cette phrase,

vous me feriez raffolir.

RAFLE; substantif féminin. Grappe de raisin qui n'a plus de grains. Quelques uns disent raffe, & d'autres rape. La rafle sere à faire du vinaigre. Quand on égrène les raisins & qu'on ne met point la rasse dans la cuve, le vin est plus propre à boire.

RAFLE, se dit au jeu des dés quand les trois dés dont on joue amènent le même point. Raste de six. Raste de cinq. Raste d'as. Quand on joue à trois rastes comptées, il sustit qu'il y ait deux dés qui amènent le même point. La première raste qu'il a amenée est de quatre, & la seconde de dixsept.

On dit proverbialement, sigurément & familièrement, faire rafle; pour dire, enlever tout sans rien laisser. Les Huissiers ont fait rafte

chez lui.

RAFLE, se dit en termes d'Oiseliers & de Pêcheurs, d'une sorte de silet propre à prendre de petits oiseaux & du poisson.

La première syllabe est longue &

la seconde très-brève.

RAFLÉ, ÉE; participe passif. Voyez RAFLER.

RAFLER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Terme du style familier, qui signifie emporter tout avec violence & promptement. Les Hussards pénétrèrent dans le village & rassèrent tout.

RAFRAÎCHI, IE; participe passif.

Voyez RAFRAÎCHIR.

RAFRAÎCHIR; verbe actif de la feconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Refrigerare. Rendre frais, donner de la fraîcheur. Descendre du vin dans un puits pour le rafraîchir. La pluie a frafraîchi le temps.

RAFRAÎCHIR, signifie aussi rétablir les forces de quelqu'un, par la bonne nourriture, par le repos. On envoya cette brigade en quartier pour la

rafraîckir,

On dit, rafraschir le sang; pour dire, le rendre plus calme par les remèdes ou par le régime. Ces eaux

lui ont rafraîchi le sang.

On dit figurément & familièrement, qu'une chose rafraichit le sang; pour dire, qu'elle fait plaisir, qu'elle calme les inquiétudes, qu'elle donne de la tranquillité. L'arrivée de ce vaisseau lui a rafraschi le

Sang.

RAFRAÎCHIR, signifie quelquefois, réparer, remettre en meilleur état. Ainli, rafraichir un tableau, c'est lui rendre la vivacité des couleurs, en le nettoyant & en le vernissant. Rafraichir une tapisserie, c'est la raccommoder aux endroiss où elle est gâtée, & y repasser quelques cou-

RAFRAÎCHIR, se dit quelquesois dans le sens de rogner, couper. Ainsi, l'on dit, rafraîchir les cheveux. Rafraîchir le bord d'un chapeau. Rafraîchir un manteau. Rafraschir les bordures d'un partère, la racine d'une arbre, &c.; pour dire, couper l'extrémité des cheveux, l'extrémité du bord d'un chapeau, du tour d'un manteau, tondre les bordures d'un parterre, tailler la racine d'un arbre, &c.

RAFRAîchir, fignifie encore, renouveler. Il faut lui rafraîchir la mémoi-

re de votre affaire.

On dit, rafraîchir une place d'hommes & de munitions; pour dire, -faire entrer de nouvelles troupes & de nouvelles munitions dans une place.

RAFRAÎCHIR, est aussi neutre & signifie, devenir frais. Faisons un tour de promenade tandis que le vin rafrai-

Il est aussi pronominal résléchi. S'il vient à pleuvoir, le temps se rafraîchira,

On dit aussi, se rafraichir; pour dire, boire un coup, faire collation, &c. Nous entrâmes dans un cabaret pour nous rafraichir.

La première syllabe est brève, la seconde longue, & la troisième lon-

gue ou brève. Voyez Verbe.

RAFRAÎCHISSANT, ANTE; adjectif. Refrigerans. Qui rafraîchit, qui éteint la trop grande chaleur du corps. La limonade est une boisson

rafraichissante.

Il se dit en Médecine, de cettains remèdes propres à calmer l'agitation des humeurs. Le petit lait, la laitue, le nenuphar sont rafraichissans. En ce sens, il s'emploie aussi substantivement. On emploie les rafraichifsans dans le traitement de plusieurs maladies aiguës.

RAFRAICHISSEMENT; substantif masculin. Refrigeratio. Ce qui rafraîchit. Ce malade a besoin de rafraîchissement. Prendre du rafraî-

chissement.

RAFRAÎCHISSEMENT, se dit aussi de l'effet de ce qui rafraîchit. Le trop de rafraîchissement nuit à la santé.

RAFRAÎCHISSEMENT, signifie sigurément, recouvrement de forces par le repos & les bons traitemens. Ces troupes ont besoin de rafraîchisse-

On appelle quartier de rafraîchissement, un lieu où les troupes fatiguées se rafraîchissent. La Gendarmerie fut envoyée après la bataille, en quartier de rafraschissement.

RAFRAÎCHISSEMENS, se dit au pluriel des viandes, des liqueurs, des fruits & autres choses semblables, dont on régale un Prince, un Ambassadeur à son passage, à son arrivée, & de tous les vivres dont on rafraîchit une place, une armée, des vaisseaux. L'Ambassadeur fut régalé de divers rafraichissemens à son passage Q ij

Envoyer des rafraschissemens à des

vaisseaux.

En termes de Marine, on appelle rafraîchissemens, toutes soites d'alimens frais & différens de ceux qu'on porte en mer, qui sont ordinairement secs ou salés.

RAFRAÎCHISSOIR; substantif masculin & terme de Rassinerie. Grand vase de cuivre rouge composé de plusieurs pièces assemblées, où l'on rassemble plusieurs cuites pour emplir un nombre de formes proportionné à celui des ouvriers, qui ne pourroient ni emplir, ni opaler, ni mouver au temps nécessaire, si le nombre surpassoit leurs forces.

RAGAILLARDI, IE; participe paffif. Voyez RAGAILLARDIR.

RAGAILLÀRDIR, verbe actif de la feconde conjugaison, lequel se conjugue comme RAVIR. Hilariorem efficere. Terme du style familier, qui signisse, redonner de la gaieté. L'arrivée de son amant l'a toute ragaillardie.

RAGE; substantif séminin. Rabies. Délire surieux, souvent sans sièvre, qui revient ordinairement par accès. C'est la même chose que l'hy-

drophobie.

On connoît assez la rage qui est déclarée; mais il n'est pas toujours aisé d'en distinguer les avant-coureurs, & il est encore plus difficile de bien juger des cas qui doivent la faire craindre: cette décisson est cependant de la plus grande importance; parcequ'on peut aisément prévenir cette maladie, lorsqu'on en est menacé; & qu'on l'attaque ordinairement sans succès, après qu'elle s'est manifestée: on ne peut prononcer là-dessus sans hésiter, que lorsqu'on est assuré que quelqu'un a été mordu par un chien, ou autre animal enragé.

Comme les chiens sont les animaux à la rage desquels nous sommes le plus exposés, il nous importe beaucoup de pouvoir décider. de leur état, quelquefois assez équivoque. Ceux qui sont atteints de cette funeste maladie, n'aboient point, ou n'ont qu'une voix rauque qui épouvante les autres chiens : ils se cachent, ou marchent tristement les oreilles & la queue baissées; ils se jettent sur les autres chiens, & même sur les hommes, en ne relpectant dans ce premier degré de la rage, que leur maître: mais ils ne le connoissent bientôt plus, & deviennent furieux: ils ont alors la gueule béante & pleine d'écume; ils sortent la langue, & paroissent essoufslés; les forces enfin leur manquent, & ils périssent dans les convulsions. Leur morsure, dans ce dernier temps, est plus dangereuse; mais comme leur maladie est alors bien déclarée, il est rare qu'on s'y laisse surprendre.

Le venin de la rage est si subtil, qu'il peut passer dans le sang par le simple contact de la bave, sans qu'il y ait eu de plaie : on prétend même que cette bave desséchée depuis long-temps fur le linge ou les étoffes peut donner la rage; & ce fait, tout extraordinaire qu'il est, paroît être confirmé par plusieurs observations. Il est encore important de lavoir que le venin peut rester long-temps caché dans la partie même qui a été blessée, quoique bien cicatrisée: il est aisé d'en juger par les douleurs qu'on y restent, dans les premiers temps de la rage.

Le germe de cette cruelle maladie couve quelquefois dans l'homme pendant des mois & même des années; mais il se développe le plus souvent avant le quarantième jour

de la morfure. L'hydrophobie est Ordinairement annoncée par des douleurs vives, qu'on sent, comme nous l'avons dit, à la partie qui a été blessée, par des frémissemens & des baillemens fréquens; les douleurs se répandent ensuite par tout le corps; on perd le fommeil; on a du penchant à la colère, & l'on se livre à une tristesse qui porte à fuir la société, même de ses parens & meilleurs amis. Tels sont les préludes de cette maladie : elle se manifeste ensuite par la crainte & l'horreur de tout liquide, quoiqu'on ait une soif ardente, & qu'on brûle d'un feu intérieur; par le vomissement & le hoquet; par des resserremens de poitrine, des suffocations & même des étranglemens, comme dans la vraie angine: le pouls est toible & inégal; la bouche se remplit d'écume; la plaie, si elle étoit fermée, se renouvelle; les yeux s'égarent, l'esprit s'aliène : les malades hurlent, plutôt qu'ils ne crient, avec des grimaces effroyables; ils ont des envies de mordre, auxquelles ils ne peuvent pas résister, & deviennent furieux : ils tombent enfin dans des convultions générales, dont les parties génitales ne sont pas exemptes, ou dans des syncopes qui les enlèvent le troisième ou le quatrième jour de la maladie déclarée.

La rage dans la plupart vient par accès; mais on ne remarque aucune régularité, ni dans la durée desaccès ni dans leur retour: plusieurs, à l'entrée du paroxysme, ont assez de raison pour avertir qu'ils ont envie de mordre, & pour prier même qu'on les attache. On prétend en avoir vu qui n'avoient point d'horreur pour la boisson; mais étoient-ils hydrophobes? On croit

encore avoir observé des rages spontanées; mais ne peut-on pas dans quelques maladies, refuser & avoir même de l'horreur pour la boisson, sans être enragé? On sait que l'on voit quelquefois ce symptôme dans les fièvres malignes, & l'affection hystérique : il peut d'ailleurs arriver que quelqu'un ait été touché, ou même mordu par un chien enragé, sans qu'il le sache ou qu'il s'en souvienne; & dans ce cas, une fièvre aigüe, ou toute autre circonstance, ne peuvent-elles pas donner lieu au développement de ce levain! Ce sont des doutes que la seule observation peut séfoudre.

L'immersion dans l'eau de la mer ou des rivières passe pour un des meilleurs préservatifs contre la rage: plusieurs ont tâché de décrier cet usage, & n'ont pas laissé de s'y conformer. Si tous ceux qui ont été à la mer n'ont pas évité la rage, on peut s'en prendre peut-être à la manière dont ils ont été baignés: c'est moins le bain qui guérit, que la surprise ou la terreur qu'on a l'art d'inspirer à ceux qu'on précipite brusquement dans la mer. On ne voit guère manquer ce remède lorsque cette circonstance s'y rencontre; & c'est pour cette raison que ce préservatif ne sauroit convenir aux chiens, auxquels on l'a toujours apppliqué infructueusement. On réitère cette opération plusieurs fois tous les jours, en tenant le malade environ une demiminute dans l'eau: on doit continuer cette manœuvre pendant dix ou douze jours.

On propose ensuite la poudre de Palmarius; celle d'huître calcinée, le lichen cinereus terrestris de Rai; les cordiaux, les alexitères, & les

diaphorétiques: les bons effets de ces préservatifs paroissent être assez constatés; mais l'usage tant interne qu'externe du mercure, mérite sans contredit la préférence. Ce remède n'est pas si moderne qu'on le pense; il en est fait mention dans les écrits de Palmatius: il étoit tombé à la vérité dans l'oubli, d'où on l'a tité de nos jours:-on peut allurer, par le nombre des observations que l'on a déjà sur cette matière, qu'il n'est pas moins spécifique de la rage que de la vérole. On peut donner intérieurement le turbith minétal, le mercure doux, la panacée & le cinabre à leur dose ordinaire, qu'on réitère cinq ou six sois, en mettant quelques jours d'intervalle: plusieurs sont dans l'usage de leur associer le camphre, & cette méthode | paroît utile. On fait aussi des frictions avec la pommade mercurielle ordinaire, dont on emploie deux ou trois gros: on les réitère tous les trois ou quatre jours, ainsi que pour la vérole, & l'on en fait de huit à douze. Le mercure préserve encore & guérit même les chiens: on éloigne ensuite les prises; mais si le mal est déclaré, on donne le double de la dose, qu'on réitère trois ou quatre fois : ce remède excite communément la salivation, & elle paroît être utile. Le mercure enfin, de quelque manière qu'on l'administre, est non-seulement pour les hommes le plus sûr préservatif que l'on puisse employer contre la rage; il peut encore en guérir, mais il faut, ainsi que pour les chiens, en doubler la dose, & le succès en est très-douteux.

On fait de plus, pendant le paroxysme, des saignées jusqu'à défaillance: on met les malades dans le bain, en leur arrosant la tête &

le visage, le plus de temps qu'il est possible : on a dissipé par ce moyen les accès les plus terribles: on fait avaler au malade le plus que l'on peut d'une boisson rafraschissante & acidule; on lui fait prendre des lavemens de la même nature : le nitre & le camphre sont des calmans qui conviennent beaucoup à cet état. L'émétique y est quelquefois nécessaire; & le turbith minéral est sans doute le plus propre à cet usage. Les anti-spasmodiques sont encore ici avantageux: on peut donner l'eau de luce, ou d'autres alkalis volatils, qui ne sont pas moins appropriés à la rage, qu'aux suites de la morfure de la vipère; d'où on peut conclure qu'il y a quelque affinité entre ces maladies.

On appelle rage blanche, la rage ordinaire où le chien enragé écume & mord: & rage mue, la rage où l'animal atteint de cette maladie écume & ne mord point.

On dit proverbialement, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage, on fait accroire qu'il a la rage; pour dire, que quand on veut faire une mauvaise querelle à quelqu'un, on trouve toujours un prétexte pour s'autoriser.

On dit ordinairement d'une douleur violente, que c'est une rage. Le

mal de dents est une rage.

RAGE, signisse sigurément un violent & furieux transport de dépit, de colère. Il a poussé sa haine jusqu'à la rage. Cette injure lui porta la rage dans le cœur. Écumer de rage. La colère uniquement attentive à satisfaire sa rage, s'enveloppe souvent dans la ruine de ceux qu'elle veut perdre.

RAGE, se dit aussi figurément d'une cruauté excessive. Il fallut le sang de ces victimes innocentes pour assourir

la rage du tyran.

En parlant de quelqu'un qui aime avec une violente passion, on dir figurément & familièrement, qu'il aime à la rage, jusqu'à la rage. Et en parlant d'une passion où un homme s'abandonne sans mesure, on dit, il y a de la rage à cela. Il passe zoutes les nuits à jouer, il y a de la rage à cela.

On dit figurément, qu'un homme a la rage des tableaux; pout dire, que les tableaux font sa grande passion. Et l'on dit dans le même sens, il a la rage du jeu. Il a la rage de parler. Il a la rage d'écrire, de faire des vers, &c. Ces phrases sont de

la conversation.

On dit figurément, faire rage; pour dire, faire un grand désordre. Les soldats ont été chez lui, & ils y ont fait rage. Il signifie aussi, faire des efforts extraordinaires, faire tout son possible, se signaler en quelque chose, & il se dit en bien & en mal. L'Avocat en plaidant a fait rage contre sa Partie adverse. Ce soldat a fait rage dans le combat. Ce Docteur a fait rage dans la dispute. Mon ami sit rage pour mes intérrets. Ces phrases sont du style familier.

On dit figurément & populairement, dans le même sens, faire

rage des pieds de derrière.

On dir figurément & familièrement, dire rage, dire la rage de quelqu'un, pour fignifier, en dire tout le mal imaginable.

RAGEMEHALE; ville des Indes orientales, dans les États du Grand Mogol, près du Gange, au Royau-

me de Bengale.

RAGGIVOLO; bourg d'Italie dans la partie méridionale du Mantouan, entre le Pô & la Secchia.

RAGOT, OTTE; adjectif du style familier. Qui est de petite taille,

court & gros. Un homme raget. Une femme ragotte. Un cheval ragot.

Il s'emploie aussi substantivement.

Elle a épousé un ragot.

RAGOT, se dit en termes de Venerie, d'un sanglier de deux ans. Les chiens viennent de lancer un ragot.

RAGOT, se diten termes de Voituriers, d'une sorte de crochet qui est au limon d'une charrette & où l'on attache la chaîne de l'avaloire.

RAGOÛT; substantif masculin. Mets apprêté pour irriter le goût, pour exciter l'appétit, comme un plat de viande, de poisson, de légumes, ou d'autres choses dont on a fait une étuvée, en le faisant cuire avec du lard, du sel, du poivre, des clous de giroste & autres épices. Ce cuisinier fait d'excellens ragoûts. Les rôtis sont présérables aux ragoûts pour la santé. Ragoût, se dit sigurément de ce qui excite, qui irrite le desir. On trouve du ragoût dans la nouveauté.

Une humeur un peu bisarre Sert de ragoût à l'amour.

La première syllabe est brève, & la seconde longue.

RAGOÛTANT, ANTE; adjectif. Qui ragoûte, qui excite l'appétit. Cette entrée est ragoûtante. Donnez-nous des cornichons ou quelque autre chose de ragoûtant.

RAGOÛTANT, se dit sigurément pour signifier, qui flatte, qui intéresse, qui est agréable. Il a épousé une jeune femme qui a une physionomie fort

ragoûtante.

On dit figurément, qu'une chose n'est guère ragoûtante; pour dire, qu'elle ne donne pas de satisfaction. Les emplois où il y a beaucoup de peine & peu de prosit ne sont guère ragoûtans.

RAGOÛTÉ, ÉE; participe passif.

Voyez RAGOÛTER.

RAGÓÛTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Appetitum adducere. Remettre en appétit, redonner du goût. On lui a donné des confitures pour le ragoûter.

Il est aussi pronominal résléchi. Il a mangé une salade pour tâcher de

se ragoûter.

RAGOUTER, signisse signrément, exciter de nouveau, réveiller le desir. Il n'y a que la nouveauté qui le ragoûte.

La première syllabe est brève, la seconde longue, & la troisième longue ou brève. Voyez VERBE.

RAGRAFFÉ, ÉE; participe passif.

Voyez RAGRAFFER.

RAGRAFFER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Rattacher avec des agraffes. Il faut ragraffer votre montre.

RAGRÉÉ, ÉE, participe passif. Voy. RAGRÉER.

RAGRÉMENT; substantif masculin. Action de ragréer, ou l'effet de cette action.

RAGRÉER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Aptare. Repasser le marteau & le fer au parement des murs d'un bâtiment après qu'il est fait, pour les rendre unis & polis. Ragréer un mur.

On dit aussi, ragréer un ouvrage de menuiserie, de serrurerie; pour dire, y mettre la dernière main.

RAGRÉER, en termes de Jardiniers, & en parlant des branches d'arbres sciées, se dit de l'action de couper avec la serpette la superficie de la partie sciée & comme brûlée par le mouvement de la scie. Il faut ragréer les parties sciées, parcequ'autrement

elles pourrisoient & ne se recouvri-

En termes de Marine, ragréer est pronominal résléchi, & signisie, se réparer, se pourvoir de ce qui manque. Nous nous ragréames d'une vergue qu'un coup de vent avoit rompue. On dit aussi absolument, se ragréer.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troissème longue ou

brève. Voyez VERBE.

L'e féminin qui termine le singulier du présent de l'indicatif, &c. s'unit à la syllabe précédente & la rend longue.

RAGUÉ, ÉE, adjectif & terme de Marine, qui se dit d'un cable altéré,

écorché & coupé en partie.

RAGUSAN; (le) petit État d'Europe dans la Dalmatie, lequel subsiste depuis plusieurs siècles sous un gouvernement aristocratique, & depuis plus de 250 ans sous la protection des Vénitiens & du Grand Seigneur dont il est tributaire. Raguse en est la capitale.

RAGUSE; ville capitale de la République de même nom dans la Dalmarie, près de la mer, à vingt-quatre lieues, nord-ouest, de Scutari, sous le 36e degré de longitude, & le 41e, 30 minutes de latitude. Elle sur presqu'entièrement détruite par un tremblement de terre en 1667. On l'a rebâtie depuis plus belle & plus grande qu'auparavant: elle est ornée de beaux édisces, fortissée de bons ouvrages, & munie d'une forteresse qui met son port en sûreté contre les entreprises de ses ennemis.

Les habitans de Raguse sont riches, parcequ'ils sont tous le commerce; ils se gouvernent à peu près comme à Venise, mais conformément à leur petit État: le grand conseil est composé de nobles qu'on y reçoit

y teçoit à l'âge de vingt-quatre ans; un noble ne sauroit découcher sans en avoir donné avis au Sénat. Les portes se ferment au coucher du soleil & s'ouvrent à son lever.

Le chef de la République de Raguse, qu'on nomme Recteur, change

tous les mois.

RAJA, ou RAJAH; substantif masculin & terme de Relation. On appelle ainsi dans l'Indostan, des Princes descendus des Kuttereys ou de la race des anciens Souverains du pays avant que les Tartares Monguls ou Mogols en eussent fait la conquête. Le mot Rajah signisie Roi. Les Rajas avoient autrefois des Etats plus ou moins étendus qu'ils gouvernoient avec une autorité absolue; quand les Mahométans eurent fait la conquête de l'Indostan, la plupart des Princes Souverains de cette contrée furent obligés de se soumettre à leurs vainqueurs qui les rendirent vassaux & tributaires. D'autres Rajas se retirèrent dans des lieux inaccellibles où ils vivent dans l'indépendance; ils font des courses sur les terres de l'obéissance du Grand Mogol; lorsqu'ils font ces sortes d'expéditions, ils ont sous leurs ordres des soldats courageux & déterminés que l'on nomine Rajahpoutes, c'est-à-dire, fils de Rajahs; ils sont descendus des anciens nobles de l'Inde; parmi eux le métier de la guerre est héréditaire. Ces Rajahpoutes sont exercés aux fatigues & à la discipline militaire; les Rajahs leur accordent des terres, à condition d'être toujours prêts à monter à cheval fur l'ordre qu'ils leur donnent; d'où l'on voit que ce sont des espèces de feudataires. Le Grand Mogol tient plusieurs de ces Rajahs à son service, tant à cause de la bonté de leurs troupes, que pour Tome XXIV.

tenir en bride les Gouverneurs des Provinces, les Omrahs ou Seigneurs de sa cour & les autres Rajahs qui ne dépendent point de lui. Le plus considérable des Rajahs qui sont au service du Grand Mogol, est celui de Sedussia, dont la capitale s'appelle *Ufépour*; il prétend descendre de Porus qui fut vaincu par Alexandre le Grand. Tous les Princes de sa famille prennent le titre de Rana, ce qui fignifie homme de bonne mine. Il peut mettre sur pied 250000 hommes. Les Rajahs de Rator & de Chaga sont aussi trèspuissans; tous ces Princes sont idolâtres.

RAJAH-POURSON; substantif masculin & terme de Relation. Ce mot signifie Roi des Prêtres dans la langue des Indiens du Royaume de Camboie. C'est le Chef suprême de tous les Talapoins ou Prêtres du pays; il réside à Sombrapour; son Vicaire ou Substitut s'appelle Tirinia; il a de plus un conseil sacerdotal, à la tête duquel il préside, & qui décide souverainement de toutes les matières de sa compétence; elles sont fort étendues, vu que dans ce pays l'autorité des Piêtres s'étend même sur les choses civiles.

RAJAPOUR; ville des Indes orientales, au Royaume de Visapour, fur la côte de Malabar, à vingt lieues, nord, de Goa. Il s'y fait un commerce assez considérable en toiles, poivre & salpêtre. Les Fran-

çois y ont un comptoir.

RAIE; substantif séminin. Sorte de poisson plat, large, cartilagineux, & dont on distingue plusieurs espèces. En général ces poissons n'ont point de nâgeoires, car ils nagent sur leur largeur, & ils ont des piquans à la queue semblables à ceux des roses: les espèces d'aîles ou de

nâgeoires que les raies ont à la queue ne servent qu'à diriger leur route: elles regardent toutes de côté, & elles ont toutes devant les yeux une toile, & proche des yeux de grands trous qui sont ouverts quand la bouche est béante, & qui sont presque fermés quand la bouche l'est: elles ont aussi d'autres trous devant la bouche au lieu de narines. Il y a des raies qui ont des dents, & d'autres qui n'en ont point : elles ont en place un os âpre. Toutes les diftérentes espèces de raies ont intérieurement les oules découvertes; elles diffèrent entre elles par les aiguillons, car les unes en sont armées dessus & dessous; les autres dessus seulement, & d'autres dessous le museau : enfin il y en a qui n'ont des aiguillons qu'à la queue: quelques espèces en ont trois rangs, & d'autres n'en ont qu'un : ces aiguillons sont foibles, mous & longs dans les unes, & fermes, forts & petits dans les autres; mais tous sont tournés vers la queue, à l'exception des plus longs qui le sont vers la tête. Il y a des raies qui ont le foie rouge, & d'autres l'ont jaune ; la rare est dans les replis de l'estomac. La raie est fort séconde & très-commune, parcequ'il n'y a presque point de poisson, excepté la lamie, qui ait la gueule assez grande pour avaler les raies: de plus leurs aiguillons font qu'aucun poisson n'ose en approcher. Quoique les raies femelles aient beaucoup d'œufs, elles n'en déposent qu'un ou deux à la fois: ceux qui sortent sont couverts d'une coque qu'ils acquièrent quand ils sont descendus dans la matrice; les autres sont au-dessus de la matrice ; & de même que dans le corps des poules, ils se détachent les uns après les autres pour se perfectionner, c'est-à-dire, pour se revêtir d'une coque qui est carrée.

Il y a des raies d'une grandeur demesurée, témoin celle qu'on pric en 1734 près de l'île Saint-Christophe, qui quoique harponée en distérens endroits, & perdant beaucoup de sang, sut long-temps sans céder aux essorts de quarante hommes qui étoient dans deux barques; elle avoit douze pieds de longueur & dix de largeur. Labat en cite une beaucoup plus grande encore.

Toutes les espèces de raies sent tent le sauvagin, & ont une mauvaise odeur de mer: cette dernière qualité se perd en les gardant quelque temps. On sait que la raie transportée est meilleure que celle que l'on mange sur les bords de la mer; la chair en est dure & de difficile digestion; mais elle est meilleure en hiver qu'en été. Le foie de ce poisson passe pour un mets délicat, surtout en France; car sur les côtes de la mer en Angleterre & en Hollande on en fait peu de cas.

Les raies se nourrissent de petits poissons & habitent dans les lieux fangeux & bourbeux de la mer,

proche des rivages.

RAIE; substantif féminim. Linea.

Trait tiré de long avec une plume, un crayon, un pinceau, une pointe de couteau, &c. Tirer une raie sur un mémoire d'ouvriers. Cette phrase ne vaut rien, tirez une raie dessus.

Faire une raie sur un mur, sur une table.

RAIE, se dit aussi de toutes les lignes beaucoup plus longues que larges, soit naturelles, comme celles qui se trouvent sur la peau de quelques animaux, sur les marbres, &c. soit artissicielles, comme celles qu'on fait sur des étosses. Les tulipes que n'ont que de petites raies, ne sons

pas estimées. Une étoffe à grandes raies. Le zèbre a sur le corps des raies jaunes & noires ou noires & blanches.

RAIE, signisse aussi l'entredeux des sillons. Semer le long de la raie. Le laboureur fait les raies en fendant la terre avec le soc de la charrue.

RAIE, se dit aussi d'une certaine séparation de cheveux qui se fait sur le haut de la tête. Autresois les femmes se coifsoient à la rate.

A LA RAIE, se dit adverbialement pour dire, l'un portant l'autre, le bon compensant le médiocre. Ces chevaux coûtent quinze louis à la raie.

Ce monofyllabe est long.

RAJEUNI, IE; participe passif. Voy. RAJEUNIR.

RAJEUNIR; verbe neutre de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Juvenescere.
Redevenir jeune, reprendre l'air
& la vigueur de la jeunesse. Quelques philosophes hermétiques ont
prétendu que l'aigle étant vieux rajeunissoit lorsqu'il dévoroit la chair
& les entrailles d'une tortue. Cette
Dame paroît rajeunir. Suivant les
fables, on rajeunissoit en se baignant
dans la sontaine de Jouvence.

On dit figurément en pocisie, que tout rajeunit au printemps, la nature rajeunit, les arbres rajeunissent.

RAJEUNIR, est quelquesois actif, & fignisse, rendre la jeunesse. l'air & la vigueur de la jeunesse. Ovide raconte qu'au retour de l'expédition des Argonautes, Jason pria Médée son épouse, sameuse magicienne, de rajeunir le vieil Æson son père, & qu'elle le rajeunit.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troisième longue ou brève. Voyez VERBE.

RAJEUNISSEMENT; substant. masculin. Reditus in juventutis florem. Action de rajeunir; état de celui

qui paroît rajeuni.

Sortir de l'état languissant d'une affreuse caducité; quitter les incommodités, les rides, la foiblesle, la maigreur qui en sont les compagnes inséparables; cesser de ressentir un froid continuel, image terrible & avant coureur de celui de la mort; retirer enfin un pied chancelant déjà engagé dans la fosse, pour rentrer dans le printemps d'une riante jeunesse, pour recommencer la carrière des plaisirs & des jeux, pour reprendre avec facilité l'exercice complet de toutes les fonctions de l'esprit & du corps, & en même temps la force, la vigueur, la santé, & tous les agrémens qui sont attachés à cet âge charmant, & pouvoir enfin se préparer une longue chaîne de jours purs & sereins, telle est la révolution prodigieuse qui transforme le vieillard en jeune homme; telle est la perspective séduisante que présente le rajeunissement; telle est l'agréable chimère que plusieurs Alchimistes ont prétendu pouvoir téaliser.

Robertus Vallensis, Arnauld de Villeneuve, Raimond Lulle & les autres adeptes qui croient au rajeunissement, s'accordent à penser que le vrai spécifique propre à opérer ce merveilleux changement, est ce qu'ils appellent la Médecine Universelle, ou la pierre philosophale: c'est là cet élixir incomparable auquel Crollius ne fait pas disticulté de donner les titres fastueux & hyperboliques de feu céleste-non brûlant, d'ame & de vie de toute substance créée, de sujet rempli & imprégné de toutes les influences, opérations & facultés des corps célestes & terrestres; de théâtre de tous les secrets de la

Rij

ture, de miracle de la nature universelle, de quintessence de la machine humaine, de monde régénéré dans lequel est caché le trésor de toute la nature, de fils du soleil & de la lune, &c. Mais quelle est la composition de ce divin remède? C'est là le point principal & malheureusemant ignoré; c'est la même préparation qui peut transformer les métaux en or en purifiant ceux qui sont imparfaits de toutes leurs impuretés, qui peut, disentils, en même temps rétablir l'humide radical dissipé, rempérer l'aridité de la vieillesse, cette ennemie naturelle, substituer aux sucs dépravés des humeurs salutaires, suppléer enfin tout ce qui paroît manquer pour produire une santé perpéruelle, le rajeunissement & la guérison de toutes les maladies. Ce lecret précieux toujours voilé par les Alchimistes jaloux, sous les figures, les emblêmes, les énigmes, les allégories, les hiéroglyphes, les allusions continuelles à la Fable ou à l'Ecriture-Sainte, & sous une variété innombrable de noms, a été perdu avec ceux qui ont prétendu l'avoir inventé

Les trois premières syllabes sont brèves, la quatrième très-brève, & la dernière moyenne au singulier; mais celle-ci est longue au pluriel.

RAIFORT; substantif masculin. Raphanus. Plante dont on distingue deux espèces principales; le raisort sultivé & le raisort sauvage.

Le RAIFORT CULTIVÉ, ou la RAVE DES PARISIENS, a sa racine longue, charnue, plus ou moins grosse & tortue, d'un rouge vif en dehors, blanche en-dedans, d'un goût âcte & mordicant; elle pousse des feuilles assez semblables à celles

de la rave, cependant un peu plus finueuses; elle pousse des tiges hautes de deux pieds, rondes & rameules, qui portent des fleurs à quatre feuilles, purpurines & difposées en croix. Il leur succède desfruits spongieux en dedans, qui renferment deux rangs de semences arrondies, rouges & âcres au goût. On cultive cette plante dans les jardins poragers, où elle Heurit d'assez bonne heure, & l'on retire sa racine de terre, principalement au printemps, pendant qu'elle est tendre, succulente, facile à rompre & bonne à manger crue. On la nomme improprement rave à Paris, & en quelques autres endroits; on l'appelle cordée, quand elle devient dure & ligneuse; & alors elle: n'est plus estimée pour la table. Quand elle est très-grosse, & que sa tige est montée en graine, elle ne convient pas plus en aliment.

Ce raifort a à peu près les mêmes propriétés que la vraie rave; il est également venteux, ou causant des rapports ou des maux de tête, quand on en mange trop. Fernel trouve dans le suc du raisort, un vomitif des plus doux, ami de l'estomac, & qu'on peut donner même aux semmes grosses.

Le raifort sauvage, ou le grand raifort, est une plante qui croît naturellement aux bords des lieux aquatiques, mais que l'on cultive aussi dans les jardins, aux lieux humides & ombrageux. Sa racine est longue & rampante, blanche, d'un goût fort âcre & brûlant. Elle pouffe de grandes feuilles, longues, larges, pointues, d'un beau vert, un peu ressemblantes à celle de la rhubarbe des Moines. Sa tige est haute d'un pied & demi, droite, ferme, cannelée, garnée de seuil-

les, & creuse: elle porte au printemps de petites fleurs à quatre feuilles blanches, disposées en croix. A ces fleurs succèdent des siliques enssées, arrondies, & rensermant quelques semences rougeâtres.

Les gens de la campagne mangent sa racine, comme celle du raisort ordinaire: on l'emploie quelquesois dans les ragoûts: on la rape & on en fait une espèce de moutarde, pour assaisonner les viandes & réveiller l'appétit; quelques-uns l'appellent moutarde des Capucins, & plus communément moutarde des Allemands.

Cette plante se multiplie aisément; car outre qu'elle rampe beaucoup par elle-même, si l'on coupe des rouelles de sa racine nouvellement tirée de terre, à l'épaisseur d'environ trois lignes, & qu'on les mette aussi-tôt dans la terre, il naîtra de chaque rouelle une longue racine & une plante nouvelle, comme si l'on avoit planté une racine entière. Le raifort sauvage est apéritif, anti-scorburique & résolutif; c'est une des plantes usuelles dont les vertus sont les moins équivoques: il purifie le lang, convient dans l'enrouement, & surtout pour la voix éteinte, & dans la toux seche ou accompagnée de crachement de sang; on en cite plusieurs exemples dans les journaux d'Allemagne: c'est encore un excellent remèce, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour l'hydropisse & les rhumatismes.

RAILLE, EE; participe passif. Voy.

RAILLER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Cavillari. Plaifanter quelqu'un, le tourner en ridicule. Elle l'a raillé finement sur

for aventure. Il ne faut pas railler les gens en place. Les grands ne souf-frent pas qu'on les raille.

RAILLER, est aussi verbe neutre, &c alors il se dit tant des personnes que des choses. Il raille de tout le monde. On ne doit pas railler des choses sacrées.

RAILLER, signifie aussi quelquesois simplement badiner, ne parler passérieusement. Raillez-vous, ou par-lez-vous sérieusement?

Il est aussi pronominal réstéchis dans la même acception. Je m'apperçois bien que vous vous raillez. Il est du style familier.

SE RAILLER, signifie aussi se moquer.

Je me raille de lui & de tout ce qu'il peut dire.

La première syllabe est longue & la seconde longue ou brève. Voyez Verbe.

RAILLERIE; substantif féminin-Plaisanterie, action de railler.

Les personnes qui ont besoin de médire & qui aiment à railler, ont une malignité secrette dans le cœur. De la plus douce raillerie à l'offense, il n'y a qu'un pas à faire: souvent le faux ami abusant du droit de plaisanter, vous blesse; mais la personne que vous attaquez a seule droit de juger si vous plaisantez: dès qu'on la blesse, elle n'est plus raillée, elle est offensée.

l'objet de la raillerie doit tomber sui des désauts si légers, que la personne intéressée en plaisante elle-même. La raillerie délicate est un composé de louange & de blâme : elle ne rouche légérement sur de petits désauts que pour mieux appuyer sur de grandes qualités.

On dit, cela passe la raillerie; pour dire, que la raillerie qu'on fait est trop forte, trop piquame.

On dit encore, qu'une chose passe

la raillerie, pour exprimer que la chose dont il s'agit est sérieuse & considérable. Après avoir commencé par jouer petit jeu, il a perdu cent mille francs, cela passe la raillerie. Ils s'amusent à des jeux de mains, & l'un des deux a eu le bras rompu, cela passe la raillerie.

On dit aussi dans ces deux acceptions, il n'y a pas de raillerie. Il n'y a pas de raillerie à cela. Toutes ces phrases sont du style familier.

On dit qu'un homme entend la raillerie, entend bien la raillerie; pour dire, qu'il a la facilité, l'art, le talent de bien railler. Et qu'il entend raillerie; pout dire, qu'il ne s'offense point de ce qu'on lui dit en raillant.

On dit aussi d'un homme exact qui ne pardonne pas les plus légers manquemens, qu'il n'entend point raillerie. Ne négligez pas ce qu'il vous a ordonné, il n'entend pas raillerie.

Et en parlant d'un homme senfible & épineux sur certaines choses, on dit qu'il n'entend point raillerie là-dessus. Ne lui parlez point de cette affaire, il n'entend point raillerie sur ce chapitre là.

On dit communément, la raillerie en est-elle? pour dire, peut-on railler librement sans que l'on s'en offense.

En parlant de quelque chose qu'on entend dire, mais qu'on ne croit point, & qui ne paroît pas vraisemblable, on dit familièrement, c'est une raillerie, c'est une plaisante raillerie. Et l'on dit à peu près dans le même sens, c'est une raillerie de nous venir dire que....
C'est une raillerie de croire que....
pour dire, c'est une choseridicule, ine absurdité.

On dit, raillerie à pare, sans

raillerie; pour dire, sérieusement; tout de bon.

On dit aussi proverbialement, cette raillerie passe jeu; pour dire, qu'elle est trop forte. Il est familier. RAILLEUR, EUSE; adjectit. Facetus. Porté à la raillerie. Avoir l'esprit railleur, l'humeur railleuse.

On dit aussi, discours railleur, paroles railleuses, ton railleurs; pout dire, un discours plein de railleries, des paroles dites pour railler, un ton de plaisanterie.

Il s'emploie aussi substantivement, & signisse, qui aime à railler, qui raille souvent. Il est rare que les railleurs & ceux qui sont raillés se quettent bons amis. C'est une railleuse. Il y a d'insipides railleurs. Un railleur amusant.

En parlant d'un homme qui ne souffre pas volontiers la raillerie, & qui en vient aisément aux voies de fait, on dit, que c'est un méchant railleur.

On dit à un homme qu'on soupconne de ne parler pas sérieusement, vous êtes un railleur. Et l'on dit proverbialement à ceux qui aiment à railler, que souvent les railleurs sont raillés; pour dire, qu'on se mocque souvent de ceux qui veulent se mocquer des autres.

RAIN; petite ville d'Allemagne dans la haute Bavière, sur l'Acha, près du Lech, à trois lieues, est, de Donawert.

RAIN; vieux mot qui signifioit autrefois rameau, petite branche d'arbre.

RAINCEAU; voyez RINCEAU.

RAINE; vieux mot qui est encore en usage dans quelques Provinces, & qui signifie grenouille.

RAINEAU; substantif masculin & terme d'architecture. On donne ce nom aux pièces de charpente qui

tiennent en liaison les têtes des piloris dans une digue, ou dans les fondations de quelque autre édifice.

RAINURE; substantif féminin & terme de menuiserie. Pesite entaillure faite en long dans un morceau de bois, pour y assembler une autre pièce, ou pour servir à une coulisse. Les rainures se font avec des rabots ronds. Assembler des ais à languettes & à rainures.

RAIPONCE; substantif féminin. Rapunculus. Plante dont a distingué deux espèces; la petite raiponce de Carême, & la grande raiponce.

La petite raiponce de Carême, qu'on appelle aussi campanule raiponce, croît sur les bords des fossés, dans les prés, dans les champs, parmi les blés; on la cultive aussi dans les jardins potagers. Sa racine est comme une petite rave, longue & grosse comme le petit doigt, rarement branchue, blanche, douce & bonne à manger : elle pousse une ou plusieurs tiges à la hauteur de deux pieds, grêles, anguleuses, cannelées, velues, revêtues de feuilles étroites, pointues, collées à la tige par une base un peu large, peu dentelées, & empreintes d'un suc laiteux: ses fleurs naissent aux sommitès, & à chaque fleur il y a, suivant M. de Tournefort, une cloche évalée & échancrée en cinq parties, de couleur bleue ou purpurine, quelquefois blanche: il lui succède un fruit membraneux, divisé en trois loges qui renferment plusieurs semences menues, luisantes & roussatres.

Toute la plante donne du lait comme les autres campanules: elle fleurit en Juin; on la cueille étant encore tendre, avec sa racine, pour la mêler dans les salades du Printemps en Carême. Cette racine est

de la même nature que celle du raifort sauvage; car si on la coupe par tranches, & qu'on mette les tranches en terre, il naîtra une nouvelle plante de chaque tranche.

La grande raiponce a une racine comme celle de la précédente : elle pousse des feuilles semblables à celles de la violette de Mars, tachetées quelquefois de noir : sa tige est haute d'un pied & demi, anguleuse, creuse, & rendant du lait, revêtue de feuilles oblongues & étroites, portant à sa sommité un épi de belles fleurs blanches ou purpurines d'une seule pièce, coupées ordinairement en étoile à cinq rayons s les semences sont rougearres. On trouve cette plante sur les montagnes, dans les prés froids, & dans les vallées ombrageuses & pleines de bois : la racine est moins en usage que celle de la précédente; elle est apéritive, & facilite la digestion, elle rafraîchit & augmente aussi le lait des nourrices.

RAIRE; verbe neutre irrégulier de la quatrième conjugaison, lequel fe conjugue comme BRAIRE. Terme de Vénerie. Crier. Les cerfs raient quand ils sont en rut.

RAIRE; vieux verbe actif qui signisse raser, couper le poil si près de la peau, qu'il n'y en paroisse plus.

RAIS; participe passif du vieux verbe RAIRE. Rasé. Il n'est usité qu'en cette phrase proverbiale, ne se soucier ni des rais, ni des tondus, qui signisse, ne se soucier de personne.

RAIS; substantif masculin pluriel. Trait de lumière. Les rais de la lune. Il est hors d'usage en prose & il vieillit en pocsie.

RAIS, se dit aussi des piéces qui entrent par un bout dans le moyeu de la roue & par l'autre dans les Jantos. En ce sens il a un singulier. Il faut remettre un nouveau rais à la place de celui qui est rompu. Les rais de cette roue ne valent plus rien.

RAIS, en termes de l'Art Héraldique, se dit des pointes qui sortent d'une étoile comme des rayons. Réguliérement les étoiles en armoiries ont six rais; & quand elles en ont plus ou moins, on en marque le nombre & on dit, une étoile à cinq rais, une étoile à huit rais.

Ce monosyllabe est long.

RAISIN; substantif masculin. Uva. Le fruit de la vigne qui est bon à manger & à faire du vin. Voyez VIGNE.

Parmi les espèces de raisins les plus propres au vignoble, on compte le morillon noir, appelé en Bourgogne pineau, & à Orléans auvernas, parceque le plant est venu d'Auvergne. Ce raisin est doux, sucré, excellent à manger: il vient très-bien dans toutes sortes de terres, son bois a la coupe plus rouge qu'aucun autre. Le meilleur est celui qui est courr & dont les nœuds ne sont pas espacés de plus de trois doigts; il a le fruit entassé & la feuille plus ronde que les autres de la même espèce.

Il y a une espèce de morillon qu'on appelle pineau aigret, qui porte peu, & donne de petits raisins peu serrés; mais le vin en est fort & même meilleur, que celui du premier morillon. Le pineau aigret a le bois long, plus gros, plus moëlleux & plus lâche que l'autre, les nœuds éloignés les uns des autres de quatre doigts au moins, l'écorce fort rouge en dehors, & la feuille découpée en trois ou en patte

d'oie.

Le morillon ou meunier, ainsi nommé, parce que ses feuilles sont blanches & farineuses, fait de boté vin, charge beaucoup, & par cette raison on l'a beaucoup multiplié depuis plusieurs années dans les vignobles des environs de Paris, au préjudice du pineau qui charge moins, mais dont le vin est meilleur & beaucoup plus estimé.

Le bourguignon ou tresseau est un raisin noir assez gros, meilleur à faire du vin qu'à manger: il charge beaucoup & donne de grosses grap-

pes.

Le sanmoireau se nomme quille de coq, aux environs d'Auxerre. C'est un raisin noir excellent à manger & à faire du vin: il a le grain un peu

long & pressé.

Le fromenteau est un raisin exquis & fort connu en Champagne; il est d'un gris rouge, la grappe en est assez grosse, le grain fort serré, la peau dure, le suc excellent. C'est à ce raisin que le vin de Sillery doit

son mérite & sa réputation.

Outre les raisins propres à faire le vin, on en cultive plusieurs autres espèces dans les jardins, qu'on mange dans la faison, ou qu'on fait fécher pour l'hiver : les plus distingués de ceux-ci, sont le raisin précoce ou de la Madelaine, le chasselas qui mûrit facilement, il est fort doux; le cioutat, qui est également fort doux, & a les feuilles découpées comme le perfil; le corinthe blanc & violet, dont les grains sont sans pepins & fort serrés, & les grappes fort grosses; le damas, qui est de deux sortes, le blanc & le rouge; sa grappe est grosse & longue, son grain est gros & ambré, & n'a qu'un pepin; le raifin d'abricot ainsi nommé parceque son fruit est jaune & doré: sa grappe est fort groffe; le muscat, raisin excellent lorsqu'il est bien mûr, mais

qui

qui demande l'exposition du midi, & une terre légère, chaude. Il y en a de plusieurs espèces : le blanc qui a la grappe longue, grosse & pressée de grains; le rouge, qui a les mêmes qualités, mais dont le grain est plus ferme; le noir, qui est plus gros & plus serré de grains, & qui est fort sucré; le violet dont les grappes sont longues; le muscat de malvoisse, que l'on met au-dessus des autres, à cause de son musc; le muscat long ou passe-musquée, qui ne réussit que dans les terres fort chaudes & dans une année favorable. Pour aider la maturité de ces raisins dans les lieux où ils ne sont pas poussés par un soleil assez vif, dès que les grains sont plus gros que des pois, on doit prendre soin de les éclaireir avec des ciseaux, & de supprimer plusieurs grains, pour que les autres tirent plus de nourriture. Les raisins entassés sont les moins bons, foit pour la table, foit pour faire le vin. On peut aussi décharger les railins muscats & tous les raisins blancs de quelques unes de leurs feuilles, & les arroser pardessus pendant la chaleur du soleil: cette humidité les attendrit, & leur procure une couleur d'ambre qui réjouit la vue.

Il y a des curieux qui font passer de bonne heure les jeunes grappes de raisins, ou des fruits encore tendres, dans des bouteilles de verre où ils se mûrissent parfaitement au soleil, & se conservent long-temps sans craindre l'insulte des insectes ou des saisons.

Il y a plusieurs autres manières de conserver les raisins: on peut faire couper de longues branches qui soutiennent plusieurs grappes, & faire attacher ces branches sur des cerceaux qu'on suspend dans un en-

Tome XXIV.

droit où l'air ne se renouvelle pas: le plus sûr est de les suspendre dans des caisses ou dans des tonneaux secs, afin que quand on ouvre une de ces caisses, l'air ne gâte pas le reste du fruit dont on n'a pas befoin. Un autre moyen plus für encore, mais plus embarrassant, est de laisser les raisins sur l'espalier, & de les y tenir durant tout l'hiver enveloppés de deux petits sacs, l'un de papier, & l'autre de toile cirée; c'est une légère dépense, & qui sert plusieurs années de suite. On lie un peu étroitement le haur du fac de toile cirée. Apparemment que le raikn tire encore un peu de nourriture de sa tige, on ne laisse pas évaporer beaucoup de ses sucs; il se trouvegaranti sous cette converture, des insultes de la pluie, de la grêle, des oiseaux, des rats & des geldes ordinaires. Si le froid devient fort, on couvre la treille d'un paillasson; & l'on est presque sûr d'avoir de très-beaux muscats ou autres raisins jusqu'après Pâques.

Comme tout l'art pour conserver le raisin & les autres fruits, est de les garantir, le plus exactement qu'il est possible, du contact de l'air qui donne lieu à la fermentation, on peut encore les conserver de la manière suivante.

Il faut coucher les grappes de raifin dans un tonneau sur un lit de son, sans les serter, ni les mettre l'une sur l'autre. Sur cette couche de grappes on met un nouveau lit de son ou de cendres, & ainsi alternativement, jusqu'au haut du tonneau que l'on bouche ensuire, de manière que l'air n'y puisse pénétrer. Ce raisin se conserve sain pendant tout l'hiver. Si on veut lui faire reprendre sa fraîcheur, il n'y a qu'à couper le bout de la branche >

de la grappe, & la faire tremper dans du vin, comme on fait tremper un bouquet dans l'eau, observant de mettre les raisins blancs dans du vin blanc, & les rouges dans du vin rouge: l'esprit de vin est encore plus propre à leur faire re prendre ce qu'ils auront perdu de leurs qualités.

On nomme raisins passés ou raisins secs, ceux qu'on a fait sécher à la chaleur du soleil ou au sour. On distingue trois principales sortes de raisins secs; savoir, ceux de damas, qui sont les plus gros; ceux qui tiennent le milieu, tels que nos passerilles ou raisins de Provence, & les

raisins de Corinthe.

Les raisins de Damas sont des raisins desséchés, ridés, aplatis, d'environ un pouce de longueur & de largeur, bruns, à demi transparens, charnus, couverts d'un sel essentiel doux & semblable au sucre, contenant peu de graines, d'un goût doux, mais peu agréable. On les appelle raisins de Damas, parce qu'on les recueille, & qu'on les prépare dans la Syrie, près de Damas. La vigne qui porte ces raisins, dissère des autres par la prodigieuse grosseur de ses grains qui ont la figure d'une olive d'Espagne.

Les passerilles ou raisins de Provence sont des raisins séchés au soseil, semblables aux premiers, mais plus petits, doux au goût, agréables, & qui paroissent consits. On les prépare dans la Provence & dans le Languedoc, mais non pas de la même espèce de vigne précisément; car les uns prennent les raisins muscats; d'autres se servent des picardans; d'autres, des aujubines, &c.

Voici la manière dont les habirans de Montpellier sèchent leurs raisins; ils attachent les grappes deux à deux avec un fil, après en avoir ôté les grains gâtés; ils les plongent dans l'eau bouillante, à laquelle ilsont ajouté un peu d'huile, jusqu'à ce que les grains se rident & se fanent; ensuite ils placent ces grappes sur des perches pour les sécher, & trois ou quatre jours après ils les mettent au soleil. Dans les pays septentrionaux on se sert de raisins secs pour faire un vin artisciel, vigoureux, & qui n'est pas désagréable; pour cet esset on les laisse macérer dans l'eau, & ensuite on les fait sermenter.

Les raisins de Corinthe sont des raitins secs, d'un noir purpurin, petits, de la grosseur des grains de groseille ou des baies de sureau, presque sans pepins, doux au goût, avec une légère & agréable acidité. On les appelle raisins de Corinthe, à cause de la Ville qui porte ce nom, autour de laquelle on les cultivoit autrefois. On n'y en trouve plus aujourd'hui, peut être par la négligence des habitans. La vigne, qui les porte est semblable aux autres; les feuilles sont seulement plus grandes, moins découpées, obtuses, plus épaisses, & blanches en dessous; on la cultive aujourd'hui dans les îles Zacinthe, de Céphalonie, & autres de la domination des Vénitiens. On n'y plante que des vignes dont les raisins sont noirs. Au mois d'Août lorsque les raitins font mûrs, on les coupe & on les nettoie, on les porte dans des magafins, on les jette par une ouverture qui est faite exprès au haut du toît, & on en remplit la chambre jusqu'au haut. Ces railins se pressent par leurs propres poids; & ils sont bientôt tellement unis & lies entre eux, qu'il faut des fers pointus pour les tirer de-là, afin d'en remplis

des tonneaux pour les transporter. On les foule à pieds nuds, asin que les tonneaux en tiennent une plus grande quantité, & que l'air en étant exclus, ils se conservent plus

long temps.

Les raisins secs contiennent un suc doux & mielleux moins visqueux que les jujubes & les sébestes. on les ordonne dans les tisannes pectorales, pour adoucir l'acrimonie des humeurs, & dans plusieurs décoctions, pour diminuer le goût acre & désagréable de quelques remèdes. Les raisins secs avec les pepins sont astringens, mais adoucifsans lorsqu'on a ôté les pepins.

L'espèce de raisin, qu'on nomme Bourdelais, sert à faire du verjus, lorsqu'il est vert. La liqueur qu'on en exprime est astringente, rafraîchissante, propre à exciter l'appétit & utile dans les sièvres ardentes. En été on fait, avec le suc de ce verjus, l'eau & le sucre, une boisson agréable & rafraîchissante, qui convient, dans les grandes chaleurs, surrout aux tempéramens bilieux. On fait aussi avec ce verjus, d'excellentes consitures.

On dit proverbialement & figurément, moitié figue & moitié raisin; pour dire, moitié de gré, moitié de force; en partie bien, en partie mal. Il y a consenti, moitié sigue & moitié raisin. Ils vivent ensemble moitié sigue & moitié raisin.

RAISIN DE MER; substantif masculin. Ephedra. Plante dont on distin-

gue quatre espèces.

La première est un arbrisseau fans seuille, qui croît à la hauteur d'un homme: sa racine est oblongue & noueuse: son tronc est quelquesois gros comme le bras; il jette plusieurs rameaux grêles, déliés, presque comme ceux du jonc,

séparés par des nœuds comme la preste, de couleur noirâtre, se divisant en plusieurs autres rameaux, dont les extrémités sont garnies d'épines dures: les fleurs fortent des nœuds des branches, & sont disposées en petites grappes, de couleur herbeuse blanchatre; il leur succède des baies pleines de jus, soutenues par un calice en forme de calotte, & prenant une couleur rouge quand elles sont mures, d'un gout acide & agréable, renfermant des semences triangulaires, pointues, dures & astringentes. Cette plante croît aux lieux sablonneux & maritimes en Provence & en Languedoc.

Le raisin de mer de la seconde espèce est moins haut que le précédent: ses branches sont grimpantes; ses sleurs sont petites, mousseuses & pâles. Cet arbrisseau croît particuliérement le long des vallées du Mont Olympe & dans l'Illyrie.

La rroisième espèce est encore moins haute que la précédence : Sa tige est ligneuse, & pousse plusieurs rameaux verts, canneles, faciles à rompre, noueux, remplis de moëlle visqueuse qui rougit en se séchant: ses fleurs naissent au sommet des branches; elles font petites, jaunes, & ramassées plusieurs ensemble; il leur succède des fruits semblables & ceux de l'if, rouges, d'un goût doux, contenant des semences oblongues, jointes deux à deux. On trouve cette plante en Languedoc près du port de Cette, vers Frontignan, aux lieux pierreux & voisins de la mer.

La quatrième espèce de raisin de mer distère des autres, en ce qu'elle porte beaucoup de seuilles très menues; on la trouve en Espagne.

Les sommités de ces arbrisseaux & leurs fruits sont détersifs, altrin-

\$ ij

gens, propres pour les hernies, & pour arrêter toutes sortes de flux.

RAISIN DE MER, se dit aussi selon Leméry d'un insecte marin, qu'on peut placer entre les limaçons: sa figure est, dit il, oblongue, insorme, toute couverte de glandes rouges & bleues, qui représentent en quelque manière des raisins: son mouvement est lent: il a deux cornes à la rête comme le limaçon. On trouve quelquesois cet insecte sur les rivages de la mer.

Le même Auteur dit qu'il y a une autre espèce de raisin de mer, provenant des œuss de sèche, qui s'amassent & s'agglutinent ensemble en forme de grappe de raisin, & qui sont teints en noir par la li-

queur qui sort de la sèche.

RAISIN D'OURS; substantif masculin. Uva urst. Petit arbrisseau qui croît aux pays chauds, en Espagne &c. Il ressemble au myrtille ou airelle; mais ses feuilles sont plus épailles, oblongues, arrondies, approchantes de celles du buis, plus étroites, rayées des deux côtés, nerveuses, d'un goût astringent accompagné d'amertume; ces feuilles sont attachées à des rameaux ligneux, longs d'un pied, couverts d'une écorce mince & facile à séparer : les fleurs naissent en grappes au bout des branches; elles sont formées en grelots, & de couleur rouge, renfermant chacune cinq offelets, rangés ordinairement en côte. de melon, arrondis sur le dos; ces baies ont un goût styptique: toutes les parties de la plante sont tort astringentes.

RAISIN DE RENARD; substantif masculin. Herba paris. Plante qui a une odeur puante & désagréable, & qui croît d'elle même dans les bois ombtagés, principalement en

terre grasse: sa racine est menue ] longue, articulée & rempante; ellepousse une tige ronde à la hauteur d'un demi-pied, rouge à sa base & verte en son sommet, garnie de quatre feuilles disposées en croix oblongues, larges, ridées, veinées, luisantes en dessous, noirâtres en dessus: il vient au sommet une petite fleur herbacée, à quatre feuilles. vertes, rangées aussi en croix: à cette seur succède une baie molle. grosse comme un raisin, purpurine, relevée des quatre coins, & divisée en quatre cellules remplies de semences menues, ovales & blanches.

Cette plante est alexipharmaque, céphalique, résolutive & anodine, s'il faut en croire certains Auteursqui paroissent avoir été trompés par les noms de solanum & d'aconitum, que quelques Botanistes lui: ont donné. Quoi qu'il en soit, elle est presque absolument inusitée pour l'usage intérieur, & fort rarement employée dans l'usage extérieur. Plusieurs Auteurs recommandent pourtant beaucoup l'application extérieure des feuilles & des baies de raisin de renard, contre les bubons. pestilentiels, les phlegmons, l'inflammation des bourses, des testicules & de la verge. Etmuller propose, comme un excellent remède pour calmer les douleurs atroces du cancer, l'application des feuilles. de cette plante pilées dans un mors. tier de plomb.

RAISINE; substantif masculin. Confiture liquide faite de raisin doux, & ordinairement avec du miel aulieu de sucre. Un pot de raisiné.

RAISON; substantif féminin. Intellectus. Puissance de l'ame, par laquelle l'homme est distingué des bêtes & a la faculté de tirer des conséquences. L'homme est le seul L'antre les animaux, qui soit doué de raison. La raison est une lumière naturelle qui nous a été donnée pour nous éclairer & pour nous conduire.

Dans l'enfance on n'a pas l'usage de la raison. La raison doit être soumise à la foi. Etre en âge de raison. Notre raison est asservie sous de faux préjugés, & gâtée par l'amour propre & par l'orgueil qui nous dominent.

Nous avons la raison en partage, Et vous en ignorez l'usage, Innocens animaux n'en soyez point ja-

loux.

Ce n'est pas un grand avantage.

Cette sière raison dont on fait tant de bruit,

Contre les passions n'est pas un sûr remède;

Un peu de vin la trouble, un enfant la féduit;

Et déchirer un cœur qui l'appelle à son aide,

C'est tout l'effet qu'elle produit.

RAISON, se prend aussi pour le bon sens, le droit usage de la raison. Ainsi on dit, qu'un homme n'a point de raison, qu'il n'y a pas de raison à ce qu'il fait, à ce qu'il dit; pour dire, qu'il rais, à ce qu'il dit, qu'il ne fait pas un droit usage de la raison. Et on dit, sa conduite est pleine de raison; pour dire, qu'elle est pleine de bon sens & de sagesse.

On dit aussi dans le même sens, qu'un homme a perdu la raison, & familièrement, qu'il n'y a point de raison à lui. Les mêmes phrases se disent encore d'un homme qui a entièrement perdu le bon sens, & qui est tombé en démence.

On dir proverbialement & figu-

rément d'un raisonnement, d'un discours de travers, d'un ouvrage d'esprit mal fair, d'un ouvrage où l'on a mal observé les règles de l'art & c. qu'il n'y a ni rime ni raison. Il vient de donner une comédie où il n'y a ni rime ni raison. C'est un discours où il n'y a ni rime ni raison. Il a fait bâtir une maison où il n'y a ni rime ni raison.

On appelle en termes de Logique, être de raison, ce qui n'est point réel & qui ne subsiste que dans l'esprit. Les universaux sont des

etres de raison.

RAISON, se prend aussi quelquesois pour tout ce qui est de devoir, de droit, d'équité, de justice. Il ne veut jamais se rendre à la raison. Il n'est pas juste de supposer sans preuve que nous ayons raison, lorsqu'il s'agit de convaincre des gens qui ne sont d'une autre opinion que nous, qu'à cause qu'ils sont persuadés que nous avons tort & qu'ils ont raison. Il saus se payer de raison. C'est sans raison que vous sormez de pareilles prétentions.

On dit, entendre raison, commencer à entendre raison; pour dire, acquiescer à ce qui est juste & raisonnable, ou commencer à faire quelque proposition raisonnable.

On dit proverbialement, où force domine, raifon n'a point de lieu.

On dit aussi proverbialement & ordinairement, en parlant de quelque excès blâmable, je ne dis pas qu'on ne se divertisse, mais il y a raison partout.

On dit aussi proverbialement, comme de raison; pour dire, comme il est juste qu'on fasse. Et l'on dit encore proverbialement & dans le même sens, seson Dieu & raison.

On dit dans le style de Pratique, pour valoir ce que de raison, pour être ordonné ce que de raison.; pout dire, pour valoir, ou pour être ordonné ce qui sera de justice, d'équité.

On dit, céder ses droits, noms, raisons & actions; pour dire, céder généralement tous ses droits sur une

chole.

On dit familièrement d'une marchandise, qu'elle est hors de raison; pour dire, qu'elle est à un prix excessif fort au-dessus de sa juste va-

RAISON, signifie encore satisfaction, contentement sur quelque chose qu'on demande, qu'on prétend. C'est une injure dont il veut tirer raison. On resuse de lui faire raison de la part qu'il a dans cette affaire. Il demande raison du tort qu'on lui a fait. En ce sens on dit, se faire rai. son soi - même; pour dire, se faire rendre justice par force & de sa propre autorité. Dans uz état policé il ne doit pas être permis de se faire raison soi même.

Lorsqu'un homme boit une santé qu'on lui a portée, on dit, qu'il en fait raison. On vous a porté la santé de votre maîtresse, il faut en faire

raison.

On dit aussi samilièrement, faites moi raison d'un tel; pour dire, instruisez - moi pourquoi il en use-

comme il fait.

On dit encore, demander raison; pour dire, demander à quelqu'un qu'il rende compte de quelque chose. On yous demande raison de cette dépense.

On dit aussi, rendre raison de quelque chose; pour dire, en rendre compte. Il faut qu'il rende raison de

l'argent qu'on lui a confié.

Les Marchands appellent, livre de raison, un livre de compte, Dans sources les acceptions précédentes,

le mot raison n'a point de pluriel. RAISON, signific aussi, preuve par dilcours, par argument; & dans cette acception il a un pluriel. Il y a de bonnes raisons pour appuyer ses prétentions. Si vous n'avez pas de meilleures raisons à alléguer vous perdrez votre procès. Cette pièce lui fournit une raison décisive. Cette raison est moins solide que spécieuse.

On dit familièrement, point tant de raison; & c'est une façon de parler dont un supérieur se sert envers un inférieur, pour lui marquer que ses objections, que ses répliques no

lui plaisent pas.

RAISON, signifie aussi, sujet, cause, motif. Il n'a pas fait cela sans raison. Il y a une raison secrette qui le détermine à partir. J'ignore les rai-

sons qui le font agir.

On dit par comparaison du plus au moins, à plus forte raison; pour dire, avec d'autant plus de sujet, par un motif d'autant plus fort. Si cette pièce a eu du succès, à plus forte raison celle-là doit-elle en avoir.

Parler raison; façon de parler dans laquelle raison est employé adverbialement & qui a divers usages; car tantôt elle signisse, se mettre à la taison, comme, ce que vous dites là est parler raison. Tantôt elle fignisie, parler sagement, raisonnablement, comme, c'est une personne qui parle toujours raison. Il faut parler raison aux enfans.

A TELLE FIN QUE DE RAISON; façon de parler adverbiale dont on se sert en style d'affaires, pour exprimer, qu'on fait une chose dans la pensée qu'elle pourra être utile, sans dire précisément à quoi. Il faut faire l'inventaire des papiers, à telle fin que de raison.

On se sert aussi de la même phrale dans le style familier, pour dite, à tout événement. Comme vous ne savez pas combien de temps vous serez là, il est bon de prendre avec vous quelque argent à telle sin que de raison.

Pour RAISON DE QUOI; façon de parler dont on se sert en style d'affaires, pour dire, à cause de quoi.

On dit figurément & familièrement, conter ses raisons à quelqu'un; pour dire, l'entretenir de ses affaires, de ses intérêts, du sujet qu'on a eu d'en user comme on a fait, lui justifier la conduite qu'on a tenue. Il faut lui conter vos raisons. Elle lui conta ses raisons & il l'excusa.

On dit aussi d'un homme qui est amoureux d'une femme & qui l'entretient de sa passion, qu'il lui conte ses raisons. Il est familier & iro-

nique.

On dit aussi, faire valoir ses raifons; pour dire, saire valoir ses prétentions. Et enstyle de Notaires, on dit, droits, noms, raisons, actions & prétentions; pour dire, tous les droits & toutes les prétentions d'une personne.

On appelle raison d'état, raison de samille, les considérations d'intérêt par lesquelles on se conduit dans un état, dans une samille.

RAISON, en termes de Mathématique, se dit du résultat de la comparaison que l'on fait entre deux grandeurs homogènes, soit en déterminant l'excès de l'une sur l'autre, ou combien de fois l'une contient l'autre, ou y est contenue.

Les choses homogènes ainsi comparées, s'appellent les termes de la raison ou du rapport; la chose que l'on compare se nomme l'antécédent, & celle à laquelle on la compare, le conséquent.

On confond souvent le mot de raison avec celui de proportion, quoi-

qu'ils soient tout-à-fait dissérens l'un de l'autre. En esset, la proportion est une identité ou similitude de deux raisons.

Par exemple, si la quantité A est triple de la quantité B, le rapport de A à B, c'est-à-dire, de 3 à 1, est appelé la raison de A à B. Si deux autres quantités C & D ont la même raison l'une & l'autre que A & B ont entre elles, c'est-à dire que l'une soit le triple de l'autre, cette similitude de raisons constitue une proportion, & les quatre quantités A: B:: C: D sont en proportion ou proportionnelles.

La raison peut donc exister entre deux termes, mais il en faut un plus grand nombre pour sormer une proportion. Il y a deux manières de comparer les grandeurs entr'elles: on trouve par la première de combien elles disserent entr'elles, c'estaddire, de combien d'unités l'antécédent est plus grand ou plus petit

que le conséquent.

Cette différence est appelée raifon arithmétique, ou exposant du rapport arithmétique de deux nombres.

Ainsi, en comparant 5 & 7, on trouve que leur raison arithmétique est 2.

On trouve, en employant la feconde manière de comparer, combien de fois l'antécédent contient ou est contenu dans le conséquent, c'est-à-dire, quelle partie de la plus grande est égale à la plus petite.

Cette raison s'appelle pour l'ordinaire raison géométrique, ou sim-

plement raison.

En termes de Charpenterie, on dit, mettre les pièces de bois en leur raison; pour dire, mettre chaque pièce à sa place.

En termes de commerce, on ap-

pelle la raison d'une société, les noms des associés rangés & énoncés de la manière que la société signera les lettres missives, billets, & lettres de change. Ainsi l'on dit, la raison de la société sera, Guillaume Bertier, François Noireau & Compagnie.

A RAISON, se dit adverbialement pour signisier, à proportion, sur le pied. Il a placé dix mille francs en rente viagere à raison de neuf pour cent. Vous serez payé à raison de l'ouvrage que vous aurez fait.

Voyez ESPRIT, pour les différences relatives qui en distinguent raison, &c.

RAISONNABLE; adjectif des deux genres. Rationis particeps. Qui est doué de raison, qui a la faculté de raisonner. De tous les animaux l'homme est le scul qui soit raisonnable.

RAISONNABLE, signisse aussi équitable, qui agit, qui se gouverne selon la raison, suivant le droit & l'équité, qui est conforme à l'équité, à la raison. Ce Marchana est sort raisonnable, il ne vend pas trop cher. Vous n'êtes pas raisonnable de resuser ce parti. Il lui a fait une proposition sort raisonnable.

RAISONNABLE, signisse encore convenable. Les denrées sont à un prix raisonnable dans cette ville.

RAISONNABLE, signisse aussi, passable, qui est au-dessus du médiocre. La sigure principale du tableau est d'une grandeur raisonnable. Il jouit d'une fortune raisonnable.

RAISONNABLEMENT; adverbe. Justè. Avec raison, selon le droit & l'équité. Parler, répondre, en user raisonnablement.

Il signifie aussi convenablement.

Il dépense raisonnablement.

Il signisse encore passablement, d'une manière au-dessus du médiocte. Il est raisonnablement grand. Cet Acteur joue raisonnablement bien.

On dit quelquesois en plaisantant, elle est raisonnablement laide; pour dire, fort laide.

RAISONNÉ, ÉE; adjectif. Rationibus firmatus. Appuyé de raisons & de preuves. Un placet raisonné. Un Memoire raisonné. Une Requête raisonnée. Un plan raisonné.

On dit, arithmétique raisonnée, grammaire raisonnée, &c. & l'on appelle ainsi toutes les méthodes pour apprendre un art, qui rendent raison des règles.

RAISONNEMENT; substantif masculin. La faculté ou l'action de raisonner.

Le Père Mallebranche prouve d'une manière assez plausible, que toute la dissérence qui se trouve entre la simple perception, le jugement & le raisonnement, consiste en ce que par la simple perception, l'entendement perçoit une chose sans rapport à une autre: que dans le jugement, il perçoit le rapport qui est entre deux choses ou un plus grand nombre; & qu'ensin, dans le raisonnement, il perçoit les rapports perçus par le jugement; ainsi toutes les opérations de l'ame se ramènent à des perceptions.

RAISONNEMENT, se prend aussi pour argument, syllogisme, les diverses raisons dont on se sert dans une question, dans une affaire.

Il y a différentes fortes de raifonnemens; mais le plus usité dans les écoles, c'est le syllogisme qui se définit, un tissu de trois propositions fait de manière que si les deux premières sont vraies, il est impossible que la troisième ne le soit pas. La conséquence ou conclusion est la proposition principale du syllogisme, & à laquelle les deux autres doivent se rapporter gilme que pour obliger quelqu'un d'avouer une troisième proposition qu'il n'avouoit pas auparavant. Supposé la vérité des deux prémisses du syllogisme, il faut que la conséquence soit nécessairement vraie, parcequ'elle est enfermée équivalemment dans les prémisses. Pour rendre ceci intelligible, il faut se souvenir qu'une proposition est vraie, lorsque l'idée du sujet contient l'idée de l'attribut. Et comme il ne s'agit dans un syllogisme que de faire sentir que la troisième proposition, dite la conséquence, est vraie, il ne s'agit donc que de faire appercevoir comment dans cette conséquence l'idée du sujet contient l'idée de l'attribut. Or que fait-on pour montrer que la conséquence contient l'idée de l'attribut? On prend une troisième idée appelée moyen terme (parcequ'en effet elle est mitoyenne entre le sujet & l'attribut), de manière qu'elle est contenue dans le sujet, & qu'elle contient l'attribut; car si une première chose en contient une seconde, dans laquelle seconde une troisième soit contenue, la première nécessairement contiendra la troisième. Si une liqueur contient du chocolat dans clair que cette liqueur contient aussi du cacao. Voyez Syllogisme.

On dit familièrement, point tant de raisonnemens, point tant de raisonnement; & ce sont des saçons de parler dont un supérieur se sert à l'égard d'un inférieur, pour lui marquer qu'il veut être obéi sans répli-

On dit familièrement, faire des raisonnemens à perte de vue; pour dire, faire des raisonnemens vagues & qui ne concluent rien.

Tome XXIV

rapporter; car on ne fait un syllogisme que pour obliger quelqu'un
d'avouer une troisième proposition
qu'il n'avouoit pas auparavant. Supposé la vérité des deux prémisses du
syllogisme, il faut que la conséquence soit nécessairement vraie,
parcequ'elle est ensermée équivalemment dans les prémisses. Pour
rendre ceci intelligible, il faut se
souvenir qu'une propositionest vraie,
lorsque l'idée du sujet contient l'idée de l'attribut. Et comme il ne
s'agit dans un syllogisme que de

RAISONNER, signifie aussi, chercher & alléguer des raisons pour examiner une affaire, une question, pour appuyer une opinion, &c. Toute la famille raisonne beaucoup sur ce mariage. Il veut qu'on lui obéisse sans

raisonner.

Lorsqu'on se sent offensé ou importuné des discours, des répliques d'une personne sort inférieure, on dit, ne raisonnez pas tant. Si vous

raisonnez davantage, je....

On dit proverbialement & populairement, raisonner pantousse; pour dire, raisonner de travers. On dit dans le même sens, raisonner comme un coffre. Et dans cette acception, raisonner se dit par allusion au mot résonner.

lequel est contenn du cacao, il est clair que cette liqueur contient aussi du cacao. Voyez Syllogisme.

On dit familièrement, point tant de raifonnemens, point tant de raifonnemens, point tant de raifonnemens, point tant de raifonnemens.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troissème longue ou

brève. Voyez VERBE.

RAISONNEUR, EUSE; substantif. Celui, celle qui raisonne. C'est un bon raisonneur, un mauvais raisonneur.

Il se prend le plus souvent en mauvaise part; & quand il est em-

ployé sans épithète, il ne se dit que d'une personne qui fatigue, qui importune par de longs, par de mauvais raisonnemens. C'est un raisonneur insupportable. Elle a mis sa semme de chambre à la porte, parcequ'elle saisoit la raisonneuse.

RAJUSTÉ, ÉE; participe passif. Voy.

RAJUSTER.

RAJUSTER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Resicere. Ajuster de nouveau, raccommoder, remettre en bon état. Rajuster un habit. Rajuster une serrure. Rajuster une horloge.

On dit figurément & familièrement, la patience rajuste bien des choses. Cet emploi a rajusté ses af-

faires.

RAJUSTER, se dit aussi familièrement des personnes. Ils écoient brouillés, mais je les ai rajustés.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troisième longue ou

brève. Voyez VERBE.

RAKONICK; ville de Bohême, capitale d'un cercle de même nom, à douze lieues, ouest, de Prague.

RÂLE; substantif masculin. Sorte d'oiseau dont on distingue plusieurs espèces, savoir, le râle d'eau, le râle de genêt, le râle noir terrestre,

& le râle rouge.

Le râle d'eau est le plus grand des râles: il a un pied de longueur; & quoiqu'il ressemble beaucoup à la poule d'eau, il ne sait ni nager, ni se plonger dans l'eau; mais il court fort vîte, va se cacher sur le bord des rivières, & semble marcher sur l'eau: en volant il tourne ses pattes par en bas; sa queue est aussi beaucoup plus longue, & la tache sur le sommet de la tête proche du bec plus petite que dans la poule d'eau: son bec ressemble à celui du

héron éroilé; la mâchoire inférieuré est un peu rouge; le champ de son plumage approche, pour la couleur, de celui du râle terrestre; en général, cet oiseau n'a aucun des caractères qui conviennent aux râles proprement dits, ni à la poule d'eau: il a une plume blanche de chaque côté de la queue, le dessous de la poitrine bleu, le dessus du dos tanné, les plis des aîles blancs: sa chair est tendre, on lui trouve le goût de la poule d'eau; & sa manière de nicher & de nourrir ses petits est comme celle du râle.

Albin, dans sa nouvelle histoire des Oiseaux, parle de trois râles, d'eau: le premier est celui dont nous venons de parler : le deuxième est une espèce de foulque, & quand il est gras, il est aussi bon que la quercerelle: le troisième est un râle d'eau de Bengale; il a le bec long & jaune, les yeux entourés d'un cercle blanc, l'iris jaune, le sommet de la tête blanc, le cou brun, la poitrine & les cuisses blanches, les aîles verdâttes & mêlées de pourpre & de taches orangées, la queue courte & bigarrée comme le plumage des aîles, les jambes dépourvues de poils & d'un jaune verdâtre, ainsi que les pieds, & les griffes noires.

Le râle de genêt est ainsi appelé parcequ'il habite dans les genêts, & qu'il en mange la semence: il fréquente aussi les vignes & les petits bois taillis; il est plus grand que le râle noir: le champ de son plumage est roussâtre; sa tête est semblable à celle d'une perdrix grise, ses cuisses sont parsemées de taches blanches; il a les jambes & les pieds comme le râle noir: la chair de cet oiseau a quelque chose de plus délicat & de plus agréable que celle de la perdrix. Quelques-uns croyent que le râle

de genêt sert, ainsi que le râle noir terrestre, de conducteur aux cailles.

Le râle noir terrestre est beaucoup plus commun que les autres espèces de tales: ses jambes sont courtes comme celles des oiseaux qui ont le pied plat : ses doigts sont trèslongs, excepté celui de derrière qui est fort court : le plumage de ses cuisses est tacheté de blanc sur une couleur noire bleuâtre; le dessus du corps est noir ainsi que la poitrine, & marqueté d'une couleur tannée: son bec est grêle & rouge en dessus: sa queue est courte, de même que dans tous les oiseaux de rivage qui ne nagent pas: il est charnu comme un merle, & trèsbon à manger.

On voit beaucoup de ces oiseaux; ils courent si vîte, qu'on dit proverbialement, courir comme un râle; ils fréquentent les bords des ruisseaux, c'est là que les paysans les prennent aux lacs ou aux filets: on peut voler le râle noir à l'épervier. Il n'a qu'un vol, & il est bientôt pris en pays découvert.

L'oiseau dont nous avons parlé au mot CAILLE, sous le nom de Roi DES CAILLES, est une espèce de râle noir terrestre qui diffère pen du précédent.

Le râle rouge diffère du râle noire, non seulement par la couleur, mais encore par le bec; c'est le moins commun de tous les râles: sa couleur tire fur le roux, & il vit dans les bois taillis.

Catesby dit qu'on trouve en Amérique un râle terrestre noir, qui devient si gras qu'il est facile aux Indiens de le prendre: sa chair est aussi bonne que celle de l'ortolan.

RALE; substantif masculin. Action de râler, & le bruit qu'on fait en | ralant. Hypocrate remarque que le râle imite le bruit de l'eau bouillante. La première syllabe est longue &

la seconde très-brève.

RALEMENT; substantif masculin. Synonyme de râle. Le râlement est regardé communément comme un signe d'agonie.

RALENTI, IE; participe passif. Voyez

RALENTIR.

RALENTIR; verbe actif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Relaxare. Rendre plus lent. Ce cheval a ralenti sa course. Ralentir le mouvement d'un pendule.

Il se dit aussi dans le sens figuré. L'âge ralentis l'ardeur qui fait les conquérans. Il ne faut pas ralentir la charité ni l'empêcher de se répandre.

Il est aussi pronominal résléchi, tant au propre qu'au figuré. Le mouvement d'un boulet de canon s'augmente & se ralentit par degrés. Quand la fièrre quitte un malade, son pouls se ralentit. Son amour commence à se ralentir. Son zèle pour vous ne s'est jamais ralenti.

RALENTISSEMENT; substantifmasculin. Relaxatio. Relâchement, diminution de mouvement, d'activité. Il se dit au propre & au figuré. Le ralentissement des ouvrages. Le ralen-

tissement de son amour.

RALER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Ægrè spiritum trahere. Rendre en respirant un son enroué causé par la difficulté de la respiration. Il y a des gens qui râlent en dormant. Il se dit proprement des agonisans. Elle n'en reviendra pas, elle commence à râler.

La première syllabe est longue; & la seconde longue ou brève. Voy.

Verbe.

RALINGUER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se cons jugue comme CHANTER. Terme de Marine, qui signifie faire couper le vent par les ralingues, ensorte qu'il ne donne pas dans les voiles.

RALINGUÈS; substantif masculin pluriel, & terme de Marine. Cordes que l'on coud en ourlet autour des voiles pour en renforcer les bords.

RALLIÉ, ÉE; participe passif. Voyez RALLIER.

RAI LIEMENT; substant. masculin & terme de Guerre. Fusarum copiarum collectio. Il se dit de l'action des troupes qui, après avoir été rompues ou dispersées, se rassemblent. Et l'on appelle mot de ralliement, le mot que le Commandant donne aux troupes pour se rallier en cas de déroute ou de séparation.

Tour Officier commandant un détachement, qui sort de l'armée pour aller sur les ennemis asin d'apprendre des nouvelles, donne un mot de ralliement. Il marque s'il est possible un rendez-vous à la troupe, au cas qu'elle vienne à être rompue ou obligée de se retirer avec précipitation. On donne aussi le mot de ralliement aux patrouilles qui sortent hors d'une ligne ou d'un poste important & avancé.

On prononce raliemant.

RALLIER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanten. Fusos milites colligere. Rassembler, remettre ensemble des troupes compues ou dispersées. Après la perte d'une bataille, le premier soin du Général doit être de rallier ses troupes pour faire sa retraite en ban ordre. On rallia les dragons derrière l'infanterie. Rallier un régiment.

En termes de Marine, on die, sallies le navire au vent; pour dise, mettre le navire au vent. Et se rallies

à terre; pour dire, s'approcher de terre.

RALLONGÉ, ÉE; participe passif.

Voyez RALLONGER.

RALLONGEMENT; substantif masculin & terme de Charpenterie. On appelle rallongement d'arrêtier, la ligne diagonale depuis le poinçon d'une croupe jusqu'au pied de l'arrêtier qui porte sur l'encoignure de l'entablement.

RALLONGER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Extendere. Rendre plus long en ajourant quelque pièce, quelque morceau d'étosse à peu près semblable. Rallonger une veste. Rallonger une juppe.

Quoique ce verbe ne soit ordinairement usité que dans l'acceptions précédente, cependant il s'emploie quelquesois dans la signification sumple d'allonger. On a trop accourcices étrivières, il faut les rallonger.

RALLUME, EE; participe passif.

Voyez Rallumer.

RALLUMER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Allumer une seconde sois. Le seu paroissoit éteint, mais le vent le ralluma pendant la nuit. Si vous éteignez la chandelle nous ne pourrons pas la rallumer.

Il s'emploie aussi figurément. Rallumer la guerre. La présence de son amant ralluma son amour. Un mot lâché imprudemment a rallumé sa colère.

RAILUMER, est aussi pronominal résièchi dans le propre & dans le siguté. Le seu se ralluma pendant la nuit. La guerre s'est rallumée entreces Puissances. Si la sièvre viens à se rallumer.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troissème longue on brève. Voyez VERBE. RAMA; nom d'une ancienne ville de | la Terre Sainte, dans la tribu de Benjamin, entre Gabaa & Bethel.

RAMA, est aussi le nom d'une ville de la Palestine, qui n'est plus aujourd'hui qu'un bourg situé à trois lieutes de Jafa. Il s'y fait quelque commerce en noix de galle, séné & gomme d'Arabie que les Arabes du désert y apportent chaque semaine.

RAMADA; ville de l'Amérique méridionale, au Royaume de Grenade, dans le gouvernement de Sainte-Marthe, à quarante lieues de Sainte-Matthe vers l'Orient.

RAMADAN; voyez RAMAZAN.

RAMAGE; substantif masculin. Avium cantus. Le chant des petits agréable. Chaque oiseau a un ramage qui lui est propre.

RAMAGE, signifie aussi rameau, branchage. Dans cette acception, il se dit particulièrement pour signifier une représentation de rameaux, branchages, feuillages, steurs, &c. sur une étoffe. Du velours à ramage. Du damas à grands ramages, à petits ramages.

Dans quelques coutumes, comme celle de Bretagne, ramage signifie branche particulière d'une ligne, car chaque ligne paternelle ou maternelle se subdivise en plusieurs branches. On dit communément que quand le ramage défaut, le lignage succède, c'est-à-dire, qu'au défaut d'une ligne l'antre fuccède.

En quelques lieux, on appelle droit de ramage, la liberté qu'ont les particuliers de couper des rameaux ou des branches d'arbres dans les forêts de leur Seigneur.

La première syllabe est brève, la seconde longue, & la troisième très-

brève.

RAMAGER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Canere. Il se dit des oiseaux qui font entendre leur ramage. Dès que l'aurore paroît les oiseaux commencent à ramager.

RAMAIGRI, IE; participe passif.

Voyez RAMAIGRIR.

RAMAIGRIR; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Remacrescere. Rendre maigre de nouveau. Il avoit pris de l'embonpoint, mais cette nouvelle maladie l'a ramaigri.

Il est aussi verbe neutre & signifie, retomber dans le premier état de maigreur, redevenir maigre. Ces chevaux s'étoient refaits, mais depuis quelque temps ils ramaigrissent.

oiseaux. Le ramage de la fauvette est \ RAMAILLAGE; substantif masculin & terme de Chamoiseurs. Action de ramailler.

RAMAILLER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Terme de Chamoiseurs. Donner aux peaux de boucs, de chèvres & de chevreaux la façon nécessaire pour les passer en chamois, ce qui ne se fait qu'après qu'elles ont été passées à l'huile.

RAMANANCOR; fle des Indes orientales sur la côte de la Pêcherie près du pays de Maravas, dont elle est séparée par un détroit. Elle a huir ou neuf lieues de circuit. Il n'y a que quelques villages.

RAMAS; substantif masculin. Congeries. Assemblage de diverses choses. Il a dans son cabinet un ramas de toutes sortes de brochures. Il n'est guère usité qu'en parlant de l'amas 💂 de l'assemblage de choses qu'on re-. garde comme étant de peu de confidération.

RAMASSE; substantif féminin. Espèce de traineau dans lequel les voyageurs descendent les montagnes où il y a de la neige. Louis XIII a defcendu, près de Briançon, une montafur une ramasse.

RAMASSE, EE; participe passif.

Voyez RAMASSER.

On dit, ce ne sont pas des troupes réglées, ce sont des gens ramassés.

On dit d'un homme trapu, qu'il est ramassé; pour dire, qu'il est vigoureux, qu'il a beaucoup de

RAMASSER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Colligere. Faire un assemblage, un amas de plusieurs choses. Il a ramassé tout ce qu'il a pu trouver de coquillages dans cette île. En ramassant tout ce qui lui est dû, il sera en état de payer cette terre. Il a ramassé tout ce qu'il y a d'intéressant dans cet Auteur.

RAMASSER, signifie aussi, rejoindre, assembler ce qui est épars en plufieurs endroits. Il ramassa tout ce qu'il put trouver de Hussards pour poursuivre l'ennemi. On dit au jeu dans le même sens, ramasser les car-

On dit figurément, ramasser ses forces; pour dire, recueillir, réunir toutes ses forces pour quelque

effort extraordinaire.

En termes d'Emailleurs, on dit, ramasser l'émail; ce qui fignifie, le prendre encore chand & liquide dans la cuiller où il a été fondu avec 'le verre, pour en tirer du canon, c'est-à-dire, des bâtons ou filets de grosseurs différentes, dont on se fert pour travailler les ouvrages à la lampe.

RAMASSER, signifie aussi prendre ce qui est à terre. On ramasse une canne, un chapeau, quand ils sont tombés. Il ramassa une pierre pour la lui jeter à la tête. Les pauvres gens ramassent les épis qui restent clans le s champ après qu'on a enlevé les ger-

On dit proverbialement & populairement, cela ne vaut pas le ramasser; pour dire, cela ne métite pas que l'on y songe.

RAMASSER, signifie populairement & bassement, maltraiter de coups ou de paroles. S'il va encore chez cette

femme, son père le ramassera.

RAMASSER, signisse encore, trainer dans une ramasse. Il fait métier de ramasser les voyageurs qui passent par le mont Cénis. Cet Officier se fit ramasser quand il sut au haut de la montagne.

La première syllabe est brève, la seconde longue & la troisième longue ou brève. Voyez VERBE.

RAMASSIS; substantif masculin du style familier. Assemblage de choles ramassées sans choix. Un ramas-

sis de mauvaises estampes.

RAMAZAN, ou Ramadan; substantif masculin. Nom d'un jeune ou carême des Mahométans, ainsi que de leur neuvième mois, pendant lequel dure cette abstinence religieuse. Il ne leur est pas permis pendant ce temps-là, de manger, ou de mettre quoi que ce soit dans leur bouche, tant que le soleil est sur l'horison; mais après qu'il est couché, & que les lampes, qui sont autour du clocher des mosquées, sont allumées, ils se livrent à la joie & à la bonne chère. Ils font d'ailleurs presque toutes leurs affaires la nuit, & passent le jour à dormir & à se reposer; de sorte qu'à proprement parler, leur jeûne n'est autre chose qu'un changement du jour à la nuit. Ils appellent ce mois saint & sacré, & disent que pendant ce temps, les portes du paradis sont ouvertes, & celles de l'enfer fermées. Le jeûne

du Ramadan est d'une telle obligation, qu'il en couteroit la vie à quiconque oseroit le rompte. C'est surtout un crime abominable de boire du vin; & ceux qui prennent cette liberté dans d'autres temps, ont soin de s'en abstenir quatorze jours avant le grand jeûne, pour ne point donner de scandale. Comme les mois des Mahométans sont lunaires, leur Ramadan vient tous les ans dix jours plutôt que l'année précédente; de sorte qu'avec le temps, ce jeûne parcourt tous les mois de l'année.

RAMBADES; substantif féminin pluriel & terme de Marine. On appelle ainsi deux élévations égales, d'environ quatre pieds & demi chacune, divisées par le coursier, & sur chacune desquelles quatorze ou quinze hommes peuvent se placer

pour combattre.

RAMBERGE; substantif séminin & terme de Marine. Sorte de petit vaisseau, propre à aller faire des découvertes. Autresois on appelloit ainsi en Angleterre, des vaisseaux de guerre, & on donne aujourd'hui ce nom à de petits bâtimens qui servent dans les rivières de ce pays.

RAMBERVILLERS; ville de France en Lorraine, sur la montagne, à dix lieues, sud-est, de Nancy. Il s'y tient tous les samedis un mar-

ché considérable de blé.

RAMBOUILLET; bourg de l'île de France, dans le Hurepoix, à quatre lieues, est, de Nogent-le-Roi.

RAMBOUR; substantif masculin.
On appelle pomme de rambour, une
espèce de pomme qui grossit beaucoup, & qui est un peu acide. On
cueille les pommes de rambour pendant l'été.

RAMBOUTS, (Théodore) Peintre d'Anvers, mort en 1642, excelloit

dans le petit. On admire dans ses Ouvrages la légereté & la finesse de la touche. Ses figures sont bien dessinées & plaisantes. Il a représenté des preneurs de tabac, des buveurs, &c.

RAMBURES; bourg de France en Picardie, à une lieue, d'Oise-mont.

RAME; substantif féminin. Longue pièce de bois, dont l'une des extrémités est applatie, & qui étant appuyée sur le bord d'un bâtiment, sert à le faire siller. La partie qui est hors du vaisseau, & qui entre dans l'eau, s'appelle le*plat* ou la pale, & celle qui est endedans, & où les rameurs appliquent leurs mains, afin de la mettre en mouvement, se nomme le manche de la rame. Pour faire siller un bâtiment, par le moyen de cette pièce de bois, les rameurs tournent le dos à la proue, & tirent le manche de la rame vers eux, c'est à dire, le tirent vers la proue, afin que la pale avance vers la pouppe : mais la pale ne peut point avancer dans ce sens, sans frapper l'eau; & comme cette impulsion est la même que si l'eau frappoit la pale de pouppe à proue, le bâtiment est mû selon cette direction. De là il suit que plus la pale se meut dans l'eau avec force, c'est-à-dire, plus son choc est grand, plus le vaisseau fille vîte.

On appelle sur les galères, mariniers de rame, ceux qui se louent pour servir sur les galères pendant un certain temps, & qu'on appelle autrement bonnes voglies.

On dit figurément, être à la rame, tirer à la rame; pour dire, travailler beaucoup, être dans un emploi très-pénible. Il faudra être long-temps à la rame pour exécuter ce projet. C'est tirer à la rame, que d'avoir affaire à un homme comme lui.

•RAME, se dit aussi d'un petit branchage que l'on plante en terre pour

fournir des pois.

En termes de Rubanniers & autres Ouvriers Tissuiers, on appelle rames, de longues sicelles de moyenne grosseur, attachées aux arcades des bâtons de retour, & qui font hausser les lisses.

RAME, se dit encore en parlant du papier, & signisse un paquet de vingt mains de papier mises ensemble. La rame de papier contient cinq cens feuilles. Vendre du papier à la rame.

Parmi les Imprimeurs & les Libraires, on dit, mettre un livre à la rame; pour dire, en vendre aux épiciers & aux beutrières les feuilles imprimées faute de débit. Richelet die qu'Amelot pensa devenir sou, lorsqu'il apprit qu'on alloit mettre son Tacite à la rame.

La première syllabe est brève, & la seconde très-brève.

RAME, ÉE; participe passif. Des pois ramés. Voyez RAMER.

On apppelle balles ramées, deux balles de plomb jointes ensemble par un fil d'archal tortillé. Et en termes d'artillerie, on appelle boulets ramés, des boulets composés de deux demi-globes de fer joints par une barre qui les assemble. Les boulets ramés sont plus en usage à la mer que sur terre.

Ramé, en termes de Blason, a la même signification que chevillé. Voyez ce mot.

RAMEAU, (Jean Philippe) nâquit à Dijon le 25 Septembre 1683, & mourut à Paris le 12 du même mois 1764. Après avoir acquis les premiers élémens de la musique,

le goût puissant qu'il se sentit pour cet art lui fit quitter sa patrie dès sa jeunesse. Il suivit les opéra ambulans de province dans l'idée que la pratique continuelle qu'ils exigent, sert à fortisser l'artisse & à 🕆 développer le germe du talent. A l'âge de 17 ou 18 ans, il commença ses essais en mulique, & comme ils étoient déjà au dessus de la portée de son siècle, ils ne réussirent pas, quoiqu'exécutés dans Avignon, qui étoit alors en réputation à cet égard. Le dépit le fit sortir de cette ville, & après avoir parcouru une partie de l'Italie & de la France, il interrogea l'instrument le plus propre à lui rendre raison de ses idées sur la musique, le clavecin. L'étude qu'il fit de cet inftrument le rendit habile dans son jeu, & presque le rival du célèbre Marchand. Il s'arrêta quelque temps à Dijon sa patrie, où il toucha l'orgue de la Sainte Chapelle. Il resta beaucoup plus long temps à Clermont, où il toucha celui de la Cathédrale. La réputation qu'il s'y étoit faite y entraîna Marchand qui voulut l'entendre. Dès que Marchand l'eut entendu, il dit : Rameau a plus de main que moi, mais j'ai plus de tête que lui. Ce discours rapporté à Rameau, l'engagea à rendre la pareille à Marchand. Il fit le voyage de Paris dans cette vue, & n'ent pas de peine à reconnoître la supériorité de celui ci. Dès-lors il se proposa d'êtte son auditeur le plus assidu, & ne rougit point de devenir son disciple. Il apprit sous un tel Maître, les principes les plus lumineux de l'harmonie, & presque toute la magie de son art. Ce fait est beaucoup plus constant que celui par lequel on a voulu attribuer ses lumières à cet égard à celles

celles du Père Castel. Il est de l'aveu même de Rameau. Quelque temps après il concourut pour l'otgue de Saint Paul, & fut vaincu. Dès ce moment il abandonna un genre dans lequel il ne pouvoit pas primer, pour s'ouvrir une carrière toute neuve en musique. Il vit que les succès de cet art dépendoient de beaucoup de méditations sur la théorie; il en fit de profondes. C'est à ces méditations que nous devons la Démonstration du principe de l'harmonie, vol. in-4°. ouvrage universellement estimé, qui porte sur un principe simple & unique, mais très-lumineux, la base fondamentale. Cette idée si naturelle, dont cet Auteur a fait un si grand usage dans son Code de la Musique, imprimé au Louvre, est pour ce bel art une vraie découverte, comparable dans son genre à celle de Newton sur la lumière. On vit par les foins de Rameau au Théâtre de l'Opéra, un spectacle & même un orchestre nouveau. Il sut braver les préjugés, & croire que son art avoit des bornes moins étroites que celles que le demi talent, la paresfe & l'envie lui prescrivoient. On prétendit que sa musique étoit inexécutable; il s'obstina, & le succès prouva que son obstination étoit raisonnable. Alors on se retrancha à dire que ses Ouvrages n'étoient merveilleux que par la difficulté; mais le fentiment & l'expérience disent qu'ils le sont en effet par les grandes beautés qu'ils renferment; beautés d'autant plus réel les, qu'elles sont indépendantes de l'illusion des décorations, & de la poëlie.Quinault avoit dit,qu'ilfalloit que le Poëte fut le très-humble serviteur du Muficien. Qu'on me donne la Gazette de Hollande, dit Rameau, Tone XXIV.

& je la mettrai en musique. Il disoit vrai, s'il en faut juger par certains mauvais poëmes qu'il a mis sur le Théâtre de l'Opéta, & qui opt eu le plus grand succès. Le Roi voulant récompenser le mérite de cet Artiste, lui donna le cordon de l'Ordre de Saint-Michel, & lui fit expédier des lettres de noblesse peu de temps avant sa mort. Les mœurs de Rameau étoient pures, son mariage fut heureux. Son caractère étoit simple & mêlé quelquefois d'un peu de brusquerie; mais comme il étoit accompagné d'un métite supérieur, il a pu contribuer à sa gloire; car sans cette fermeté, les sujets indolens qu'il avoit à employer seroient restés au mêmepoint, & son obstination les a rendus savans malgré eux. Quoiqu'il ait couru ·lamême carrière que Lulli, il y a beaucoup de différence entr'eux. Ils le relsemblent seulement en ce qu'ils sont tous deux Créateurs d'un spectacle nouveau. Les Opéra de Rameau diffèrent autant de ceux de Lulli que celui-ci diffère de Perrin. Lulli plus simple parle au cœur, a dit un homme d'esprit, Rameau peint à l'esprit & à l'oreille, & quand il veut attendrir, il parle au cœut comme lui. L'un est plus populaire, plus uniforme, l'autre plus savant, plus harmonieux & plus mâle. Lulli, quoiqu'en général plus efféminé, a quelquefois été grand, & Rameau, quoiqu'en général sublime, majestueux & terrible, a sacrifié quelquefois aux grâces & à la volupté. Le premier, quoiqu'Italien d'origine, est régardé par les Italiens mêmes comme un compositeur de tréteaux; & ils admirent, & ont même fait passer dans leur Langue quelques Opéra du second qui étoit François. V

Après la mort de Rameau, les Musiciens, ses Contrères, firent pour lui un Service solennel dans l'Église de l'Oratoire de la rue St-Honoré. On exécuta à cette Messe plusieurs morceaux de musique de celui de qui on faisoit les funérailles. C'étoit le plus beau mausolée que l'on pût ériger au défunt, & placer, suivant la pensée d'un Philosophe, & grand admirateur de Rameau, le tableau de la transfiguration, pour servir de catafalque au Prince des Peintres. Entre les Ouvrages déjà cités, & plusieurs Recueils de Pièces de clavecin admirées pour l'harmonie, on doit à Rameau plusieurs autres Opéra dont voici la liste. Hyppolite & Aricie, les Indes Galantes, Castor & Pollux, les Fêtes d'Hébé, Dardanus, Platée, les Fêtes de Polimnie, le Temple de la Gloire, les Fêtes de l'Hymen, Zais, Pigmalion, Nais, Zoroastre, la Guirlande, Acante & Céphise, Daphné & Eglé, Lisis & Délie, les Sybarites, la naissance d'Osiris, Anacréon, les Surprises de l'Amour & les Paladins.

RAM

RAMEAU; substantif masculin. Ramulus. Petite branche d'arbre. Noé ayant lâché la colombe après le déluge, elle revint avec un rameau d'olivier dans son bec. Les arbres poussent des rameaux au printemps.

On appelle Dimanche des Rameaux, jour des Rameaux, le Dimanche qui précède celui de Pâques, & qui est le dernier du Carême. Il est ainsi appelé parceque
les Chrétiens y portent des palmes
ou des rameaux bénis en procefsion, pour honorer l'entrée triomphante de Jésus-Christ dans la ville
de Jérusalem. Lots de cette entrée
que le Sauveur du monde sit huit
jours avant Pâques, le peuple alla

au-devant de lui, tenant des palmes à la main, ainsi que le rapportent les Évangélistes.

En termes d'Anatomie, on appelle figurément rameaux, les petites veines qui répondent à une grosse. On le dit aussi des artères & des nerfs. Cette artère se divise en plusieurs branches, & chaque branche se subdivise en plusieurs rameaux.

RAMEAUX, se dit aussi figurément des différentes branches qu'on trouve dans une mine d'or & d'argent, &c. Cette mine a différens rameaux.

Il se dit encore en termes de fortifications, des diverses branches des mines, qu'on appelle aussi canaux, retours, araignées, galeries. Les rameaux partent ou du chemin couvert, ou du fossé, & se prolongent jusqu'au pied du glacis, ou même quelquefois jusque sur des Ouvrages hors du glacis. De ces rameaux principaux il s'en tire d'autres à droite & à gauche sur le glacis, & le long du chemin couverr. On ne peut se parer de l'effet de ces mines qu'en découvrant leurs rameaux. Il faut toujours prendre le dessous de ces rameaux, sans quoi on n'est point en sûreté.

RAMEAU, se dit aussi figurément en Généalogie, des différentes parties d'une même branche d'une famille.

La première syllabe est brève, & la seconde moyenne au singulier, mais celle-ci est longue au pluriel.

RAMÉE; substantif séminin. Ramalium umbraculum. Assemblage de branches entrelacées naturellement ou par artifice. Au village on danse sons la ramée.

RAMÉR, se dit aussi des branches coupées avec leurs seuilles vertes. On tapisse les rues de ramées à certaines sêtes solennelles. Un Bu· cheron courbé sous le faix de la ra-

La première syllabe est brève, la seconde longue & la troisième très-brève.

RAMENDABLE; adjectif des deux genres. Qui peut se ramender. Cet ouvrage n'est pas ramendable.

RAMENDAGE; substantif masculin & terme de Doreurs fur bois. Action de ramender & effet de cette action.

RAMENDE, ÉE; adjectif & participe passif. Voyez Ramender.

RAMENDER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Pretium minuere. Terme populaire. Baisser, diminuer de prix. Il se dit principalement des vivres, des denrces. Le blé est ramendé depuis la moisson. Le vin ne ramende pas.

Il est aussi actif dans le même sens. La Police a ramendé le pain.

RAMENDER, se dit aussi en termes de Doreurs & d'autres Ouvriers, de l'action de corriger les fautes de quelque ouvrage. Un Doreur ramende une bordure mal dorée en remettant de l'or où il en manque. Quand les Jurés ont saist l'ouvrage d'un artisan à cause de la malsaçon il est reçu à ramender quand la chose est ramendahle.

RAMENE, ÉE; participe passif. Voy. RAMENER.

RAMENER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel fe conjugue comme Chan-TER. Reducere. Amener une seconde fois. Pourquoi n'avez-vous pas ramené ici votre ami?

On dit au jeu des dés, il avoit amené neuf, il ramena le même - point.

RAMENER, signifie aussi remettre une personne dans le lieu d'où elle étoit partie. On l'a ramené chez lui dans une berline. Les coches sont établis pour mener & ramener les voyageurs Il commandoit un détachement de douze cens hommes & il n'en a ramené que quatre cens.

Il se dit aussi des animaux. Les Bergers ramènent leurs troupeaux à

la maison.

RAMENER, en termes de Manége, signifie faire baisser le nez d'un cheval qui porte au vent. On met des branches hardies ou la martingale aux chevaux pour les ramener.

RAMENER, signifie aussi faire revenir avec soi. Il ramena plusieurs fois son régiment à la charge. Vous ramènerez ce soir mon équipage ici.

On dit, ramener une vieille mode; pour dire, la mettre en vogue.

RAMENER, se dit aussi en parlant des choles qu'on amène d'un lieu à son retour quoiqu'on ne les y eût pas menées. Il a ramené d'excellens chiens

à son retour d'Angleterre.

On dit figurément, le printemps ramène les beaux jours. Ramener les brebis égarées au bercail. Ramener quelqu'un à son devoir. Cette jeune beauté a ramené avec elle les jeux , les ris & les amours. Un Juge habile ramène les autres à son opinion.

On dit aussi familièrement, ramener un homme; pour dire, le radoucir, le faire revenir de son emportement. Et je le ramenerai bien; pour dire, je le ferai bien revenir à la raison.

On dit figutément, ramener des affaires de bien loin; pour dire, rétablir des affaires qui paroissoient défespérées.

On dit, qu'un cheval se ramene bien; pour dire, qu'il porte bien sa tête. Et que son mors le ramène bien; pour dire, qu'il lui fait bien porter la tête.

V ij

RAMENER, se dit à la longue paume, pour dire, rechasser un coup de volée. Il a bien ramené ce coup-là.

La première syllabe est brève, la seconde très-brève, & la troisième longue ou brève. Voyez VERBE.

Le pénultième e des temps ou personnes qui se terminent par un e muet, prend le son de l'e ouvert

& allonge la syllabe.

RAMENERET; substantif masculin & terme de Charpenterie. Trait que fait un Charpentier avec le cordeau, pour prendre la longueur des arrêtiers.

RAMENTEVOIR; vieux verbe actif & pronominal réfléchi, qui fignifioit autrefois, faire souvenir & se

souvenir.

RAMEQUIN; substantif masculin. Espèce de pâtisserie faite avec du fromage. Manger des ramequins.

RAMER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Ramalibus fulcire. Soutenir des pois ou quelqu'autre chose de même sorte, avec de petites rames qu'on plante en terre. Ramer des pois. Ramer du lin. Ramer des haricots.

Proverbialement, en parlant de quelqu'un qui veut faire une chose qu'il ne sait nullement faire, on dit, qu'il s'y entend comme à ramer des choux.

RAMER, est aussi verbe neutre, & signisse, tirer à la rame dans les galères, dans les bateaux, &c. Les forçats rament pour faire voguer la galère.

On dit en termes de Fauconnetie, que l'oiseau rame en l'air, ce qui signifie, qu'il se sert de ses ailes comme le Batelier fait de ses avirons.

RAMER, signifie figurément, prendre bien de la peine, avoir beaucoup de fatigue. Il a bien ramé pour amasséte ce qu'il a.

La première syllabe est brève, & la seconde longue ou brève. Voyez Verbe.

RAMEREAU; substantif masculin.

Jeune ramier. Manger des rame-

RAMESSES; nom d'une ancienne ville que bâtirent les Hébreux lorsqu'ils étoient en Égypte. On en

ignore la situation.

RAMETTE; substantif séminin & terme d'Imprimerie. Châssis de ser qui n'a point de barre au milieu, & qui est propre à recevoir des placards, des affiches, &c.

RAMEUR; substantif masculin. Remex. Celui qui tire à la rame. Un rang de rameurs. Il y avoit six rameurs pour remonter le bateau.

RAMEUX, EUSE; adjectif & termé de Botanique. Qui jette beaucoup de branches. L'absinthe est une plante fort rameuse.

RAMIER; substantif masculin. Palumbus. Sorte de pigeon sauvage dont nous avons parlé au mot pi-

geon. Voyez Pigeon.

RAMIFICATION, substantif masculin & terme d'Anatomie. Divifion, distribution de dissérens vaisseaux du corps qui sont regardés comme des branches par rapport aux rameaux qu'ils sournissent. La ramissication des artères, des veines, &c.-

RAMIFIER; (se) verbe pronominal réfléchi de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Se parrager, se diviser en plusieurs branches, en plusieurs rameaux. Il se dit des arbres, des artères, des veines.

RAMILLES; substantif féminin pluriel & terme d'Eaux & Forêts. Branches d'arbres qui restent dans les bois après qu'on en a tiré le bois de corde, & qui ne sont bonnes qu'à mettre dans les sagots.

RAMILLIES, ou RAMILLI; village des Pays Bas dans le Brabant, près de la Méhaigne & vers les sources de la petite Ghette. Il est fameux par la victoire que le Duc de Marlboroug y remporta en 1706, sur les François commandés par le Maréchal de Villeroi. Celui-ci fit à ce qu'on prétend, sa disposition de manière qu'il n'y avoit pas un homme d'expérience, qui ne prévît le mauvais succès. Des troupes de recrue, ni disciplinées, ni complettes, étoient au centre : il laissa les bagages entre les lignes de son armée; il posta sa gauche derrière un marais, comme s'il eût voulu l'empêcher d'aller à l'ennemi.

Marlboroug, qui remarquoit toutes ces fautes, arrange Ion armée pour en profiter. I! voit que la gauche de l'armée Françoise ne peut aller attaquer sa droite a il dégarnit aussi-tôt cette droite, pour fondre vers Ramilli avec un nombre supérieur. M. de Gassion, Lieutenant Général, qui voit ce mouvement des ennemis, crie au Maréchal: » Vous êtes perdu si vous ne chan-» gez votre ordre de bataille. Dé-» garnissez votre gauche pour vous » opposer à l'ennemi à nombre égal. » Faites rapprocher vos lignes da-» vantage. Si vous tardez un mo-» ment il n'y a plus de ressource ». Plusieurs Officiers appuyerent ce conseil salutaire. Le Maréchal ne les crut pas. Marlboroug attaque. ' Il avoit à faire à des ennemis rangés en bataille comme il les eût voulu poster lui - même pour les vaincre. Voilà tout ce que la France a dit; & l'histoire est en partie le récit des opinions des hommes: mais ne devoit-on pas dire aussi, que les troupes des Alliés étoient mieux disciplinées, que leur confiance en leurs Chefs & en leurs succès passés, leur inspiroit plus d'audace? N'y eût-il pas des régimens François, qui firent mal leur devoir? & les bataillons les plus inébranlables au feu, ne font-ils pas la destinée des Etats? L'armée Françoise ne réfista pas une demiheure. On s'étoit battu près de huit heures à Hochstet, & on avoir tué près de huit mille hommes aux vainqueurs; mais à la journée de Ramilli, on ne leur en tua pas deux mille cinq cens : ce fut une déroute totale: les François y perdirent 20 mille hommes, avec la gloire de la nation, & l'espérance de reprendre. l'avantage. La Baviere, Cologne, avoient été perdues par la bataille d'Hochstet; toute la Flandre Espagnole le fut par celle de Ramilli. Marlboroug entra victorieux dans Anvers, dans Bruxelles: il prit Ostende: Menin se rendit à lui.

Le Maréchal de Villeroi au défespoir, n'osoit écrire au Roi cette désaite. Il resta cinq jours sans envoyer de couriers. Ensin il écrivit la consirmation de cette nouvelle, qui consternoit déjl la Cour de France. Et quand il reparut devant le Roi, ce Monarque, au lieu de lui faire des reproches, lui dit, Monsseur le Maréchal, on n'est pas heureux à notre âge.

RAMINGUE; adjectif des deux genres. Il se dit du cheval qui résiste à l'éperon, qui se roidit quand il en est atteint, & qui resuse de se porter alors en avant.

RAMOITI, IE; participe passif-Voyez RAMOITIR.

RAMOITIR; verbe actif de la feconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Madefacere. Rendre moite. Le brouillard ramoitit le linge qui est à l'air.

RAMOLLI, IE; participe passif. Voy. RAMOLLIR.

RAMOLLIR; verbe actif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Mollire. Amollir, rendre doux & maniable. L'eau chaude ramollit la cire. Ramollir du cuir. Ramollir du parchemin.

Il s'emploie aussi sigurément. Les délices de Capoue ramollirent le courage des soldats d'Annibal.

On dit en termes de Fauconnerie, ramollir un oiseau; pour dire, redresser son plumage avec une éponge trempée.

RAMONE, ÉE; participe passif. Voy.

RAMONER.

RAMONER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER? Fuliginem è camino detergere. Nettoyer le tuyau d'une cheminée, en ôter la suie. Ce font les Savoyards qui ramonent les cheminées à Paris.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troisième longue ou

brève. Voyez VERBE.

RAMONEUR; substantif masculin. Celui dont le métier est de ramoner les cheminées. Noir comme un ramoneur.

RAMOTH, ou RAMOTH DE GA-LAAD; nom d'une ancienne ville de la Terre Sainte, qui selon Eusèbe étoit située à quinze milles de Philadelphie vers l'Orient. Elle appartenoit à la Tribu de Gad, & sur assignée pour demeure aux Lévites. Elle devint célèbre durant les règnes des derniers Rois d'Israël, & sur l'occasion de plusieurs guerres entre ces Princes & les Rois de Damas, qui l'avoient conquise, & sur lesquels les Rois d'Israël, à qui elle appartenoit, vouloient la resprendre. Joram, Roi de Juda, fut dangereusement blessé au siège de cette piace, & Jéhu fils de Namsis y fut sacré Roi d'Israël par un Prophète envoyé par Élisée. Achab, Roi d'Israël, fut tué dans un combat qu'il livra aux Syriens devant cette place.

RAMPANO; bourg maritime de Grèce dans la Morée, sur le golfe

de Colochine.

RAMPANT, ANTE; adjectif. Repens. Qui rampe. Insecte ram-

pant.

Il se dit aussi des plantes qui n'ont pas la tige assez forte pour se soutenir. La citrouille & la coulevrée

sont des plantes rampantes.

RAMPANT, se dit figurément de quelqu'un qui a de basses complaisances pour les grands, qui n'a point d'élévation dans le cœur, & dont les sentimens sont vils & abjects. On l'a toujours vu adulateur & rampant. Rien n'est plus méprisable que celui qui a l'ame rampante.

On dit, qu'un. Auteur a le style rampant; pour dire, qu'il a le style

bas & plat.

En termes de blason, on dit, lion rampant; pour dire, un lion qui est représenté montant. Il est opposé à lion passant.

Bonlieu, en Languedoc, d'azur au Lion d'or rampant sur un rocher

d'argent.

RAMPANT, se dit, en termes d'Ar-, chitecture, de ce qui n'est pas de niveau, de ce qui a de la pente. Un arc rampant.

RAMPANT, se dit en termes de Chirurgie, d'un bandage qui se fait avec une bande dont les circonvolutions entourent la partie en forme de spirale, & en laissant entr'elles des espaces découverts. Ce bandage a la figure d'un serpent qui se traîne le long d'un arbre en l'entourant.

RAMPE; substantif féminin. La partie d'un escalier par laquelle on monte d'un palier à l'autre. La première rampe a plus de degrés que la seconde.

RAMPB, se dit aussi de la balustrade de ser, de pierre ou de bois à hauteur d'appui, que l'on met le long de l'escalier pour empêcher de tomber. Tenez-vous à la rampe de peur de tomber. Une rampe de bronze.

RAMPE, se dit encore d'un plan incliné qui tient lieu d'escalier dans les jardins & dans les places fortes par lequel on monte & on descend sans degrés sur le rempart. La rampe est à l'angle du rempart, vis-à-vis de l'entrée du bastion. On descend dans le parterre par une rampe qui a peu de pente.

La première syllabe est longue,

& la seconde très brève.

RAMPEMENT; substantif masculin.
Reptatus. Action de ramper. Le rampement du serpent dissère de celui des vers de terre, en ce que le corps du serpent ne rentre pas en lui même, é qu'il se plie pour se raccourcir.

RAMPER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Repere. Se traîner sur le ventre. Il ne se dit au propre que des serpens, des couleuvres, des vers, des chenilles, &c. Les serpens rampent plus aisément dans les lieux raboteux que sur un terrain plat & uni.

RAMPER, se dit figurément de quelqu'un qui est dans un état abject & humiliant. Il rampe depuis la perte

d. son procès.

RAMPER, se dit aussi de ceux qui s'abaissent excessivement devant les grands, qui ont de lâches complais fances pour eux, & qui sollicitent leurs faveurs par des voies viles & basses. Il rampe à la Cour devant ceux qui distribuent les grâces.

On dit encore figurément de quelqu'un qui ne dit ou n'écrit rien que de bas & de très - commun, qu'il rampe, qu'il ne fait que ramper. Et que son style rampe; pour dire, que son style est bas & plat.

RAMPER, se dit aussi des plantes qui n'ont pas la tige assez forte pour se s'attachent aux arbres, comme le lierre, la coulevrée, la viorne, la vigne, le chèvreseuille. Le lierre rampe à terre autour des arbres & contre les murs.

La première syllabe est moyenne, & la seconde longue ou brève. Voyez VERBE.

Les temps ou personnes qui se terminent par un e séminin, ont la syllabe précédente longue.

RAMPIN; adjectif masculin & terme de Manége. Il se dit d'un cheval qui repose en une seule & même place, ou en cheminant sur la pince des pieds de derrière.

RAMPONNER; vieux mot qui si-

gnifioit autrefois railler.

RAMPONNES; vieux mot qui significit autrefois railleries.

RAMSEY; bourg d'Angleterre dans le Comté de Huntingthon.

RAMTRUT; substantif masculin.
Nom d'une Divinité qui a un temple à Onor, ville du Royaume de Canora dans les Indes orientales.
Elle a la figure d'un finge. On la promène quelquesois dans les rues de la ville sur un chariot, qui ressemble à une tour, & qui est de la hauteur de quinze pieds. Il a quatre roues, & on le traîne avec une gros-

se corde. Quelques prêtres montent sur ce chariot, pour accompagner l'idole, & chantent des prières pendant la procession.

RAMURE; substantif séminin, Le bois d'un cerf, d'un daim. La ramure d'un cerf est ronde, & celle d'un

daim est plate.

RAMURE, se dit aussi de toutes les branches d'un arbre. Ce hêtre a une belle ramure.

La première syllabe est brève, la seconde longue & la troissème très-brève.

RAMUS, (Pierre) naquit à Cuthe, village de Vermandois, en 1502. Ses Ancêtres étoient nobles; mais les malheurs de la guerre réduisirent son Aïeul à faire & à vendre du charbon pour subsister. Dans son enfance Ramus fut attaqué deux fois de la peste; à l'âge de huit ans il vint à Paris, d'où la misère le chassa. Il y revint une seconde fois, & ce second voyage ne fut pas plus heureux; enfin dans le troisième il fut reçu domestique dans le Collége de Navarre; il employoit le jour aux devoirs de son état, & la nuit à l'étude. Il acquit affez de connoissances pour parvenir au degré de Maître ès arts. Il prit pour sujet de sa thèse que tout ce qu'Aristote avoit enseigné n'étoit que fausseté & que chimères. On fut révolté de cette proposition; mais on fut charmé de la force avec laquelle il réfuta ses adversaires. Il en eut bientot un grand nombre. L'Université, pour venger Aristote, intenta contre Ramus un procès criminel. Elle l'accusa d'énerver la philosophie en décréditant le Philosophe Grec. L'affaire fut portée au Grand Conseil, qui lui défendir d'enseigner. L'Arrêt fut rendu en 1543, & peu s'en fallut-qu'on

ne l'envoyat aux galères. Il fut bafoué, joué sur les Théâtres, & il fouffrit tout sans murmurer. Cependant Ramus profita l'année d'après de la peste qui ravageoit Paris, pour recommencer ses leçons. Les Colléges étoient fermés; les Eçoliers allèrent l'entendre par désœuvrement. La Faculté de Théologie présenta requête au Parlement pour l'exclure du Collége de Presse; mais le Parlement le maintint dans fon emploi, Les Chaires d'Eloquence & de Philosophie étant venues à vaquer au Collége Royal de France, Ramus les obtint en 1551, par la protection du Cardinal de Lasraine. Il professa publiquement dans cette nouvelle place, réforma ce qu'il trouva de défectueux dans Aristote, corrigea Euclide, & composa une Grammaire pour les langues latine & françoise. On prononçoit alors en latin le Q, comme le K, de façon qu'on disoit Kiskis, Kankam, pour Quisquis, Quanquam; il eut bien des obstacles à surmonter pour réformer cette prononciation. La lettre Q, disoit un mauvais plaisant à ce sujet, fait plus de kankan que toutes les 24tres lettres ensemble. Ramus réforma beaucoup d'autres abus, fir diminuer les frais des études & des grades, fixa les honoraires des Protelleurs & leur nombre, & fit établir dans les Facultés de Théologie & de Médecine des leçons ordinaires faites par les Docteurs. Il propola, mais en vain, de bannir des écoles tout ce qui étoit dispute & argumentation en Théologie & en Philosophie. Enfin il se rendit si agréable à l'Université, que ce Corps le choisit plusieurs fois pour le députer au Roi. Ramus étoit protestant; après l'enregistrement de l'E-

dit qui petmettoit le libre exercice de la religion, il brisa les images du Collège de Presse, disant qu'il n'avoit pas besoin d'auditeurs sourds & muets; il déclama contre le discours de l'Université opposante à l'enrégistrement de l'Edit, & désavoua le Recteur. Cet éclat lui fit tort : la guerre civile l'obligea de quitter Paris; l'Université le destitua & déclara sa place vacante. Le Roi lui donna un asile à Fontainebleau; tandis qu'il s'y appliquoit à la Géométrie & à l'Astronomie, ses ennemis pilloient sa bibliothèque à Paris, & dévastoient son Collège. Ils le poursuivirent dans son asile: il fur forcé de se sauver, & ne fut rétagi dans sa Charge de Principal du Collège de Presse & dans sa Chaire, qu'après la mort du Duc de Guise, en 1557. Il passa avec d'autres Professeurs à l'armée du Prince de Condé. Il fut interdit de ses fonctions par le Parlement; il étoit si éloquent, que les Reitres du Prince, & ceux de l'Amiral de Coligny refusant d'obéir faute de payement, Ramus les harangua, & les remit sous l'obéissance. Rétablí dans sa chaire à la paix, il fonda une Chaire de Mathématiques qu'il dota du fruit de ses épargnes. Il s'absenta quelque temps pour aller visiter les Universités d'Allemagne, & ses honoraires lui farent continués. Il fut bien reçu partout, & plusieurs puissances cherchèrent à se l'attacher. Il avoit demandé la Chaire de Théologie de Genève, Théodore de Bèze écrivit contre lui, & l'empêcha de l'obtenir. Ramus, dit on, avoit projeté une réforme dans sa religion. De retour à Paris en 1571, il refusa d'aller en Pologne, pour prévenir les Polonois par son éloquence en faveur Tome XXIV.

du Duc d'Anjou, qui fut élu l'année suivante; il répondir aux offres qu'on lui faisoit, que l'éloquence devoit pas être mercénaire; Ramus fuivoit publiquement les opinions du protestantisme. Il fut compris dans le massacre de la Sainr-Barthélemi. Il étoit au Collége de Presle; dès la première émotion il fut se cacher dans un grenier, au cinquième étage, où étoit sa bibliothèque. Il y demeura deux jours; Charpentier, un de ses ennemis, l'y découvrit. Ramus lui demanda la vie. Charpentier consentit à la lui vendre; & après avoir exigé tout fon argent, il le livra aux assassins qui étoient à ses gages. Il fut égorgé, jeté par les fenêtres, livré aux écoliers qui excités par les Professeurs, répandirent ses entrailles dans les rues, traînèrent son cadavre jusqu'à la Place Maubert, en le frappant de verges, & le jetèrent dans la rivière, d'où ses disciples le retirèrent, & l'exposèrent dans un petit bateau où tout Paris le vint voir. Il étoit âgé de 67 ans, qu'il passa dans le plus austère célibat; il n'eut jamais d'autre lit que de la paille, & ne but du vin que dans sa vieillesse par ordre des Médecins. Il distribuoit ses revenus à ceux de ses écoliers qui en avoient besoin. On a de lui, 1°. deux Livres d'Arithmétique, & vingt-sept de Géométrie, fort au-dessous de sa reputation. 2°. Un Traité de Militià Cesaris. 3º. Un autre de Moribus veterum Gallorum.

RANATRA; substantif masculin. On a donné ce nom à deux insectes hémiptères, du genre des cigales. Le premier est de deux couleurs, jaune & noir; il se trouve dans les prés durant le temps de la fauchaison; son chant imite à peu près coassement des grenouilles. Le second se trouve dans les plantes & les A herbes; il sort de son anus une ma-

nière d'écume; sa couleur est jaune

tacherée de blanc.

RANCE, (Dom-Armand-Jean le Bouthillier de ) né à Paris, en 1626, étoit neveu de Claude le Bouthillier de Chavigni, Secrétaire d'Etat, & Surintendant des Finances. Il fit paroître des son enfance de si heureuses dispositions pour les Belles-Lettres, que dès l'âge de douze à treize ans, à l'aide de son Précepteur, il publia une nouvelle édition des Poësies d'Anacréon, en grec avec des Notes. Il devint Chanoine de Notre-Dame de Paris, & obtint plusieurs Abbayes. Des Belles-Lettres il passa à la Théologie, & prit ses degrés avec la plus grande distinction. Il fut reçu Docteur en 1654. Le cours de ses études fini, il entra dans le monde, & s'y livra à toutes ses passions, & surtout à celle de l'amour. On veut même qu'elle ait occasionné sa conversion. On lit dans Saint-Evremont que l'Abbé de Rancé, au retour d'un voyage, allant voir sa Maîtresse dont il ignoroit la mort, monta par un escalier dérobé,. & qu'étant ensté dans l'appartement, il trouva sa tête dans un plat. On l'avoit séparée du corps, parceque le cercueil de plomb qu'on avoit fait faire étoit trop perit. D'autres prétendent que son aversion pour le monde fur causée par la mort ou par les disgrâces de quelques-uns de fes amis, ou bien par le bonheur d'être forti sans aucun mat de plusieurs grandspérils, surtoutlorsqueles balles d'un fusil qui devoient naturellement le percer, donnèrent dans le fer de sa gibecière. Il y a apparence que sous ces motifs rémis contribuèrent à son changement de vie. Dès le moment qu'il le projeta, il ne parut plus à la Cour. Retiré dans sa terre de Veret auprès de Tours, il consulta les Evêques d'Aleth, de Pamiers & de Comminges. Leurs avis furent différens ; celui du detnier fut d'embrasser l'état monastique. Le Cloître ne lui plaisoit point alors; mais après de mures réflexions, il se détermina à y entrer. Il vendit sa terre de Veret 300000 livres, pour les donner à l'Hôtel-Dieu de Paris, & ne conserva de tous ses bénéfices que le Prieuré de Boulogne de l'Ordre de Grammont, & son Abbaye de la Trappe de l'Ordre de Cîteaux. Les Religieux y vivoient dans le plus grant déréglement; l'Abbé de Rancé, tout rempli de ses projets de retraite, demande au Roi, & obtient un brevet pour pouvoir y établir la: réforme. Il prend ensuite l'habit régulier, est admis au Noviciat en 1663, & fait profession l'année d'après, âgé de 38 ans. La Courde Rome lui ayant accordé des expéditions pour rétablir la règle dans son Abbaye, il prêcha si vivement ses Religieux, que la plupart embrassèrent la nouvelle réforme. L'Abbé de Rancé eût voulu faire dans tous les Monastères de l'Ordre de Cîteaux ce qu'il avoit fait dans le sien; mais ses soins furent inutiles. N'ayant pas pu étendre la réforme, il s'appliqua à lui faire jeter de profondes racines à la Trappe. Ce Monastère reprit en effet une nouvelle vie. Continuellement confacrés au travail des mains, à la prière & aux austérités les plus effrayantes, les Religieux retracèrent l'image des plus anciens Solitaires de la Thébaïde. Le Réformateur les priva des amusemens

les plus permis. L'étude leur fut interdite; la lecture de l'Ecriture-Sainte, & de quelques Traités de Morale, voilà toute la science qu'il disoit leur convenir : pour appuyer son idée, il publia son Traité de la Sainteté & des Devoirs de l'Etat Monastique: Ouvrage qui causa une dispute entre l'austère Réformateur & le doux & Savant Mabil-Ion; cette guerre ayant été calmée, il fallut qu'il en soutint une autre avec les partisans du grand Arnauld. Il écrivit sur la mort de cet homme illustre une lettre à l'Abbé Nicaise, dans laquelle il se permettoit des réflexions qui déplurent. Enfin, disoit-il, voilà M. Arnauld mort, après avoir poussé sa carrière aussi loin qu'il a pu; il a fallu qu'elle se soit terminée. Quoi qu'on en dise, voilà bien des quesxions finies. Son érudition & son autorité étoient d'un grand poids pour le parti heureux qui n'en a point d'autre que celui de Jésus-Christ. Ces quatre lignes produisirent vingt libelles; mais l'Abbé se tira d'affaire en disant que sa lettre portoit moins fur Arnauld que fur l'Abbé Nicaile qu'il vouloit tirer par ces réflexions de sa vie dissipée. L'Abbé de la Trappe accablé d'infirmités, crut devoir se démettre de son Abbaye. Le Roi lui laissa le choix du sujet, & il nomma Dom Zozime, qui mourut peu de temps après. Dom Gervaise qui lui succéda, mit le trouble dans la Maison de la Trappe. Il inspiroit aux Religieux un nouvel esprit oppolé à celui de l'ancien Abbé, qui ayant trouvé le moyen d'obtenir une démission, la fit remettre entre les mains du Roi; le nouvel Abbé, surpris & irrité, courut à la Cour, noircit l'Abbé de Rancé, l'accusa de jan-

sénisme, de caprice, de hauteur, & malgié toutes ses manœuvres, Dom Jacques de la Cour obtint sa place. La paix ayant été rendue 2 la Trappe, le pieux Réformateur mourut tranquille. Il expira couché iur la cendre & iur la paille, en présence de l'Évêque de Séez & de toute sa Communauté. L'Abbé de Rancé possédoit de grandes qualités, un zèle ardent, une piété éclairée, une facilité extrême à s'énoncer & à écrire. Son style est noble, pur, élégant; mais il n'est pas assez précis : il ne prend que la fleur des sujets, & il est beaucoup moins protond que Nicole & Bourdaloue.

RANCE; adjectif des deux genres. Rancidus. Qui commence à se gâter, & qui avec le temps a contracté une certaine odeur, un certain goût désagréable. Il se dit des viandes salées & principalement du lard. Le lard rance gâte les mets dans lesquels on l'emploie.

Il se dit aussi des confitures, quand elles sont trop vieilles. On a gardé trop long-temps ces mirabelles confites, elles sont rances.

MANCE, s'emploie aussi substantivement, & signifie cette sorte de corruption & d'odeur dont on vient de parler. Ce jambon sent le rance.

La première syllabe est longue à & la seconde très-brève.

RANCE; rivière de France en Bretagne: elle a sa source au bourg de Bron, & son embouchure dans la mer auprès de Saint Malo.

RANCHE; substantif séminin & terme de Charpenterie. Cheville de bois qui sert à garnir un rancher.

RANCHER; substantif masculin. Sorte d'échelle, on pièce de bois garnie de chevilles qui servent d'échelons.

Xi

RANCHIER; substantif masculin & terme de blason qui se dit du fer d'une faulx.

RANCI, IE, participe passif. Voyez RANCIR.

RANCIDITÉ; substantif féminin.

Ranciditas. Qualité de ce qui est tance. Willis a parlé de la rancidité dans son traité de la fermentation.

RANCIR; verbe neutre de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Rancorem contrahere. Devenir rance. Ce lard commence à rancir. Ces consitures sont rancies.

RANCISSURE; substantif séminin. Synonyme de rancidité. Il est peu usité.

RANÇON; substantif séminin. Pretium redemptionis. Prix qu'on donne pour la délivrance d'un captif ou

d'un prisonnier de guerre.

Il est actuel'ement assez d'usage parmi les puissances qui sont en guerre, de convenir d'échanger les prisonniers de guerre, ou de payer leur rançon, eu égard à leur grade. La convention qu'on fait pour ce sujet porte le nom de cartel. La rançon d'un soldat y est évaluée à dix ou douze livres, & celle d'un Général ou Maréchal de France, à cinquante mille livres. Mariana rapporte que dans la guerre que les François firent contre les Espagnols en Italie, la rançon d'un Cavalier étoit le quart d'une année de sa paye ou de sa solde; d'où l'on croit que le terme de quartier dont on le sert pour demander à . se rendre, est venu.

On dit par exagération ou par plaisanterie en parlant d'une somme qui paroît excessive, que c'est

la rançon d'un roi.

Rançon, se dit aussi de la composition en argent, moyennant laquelle un vaisseau de guerre ou un vaisfeau corsaire relâche un vaisseau ennemi qu'il a pris; & en parlant des compositions qu'un Armateur a exigées des vaisseaux marchands, on dit, qu'à son retour dans le port il a amene tant de rançons.

RANÇON; bourg de France dans le Limosin, élection de Limoges.

Il y a une rivière de même nom dans la Normandie, au pays de Caux. Elle a fource à une demi-lieue de Saint Vandrille & fon embouchure dans la Seine auprès de Caudebec.

RANÇONNÉ, ÉE; participe passif.

Voyez Rançonner.

RANÇONNEMENT; substantifmasculin. Exactio. Action par laquelle on exige des choses un prix plus haut qu'elles ne valent. Un rançon-

nement punissable.

RANÇONNER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Mettre à rançon. En ce sens il n'est guère ustré qu'en parlant d'un vaisseau de guerre ou d'un vaisseau corsaire qui relâche un vaisseau marchand moyennant une certaine somme. Cet Armateur a rançonné trois vaisseaux marchands.

RANÇONNER, signissie sigurément, exiget de quelqu'un plus qu'il ne faut pour quelque chose, en se prévalant du besoin où il est, ou du pouvoir qu'on a. Les Procureurs sont sujets à rançonner leurs cliens. On rançonne fort les étrangers dans les hôtelleries de la Hollande.

La première syllabe est moyenne, la seconde brève, & la troisième longue ou brève. Voyez Verbe.

On prononce ransoner.

RANÇONNEUR, EUSE; substantif du style familier. Celui ou celle qui rançonne, en exigeant plus qu'il ne

faut de quelque chose dont on a besoin. Cet Avocat passe pour un ranconneur. L'hôtesse est une rançonneuse.

RANCUNE; substantif téminin.

Odium. Haine secrette & invétérée qu'on garde au sond de son cœur, jusqu'à ce qu'on trouve les moyens de l'exercer contre ceux qui en sont l'objet. Les hommes sujets à cette passion sont à plaindre. Ils portent en eux, dit M. Nicole, une surie qui les tourmente sans cesse.

La rancune est ordinairement la marque d'un caractère méchant. Elle est taciturne, sombre, mélancolique. Quelque motif qui la fasse naître, elle est inquiétante & d'un caractère fâcheux. Il est bon que les passions odieuses & nuisibles à la société tourmentent d'abord ceux qui

On dit proverbialement, fans rancune, point de rancune; pour dire, oublions les injures passées, les sujets que nous pouvons avoir de nous plaindre les uns des autres.

y font sujets.

RANCUNE A PART; façon de parler dont se servent des gens qui, n'étant pas bien ensemble, ont néanmoins un intérêt commun d'oublier pour quelque temps les sujets de chagrin qu'ils se sont donnés les uns aux autres. Et rancune tenant; autre façon de parler, qui se dit d'une reconciliation simulée. Ces deux manières de parler se disent aussi par plaisanterie.

Dissérences relatives entre inimitié & rancune.

L'inimitié est plus déclarée; elle paroît toujours ouvertement. La rancune est plus cachée, elle dissimule.

Les mauvais services & les discours désobligeans entretiennent l'inimitié; elle ne finit que lorsque, fatigué de chercher à nuire, on se raccommode, ou que persuadé par des ainis communs, on se réconcilie. Le souvenir d'un tort ou d'un affront reçu conserve la rancune dans le cœur; elle n'en sort que lorsqu'on n'a plus aucun désir de vengeance, ou qu'on pardonne sincèrement.

L'inimitié n'empêche pas toujours d'estimer son ennemi, ni de lui rendre justice; mais elle empêche de le caresser & de lui faire du bien autrement que par certains mouvemens d'honneur & de grandeur d'ame, auxquels on sacrisse quelquesois sa vengeance. La rancune sait toujours embrasser avec plaisser l'occasion de se venger; mais elle sait se couvrir de l'extérieur de l'amitié jusqu'au moment qu'elle trouve à se sait saire.

Il y a quelquesois de la noblesse dans l'inimitié, & il seroit honteux de n'en point avoir pour certaines personnes: mais la rancune a toujours quelque chose de bas; un courage sier resuse nettement le pardon, ou l'accorde de bonne grace.

On a vu les sentimens être héréditaires, & l'inimitié se perpétuer dans les familles; les mœurs sont changées, le fils ne veut du père que la succession des biens. Les réconciliations parsaites sont rares; il reste souvent bien de la rancune après celles qui paroissent être les plus sincères; & la façon de pardonner qu'on attribue aux Italiens est assez celle de toutes les nations.

Il n'y a guère que les perturbateurs du repos public qui doivent être l'objet de l'inimitié d'un philofophe. S'il y a un cas où la rancune foit excusable, c'est à l'égard des traîtres; leur crime est trop noir pour qu'on puisse penser à eux sans indignation.

fatigué de chercher à nuire, on se RANCUNIER, IÈRE; adjectif. Qui

a de la rancune, qui garde sa tancune. Ce paysan est rancunier. Avoir l'esprit rancunier, l'ame rancunière. Il s'emploie aussi substantivement. C'est un rancunier, une rancunière.

RANDANS; ville de France dans la basse Auvergne, près de l'Allier,

entre Maringues & Vichi.

RANDASSO; ville d'Italie en Sicile, dans la vallée de Démone, sur la rivière de Cantara, au pied du mont Gibel.

RANDERSON; ville du Dannemarck dans le Nord-Jutland, à six lieues, nord, d'Arhusen, & près de l'embouchure de la Gude dans la mer Baltique. On y pêche beaucoup de saumon.

RANDONNÉE; substantif féminin & terme de Vénerie. Tour, circuit que fait près du même endroit une bête qui après avoir été lancée, se fait chasser dans son enceinte ayant de l'abandonner.

RANDONNER; vieux mot qui signi-

fioit autrefois galop.

RANG; substantif masculin. Series.
Ordre, disposition de plusieurs perfonnes sur une même ligne. Un rang
de livres in-solio. Un rang de boutons.
Un collier à plusieurs rangs. Les personnes qui formoient le troissème rang
ne voyoient presque pas la cérémonie.

RANG, en termes de guerre, signisse une suite de soldats placés à côté l'un de l'autre, soit qu'ils marchent ou qu'ils soient en bataille. Le premier rang étoit formé par les grenadiers. On sit doubler les rangs. Soldats ouvrez les rangs. Serrez les rangs. Nous ensonçames le premier rang.

On dit en termes de Tournois & de Combat de barrière, se metere sur les rangs, paroître sur les rangs, être sur les rangs; pour dire, se présenter au combat, montrer qu'on est

prêt à entrer en lice.

On dit aussi figurément, être sur les rangs; pour dire, être en état, en passe, en concurrence pour parvenir à quelque charge, à quelqu'établissement, &c. Cette charge est à donner, tels & tels sont sur les rangs.

On dit, se mettre sur les rangs; pour dire, se mettre, se produire au nombre de ceux qui prétendent à

quelque chose,

RANG, se dit aussi en termes de Guerre; de l'ordre établi pour la marche & pour le commandement des dissérens corps de troupes & des divers Officiers qui sont en concurrence les uns avec les autres.

Dans une place forte ou ville fermée, l'Infanterie a le rang sur la cavalerie & sur les dragons: elle leur obéit en pleine campagne & dans les lieux ouverts. Par tout où il se rencontre des régimens françois avec des étrangers, le plus ancien des françois prend le pas sur tous les

régimens étrangers.

Lorsqu'il ne se trouve dans une place qu'un régiment d'infanterie étrangère avec un régiment de dragons qui fait le service à pied, le régiment étranger prend la droite sur celui des dragons. S'il arrivoit que les compagnies des Mousquetaires fissent le service à pied avec l'infanterie, elles seroient traitées de même que les compagnies de caders gentilshommes, lotsqu'elles étoient sur pied, c'est-à-dire, qu'elles auroient la droite en laissant un intervalle entre elles & les autres croupes, & qu'on leur donneroit des postes fixes.

Les compagnies détachées de l'hôtel des Invalides prennent rang avec l'infanterie du 13 Avril 1690.

Les régimens provinciaux créés par l'Ordonnance du 4 Août 1771, ont leur rang avant les régimens

d'infanterie créés depuis le 25 Février 1726, époque de l'établissement des milices; & les onze régimens de grenadiers royaux créés par la même Ordonnance, précèdent tous les régimens provinciaux & tous les autres créés depuis le 25 Février 1726.

Lorsqu'on veut former un bataillon des compagnies de divers régimens, celles du plus ancien prennent la droite, celle du second tiennent la gauche, & ainsi alternativement. Les Officiers se postent à la tête de leurs troupes, à la réserve de celui qui par la supériorité de son grade ou en cas d'égalité pour le rang de son régiment, se trouve le commandant; lorsqu'on rompt ce bataillon, les compagnies ne reprennent point leur rang pour désiler, asin d'éviter la consusion.

Les régimens dont une brigade est composée en campagne, observent le même ordre, soit pour camper, soit pour se mettre en bataille ou pour former les rangs des gardes & détachemens qu'ils fournissent conjointement: les caporaux doivent être placés à la droite du premier rang du détachement ou gardes, & les soldats par file, sans que ceux du plus ancien régiment puissent prétendre le premier rang. Les escouades brisées & les postes composés de plusieurs escouades en garnison,

deivent être distribués de même.

Cet ordre s'observe encore, soit
dans les places ou à l'armée, pour
la disposition des troupes qui sont
commandées pour assister aux exécutions de justice, & en distinguant
les piquets d'avec les régimens qui
marchent en corps: ceux-ci ont en
toute occasion la droite: la garde en
garnison la prend ordinairement sur
toutes les troupes commandées;

néanmoins le plus ancien régiment d'infanterie doit se placer ensuite d'elle, parcequ'étant ou pouvant être composée de cavalerie & d'infanterie, sa position ne tire à conséquence pour aucun corps. Lors donc que toute la garnison prend les armes, le plus ancien des régimens d'infanterie se place à la gauche de la garde & les autres au-dessous de lui en ordre de brigade: le plus ancien des régimens de cavalerie prend la gauche de la ligne, & se met en colonne renversée : les autres, & avec ceux de dragons, se placent en remontant vers le centre aussi en ordre de brigade. Si le fort ou la citadelle attachée à la place envoie des piquets, ils sont placés au centre, ensuite des corps à drapeaux: lorsqu'il ne se trouve point de cavalerie ni de dragons dans la place, ou qu'on les a mis en seconde ligne, tous les régimens commandés forment deux brigades dont les piquets ont le centre. Le régiment dont est le criminel, prenant les armes en campagne, doir envoyer ses piquets avec ceux de la brigade dont il est.

Le corps de la gendarmerie a la droite sur tous les régimens de cavalerie. Les Gendarmes Ecossois ont rang devant les Mousquetaires pour monter la grand'garde au logis de sa Majesté. Les troupes de la Maison du Roi sont à l'armée sous les ordres du Commandant de la cavalerie, quel qu'il soit, pour le service ordinaire & pour la garde à cheval de la Maison du Roi ou celle de Monseigneur le Dauphin; elles n'y sont pas pour le guet.

Lorsque le Roi ou Monseigneur le Dauphin ne sont point à l'armée, & que ces troupes ne sont point de garde devant leur logis, elles doivent aller à la grand'garde, & voir les gardes ordinaires, comme le reste de la cavalerie, à moins que le Général ne les emploie ailleurs. Dans les détachemens mêlés de troupes de cavalerie, & de celles de la Maison du Roi, un Officier de grade inférieur à celui de Brigadier, ne peut pas se mettre à la tête de celles de la Maison du Roi ni leur donner des ordres.

Les régimens de cavalerie ont la droite sur les dragons: dans les détachemens composés de cavalerie & de dragons, les dragons marchent à la tête, ou à la queue, ou sont mêlés suivant l'occasion & le besoin du service; si l'officier qui commande un tel détachement est du corps des dragons, il rend compte, dans ce cas seulement, au Général ou Commandant de la cavalerie, comme premier corps, avant de le rendre à celui des dragons: les Brigadiers de dragons qui se trouvent dans les brigades ainsi mêlées, roulent avec ceux de la cavalerie pour le service, & sont obligés de reconnoître celui qui les commande.

Rang des Officiers entr'eux. Les Maréchaux de France, dont les patentes sont du même jour, tiennent entr'eux le rang qu'ils avoient étant Lieutenans Généraux. Les Lieutenans Généraux d'une même promotion gardent entr'eux le rang qu'ils avoient comme Maréchaux de Camp & ceux-ci, celui qu'ils avoient étant Brigadiers; les Brigadiers, lorsqu'ils marchent en cette qualité, prennent rang entre eux du jour de leur commission de Colonel, sans autre égard.

En l'absence des Mestres de Camp des régimens de cavalerie, les Mestres de Camp incorporés ont les honneurs & les prérogatives du commandement, & se mêlent du détail, & en l'absence des Lieutenans Co-

lonels en pied, les Lieutenans colonels incorporés. Lorsque les Officiers incorporés sont faits Brigadiers, ils se démettent de leur compagnies, moyennant le prix fixé par sa Majesté. Le Lieutenant Colonel, en l'absence du Colonel, & sous son autorité en sa présence, commande le régiment. Il ordonne aux Officiers & autres Capitaines ce qu'ils ont à faire pour le service & pour le maintien & rétablissement des compagnies; il peut choisir, après le Colonel, celui des quartiers du régiment dans lequel il veut commander, quoique sa compagnie n'y foit pas: en l'absence du Colonel, il a le commandement sur tout; quand le régiment est en bataille & que le Colonel est à la tête, il ne laisse pas de conserver le rang sur les Capitaines.

Les Commandans brevetés de bataillon obéissent à tous les Lieutenans-Colonels: ils ont les mêmes prérogatives & la même autorité qu'eux sur tous les Officiers d'un grade inférieur. Ils ont le commandement sur tous les quartiers qu'occupent les compagnies de leur bataillon.

Lorsqu'en campagne un Commandant de bataillon & un Capitaine de grenadiers sont absens ou hors d'état de faire le service, le premier Capitaine du régiment marche en la place & au tour du Capitaine des grenadiers. Le plus ancien Capitaine qui se trouve présent dans le bataillon, dont le Commandant est hors d'état de servir, commande le bataillon en sa place. Si le bataillon alloit à l'ennemi, ayant à la tête la compagnie de grenadiers dont le Capitaine est absent, le Capitaine postiche aux grenadiers n'en auroit pas le commandement, quoique plus ancien que celui qui remplace le Commandant absent, attendu

du qu'il a opté pour la Compagnie des grenadiers. Les Capitaines de grenadiers ne commandent point les régimens ou bataillons en cam-

pagne.

Les Capitaines des grenadiers du régiment des Gardes Françoises ne commandent jamais de bataillons: 11s optent lorsque le commandement leur en tombe par leur ancienneté. Les Capitaines des Gardes Françoiles & Suisses ont rang de Colonel du 28 Avril 1691, de même que si sa Majesté avoit créé ce jour là un régiment de chaque compagnie. Le premier Capitaine de chacun de ces régimens qui se trouvent à l'armée sans aucun autre caractère, représente le premier Colonel; en cette qualité ils sont détachés comme les deux premiers Colonels des troupes d'infanterie. Ils jouissent de cette prérogative partout où ils sont détachés.

Tout Major, soit d'infanterie, soit de cavalerie ou de dragons, tient du jour de la date de sa commission de capitaine, rang avec ceux de son régiment, & commande à tous les Capitaines reçus après lui. Un Major de cavalerie peut se mettre à la tête d'un escadron de son régiment, & le commander toutes & quantes tois il le défire lorsque son rang lui en donne le commandement. Les Aide-Majors, soit d'infanterie, de cavalerie ou de dragons, roulent avec les Lieutenans. Ils commandent du jour de leur brevet d'Aide-Major, ou du jour de leur lettres de Lieutenant, s'ils ont été dans le régiment où ils servent. Les Aide-Majors d'infanterie marchent avec les Colonels réformés attachés à leur régiment, pour quelque service que ces Colonels soient commandés, & avec leurs Lieutenans-Colonels.

Tome XXIV,

Les Lieutenans des Gardes Francoises & Suisses ont rang de Lieutenans Colonels, marchent après eux & commandent à tous Capitaines. Les Sous Lieutenans & Enseignes des Gardes Françoises & Suisses prennent rang après les Capitaines & devant tous les Lieutenans d'infanterie. Le gentilhomme à drapeau établi dans chaque compagnie des Gardes Françoiles, est reconnu comme Officier en second, fait le même service que les Enseignes & prend rang immédiatement après: il est compris dans les revues, sans néanmoins recevoir aucane paye: il monte les mêmes gardes que les Enseignes, assiste aux exercices & ne peut s'absenter sans congé.

Les Officiers d'Infanterie, depuis les Colonels jusqu'aux Sous Lieutenans des différens Corps & de pareil poste, marchent entr'eux suivant le rang de leur régiment. Ceux de cavalerie & de dragons suivent la date de leurs commissions: lorsqu'elles sont du même jour, l'Officier de. cavalerie a la préférence. Il n'y a aucune distinction de caractère entre les Capitaines en pied & ceux en second, entre les premiers Lieutenans & les Lieutenans en second ou Enseignes. Ceux qui sont choilis parmi les réformés pour être en second prennent rang après ceux du corps, & entr'eux, suivant l'ancienneté du régiment d'où ils sont sortis & fuivant la date de leurs commissions, s'ils sont sortis du même régiment & du même jour. Les Lieutenans & Enseignes commandent entr'eux du jour & date de leurs lettres, sans avoir égard au rang des compagnies auxquelles ils sont attachés. Il en est de même des Sous-Lieutenans.

Rang des Officiers de Terre avec ceux de la Marine. Lorsque les Offis

ciers de marine & ceux de terre servent ensemble; ils marchent suivant le rang de leurs charges & les dates de leurs commissions. Dans ce cas seulement les Officiers d'Infanterie ne commandent point suivant le rang de leurs régimens. Les Officiers Généraux de la marine & des galères ne peuvent servir ni commander à terre sans lettres de service expédiées par le Secrétaire d'Etat de la guerre: les Lieutenans Généraux des armées marchent avec ceux de marine & celui des galères: les Maréchaux de Camp avec les Chefs d'Escadre.

Les Colonels marchent avec les Capitaines de vaisseaux, ceux des galères, ceux de port, celui des Gardes de la Marine, celui des Gardes de l'Étendard des galères, les Commissaires Généraux de l'artillerie, les Inspecteurs des compagnies franches, & les Majors de la marine & des galères: les Lieutenans Colonels avec les Capitaines des galiotes & d'artillerie, ceux des frégates légères, & les Capitaines-Lieutenans des galères.

Les Capitaines d'infanterie avec les Lieutenans de vaisseaux, ceux des galères, celui des Gardes de la marine, celui des Gardes de l'Érendard des galères, les Aides Majors, les Lieutenans des galiotes & d'artillerie, les Capitaines de brulots & les Sous Lieutenans de la réale : les Lieutenans & Enseignes d'infanterie avec les Enseignes de vaisseaux, de la réale & des autresgalères, les Sous-Lieutenans des galiotes & d'artillerie, les Lieutenans de frégates légères & les Capiraines de slutes.

Les Sous Lieurenans d'infanterie, avec les Aides d'Artillerie, les Chefs de Brigade, les Brigadiers, les Sous Lieutenans & le Maréchaldes Logis des Gardes de la marine 3 & les Brigadiers & Sous-Lieutenansdes Gardes de l'étendard des galères. Le Commandant d'un bataillon formé de compagnies franches de la marine & des galères, n'a pas un autre rang que celui que lui donne la qualité d'Officier en la marine oudans les galères.

RANG, signifie aussi l'ordre de la séance ou de la marche qui appartient à quelque personne dans une compagnie, dans une cérémonie, suivant la dignité, l'âge, &c. Chaque: Magistrat opina selon son rang.

RANG, signifie encore, la place qui convient à chaque chose parmi plufieurs autres. Remettez ce volume en

fon rang.

RANG, signisse aussi sigurément, le dignité, le degré d'honneur que chacun tient selon sa qualité, sa charge, son emploi. Il est dans un rangéminent. Il n'est pas assez riche pour soutenir son rang. Après les Princes du Sang, les Ducs & Pairs tiennent en France le premier rang.

RANG, se dit encore de la place qu'une personne, qu'une chose tient dans l'estime, dans l'opinion des hommes. Homère & Virgile tiennent le premier rang parmi les Poèces de l'antiquité. Entre les métaux, l'argent a

le second rang.

On dit, mettre au rang; pour dite, mettre au nombre. On peut les mettre au rang des meilleurs, Ecrivains. Il m'a mis au rang de ses amis.

On dit, mettre au rang des Saints; pour dire, mettre au nombre des Saints, déclarer faint suivant les cérémonies de l'Eglise.

On dit aussi, les anciens païenses mettoient leurs Empereurs au rang des Dieux; pour dire, qu'ils élevoient des temples à leurs Empereurs après

leur mort, & qu'ils leur sacrificient ! comme à des dieux.

On dir proverbialement, mettre une chose au rang des péchés oubliés; pour dire, ne s'en souvenir plus.

On dit proverbialement & populairement, se mettre en rang d'oignon, être en rang d'oignon; pour dire, prendre place parmi les autres dans une assemblée, dans une cérémonie. Il se dit plus souvent de celui qui prend une place qu'il ne devroit pas prendre. Dès qu'il fut entré il s'alla mettre en rang d'oignon.

RANG, s'emploie en termes de Marine, pour distinguer la grandeur & la capacité des vaisseaux de guerre. On a coutume de distinguer les vaisseaux de différentes grandeurs par des claifes qu'on appelle rang. Voyez Vais-SEAU

RANGAMATI; ville des Indes orientales, à l'extrémité des Etats du Grand Mogol.

RANGE, EE; participe passif. Voyez RANGER.

On appelle bataille rangée, un combat entre deux armées rangées en ordre de bataille.

RANGÉ, en termes de Blason, se dit de plusieurs choses mises sur une même ligne, en chef, en face, ou en bande,

Schovanden, en Allemagne, d'argent à trois étoiles de gueules rangées en barre.

On appelle un homme rangé, bien . rangé, un homme qui a beaucoup d'ordre dans ses affaires.

Différences relatives entre rangé & réglé.

On est réglé par ses mœurs & par sa conduite. On est rangé dans ses affaires & dans ses occupations.

L'homme réglé ménage sa réputa-

dération & il ne fait point d'excès. L'homme rangé ménage son temps & son bien; il a de l'ordre, & il ne

fait point de dissipation.

A l'égard de la dépense à quoi on applique souvent ces deux épithètes, elle est *réglée* par les bornes qu'on y met, & rangée par la manière dont on l'a fait. Il faut la régler sur ses moyens, & la ranger selon le goût de la société où l'on vit, de façon néanmoins que les commodités domestiques ne soustrent point de l'envie de briller.

RANGEE; substantif féminin. Series. Suite de plusieurs choses mises sur une même ligne. Une rangée de chaises. Une rangée de carrosses. Une rangée d'arbres.

La première syllabe est moyenne, la seconde longue, & la troisième

très brève.

RANGER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Ordinare. Mettre dans un certain ordre, dans un certain rang. Ranger des fauteuils. ·Ranger des papiers. Ranger des meubles.

On dit, ranger une chambre, un cabinet, une bibliothèque; pour dire, mettre chaque chose à sa place dans une chambre, dans un cabiner,

dans une bibliothèque.

RANGER, signifie aussi, mettre au nombre, mettre au rang. Virgile & Cicéron font rangés parmi les Auteurs

classiques.

RANGER, signifie encore, mettre de côté, détourner pour rendre le passage libre. Rangez ces caisses qui embarrassent l'entrée de la maison. Faites ranger ces fiacres. Rangez vous un peu de peur qu'on ne gâte votre habit.

Il est aussi pronominal résléchi. tion & sa personne; il a de la mp- . Nous nous rangeames pour voir pas-Y ii

fer la procession. Il se rangea contre un mur pour se défendre.

On dit, se ranger autour du seu, se ranger autour d'une table; pour dire, s'arranger autour du seu afin de se chausser commodément, s'arranger autour d'une table pour manger, pour jouer, &c.

On dit aussi, se ranger sous les étendards, sous les enseignes, sous les drapeaux d'un Prince; pour dire, embrasser le parti d'un Prince, servir dans ses troupes. Et sigurément, se ranger sous l'obéissance d'un Prince; pour dire, se soumettre à sa domination.

On dit, se ranger du parti, du côté de quelqu'un; pour dire, embrasser le parti de quelqu'un. Se ranger auprès de quelqu'un; pour dire, l'aller trouver afin de recevoir ses ordres. Et, se ranger à l'avis, à l'opinion de quelqu'un; pour dire, déclarer que l'on est de l'avis de quelqu'un.

On dit en termes de Marine, que le vent se range au nord, au sud, &c. pour dire, que le vent commence à sousser du côté du sud, &c.

On dit aussi, ranger la côte; pour dire, naviguer terre à terre en côtoyant le rivage.

On dit figurément ranger sous sa domination sous sa puissance, sous ses loix, une Ville, une Province, &c. pour dire, la soumettre à son pouvoir.

On dit figurément, ranger quelqu'un à la raison, le ranger à son devoir; pour dite, l'obliger à faire ce qu'il doit. Et l'on dit aussi absolument, ranger quelqu'un; pour dite, réduite. S'il fait l'impertinent on le rangera. Si vous faites l'impertinent on saura bien vous ranger.

La première syllabe est moyenne,

& la seconde longue ou brève. Voyez VERBE.

Les temps ou personnes qui se terminent par un e séminin, ont la syllabe précédente longue.

RANGER ou RANGIER; substantif masculin. On appelle ainsi en termes de Blason un animal connu particuliérement sous le nom de Renne. Voyez ce mot.

RANGERAID; petite Ville d'Allemagne au Duché de Juliers, sur la rivière de Worms.

RANGNITZ; petite Ville de Prusse dans le Cercle de Smaland, sur le Niemen, près des frontières de la Samogitie.

RANGOURIR; vieux mot qui signifioit autrefois languir.

RANGUILLON; substantif masculin & terme d'Imprimerie. Petite pointe de fer attachée à une lame de fer qui avance sur le tympan, & qui sert à percer la feuille qu'on tire du premier côté, pour tenir le registre égal quand on tire la feuille de l'autre côté.

RANIMÉ, participe passif. Voyez Ranimer.

RANIMER; verbe actif de la première conjugation lequel se conjugue comme CHANTER. Ad vitam revocare. Rendre la vie, redonner-la vie. Il n'y a que Dieu qui puisse ranimer les morts.

RANIMER, se dit par extension, pour signifier, redonner de la vigueur & du mouvement à une partie qui est comme morte, y faire revenir les esprits. Ranimer un membre paralytique.

RANIMER, se dit aussi figurément; pour dire, réveiller les sens assoupis, faire revenir quelqu'un d'une espèce de langueur de corps ou d'esprit. Elle est bien languissante, maig

on espère que le printemps la ranimera.

On dit encore figurément que le printemps ranime toute la nature, qu'une pluie douce ranime les plantes.

RANIMER, signifie aussi figurément, redonner du courage. La présence du général ranima le soldat.

On dit aussi, ranimer le courage, l'ardeur, la colère, le zèle, la fureur, l'amour de quelqu'un; pour dire, exciter, réveiller, renouve-ler son courage, son ardeur, sa colère, son zèle, &c.

On dit encore figurément, ranimer le teint; pour dire, donner au teint des couleurs plus vives. L'arrivée de son amant lui a ranimé le

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troisième longue ou brève. Voyez Verbe.

RANINE ou RANULAIRE; adjectif des deux genres, & terme d'Anatomie. Il se dit des veines & artères qui sont sous la langue.

RANNIR; vieux terme qui se trouve dans les Statuts des Maîtres Potiers d'Étain, & qui signifie vernisser.

RANULE; substantif féminin. Ranula.
Tumeur ædémateuse située sous la langue, auprès du frein ou du filet de cette partie, & qui est produite par la dilatation du conduit excréteur des canaux salivaires inférieurs.

RAOLCONDA; lieu des Indes orientales au Royaume de Visapour dans la Province de Carratica, à cinquante lieues de Golconde. Il est remarquable par une riche mine de diamans qu'on y a tronvée.

RAON, ou RAON L'ÉTAPE; Petite Ville ou Bourg de France en Lorraine, à trois lieues de Saint-

RAPACE; adjectif des deux genres.

Rapax. Avide & ardent à la proie. Le tigre est un animal rapase. Les vautours sont fort rapaces.

En Métallurgie on appelle rapaces, les substances qui non-seulement ont la propriété de se dissiper & de se volatiliser par l'action du seu, mais encore qui sont en état d'entraîner avec elles une portion de la partie métallique. Les mines chargées d'arsenic & de sousre sont des mines rapaces.

RAPACE, s'emploie quelquefois figurément. Cet avare est un des plus rapaces que l'on connoisse.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troisième très-brève. RAPACITÉ; substantif séminin. Rapasitas Avidité avec laquelle l'ani-

mal se jette sur sa proie. La rapacité du loup.

Il se dit aussi de l'avidité de quelqu'un qui enlève avec violence le bien d'autrui. Les campagnes étoient livrées à la rapacité du soldat.

RAPALLO; petite Ville d'Italie sur un Golse de même nom, dans l'état de Gènes, & à sept lieues, sudest, de Gènes.

RAPATELLE; substantif séminin.
Toile faite de crin, & qui sert à
faire des tamis ou sas pour passer
l'amidon, le plâtre & les autres
substances semblables que l'on veut
pulvériser.

RAPATRIAGE, ou RAPATRIE-MENT; substantif masculin, du style familier. Reconciliatio. Réconciliation. Ils se voient tous les jours depuis leur rapatriement. Il faut que je sasse ce raputriage.

RAPATRIE, ÉE; participe passif.
Voyez RAPATRIER.

RAPATRIER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Conciliare. Terme du style familier. Réconci-

qui étoient brouillées. Il faut tâcher de les rapatrier. Je l'ai rapatrié avec son frère.

RAPE; substantif féminin. Radula. Sorte d'Ustensile de ménage qui sert à pulvériser du sucre, de la muscade, de la croûte de pain, & autres choses semblables. Une râpe d'argent. Une râpe de fer blanc.

On appelle râpe à tabac, une râpe plate dont on se sert pour réduire

en poudre du tabac.

RAPE, se dit aussi d'un outil de fer, trempé en forme de lime qui est parsemé de plusieurs dents ou pointes de fer, & qui est monté par un bout d'un morceau de bois arrondi qui lui sert de manche. Les râpes sont ordinairement plates d'un côté, & d'une figure sphérique de l'autre. Il y a encore une sorte de râpes qui ontdes dents ou rainures tranchantes; celles-ci s'appellent des écouannes, si elles sont grandes; & des écouannettes, si elles sont petites. Ce sont les ouvriers des Monnoies & les Peigniers-Tablettiers qui se servent de ces dernieres; les autres sont des outils de Cordonniers, Tourneurs, Menuisiers, Serruriers, Sculpteurs, Plombiers, Ebénistes, Arquebusiers, Fourbisseurs, &c.

Râpe, se dit encore d'une grappe de raisins de laquelle tous les grains sont ôtés. On dit aussi Rafle.

Râpes, au pluriel, se dit des crévasses ou fentes qui arrivent au pli du genou d'un cheval; les râpes diffèrent des malandres, en ce que cellesci sont d'une figure longitudinale, & que les aurres sont d'une figure transversale. L'âcreté de la lymphe occasionne les râpes & les malandres.

La première syllabe est longue,

· & la seconde très brève.

lier, raccommoder des personnes | RAPE; substantif masculin. On appelle ainsi toutes les grappes de raifin avec leurs grains, qu'on met dans un tonneau de vin pour le raccommoder quand il est gâté. Passer du vin sur le râpé.

Râpé, se dit aussi du vin qui a passe

par le tâpé. Boire du râpé.

On appelle râpé de copeaux, le rape qui se fait avec des copeaux qu'on met dans un tonneau pout éclaireir le vin. Les copeaux qu'on emploie pour cet effet doivent être longs & secs; on laisse tremper ces copeaux quelques jours dans l'eau qu'on rechange deux ou trois fois par jour pour ôter le goût du bois: ensuite on les égoutte, & on les fait bien sécher à l'air; après quoi on les met dans un tonneau qu'on en remplit légérement jusqu'à un doigt près du bord, & on ferme le tonneau de manière que le vin qu'on doit mettre dedans ne se perde point : avant de remplir de vin le tonneau, on y met une chopine & plus d'eau-de-vie; on bouche le tonneau d'un bondon, puis on le roule jusqu'à ce qu'on juge que les coupeaux sont bien imbibés de toute l'eau de vie. Cela fait on porte le tonneau dans l'endroit de la cave qu'on lui destine, & on le remplit de vin. On gouverne le rapé comme tout autre vin nouvellement entonné; les rapés ne souffrent pas long-temps la vuidange, il faut les remplir à mesure qu'ils se vident. Lorsqu'on s'apperçoit que les rapés de copeaux sont trop long-temps à s'éclaircir, c'est une marque que la lie y est trop abondante; il faut pour y rémédier, défoncer la futaille, en ôter les copeaux, les remplacer par d'autres tout semblables & pareillement imbibés d'eau-de-vie.

RĂPÉ, ÉE; participe passif. Voyez

RÂPER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Radere. Réduire en poudre avec la râpe. Râper du tabac. Râper du sura sur la fucre.

La première syllabe est longue, & la seconde longue ou brève Voy.

VERBE.

RAPERSVIL; Ville forte de Suisse près des frontières du Canton de Zurich; sur une langue de terre qui s'avance dans le Lac de Zurich, à six licues, sud-est, de Zurich, & à 26 lieues, nord-est, de Berne. Elle a eu long-temps ses Comtes particuliers; mais elle appartient aujourd'hui aux Cantons de Zurich & de Berne.

RAPETASSÉ, ÉE; participe passif. Voyez RAPETASSER. Un habit rape-

tassé. Une robe rapetassée.

RAPETASSER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Resarcire. Raccommoder grossiérement de vieilles hardes, y mettre des pièces. Rapetasser des vieilles culottes. Rapetasser une vieille jupe.

RAPETISSE, ÉE; participe passif.

Voyez RAPETISSER.

RAPETISSER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Minuere. Rendre plus petit. Rapetisser un hahit.

Il est aussi neutre, & signisse devenir plus petit. Les jours commencent à rapetisser. Il est encore pronominal résléchi dans cette acception. Le drap se rapetisse dans l'eau.

La première syllabe est brève, la feconde très - brève, la troissème brève, & la quarrième longue ou

brève. Voyez Verbe.

RAPHAEL SANZIO, Peintre né à

Urbin l'an 1483, le jour du Yendredi-Saint, & mort à pareil jour en 1520. Jamais personne ne reçut en naissant plus de goût, de génie, ni de talent pour la peinture, & peut-être personne n'apporta-t-il jamais autant d'application à cet Art; aussi Raphaël est de tous les Peintres celui qui a réuni le plus de parties, & qui a le plus approché de la perfection. Son père Peintre fort médiocre l'occupa d'abord à peindre sur la fayance, & le mit ensuite chez le Perugin; l'élève devint bientôt égal au Maître. Il sortit de cette école, en se proposant de puiser les beautés & les richesses de son Art, dans les chefs-d'œuvre des grands Maîtres. A Florence, ilétudia les fameux cartons de Léonard de Vinci & de Michel Ange; & à Rome, il sut s'introduire dans la Chapelle que Michel-Ange peignoit, quelque précaution que cer illustre Artiste prît pour qu'on ne vît pas son ouvrage. Cette étude lui fit quitter la manière qu'il tenoit du Perugin, pour ne plus prendre que celle de la belle nature. Le Pape Jules II fit travailler Raphael dans le Vatican sur la recommandation de Bramante, célèbre A chitecte, & son parent. Son premier ouvrage pour le Pape, fur l'école d'Athènes; rien n'est plus favant ni plus riche pour la compofition. La réputation que ce Peintre célèbre acquit par ce magnifique tab'eau, loin de dégénérer, comme: il arrive quelquefois, s'accrut encore depuis par les autres morceaux qu'il peignit au Varican, ou que sesdisciples firent sur ses desseins. Enfin Raphael se surpassa lui - même dans son tableau de la Transfigurarion, qui est à Rome, & qu'on regarde comme le chef - d'œuvre de

ce Peintre, & même de la peinture. On rapporte que Raphaël, outre l'étude qu'il faisoit des plus beaux morceaux de l'antique, qui étoient fous ses yeux, entretenoit des gens qui dessinoient pour lui tout ce que l'Italie & la Grèce possédoient de Heur de son âge, 'n'ayant que 37 ans, épuisé par la passion qu'il avoit pour les femmes, & mal gouverné par les Médecins à qui il avoit célé la cause de son mal. Ce Peintre refusa de se marier avec la niéce d'un Cardinal, parcequ'il se flattoit de le devenir, suivant la promesse que Leon X lui en avoit faite. Raphaël a aussi donné des plans d'Architeccure, qui ont été exécutés, & il a modelé quelques figures & des basreliefs. Un génie heureux, une imagination féconde, une composition simple, & en même temps sublime, an beau choix, beaucoup de correction dans le dessein, de grâce & de noblesse dans les figures, de finesse dans les pensées, de naturel & d'expression dans les attitudes; tels sont les traits auxquels on peut reconnoître la plupart de ses ouvrages. Pour le coloris, il est au-dessous du Titien, & le pinceau du Correge est plus moelleux que le sien. Les desseins de ce grand Maître sont très-recherchés; il manioit parfaitement le crayon; on peut les distinguer à la hardiesse de sa main, aux contours coulans de ses figures, & sur-tout, à ce goût élégant & gracieux qu'il mettoit dans tout ce qu'il faisoit. Le Roi possède plusieurs beaux tableaux de chevalet de Raphaël, entre autres, deux représentant chacun une Sainte famille, une Vierge connue sous le nom de la belle Jardiniere, des portraits, &c. Il y a aussi de ses ța-

bleaux au Palais Royal. On a beaus coup gravé d'après ce savant Artiste. On compte parmi ses disciples, Jules Romain, Jean François Penni, Pellegrin de Modene, Perrin del Vaga, Polidore de Caravage, &c.

beau & de curieux. Il mourut à la RAPHAIM, ou RÉPHAIM; l'É. criture donne ce nom aux anciens Géans du Pays de Chanaan. Il y en avoit anciennement plusieurs familles dans ce pays. On croit communément qu'ils étoient descendus d'un nommé Repha ou Rapha: mais d'autres conjecturent que le nom de Raphaïm signifie des Géans. dans l'ancien langage de ces peuples. Il y avoit des Rephaim au-delà du Jourdain, à Astaroth-Carnaïm, du temps d'Abraham, lorsque Codorlahomor leur fit la guerre. Il 😿 en avoit encore dans ce pays du temps de Moyse. Og Roi de Bason étoit des descendans de Rephaïm. Il y en avoit aussi dans le pays de Chanaan du temps de Josué. Enfin nous en voyons encore dans la Ville de Geth du temps de David. Les Géans Goliath, Saphaï & quelques autres étoient de la race des Raphaim. Leur grandeur & leur force sont connues par l'Écriture.

La Vallée des Raphaïm a été fort célèbre sous Josué & sous le règne de David. Les Philistins y ont campé plus d'une fois. Elle est aussi appelée dans le Grec la Vallée des. Titans, & dans la Vulgate, la Vallée des Géans. Josué met la Vallée des Raphaïm comme une limite du lot de Juda. Elle étoit fort près de Jérusalem; & on doute si elle appartenoit à Juda, ou à Benjamin, à cause de la proximité de ces deux Tribus: Eusebe la place dans Benjamin. Josué & les endroits des Livres des Rois où il en est parlé insi-

nuent

muent qu'elle appartenoit à Juda & qu'elle étoit au midi ou au couckant de Jérufalem.

RAPHÉ; substantif masculin & terme d'Anatomie. On donne ce nom à une ligne qui sépare le périné en deux Parties. Elle commence à l'anus, & se termine à la fourchette dans les semmes. Dans les hommes, elle a beaucoup plus d'étendue; elle communique aussi à l'anus, se continue sur le périné, & s'avance sur la partie moyenne du scrotum, pour se terminer à l'endroit de son union avec la partie inférieure de la verge.

RAPHIA; nom d'une ancienne Ville qui étoit située sur la Méditerranée entre Gaza & Rhinocorure. Ce sur près de-là que Philopator Roi d'Égypte, remporta une victoire sur Antiochus le Grand, l'an du Monde

3787.

RAPHIDIM; station ou campement des Israélires dans le désert. Ce lieu, remarque Dom Calmet, ne devoit pas être éloigné d'Horeb, puisque Dieu ordonne à Moyse d'aller au rocher d'Horeb, pour en tirer de l'eau. C'est cette même eau qui servit aux Israélites, non-seulement dans le campement de Raphidim & dans celui du Mont-Sinaï, mais aussi dans les autres campemens, & peut être jusqu'à Cadés-Barné. Saint | Paul dit que le rocher les suivoit dans leur voyage, & qu'il étoit la figure de Jésus-Christ; soit que l'eau les suivit ou qu'ils suivissent le coulant de l'eau, soit qu'ils portassent toujours de cette eau dans leur marche, comme Elien dit que l'eau du Choaspe suivoit toujours le Roi de Perse, c'est-à-dire, qu'on en portoit tonjours à sa suite, parce qu'il n'en buvoit point d'autre; soit enfin qu'on traînât le rocher d'Horeb Tome XXIV.

fur un chariot, à la manière d'un gros muid toujours plein, & tou-jours ouvert à quiconque en vouloit boire.

Ce dernier sentiment est suivi par les Rabbins, & par quelques anciens Pères, tels que Tertullien, Saint-Ambroise, Saint-Chrysosto-

me, Saint-Thomas, &c.

Le miracle de Raphidim arriva l'an du monde 2513, dans le second mois de la sortie d'Égypte. Les Voyageurs disent que l'on voit encore aujourd'hui au pied du Mont-Horeb le ruisseau que Dieu tira du rocher par le moyen de Moyse. D'autres disent qu'effectivement il y a un ruisseau qui coule au pied de cette montagne, mais qu'à l'égard du rocher, il n'en coule plus d'eau; que seulement on y voit comme douze bouches, d'où l'on croit que l'eau couloit autresois.

RAPHILEUX; vieux mot qui signi-

fioit autrefois raboteux.

RAPHON; nom d'une ancienne Ville fituée au-delà du Jourdain dans le voisinage de Carnaïm. Ce fut là que Judas Maccabée désit l'armée de Timothée.

RAPHTI; bon port de la Livadie, sur la côte orientale de cette Province, à l'entrée du Détroit de Négrepont. C'est le *Potamos* des anciens.

RAPIDE; adjectif des deux genres.

Rapidus. Il se dit tant d'un mouvement extrêmement vîte, que de
tout ce qui se meut avec vîtesse. Le
vol de l'épervier est fort rapide quand
cet oiseau fond sur sa proie. Un courant d'eau rapide. Ce sleuve rapide
dans son cours, est fort tranquille vers
son embouchure.

On dit figurément, des conquêtes rapides; pour dire, des conquêtes faites avec une grande célérité. Lorsque les Arabes attaquèrent les Grecs,

lours succès, hurs conquêtes furent rapides.

On dit aussi figurément, un style rapide; pour dire, un style qui entraîne les lecteurs, les auditeurs.

RAPIDEMENT; adverbe. Rapidè. Avec rapidité, d'une manière rapide. Il conquit rapidement ces Provinces. Arriver rapidement à son but. Le temps s'écoule rapidement.

RAPIDITÉ; substantif féminin. Celeritas. Célérité, vîtesse. La rapidité des eaux. La rapidité du vol de l'hirondelle. Prononcer avec rapidité. Le temps suit avec rapidité, & nous entraîne avec lui.

Il se dit figurément en parlant des conquêtes, des victoires. L'Asie ne put arrêrer la rapidité des victoires, des conquêtes d'Alexandre.

Il se dir aussi figurément du style & de l'éloquence. Il étoit difficile de résister a .a rapidité de l'éloquence de Démosthènes. On est entraîné par la rapidité de son style.

Les quatre syllabes sont brèves.

RAPIÉCER, ÉE; participe passif. Voyez Rapiécer.

PAPIÈCER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Resicere. Mettre des pièces à des hardes, à des meubles. Rapiècer une robe. Rapiècer une tapisserie.

RAPIÉCETAGE; substantif masculin. Il se dit de l'action de rapiéceter, & des hardes rapiécetées. Il lui en a couté trente sous pour le rapiécetage de son habit. Cette tapisserie n'est que du rapiécetage.

RAPIÉCETÉ, ÉÉ; participe passif.
Voyez Rapiéceters

RAPIECETER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Il a la même signification que rapiècer, & même on dit plutôt rapiéceter des meubles; que rapiécer des meubles.

RAPIÈRE, substantif féminin. Vieille & longue épée. Vois ce franc campagnard avec sa longue rapière.

On dir, c'est un traîneur de rapière. Il a quitté la robe & a pris la rapière. Il a mis une rapière à son côté. Et dans ces phrases, rapière signisse simplement épée; mais on ne lui donne jamais ce nom que par mépris & en dérisson.

RAPIN, (René) né à Tours en 1621, mort à Paris en 1687, Jésuite, počte latin , & qui a rendu son nom célèbre par son érudition & par son talent pour la poësie; il s'y étoit consacré de bonne heure, & il enfeigna pendant neuf ans les Belles-Lettres avec un succès distingué. A un génie heureux, à un gout sûr, il joignoit une probité exacte, un cœur droit, un caractère aimable & des mœurs douces. H étoit naturellement honnête, & il s'étoit encore poli dans le consmerce des grands. Parmi ses différentes poesses latines, on distingue le Poëme des Jardins. C'est son chef-d'œuvre; il est digne du siècle d'Auguste, dit l'Abbé des Fontaines, pour l'élégance & la pureté du langage, pour l'esprit & les grâces qui y règnent. L'agrément des descriptions y fait disparoître la sècheresse des préceptes, & l'imagination du poëte sait délasser le lecteur par des fables qui, quoique trop fréquentes, sont presque toujours riantes & bien choisies. Plus sleuri, plus gai, plus amusant que l'auteur des Géorgiques, il en a la précision, & quelquefois même l'élévation & la force. Plusieurs critiques ont-prétendu que le Père Rapin n'étoit que le père adoptif de cet ouvrage charmant, & qu'on le trouvoir dans

in ancien manuscrit lembard, qu'un Prince de Naples conservoit dans sa bibliothèque; mais quels garans donne-t-on d'une anecdote auss singulière? Des ouis dire sans fondement. On ne fait pas moins de cas des Églogues sacrées du Père Rapin que de son poëme. Si celuici est digne des Géorgiques de Virgile, celles-là méritent un rang distingué auprès des Bucoliques. On a encore du Père Rapin des œuvres diverses en 3 volumes in-12. On y trouve, 1º. des réflexions sur l'éloquence, sur la poësse, sur l'histoire & sur la philosophie. 2°. Les comparaisons de Virgile & d'Homère, de Démosthène & Ciceron, de Platon & d'Aristote, de Thucidide & de Tite-Live. 3°. Plusieurs ouvrages de piété, dont le dernier est inticulé la vie des Prédestinés, &c. Ce recueil offre des réflexions judicieuses, des jugemens sains, des idées & des vues; son style ne manque ni d'élégance ni de précifion; mais on y souhaiteroit plus de variété & plus de douceur. Ces qualités se font fur-tout désirer dans ses parallèles des auteurs anciens. La meilleure édition des poësses latines du Père Rapin est celle de Cramoisi, en 2 vol. in-12. On y trouve les églogues, les quatre livres des jardins & ses poches diverses

RAPIN DE TOYRAS, (Paul) né à Castres en 1661, d'une ancienne famille originaire de Savoie, commença l'étude du latin dans la maifon de son père, & sur envoyé à Puylaurens, & delà à Saumur. Il retourna dans la maison paternelle en 1709, dans le dessein de s'appliquer à l'étude du droit, & se sit recevoir Avocat. La profession qu'il faisoit du Calvinisme étant un obs-

tacle à son avancement dans la Magistrature, il résolut de suivre le métier des armes; mais sa famille n'y voulut point consentir. La révocation de l'édit de Nantes en 1685, & la mort de son père arrivée deux mois auparavant, le déterminèrent à passer en Angleterre, où il arriva en 1686. Peu de temps après il passa en Hollande & entra dans une compagnie de caders françois qui étoit à Utrecht. Il suivit le Prince d'Orange en Angleterre. En 1688 & l'année suivante, Milord Kingston lui donna l'enfeigne colonelle de son régiment avec lequel il passa en Irlande. Il fut ensuite Lieutenant, puis Capitaine dans le même régiment. & se trouva à plusieurs séges & combats, où il ne fut pas un spectateur oisif. Rapin céda la compagnie en 1693 à l'un de ses frères, pour être Gouverneur du Lord Portland. Il suivit ce jeune seigneus en Hollande, en France, en Allemagne, en Italie & ailleurs. Enfin ayant fini l'éducation du Duc de Portland, il se retira à la Haye, où il se livra tout entier à l'étude des fortifications & de l'histoire. Il se transporta en 1707 avec sa famillo à Wezel. Ce fut alors qu'il travailla à son histoire d'Angleterre. L'ouvrage qu'il publia sous ce nom a eu un grand succès, & il le méritoit à bien des égards; mais on voit clairement que c'est en partie le chagrin, l'aigreur & la haine qui lui ont mis sa plume à la main, & qu'il s'est orgueilleusement flatté de faire repentir sa patrie de l'avoir contraint à s'exiler. Tous nos Rois, selon cet historien, ont été des Princes injustes, toujours occupés dépouiller leurs grands vassaux de leurs possessions, & ne se faisant Zij

aucun scrupule d'enfreindre les traités les plus solennels, dès qu'ils entrevoyoient quelques avantages à les violer. Ses réflexions sur le caractère de la nation en général, ne sont pas moins outrageantes & moins odieules; à ce défaut près, son histoire est la plus complette, quoiqu'elle soit désectueuse à bien des égards. Il a avancé un grand nombre de faits sans les vérifier. Il n'étoit pas Anglois, & il écrivoit dans un pays étranger sur la foi des livres qui trompent presque toujours. Son style est naturel, assez net, quelquefois brillant. Sa narration est vive, ses portraits ont du coloris & de la force; mais ils sont peu réfléchis. Cet historien mourut à Wézel en 1725. Il savoit le grec, le latin, l'Anglois, l'Italien, l'Espagnol, & il s'étoit fort appliqué aux mathématiques, & furtout aux fortifications. Les gens du monde le regardoient comme un homme d'honneur, les beaux esprits comme un bon écrivain, & les Calvinistes comme un Protestant zélé. Ses ouvrages sont, 1°. Ion histoire d'Angleterre, imprimée à la Haye en 1725 & 1726, en neuf volumes in-4°. & reimprimée à Trévoux en 1728, en dix volumes in-4°. On en fit un abrégé en dix volumes in-12, à la Haye 1739. La meilleure édition est celle de M. le Fevre de Saint-Marc. en seize volumes in.4°. 1749. 2°. · Une bonne Differtation fur les. Wighs & les Thoris, imprimée à la Haye en 1717, in-8°.

RAPINE; substantif séminin. Rapina.

L'action de ravir quesque chose par violence. Le loup est né pour la ra-

pine.

Il se dit aussi de ce qui est rav

pat violence. Le vautour ne vit que de rapine.

RAPINE, en parlant des hommes, signisse, pillage, volerie, larcin, concussion. On accuse ce Ministre de s'être enrichi par ses rapines. Ce Procureur s'accoutume à la rapine. Toute sa fortune ne vient que de rapine.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troissème très-brève.

RAPINE, ÉE; participe passif. Voyez RAPINER.

RAPINER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Rapere. Terme du style familier qui signisie prendre injustement & en abusant de l'emploi, de la commission dont on est chargé. La plupart des domestiques de Paris rapinent sur tout ce qu'on leur fait acheter.

RAPOÉ; petite ville d'Irlande, dans la province d'Ulster, au Comté de

Dunnegal.

RAPOLESTEIN, ou RIBAUPIERRE; petite ville & Baronnie de France dans la haute Alface près de la rivière de Stenbach, à deux lieues de Schlestadt.

RAPOLLA; perite ville d'Italie, au Royaume de Naples, dans la Basilicate, à cinq lieues de Cirenza.

RAPONTIC; substantif masculinRhaponticum. Plante qui est une espèce de rhubarbe mais qui diffère
de la rhubarbe des boutiques: la
racine en est oblongue, grosse d'environ deux pouces, jaune en-dehors
& en-dedans: coupée transversalement, on y distingue des cannelures disposées en rayons tisés de la
circonférence au centre: elle est
mollasse, spongieuse, d'une odeuv
moins odorante & moins amère que
la rhubarbe, mais un peu âcre &
astringente, visqueuse & gluantelorsqu'on la tient dans la bouche.

Ce rapontic vient dans les pays fitués le long du Bosphore, sur le mont Rhodope dans la Thrace, & dans plusieurs endroits de la Scythie : on le cultive communément dans les jardins de l'Europe. Ses feuilles sont aussi larges que celles de la bardane, mais plus rondes & munies de nerfs épais comme le plantain & d'un vert obscur; du milieu de ses feuilles s'éleve une tige haute d'un pied & demi & plus, d'un pouce de grosseur, creuse, cannelée, & aux endroits de ses nœuds il vient des feuilles alternatives, qui, rondes d'abord, vont se terminer en pointe : les fleurs naissent au haut de la tige, disposées en grosses grappes rameuses, formées en campane, découpées ordinairement en six parties: à ces Heurs succèdent des semences triangulaires, grandes, pleines d'un suc rouge & roussatre; sa racine est un bon remède dans la diarrhée & la dvssenterie.

On substitue quelquesois au rapontic & à la rhubarbe, les racines d'une espèce de patience à seuilles rondes, que l'on apporte sèches des montagnes de l'Auvergne, ainsi que

des Alpes & des Pyrénées.

RAPPEL, substantif masculin. Revocatio. Action par laquelle on rappelle. Il se dir principalement de ceux qui ont été disgraciés on exi-

lés. On follicite fon rappel à la Cour.

RAPPEL DE BAN, se dit des lettres du Prince par lesquelles il rappelle quelqu'un de bannissement.

Les lettres de rappel de ban ne peuvent être scellées qu'en la grande Chancellerie; l'Arrêt ou Jugement de condamnation doit être attaché sous le contre scel des lettres, faute de quoi les Juges ne doivent y avoir aucun égard; ces

lettres doivent être entérinées sans examiner si elles sont conformes aux charges & informations, sauf aux Cours à représenter ce qu'elles jugeront à propos: si c'est un gentilhomme qui obtienne de telles lettres, sa qualité de Gentilhomme doit y être exprimée nommément afin que les lettres soient adressées à qui il convient.

Le rappel des galères est sujet aux mêmes formalités que le rappel de ban.

RAPPEL A SUCCESSION, se dit en termes de droit, d'une disposition entre-viss ou testamentaire, par laquelle on rappelle à sa succession
quelqu'un qui n'y viendroit pas sans
cette disposition.

On distingue quatre sortes de rappels en fait de succession; savoir, celui qui se fait dans le cas de l'exclusion coutumière des filles dotées; celui qui se fait dans le cas de la révocation expresse des filles dotées; celui qui répare le défaut de seprésentation; enfin celui qui relève les enfans de leur exhérédation.

Le rappel qui se fait dans le cas de l'exclusion coutumière des filles dotées est d'autant plus favorable que cette exclusion n'étant sondée que sur une présomption de la volonté de celui qui a doté, dès qu'il y a preuve qu'il a ordonné le contraire, sa volonté fait cesser la présomption de la loi.

Ce rappel doit être fait par les pète, mère, aïeul, ou aïeule, étant les seuls qui soient obligés de doter, & qui excluent les silles de leur succession en les dotant, ce qui a été ainsi établi en faveur des mâles, il y a cependant des Courumes qui permettent aux frères de rappeler leur sœur qu'ils ont dotée, telle

que la Coutume d'Auvergne. Quelques-unes, comme celle du Maine, ne permettent pas le rappel à la mè re, parcequ'elles ne lui donnent pis le pouvoir d'exclure sa fille cu la dorant.

Quand le père & la mère ont doté, soit conjointement ou séparément, & qu'il n'y a que l'un des deux qui fait le rappel, en ce cas ce rappel n'a d'effet que pour la succession de celui qui l'a ordonné.

Dans quelques Coutumes telles qu'Auvergne, Bourbon, Maine & la Marche, ce rappel ne peut être fait que par le premier contrat de mariage de la fille; si c'est par quelqu'autre acte, il ne peut être fait que par le consentement des mâles; dans les autres Coutumes on peut faire le rappel par tel acte que l'on juge à propos, & sans le consentement des autres héritiers.

Le rappel de la fille vaut une institution contractuelle, de manière qu'en cas de prédécès de cette fille, il se transmet à ses ensans, quoiqu'ils ne soient pas rappelés nommément.

Dans ces Coutumes où la seule dotation de la fille opère son exclusion des successions paternelle & maternelle, si le père mariant sa fille, lui donne en avancement d'hoirie, il est censé la réserver à succession, & lorsqu'en la dotant, il la fait renoncer aux successions directes, sans parler des collatérales, la fille n'est point exclue de celles-ci, parceque l'exclusion générale prononcée par la loi n'a plus lieu, dès que le père a parlé autrement.

L'effet du rappel des filles est différent dans ces mêmes Coutumes d'exclusion, selon l'acte par lequel il est fait : si la réserve de la sille est faite par son premier contrat de mariage, la sille vient per modum successionis; mais la réserve faite par tout autre acte, n'opère pas plus qu'un simple legs, à moins que les frères n'ayent consenti au rappel.

Le rappel est irrévocable dans les Coutumes où il doit être fait par contrat de mariage, comme dans celles d'Auvergne & de Bourbonnois; au lieu que dans les Coutumes où les filles mariées ne sont pas exclues de pleia droit, le rappel est toujours révocable par quelque acte que ce soit.

Il y a dans les Coutumes d'exclusion, une autre sorte de rappel qu'on peut appeller légal; il a lieu en saveur des filles qui étoient exclues, par le prédécès des mâles, ou lorsque les mâles ayant survécu, ont renoncé à la succession; il en est parlé dans l'article 309 de la Coutume de Bourbonnois.

Pour ce qui est du rappel qui se fait dans le cas de la rénonciation expresse des silles dotées, rien n'est plus favorable, puisque c'est un retour au droit commun, & que le rappel rétablit l'égalité entre tous les enfans.

Quelque autorité que le père ait dans la famille, & que le mari ait fur sa femme, il ne peut pas faire pour elle le rappel : ce seroit faire pour elle un testament.

Par quelque acte que la mère rappelle ses filles à sa succession, elle n'a pas besoin de l'autorisation de son mari, parceque c'est une disposition qui touche sa succession. Il faut seulement excepter les Coutumes qui requiérent expressément cette formalité, comme celle du Duché de Bourgogne, de Nivernois & de Normandie.

Le consentement des frères n'est

pas nécessaire, si ce n'est dans les Courumes d'exclusion qui requièrent ce consentement dans le cas d'une rénonciation tacite, telles que Bourbonnois, Auvergne & la Marche; à plus force raison est-il nécesfaire dans ces Coutumes, lorsque la rénonciation est expresse.

Le rappel de la fille qui n'est exclue qu'en conséquence d'une rénonciation expresse, peut être fait par acte entre-vifs on par restament; & dans ces Coutumes, la fille ainfi rappelée vient en qualité d'héri-

tière.

Le père peut toujours révoquer ce rappel par quelqu'acte qu'il soit · fait, à moins qu'il n'ait été fait . par le fecond mariage de la fille.

Les frères peuvent eux-mômes faire le rappel; & quand ils y ont donné leur consentement, ils ne peuvent plus le révoquer, si ce n'est dans le cas où le père révoqueroit le rappel par lui fair.

Quant au rappel qui a pour objet de réparer le défaut de représentation, pour favoir dans quelles Coutumes il a lieu, il faut distinguer.

Dans les Coutumes telles que Paris & autres qui admettent la représentation à l'infini en directe & en collatérale, au profit des enfans des frères succédant avec leurs oncles frères du défunt, le rappelest inutile, n'ayant pas plus d'effet qu'un simple legs.

Le rappel est pareillement inutile dans les Courumes telles que celle de Valois, qui admettent la repréfentation entre les cousins germains; car si on veut étendre la représentation au-delà, le rappel ne vaut

que per modum legati.

Il seroir encore plus inutile de faire un rappel dans les Coutumes qui admettent la représentation à l'infini, tant en directe qu'en collatérale, puisque la loi même a pourvu à ce que l'on ordonneroit

par le rappel.

Mais le rappel peut être utile dans les Coutumes qui ne font aucune mention de la représentation en collaterale, comme celle de Meaux, & il est surtout usité dans celles qui rejettent formellement la représentation en collatérale, comme Senlis, Clermont, Blois, Mon-

Enfin celles où il est la plus nécessaire, ce sont les Courumes où la représentation n'a lieu ni en directe ni en collatérale, comme dans les Coutumes de Ponthieu, Bourbonnois, Artois, Hainaut, Lille.

Ce rappel peur être fair par toures forres d'actes, loriqu'il est intra terminos juris, c'est à-dire, lorsqu'il est dans les termes ordinaires de la représentation; mais quand il est extra terminos, il ne peut être fait que par testament.

Le consentement des héritiers n'y est pas nécessaire, si ce n'est dans les Coutumes qui le requièrent expressement; mais il faut toujours le consentement de celui de cujus; les héritiers ne pourroient pas autrement rappeler l'un d'entr'eux à la succession.

Le rappel n'est pas sujet à acceptation, lors même qu'il est conçu en forme de donation entre vits; car c'est toujours une disposition à cause de mort.

Quand le rappel est fait par contrat de mariage d'un des enfans au profit des enfans qui naîtront du mariage, il profite aux enfans d'un autre fils, & de même celui d'un des petits-fils profite à tous les autres, parceque l'égalité est tellement tavorable en directe, que l'on présume que le père ou aïeul qui l'a ordonnée pour l'un, a eu aussi intention qu'elle ait lieu pour tous, pourvu qu'il n'ait rien ordonné de contraire lors du rappel qu'il a fait, ou depuis.

Mais cette communication de rappel n'a pas lieu en collatérale, à moins qu'il n'y ait quelque chose dans l'acte qui dénote que telle a été l'intention de celui qui disposoit.

Le rappel intra terminos donne la qualité d'héritier; celui qui est extra terminos. ne fait qu'un legs, quand même il seroit fait par donation entre-viss.

Reste maintenant à parlet du rappel qui a pour objet de relever les enfans de l'exhérédation.

L'effet de celui-ci est toujours de rétablir les enfans dans la qualité d'héritiers.

Ce rappel est exprès ou tacite. Le rappel exprès se fait par testament.

Le rappel tacite se fait par toute acte où le père déclare qu'il pardonne à son enfant qui étoit exhérédé.

La reconciliation de l'enfant avec le père sussit même pour opérer un rappel tacite, sans qu'il y ait aucun acte écrit.

Mais le père, en rappelant son fils peut mettre quelques limitations à ce rappel.

RAPPEL, se dit en termes de l'art militaire, d'une manière de battre le tambour pour faire revenir les soldats au drapeau.

RAPPELÉ, ÉE; participe passif. Voy. RAPPELER.

RAPPELER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Revocare. Appeler de nouveau. On l'a appelé & rappelé sans qu'il ait répondu. Il signifie plus ordinairement fait re revenir quelqu'un qui s'en va, encore qu'on ne l'ait point déjà appelé. Ce Marchand laisse fortir les chalands de sa boutique, ensuite il les rappelle.

RAPPELER, signifie encore faire revenir quelqu'un d'un lieu où on l'avoit envoyé pour y exercer de certaines fonctions, y remplir un certain emploi; & il se dit tant de ceux qu'on révoque par des raisons de mécontentement que de ceux qu'on fait revenir par quelque autre motif que ce puisse être. Les plaintes de la province contre l'Intendant le firent rappeler. Ce Général sut rappelé d'Italie pour aller commander en Allemagne. L'Ambassadeur d'Espagne demanda lui-même qu'on le rappelât.

RAPPELER, signifie aussi faire revenit ceux qui ont été disgraciés, chassés ou exilés. Ce Seigneur étoit disgracié, mais il vient d'être rappelé à la Cour-Les Magistrats qui étoient exilés, surent rappelés.

Dans cette acception, on dit sigurément & dans le style soutenu, rappeler à la vie; pour dire, faire revenir à la vie. Il paroissoit mort, mais cette liqueur le rappela à la vie.

On dit aussi figurément, rappeler une personne à son devoir; pour dire, la faire rentrer dans son devoir.

RAPPELER, en termes de Jurisprudence, se dit d'une disposition entre-viss ou testamentaire par laquelle on donne part dans sa succession à quelqu'un qui en seroit exclus sans cette disposition. Voyez RAPPEL.

RAPPELER, signifie, se représenter les idées des choses passées. Rappeler les plaisirs qu'on a goûtés dans le printemps de Jes jours. Il n'a pas pu

je rappeler les circonstances de verce affaire.

On dit, rappeler sa mémoire; pour dire, tâcher de se ressouvenir.

On dit aussi, rappelor ses esprits, rappeler ses sens; pour dice, reprendre ses sens.

On dit familièrement, que du vin rappelle son buveur; pour dire, qu'il est excellent & qu'il excite à boire.

RAPPELER, en parlant du service de l'infanterie, signifie battre le tambour d'une certaine manière, pour faire revenir les soldats au drapeau, & cette manière de battre le tambour sert aussi pour marquer l'honneur que les troupes rendent à de certaines personnes. A la Cour, les régimens des Gardes battent aux champs pour le Roi; mais ils ne sont que rappeler pour les ensans de France.

RAPPORT; substantif masculin. Revenu, ce que produit une chose. Cette terre est d'un bon rapport. Ces prés ne sont pas d'un grand rapport.

On dit d'un nouveau plant de vigne, qu'il n'est pas encore en rapport; pour dire, qu'il ne porte point encore de raisin. La même chose se dit d'une terre nouvellement mise en foin, en bois, &c.

On dit aussi, qu'une serme, qu'une commission, qu'une charge est de grand rapport, de bon rapport; pour dire, qu'elle est d'un grand revenu en argent.

En parlant de ce qui n'a qu'une apparence spécieuse, on dit proverbialement, que c'est belle montre & peu de rapport.

RAPPORT, signisse aussi, récit, témoignage. Il a fait un fidelle rapport de ce qui s'est passé. Vous pouvez en croire son rapport. Comme il Tome XXIV. a quelque intérêt dans la chose, son rapport m'est un peu suspect.

RAPPORT, se dit aussi du compte qu'on rend à quelqu'un de quelque chose dont on est chargé. Le directeur s'est chargé d'en faire rapport à la compagnie.

En termes de vénerie, on dit, faire le rapport, faire son rapport; pour dire, rendre compte de la quête qu'on a faire, & du lieu où est la bêre qu'on a détournée. Il faut auparavant que le valet de limier ait fait son rapport.

RAPPORT, se dit aussi des relations qu'on fait par indiscrétion ou par malignité des choses qu'on a vu faire ou entendu dire. Il est sujet à faire des rapports. C'est un faux rapport qui a brouillé les deux frères. Il ne faut point ajouter de foi aux rapports de ce stateur.

RAPPORT, fignifie aussi, l'exposition, le récit qu'un Juge fait d'un procès devant les autres Juges du même tribunal. Ca Conseiller est chargé de faire le rapport de votre procès. L'affaire sut jugée au rapport du Doyen des Conseillers.

RAPPORT, se dit aussi du témoignage que rendent des médecins ou chirurgiens, sur l'état où ils ont trouvé le corps humain vivant ou mort, dans son tout ou dans quelquesunes de ses parties. Ces rapports proprement pris, sont de trois espèces, savoir, dénonciatifs, provisoires & mixtes.

On nomme rapports dénonciatifs, ceux que toutes fortes de chirurgiens font de quelque blessure que ce soir, à l'heure même, ou bientôt après, en vertu de leurs droits de maîtrise à la réquisition des blessés, ou de ceux qui s'intéressent pour eux, auxquels rapports les Juges n'ont d'égard qu'autant qu'ils

les croyent justes & raisonnables.

Les rapports de la seconde espèce que l'on nomme provisoires, Sont ceux qui sont faits par les chirurgiens en titre d'office préposés pour les rapports, de qui sont ordonnés par le Juge. On obtient pour les blessés au moyen de ces rapports, quand les faits qui sont rapportés le méritent, des provisions, tant pour leurs alimens, que pour leurs frais de pour suite.

Sous la troisième espèce de rapports proprement dits, que l'on; peut appeler rapports mixtes, on comprend ceux qui sont donnés sur la simple réquisition des blesses; mais qui étant faits ou approuvés par les chirurgiens titrés, ne laifsent pas d'être provisoires, quoique la partie adverse en puisse contester la vérité, quand il s'agit d'une leconde provision, en demandant par une requête présentée au Juge, une contre-visite, & en ce cas là les Juges nomment des chipurgiens d'office pour faire le rapport, qui prévaut même sur celui des chirurgiens titrés.

RAPPORT, en termes d'eaux & forêts, se dit d'un procès verbal fair par un Garde, de quelques délits venus à sa connoissance dans son district.

La rapport d'un Garde doit contenir an vrai, le detail du déht, la défignation du lieu & du temps auxquels il a été commis, les noms, furnoms & demeures des délinquans pris sur le fait s'ils sont connus, ou leut signalement s'ils na sont pas reconnus & qu'on n'ait pu les arrêter; l'assignation verbale ou par écrit qui leur a été donnée à comparoir à la Maîtrise, les noms des témoins s'il y en avoit, leur fignature ou la relation du refus

on'ils ont fait de figner; la date; les nom, surnom & immatricule

du Garde & sa signature.

Quant au détail du délit, s'il s'agit par exemple de bois coupé, le Garde doit en défigner la qualité, la grosseur, l'âge & la quantité, arbre par arbre, & non par comparaison ou supputation arbitraire; il doit rapporter la manière dont le bois a été coupé avec la hache, la serpe ou la scie;

S'il s'agit de bestiaux trouvés paturans en délits dans les forêts du Roi, il doit marquer le nombre & la nature des bêtes, la nature des bois où il les a trouvées; l'espèce de dégat qu'elles ont fait, le nom , du propriétaire ou du pâtre s'il les connoît; il doit faire mention de la saisse des bestiaux, & du dépôt qu'il en a fait en tel ou tel endroit, ou des causes qui l'ont empêché de les arrêter.

S'il s'agit d'un fait de chasse, il doit marquer le nombre & la qualité des chasseurs s'il les connoît, le nombre & l'espèce des chiens dont ils étoient suivis; le lieu ou il les a trouvés, comme si c'est dans une terre ensemençée ou dans une vigne, la manière dont ils chassoient (à pied ou à cheval avec armes ou filets) la qualité & la quantité du gibier qu'ils avoient pris.

S'il s'agit d'un fait de pêche, le Garde doit désigner le lieu, la qualité des instrumens, la manière de pêcher, l'heure, la qualité & quantité du poisson qui a été pris.

Enfin les rapports, dans quelque circonstance que ce foit, doivent contenir tout ce qui s'est dit, fait & passé d'intéressant.

RAPPORT, se dit encore du témoignage que rendent par ordre de justice ou autrement les Experts, & les Jurés en que que sorte d'art que

ce foit. Voyer Expert.

Au Palais, on appelle rapport de cause, le récit qu'un Huissier fait à la Cour, qu'il a appelé à la batre de la Cour une telle Partie & son Procureur. Cela se pratique dans les causes qui sont au rôle, lorsqu'une partie demande un défaut à tour de rôle contre le défaillant. Celui qui préside, avant d'accorder le désant dit : faites appeler & rapporter: alors on donne à l'Huissier le sac ou dossier pour appeler le défaillant; l'Huissier va à la barre extérieure de la Cour, c'est-à-dire, Hors de la chambre, & appelle à haute voix le défaillant & son Procureur. Il vient ensuite à la barre de la Cour ou entrée du Parquet, tait ion rapport, en disant qu'il a 'appelé un tel & son Procureur. Après quoi le Président prononce: la Cour après que la cause a été appelée & rapportée sur le rôle, a donné défaut, &c.

RAPPORT, en termes de commerce de Mer, signisie une déclaration que le maître d'un vaisseau marchand doit faire à l'Amirauté, vingt-quatre heures après son arrivée dans, le port, pat laquelle il énonce le lieu d'où il est parti, le temps de son départ, en quoi consiste le chargement de son navire; les hasards qu'il a courus; les désordres arrivés dans son bord, & ensin toutes les circonstances essentielles de son voyage, & il doit représenter en même temps le congé qu'il a eu de l'Amiral pour aller en met.

Les Capitaines de vaisseaux armés en guerre sont tenus de se conformer à la même police pour les prises qu'ils sont. Les droits de ces rapports se payent aux gresses des Amirautés, qui, pour les recevoir, doivent être onverts en tout temps depuis hait heures jusqu'à onze heures du matin, & depuis deux heures après midi jusqu'à six.

RAPPORT, signifie aussi convenance, conformité. La langue italienne a grand rapport avec la langue latine. Il y a grand rapport de caractères en-

tre le mari & la femme.

RAPPORT, se dit encore pour signisses l'espèce de lizison & de relation que certaines choses ont ensemble. Cette affaire a béaucoup de rapport avec celle sà. Il n'y a aucun rapport entre son projet & le vôtre. Tomes les parties du corps ont un sertain rapport les unes avec les autres.

RAPPORT, en termes de Chimie, se dit de la disposition qu'un corps a à se réunir avec un autre par préférence. C'est ce qu'on appelle aussi

affinité. Voyez ce mot.

RAPPORT, se dit encore de la relation des choses à leur fin. Les actions humaines sont bonnes ou mauvaises selon le rapport qu'elles ont à une bonne

ou à une mauvaise fin.

On dit en ce sens, que toutes les actions d'un chrétien dosvent être faites par rapport à Dieu; pour dire, qu'elles doivent se rapporter à Dieu comme à leur dernière sin. On dit aussi, qu'un homme ne sait rien que par rapport à lui, que par rapport à ses intérêts; pour dire, qu'il ne fait rien que dans la vue de ses intérêts, de ses propres avantages.

On dit eneore, il a fait cela par rapport à vous, par rapport à telle chose; pour dire, dans la vue de vous obliger, de vous plaire, dans l'idée d'obtenir telle chose, de réus-

fir dans telle affaire, &c.

RAPPORT, en termes de Mathématiques, se dit de la relation que deux grandeurs ont l'une avec l'autre. Il y

Aaij

a le même rapport entre quatre & huit ! qu'entre deux & quatre.

On dit, par rapport du petit au grand, & plus communément, du petit au grand; pour dire, en gardant la proportion qu'il y a de l'un à l'autre.

RAPPORT, en matière de succession, fe dit au Palais, de la remise réelle ou fictive qu'un héritier fait à la masse de quelque effet qu'il avoit reçu en avancement d'hoirie, pour être mis en partage.

Le rapport à la succession, à la maffe ou au partage, n'est qu'une

seule & même chose.

L'obligation de rapporter a pour objet de maintenir l'égalité entre les héritiers.

Cependant cette loi si équitable n'a pas toujouss été pratiquée de même, & n'est pas encore partout uniforme.

Suivant la loi des douze tables, le sapport n'avoit point lieu: il ne fut · introduit que par le droit prétorien, à l'occasion des enfans émancipés; ceux ci conservoient ce qu'ils avoient acquis, au lieu que les acquisitions faites par les enfans étant en la puisfance du père, faisoient partie de sa fuccession, & conséquemment les enfans émancipés y avoient leur part. Le Préteur, pour rendre la condition de tous les enfans égale, obligea les enfans émancipés qui viendroient à la succession du père, avec ceux qui servient en sa puissance, de rapporter leurs acquifitions. C'est la disposition de la loi première, au digeste de collationibus.

Mais les enfans émancipés n'étoient obligés à ce rapport que quand les enfans étant en la puissance du père, auroient été lésés sans le rapport; de sorte qu'il n'avoit pas lieu entre deux émancipés, quoique par-

tagés inégalement, ni entre deux en fans étant en la puissance du père. C'étoit encore un point de l'ancien droit, que l'enfant émancipé ne laiffoit pas d'être tenu au rapport, quoique l'enfant étant en la puissance du père vint à la succession à un titre différent, comme si l'émancipé demandoit la possession des biens contra tabulas, & que l'autre enfant institué héritier se tint à cette qualité.

Les dots des filles n'étoient pas non plus sujettes à rapport; mais elles y turent assujettiespar un Edit de l'Empereur Antonin le Pieux, inséré en la loi première, au digeste de Collat. dotis.

L'Empereur Léon ordonna la même chose pour la donation à cause. de nôces.

Par le dernier droit, tous les tans qui se portent héritiers ou qui obtiennent la possession des biens, sont obligés au rapport, soit que les émancipés viennent entre eux, soit qu'ils viennent avec d'autres enfans qui sont sous la puissance du pere, foir que le parrage se fasse entre des enfans qui soient tous sous la puissance du père; mais l'enfant émancipé ne rapporte plus que les biens profectices & non les biens adventices, si ce n'est quant à l'usufruit; le père ne gagnant plus que l'usufruit de ces biens adventices sur les enfans qui sont en sa puissance.

Enfin par l'ancien droit, le rapport ne se faisoit que dans les successions ab intestat, & non entre les enfans héritiers institués, à moins que le père ne l'eût ordonné par sontestament, parceque le rapport ne fe fair point entre étrangers, & que les enfans inftitués héritiers succédoient comme des étrangers; mais par la novelle 18, les enfans rappor-

tent toujours, soit qu'ils viennent ab intestat, ou en vettu du testament, à moins que le pète n'ait expressément défendu le rapport, ou qu'on ne puisse indaire le prélegs des termes du testament.

Pour ce qui est des coutumes, leur disposition n'est pas uniforme sur cette matière.

Quelques-unes, comme celles de Nivernois, Bourbonnois & Berri, permettent au père de défendre le tapport, de sorte que dans ces coutumes, quand la donation est faite entre-vifs, par préciput & avec dispense de rapport, le donataire ne laisse pas de venir à la succession sans rapporter.

D'autres coutumes, comme celle de Laon, portent que le rapport ne

peut être défendu.

Dans les coutumes qu'on appelle soutumes d'égalité parfaite, telles qu'Anjou & Maine, le renonçant

même est obligé au rapport.

Enfin, il y a d'autres coutumes qui sont aussi d'égalité, mais non pas d'égalité parfaite, comme celle de Paris, où les enfans venant à succession sont obligés au rapport, quand même le père les en auroit dispensés par la donation. Mais dans ces coutumes l'enfant peut demeurer donataire entre-vifs ou être légataire, quoiqu'il ait plus que sa part afférente; il peut austi demeurer donataire & être légataire jusqu'à concurrence de ce qu'il est permis de disposer; le tout sauf la légitime des autres enfans.

Ainsi les enfans qui ne viennent à la succession qu'en vertu d'un teltament, ne sont point obligés de rapporter entr'eux, à moins que ce ne soit des enfans rappelés à la succesfion dans le cas où le rappel donne la qualité d'héritier.

L'obligation de rapporter n'a lieu qu'en directe & non en collatérale, si ce n'est dans quelques coutumes fingulières, comme Chauny, Maine & Anjou; le rapport n'est même dû que dans la ligne directe descendante; les ascendans n'y sont point

obligés.

Dans les cas où l'on succède par souches & non par têtes, comme cela a toujours lieu en directe, le rapport se fait aussi par branches; de manière que si dans une branche composée de plusieurs petits-sils, quelques-uns qui sont donataires entre-vits renoncent à la fuccession. & les autres se portent héritiers, ces derniers sont obligés de rapporter pour les renonçans; ce qui paroît un peu dur, puisqu'on leur fait rapporter ce qu'ils n'ont pas reçu; mais aussi la part des renonçans accroît à leur profit, & ils doivent prendre le bénéfice avec les charges.

Les créanciers, le fisc, ni le Seigneur haut-justicier qui succèdent par deshérence ou autrement, ne peuvent pas obliger au rapport, attendu qu'ils ne peuvent pas oppofer l'incomptabilité des qualités d'héritier & de légataire ou donataire.

Tout ce qui s'impute sur la légitime est sujet à rapport : ainsi toute donation gratuite est sujette à rapport sous quelque forme qu'elle soit faite, Ainsi, quand le père a fait à son fils une venre à vil prix, ou qu'il a payé 🗅 pour lui le prix de quelque acquisition, qu'il a exercé pour lui un rerrair, qu'il a fait des impenses & améliorations sur les brens de son. fils, tout cela est sujet à rapport.

A l'égard des choses mobiliaires, le rapport peut en être fait en essence lorsqu'elles ne font point diminuées par l'ulage, comme des diamans & des perles; que si elles sons anéanties ou détériorées, il faut en rapporter la valeur, eu égard au

temps du partage.

Les pensions, alimens & entretien fournis aux enfans, ni les livres & ce qui a été dépensé pour leur instruction & éducation, tout cela n'est point sujet à rapport, mais une bibliothèque y seroit sujetre.

On ne rapporte pas non plus les habits nuptiaux, frais de noces, mais seulement le trousseau de la

fille.

Les étrènnes & petits présens, les deniers donnés au mineur qui les a dissipés, ceux même que le pere a donnés au majeur pour le jeu, ne

font pas rapportables.

Les offices vénaux, soit de judicature ou de finance sont sujets à rapport, & à plus forte raison les offices domaniaux; mais ceux de la maison du Roi ne se rapportent pas, parcequ'ils sont considérés comme des grâces personnelles & non comme des biens héréditaires.

On ne peut pas obliger l'enfant de rapporter l'ossice même, il sussit

qu'il en rapporte le prix.

L'enfant est aussi obligé de rapporter ce qui a été dépensé pour lui donner un état, comme pour le faire promouvoir aux Ordres, le faire recevoir docteur en quelque Faculté, ou Avocat, ou pour le faire recevoir Maître dans quelque motier.

Les rapports se font ou en précomptant & moins prenant, ou en

rapportant en essence.

Les meubles & sommes de deniers se rapportent ordinairement en précomptant & moins prenant : à l'égard des terres, maisons & rentes, on les rapporte aussi quelquefois de même; mais on peut obliger l'enfant de les rapporter en efsence, afin que chacun y air part, à moins que ces biens n'ayent été aliénés par lui de bonne foi 3 auquel cas il n'est tenu de rapporter que l'estimation.

Les fruits ne se rapportent que du jour de l'ouverture de la succession.

Les effets du rapport sont 1°. que l'effet qui est rapporté est censé faire partie de la succession, du moment qu'elle est ouverte; 20. que si l'enfant qui rapporte ne conserve pas dans son lot l'effet qu'il rapporte, les hypothèques de ses créanciers passent sur les autres biens qui lui sont assignés pour sa part. La raison est que le partage n'est que déclaratif, & que les héritiers sont censés n'avoir jamais eu aucun droit aux biens qu'ils rapportent; leurs créanciers ne peuvent même se plaindre de cette translation d'hypothèque, ayant dû connoître l'état de leur débiteur; leur hypothèque sur ces biens n'étoit proprement que conditionnelle, au cas qu'ils demeurassent définitivement à leur débiteur.

RAPPORT, se dit pareillement en parlant des biens qui appartiennent en communà une société de Marchands ou d'autres gens intéressés dans quelque affaire sucrative, de ce que chacun doit rapporter à la masse commune, ou du compte qu'il doit renir à ses associés, de ce qu'il a perçu avant le partage, soit en argent ou autrement.

RAPPORT, se dit aussi d'une vapeur incommode & désagréable qui monte de l'estomac à la bouche. Les boudins sont sujets à occasionner des rapports. L'ail donne des rapports d'une odeur insupportable.

RAPPORT, se dit encore en plusieurs phrases où il a des significations disférentes; ainsi on appelle terres de rapport, des terres rapportées. Un parterre formé de terres de rapport.

On appelle pièces de rapport, de petites pièces de diverses couleurs, soit de métal, de bois ou de pierre, que l'on assemble & que l'on arrange sur un sond pour représenter quelques sigures. Une table de pièces de rapport. La mosaïque est un ouvrage de pièces de rapport.

PAR RAPPORT, façon de parler qui tient lieu de préposition. Pour ce qui est de ... Quant à ce qui regarde ... Ainsi l'on dit, par rapport à lui, par rapport à moi, par rapport à cela; pour dire, quant à lui, quant à moi, quant à cela.

Il signifie aussi par comparation, par proportion. La terre est petite par rapport au soleil.

La première syllabe est brève &

la seconde longue.

RAPPORTABLE; adjectif des deux genres & terme de Jurisprudence qui se dit des choses que les héritiers en directe doivent rapporter à la succession de leurs ascendans. Voy. RAPPORT.

RAPPORTÉ, ÉE; participe passif.

Voyer RAPPORTER.

On appelle ouvrage de pièces rapportées, un ouvrage de différentes pièces qui étant affemblées & arrangées, composent une figure, un tout. Et la même chose se dit d'un onvrage d'esprit qui n'est composé que de choses ramassées en différens endroits, & qui n'ont point de véritable liaison les unes avec les autres.

'RAPPORTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Referre. Apporter une chose du lieu où elle est au lieu où elle étoit auparavant. It a rapporté le vin & la volaille qu'on lui avoit donnés pour al-

ler à la chasse. Je vous rapporterai ce soir le fusil que vous m'avez prêté. On rapporta chez lui tout ce qu'on en avoit enlevé.

RAPPORTER, se dit aussi des choses qu'on apporte d'un lieu à son retour sans les y avoir portées. Il achesa en Angleterre quantité de marchandises d'acier qu'il rapporta en France.

RAPPORTER, le dit encore en parlant des choses qu'on a enlevées, & qu'on apporte dans un lieu où elles n'éroient pas, & à quelqu'un à qui elles n'appartenoient pas auparavant. Ce détachement rapporta au Gouverneur de la place les armes qu'il venoit d'enlever à l'ennemi.

On dit aussi, rapporter des terres en un endroit; pour dire, les aller prendre dans un lieu & les porter dans un autre. Il fait rapporter de nouvelles terres dans son potager.

On dit familierement d'un homme qui a été blessé en quelque occasion, qu'il n'en a rapporté que des coups. Et qu'un soldat n'a rapporté de l'armée que des coups de mous-

On dit figurément d'un homme, qu'il a rapporté beaucoup de gloire d'une action; pour dire, qu'il y a acquis beaucoup de gloire. Et qu'il n'en a rapporté que de la honte; pour dire, qu'il n'en a retiré que de la

honte.

RAPPORTER, en termes de Jurisprudence, se dit de l'action d'un héritier qui remet dans la masse de la succession ce qu'il a reçu par avancement d'hoirie, ou qui en tient compte sur ce qui lui tevient pour sa part. L'obligation de rapporter a pour objet de maintenir l'égalité entre les héritiers. Voyez RAPPORT.

Il se dit aussi en parlant des biens qui appartiennent en commun à une société de marchands ou d'autres gens intéressés dans quelque affaire lucrative.

On dit d'un chien de chasse qu'il rapporte ou qu'il sait rapporter; pour dire, qu'il est dresse à apporter au chasseur le gibier que le chasseur a tué. Un chien qui rapporte bien. Un barbet qui rapporte bien.

La même chose se dit d'un chien qu'on a dressé à rapporter ce qu'on lui jette, comme un gant ou autre

chose.

RAPPORTER, signifie aussi faire le técit de ce qu'on a vu ou entendu. Les espions rapportèrent au Général que l'ennemi manquoit de sourrage. Je vais vous rapporter ce qui s'est passé chez le Notaire.

RAPPORTER, en termes de Palais; signifie déduire, exposer l'état d'un procès par écrit. Ce Conseiller est chargé de rapporter ce procès. C'est un Juge qui rapporte avec beaucoup de clarté toutes les affaires dont il est chargé. On dit absolument, ce Juge rapporte bien.

On dit, qu'un Huissier a appelé, rapporté à la barre de la Cour un tel & son Procureur; pour dire, qu'il a appelé à haute voix un tel défaillant & son Procureur. Voyez RAP-

PORT.

RAPPORTER, fignifie aussi redire par légéreté ou par malice ce qu'on a entendu dire. Ne lui faites pas cette considence, car il rapporte tout ce qu'il voit & tout ce qu'il entend. Si vous ne voulez pas que cela soit rapporté, il ne faut pas le dire devant cette semme.

Il signifie encore rendre compte de ce qu'on a entendu dire contre quelqu'un. Un de ses amis lui a rapporté que vous blâmiez sa con-

RAPPORTER, fignifie aussi alléguer, citer. L'Ordonnance qu'il rapporte

m'est plus savorable qu'à lui. Le Prédicateur a rapporté dans son sermon plusieurs traits de Saint Augustin. Les autorités que rappotte son Avocat sons insuffisantes.

RAPPORTER, fignifie encore diriger, référer. Le Sage rapporte soutes ses idées au bien. C'est un homme qui rapporte tout à ses vues particulières.

On dit, rapporter son origine; pour dire, attribuet, réséret son origine. Et cela se dit-de ceux qui font remonter leur origine à quelque source illustre. Alexandre eut la vanité de rapporter son origine aux Dieux. La famille des Jules rapportoit son origine à Énée & à Vénus.

La même chose se dit à peu près en parlant de la fondation d'une ville. On rapporte la fondation de Carthage à Didon, & celle de Rome à Romulus.

On dit aussi en parlant d'un événement considérable, qu'on le rapporte d un tel temps; pour dire, qu'on en place la date, qu'on le croit arrivé dans un tel temps.

Et l'on dit, rapporter l'effet à sa cause; pour dire, attribuer un certain esset à une certaine cause.

RAPPORTER, signisse aussi produire.

Cette vigne rapporte beaucoup de raisins.

On dit qu'une terre rapporte tant par an; pour dire, qu'on en tire tant de revenu tous les ans. Dans cette même acception on dit qu'une charge rapporte tant. Et l'on dit, qu'un emploi ne rapporte ni profit ni honneur; pour dire, qu'il n'est ni prositable ni honorable. On le dis aussi du produit de l'argent. Son argent lui rapporte six pour cent. On dit aussi figurément, cette mauvaise action ne lui rapportera rien.

citer. L'Ordonnance qu'il rapporte RAPPORTER, en termes du jeu de mail,

mail, signifie remettre la boule à cinquante pas de la passe, quand On la lui a fait passer en moins de coups que l'on n'est convenu d'en

RAPPORTER, fignifie dans l'arpentage, l'action de tracer sur le papier, par le moyen d'un rapporteur, les melures que l'on a prises sur le ter-

rein.

L'art de rapporter est, pour ainsi dire, la moitié de l'arpentage.

L'aiguille dont on se sert pour cette opération, est une aiguille très-fine dont une des extrémités est enfoncée dans un manche pour la commodité de l'opération, & pour piquer les minutes & les degrés qu'on veur prendre sur le limbe du Tapporteur.

SE RAPPORTER, verbe pronominal réfléchi, signifie avoir de la conformité, de la convenance, de la ressemblance. Ces deux tableaux se rapportent bien. Il y a dans cette bague un diamant qui ne se rapporte pas avec les autres. Le caractère du mari ne se rapporte pas avec celui de la

femme.

On dit, je m'en rapporte à ma derniere lettre; pour dire, je vous renvoye à ma derniere lettre.

SE RAPPORTER, fignific aussi avoir relation; & il se dit en termes de Grammaire. Il faut que l'adjectif s'accorde en genre & en nombre avec le substantif auquel il se rapporte.

On dit, se rapporter à quelqu'un de quelque chose; & plus communément, s'en rapporter à quelqu'un; pour dire, se remettre à sa décision sur quelque chose: En louant cette maison, nous nous rapportâmes des conditions du bail au Notaire. Puisque vous n'êtes pas d'accord là-dessus, il faut vous en rapporter à la décifion de quelque savant. Je ne veux point

Tome XXIV.

de contestation & je m'en rapporte à yous-même.

On dit, s'en rapporter au serment de quelqu'un; pour dire, s'en remettre à son serment en Justice pour la décisson d'une affaire. Je

m'en rapporte à son serment.

Dans le discours familier on dit, je m'en rapporte à ce qui en est. Et quelquefois simplement, je m'en rapporte; pour faire entendre que l'on n'est pas tout à fait persuadé de ce qu'on entend dire. Vous dites que ce iableau est de Rubens, je m'en rapporte.

RAPPORTEUR, EUSE; substantif. Celui, celle qui par légèreté ou par malice, est dans l'habitude de rapporter ce qu'il a vu ou entendu. Ne dites rien de secrét devant lui, car il passe pour un rapporteur. Cette petite fille est une rapporteuse. Le Pocte Plaute condamne les rapporteurs à être pendus par la langue, & ceux qui les écoutent, à l'être par les oreilles.

RAPPORTEUR, se dit en termes de Palais, de celui qui fait le rapport d'un procès. Il a recusé le Rapporteur que le Président lui avoit donné. Si mon Rapporteur peut connoître l'affaire & la faire connoître à la Cour, je gagnerai infailliblement mon procès.

On appelle Grand Rapporteur au sceau, ou simplement Grand Rapporteur, un Officier dont la fonction est de présenter certaines requêtes au Iceau.

RAPPORTEUR, en termes de Géométrie, se dit d'un instrument destiné à lever des angles, & dont on se sert pour lever des plans.

RAPPRENDRE; verbe actif réduplicatif irrégulier de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme Prendre. Iterum ediscere.

Apprendre de nouveau. Il avoit oublié son rôle, mais il l'a rappris. On rapprend un discours, une langue, à jouer d'un instrument.

RAPPROCHE, ÉE; participe passif.

Voyer RAPPROCHER.

RAPPROCHEMENT; substantif masculin. Accessio. Action de rapprocher, ou l'effet de cette action. Le rapprochement des circonstances conduit à la preuve du délit.

Il se dit aussi figurément des per-Ionnes qui sont brouillées & qu'on dispose à se reconcilier. Il s'occupe du rapprochement de ces deux

Seigneurs.

RAPPROCHER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Ap- { procher de nouveau. Dites lui de se rapprocher, afin que je lui fasse part d'une chose dont j'ai oublié de lui parler.

Il signifie aussi approcher de plus près. J'ai dessein de me rapprocher de

l'opera.

On dit communément que les lunettes rapprochent les objets; pour dire, qu'elles les font paroître plus proches.

On dit figurément, rapprocher deux personnes; pour dire, les mettre en état de se reconcilier, lesdisposer à un accommodement. Il a le premier travaillé à rapprocher ces deux familles.

On dit en termes de Vénerie, rapprocher un cerf; pour dire, faire tenir doucement aux chiens la voie d'un cerf qui est passé deux ou trois heures auparavant.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troisième longue ou.

brève. Voyez VERBE.

RAPSODE, substantif masculin. Rapfodus. On appeloit ainsi chez les | RAPT; s. m. Raptus. Enlèvement que anciens certains Chantres qui chan-

toient des morceaux détachés des poësies d'Homère à ceux qui vouloient les entendre. M. Cuper dit que les rapsodes prenoient un habit rouge quand ils chantoient des morceaux de l'Illiade, & un habit bleu quand ils chantoient des morceaux de l'Ody[Jée.

RAPSODIE; substantif séminin. Rapsodia. On appeloit ainsi chez les anciens des morceaux détachés des poësses d'Homère, que les Rapsodes chantoient à ceux qui vouloient les entendre. Parmi nous le mot de rapsodie ne se prend que pour un mauvais ramas soit de vers, soit de prose. Cette harangue n'est qu'une mauvaiserapsodie.

RAPSODISTE; substantif masculin. Rapsodista. Celui qui ne fait que des rapsodies. L'écrivain que vous ci-

tez n'est qu'un rapsodiste.

RAPSODOMANCE, ou Rapsodo-MANTIE; substantif féminin. Rapsodomantia. Divination qui se faisoit en tirant au sort dans un Poète, & prenant l'endroit sur lequel on tomboit, pour une prédiction de ce qu'on vouloit savoir. C'est ordinairement Homère ou Virgile qu'on prenoit pour cet effet; d'où l'on a donné à ces sortes de divination le nom de sortes virgiliane. Tantôt on écrivoit des sentences ou quelques vers détachés du Poëte qu'on mettoit sur de petits morceaux de bois; & après les avoir ballotés dans une urne, le premier qu'on en tiroit, donnoit pour prédiction la sentence qu'il portoit. Tantôt on jetoit des dés sur une planche où l'on avoit écrit plusieurs vers, & ceux sur lesquels s'arrêtoient les dés, pasioient pour contenir la prédiction que l'on cherchoit.

quelqu'un fait de son autorité privée,

d'une personne qu'il conduit on fait conduire & détenir dans un lieu eutre que celui où elle faisoit sa demeure ordinaire, soit dans la vue de corrompte cette personne, ou l'épouser, ou de lui faire contracter quelques autres engagemens.

Ce crime se commet en enlevant une semme, une fille ou une veuve de la maison de son pere, de son mari ou de la sienne propre, ou de celle de son tuteur ou curateur, ou même de tout autre endroit, ou en enlevant une Religieuse de son cou-

C'est aussi un rapt que d'enlever un mineur ou un sils de famille que l'on soustrait à la puissance de ses pere & mere, tuteur ou curateur, pour lui faire contracter mariage à l'insçu & sans le consentement de ceux à la prudence desquels il est soumis.

On distingue deux sortes de rapt; l'un qui se fait par violence & malgré la personne ravie, & celui-là est le rapt proprement dit; l'autre qu'on appelle rapt de séduction est celus qui se fait sans aucune résistance de la part de la personne ravie, & qui a lieu lorsque par artifice, promelles ou autrement, on séduit des fils ou filles mineures. & qu'on les fait consentir à leur enlèvement; on l'appelle aussi raptus in parentes, parcequ'il se commet contre le gré des parens. Ce rapt fut puni par Solon encore plus sévérement que celui qui avoit été commis par violence.

L'enlèvement des filles & femmes a toujours été suivi de grands malheurs, & a même souvent occasionné des guerres sanglantes. Tel fut l'enlèvement de Dina, fille de Jacob, qui porta Siméon & Lévi ses frères, à massacrer les Sichimitos; tel fut encore l'enlèvement de la belle Hélène qui fut cause de la destruction de Troye.

Il y avoit une loi à Athènes que quelques - uns attribuent à Solon, d'autres à Dracon, qui condamnoit le ravisseur à épouser celle qu'il avoit ravie, ou à subir la mort.

Les Romains furent d'abord peu délicats sur le rapt, témoin l'enlèvement des Sabines. Dans la suite ils établirent des peines, mais assez légères pour un si grand crime. La loi Julia de Vi publicà, ne prononçoit que l'interdiction de l'eau & du feu à laquelle succéda la déportation.

Ces peines furent changées & augmentées dans la suite à mesure que le crime de rapt devint plus fréquent : on peut voir dans le code Théodossen les constitutions faites sur ce sujet par les Empereurs Constantin, Constance, Majorien & Jovien.

Justinien a refondu toutes ces loix dans la loi unique au code de raptu virginum & viduarum; il ordonne par cette loi que tous les ravisseurs des vierges & des femmes mariées seront, ainsi que leurs complices, punis de mort, & leurs biens confisqués, si les personnes ravies sont de condition libre; & si le ravisseur étoit de condition servile, il y avoit contre lui peine de feu: il déclare que le consentement de la personne ravie, ni celui deson père & de sa mère donné depuis l'enlèvement, ne pourront exempter le ravisseur de cette peine; que les pères & les mères qui dans ce cas garderont le filence, ou qui s'accommoderont à prix d'argent, subiront eux-mêmes la peine de la déportation:il permet aux pères & aux mères guteurs & curateurs, frères & sours, Bb ii

maîtres & parens de la personne ravie, de tuer le ravisseur & ses complices qu'ils surprendroient dans l'acte même de l'enlèvement, ou dans leur fuite; il ne veut pas que le ravisseur puisse s'aider de la prescription ni de la voie de l'appel, ni qu'il puisse jamais épouser la personne ravie, quand même elle eu ses parens y consentiroient.

La loi Raptores, cod. de Episcop.

& Cleric. qui concerne le rapt des Religieuses & des Diaconesses, porte qu'outre la peine de mort, les biens seront consisqués au prosit du Monastère des Religieuses ou de l'Église à laquelle la personne ravie étoit attachée; elle permet aussi au père & aux autres parens, tuteuts & curateurs de tuer le ravisseur sur pris en flagrant délit.

La novelle 123 prononce la même peine de mort contre le raviffeur & ses complices, soit que la Religieuse ait consenti ou non; & au cas qu'elle ait donsenti, la loi veut qu'elle soit punie sévérement par la supérieure du Monastère.

Par rapport à la confiscation, les novelles 143 & 150 décident qu'elle appartiendra au fisc & non à la personne ravie, ni à ses parens qui s'en sont rendus indignes, pour n'avoir pas veillé suffisamment à la garde de leurs enfans.

L'Église, outre la peine de l'excommunication, désendoit autrefois au Ravisseur de jamais épouser la personne ravie, même de son consentement.

Mais par le droit nouveau on a permis le mariage, lorsque la fille ayant été remise en liberté, persiste à consentir au mariage.

Le Concile de Trente ordonne la même chose, & vent de plus que le ravisseur dote la personne raz-

Les anciennes lois des Francs, telles que les lois Gombettes & les lois Saliques, ne prononçoient contre le ravisseur qu'une amende plus ou moins forte, selon les circonstances.

Mais les dernières Ordonnances ont prononcé des peines plus sévètes.

Celle de Blois, article 42, veut qu'en cas de rapt de filles ou de fils mineurs qui sont attirés parblandices à se marier sans le gré & consentement de leurs pères & de leurs mères, le ravisseur soit puni de mort sans espérance de rémission & de pardon, & nonobstant tout consentement que les mineurs pourroient alléguer par après avoir donné audit rapt; elle veut aussi que l'on procède extraordinairement contre tous ceux qui auroient participé au rapt.

La Déclaration du 26 Novembre 1639 veut pareillement que les ravisseurs de fils, filles ou veuves, foient punis de mort & leurs complices, sans que cette peine puisse être modérée.

Elle déclare même les filles, veuves, mineures de 25 ans, qui aprèsavoir été ravies, contracteront mariage contre la teneur des Ordonnances, notamment de celle de Blois, privées par le feul fair, & les enfans qui naîtront, de toutes successions directes & collatérales, & de tous droits & avantages qui pourroient leur être acquis par mariage, testament, dispositions de coutume, même de la légitime, voulant que le tout soit confisqué & employé en œuvres pies.

Cette même loi déclare les ma-

dant que la personne ravie en en leur possession, non valablement con-- tractés, lans qu'ils puissent être confirmés par le temps m par le consentement du père & de la mère des tuteurs & curateurs; & s'ils sont faits après que la personne ravie a été remise en liberté, ou qu'étant majeure, elle ait donné un nouveau consentement pour le mariage, les enfans qui naîtront de ce mariage, ... sont déclarés indignes & incapa-: bles de succéder aux personnes ravies & défenses sont faites à toutes personnes de solliciter pour eux des lettres de réhabilitation.

L'Ordonnance de 1670 met le crime de rapt au nombre de ceux qui ne sont pas susceptibles de let-.. 'tres de grace ; mais elle n'entend parler que du rapt fait par vio-· lence, & non du rapt de léduction.

L'article 497 de la coutume de Bretagne, prononce la peine de mort contre ceux qui seront convaincus d'avoir suborné des enfans mineurs de vingt-cinq ans, soit filles, soit garçons, sous prétexte de mariage ou autrement, sans le consentement de leurs parens ou tuteurs. Cette disposition avoit fait confondre en Bretagne tout commerce criminel avec le rapt de séduction; & l'on y donnoit un si grand avantage à un sexe sur l'autre, que la seule plainte de la fille qui prétendoit avoir été subornée, : jointe à la preuve d'une simple fréquentation, y étoit regardée comme un motif : suffisant pour condamner l'accusé au dernier sup-

Cet excès de rigueur étoit suivi d'un excès d'indulgence, quand la fille demandoit à épouser celui - qu'elle nommoit son suborneur;

'en effet, si celui ci; comme il arrivoir toujours, préféroit le mariage à la mort, un Commissaire : du Parlement le conduisoit à l'Eglife, les fers aux mains & fans pu-: blication de bans, sans le consencriement du propres Curé, & même lans la permission de l'Evêque, on procédoit au mariage par la seule autorité du Juge féculier.

.Cette Jurisprudence qui donnoit souvent lieu d'appliquer la peine de la séduction à celui qui avoit été séduit, & la récompense à la séductrice, ont été abolies par une Déclaration du 22 Novembre 1730, entegistrée au Parlement de Rennes, le 9 Avril 1731, laquelle en prononçant la peine de mort contre ceux & celles qui seront convaincus du crime de rapt de séduction. .. détend d'ordonner qu'ils subiront cette peine, s'ils n'aiment mieux éponser la personne ravie; elle veux encore que les Juges ne puissent permettre la célébration des mariages avant ou après la condamnation, pour exempter l'accusé de la peine prononcée par les Ordonnances, lors même que la personne ravie, ou son père & samère requerroient expressement le mariage.

L'art. 3 de cette Déclaration porte, que les personnes majeures ou mineures qui n'étant pas dans les circonstances du rapt de séduction, se trouveront seulement coupables d'un commerce illicite, seront condamnées à telle peine qu'il appartiendra, felon l'exigence des cas, sans néanmoins que les Juges puissent prononcer contre elles la peine de mort, si ce n'est que par l'attocité des circonstances, par la qualité & l'indignité des coupables, le crime parût mériter le dernier supplice.

Le rapt est un cas royal dont le Haut-Justicier ne doit pas connoître, suivant l'Ordonnance criminelle, titre premier, article 2; mais l'Ordonnance ne comprend pas le rapt de séduction au nombre des cas royaux. Bornier dit même que « l'enlèvement n'est pas un cas » royal, si le ravisseur n'a pas fait » esfort sur la personne ravie.

RÂPURE; substantif féminin. Ce qu'on enlève avec la râpe ou en

grattant.

RAPUROIR; substantif masculin & terme de Salpétriers. Vaisseau de bois on de cuivre dont les Salpétriers se servent pour mettre le salpêtre de la première cuite.

RAQUE; substantif séminin & terme de Marine. Boule percée quisert à former les racages qu'on met autour d'un mât. Voyez RACA-

GES.

RAQUETIER; substantif masculin. Ouvrier qui fait des raquettes. Les Maîtres des jeux de Paume prennent la qualité de Maîtres Paumiers-Ra-

quetiers.

RAQUETTE; substantif séminin. Instrument dont on se sert pour jouer à la Paume & au volant. Il est fait d'un bâton courbé en espèce d'ovale, & garni de cordes à boyau tendues en long & en travers; les deux bouts du bâton étant attachés ensemble, & couverts de cuir, forment le manche. Le bois d'une raquette. Le manche d'une raquette. Raquette pour la paume. Raquette pour le volant. On dit, monter une raquette; pour dire, la garnir de cordes.

On dit proverbialement & populairement d'un homme qui fait le brave & le vigoureux, mais qui ne l'est pas, que ce n'est pas un grand casseur de raquettes.

RAQUETTES, se dit qusti de certainé machine que les Sauvages de Canada da attachent à leurs pieds pour maracher plus commodément sur la neige, & qui est faite à peu près en forme de raquette à joues.

RAQUETTE, est auffi le nom d'ane plante qu'on, appelle autrement

opuntia. Voyez ce mot. RARE: adiectif des deux

RARE; adjectif des deux genres. Rarus. Qui n'est pas commun, qui
n'est pas ordinaire, qui se trouve
dissicilement. L'opale est une pierre
rare. La médaille de l'Empereur
Othon est chère, parcequ'elle est
rare. C'est une Province ou l'argent
est rare. Les bons vins sont fort rares
à Paris dans les Auberges & chez les
Marchands de vin. C'est un Princesse
d'une rare beauté. C'est un Savant
d'un rare mérite. Il n'est pas rare de
rencontrer dans les Sociétés des sots
& des esprits ridicules.

On dit de quelqu'un qui a un mérite extraordinaire, que c'est un

homme rare.

On dit aussi d'un homme qui se communique moins que de coutume à ses amis, qu'il devient rare,

qu'il se rend rare.

On dir encore par manière de plaisanterie ou de reproche, cela est rare, c'est une chose rare; pour dire, cela est singulier, bizarre. Quelquefois on le dit aussi des personnes. Vous avez eu là une étrange conduite, en vérité vous êtes un homme rare.

RARE, en termes de Physique, se dit d'un corps dont les parties sont lâches & peu serrées. En ce sens il est opposé à compacte on dense.

Plusieurs Philosophes, tels que les Epicuriens, les Gassendistes, les Newtoniens, tiennent que quelques corps sont moins denses ou plus rases que d'autres, parcequ'ils contiennent plus de vide dans leurs pores. Les Carréfiens au contraire y logent une plus grande partie de matière subtile.

Tous les corps que nous connoisions sont extrêmement rares; c'està-dire, contiennent très peu de matière sous un fort grand volume, Prenons, par exemple, l'or, c'est le plus pesant de tous les corps, & par conséquent celui qui contient le plus de parties. Cependant, si on réduit l'or en feuille, il laisse passer la lumiere & devient transparent dans toute son étendue : ce qui ne se peut faire à moins qu'il n'ait un grand nombre de pores. L'eau est dix-neuf fois moins pelante que . l'or; par conféquent, les parties d'eau qui sont dans un pied cube d'eau, étant resserrées & réunies fans laisser de vide entr'elles, occuperoient beaucoup moins que la dix-neuvième partie de ce pied

RARE, en termes de Médecine, se dit du pouls, lorsque les battemens s'en sont de loin à loin. En ce sens il est opposé à fréquent. Son Médecin lui trouve le pouls rare.

La première syllabe est longue &

la seconde très brève.

RARÉFACTIF, IVE; adjectif & terme didactique. Qui a la propriété de raréfier. La chaleur a une vertu

raréfactive.

RARÉFACTION; substantif séminin & terme didactique. Rarefactio.

Il se dit de l'action de ratésier & de l'état de ce qui est rarésié. Il est opposé à condensation. La raréfaction de l'air. Voyez RARÉFIER.

RARÉFIÉ, ÉE; participe passif.

Voyez RARÉFIER.

RARÉFIÉR; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Rarefacere. Terme didactique dont on se fert pour marquer ce qui arrive dans un corps lorsque par la dilatation il vient à occuper plus d'espace qu'il n'en occupoit auparavant. Il

est opposé à condenser.

Tous les corps sur lesquels on fait des expériences sans en excepter aucun, augmentent en volume dès qu'on les expose au feu; ils se raréfient, sans que cependant on apperçoive aucune différence dans leurs poids. Il n'imporre pas s'ils font solides ou liquides, durs ou mous, légers ou pesans; tous ceux qui sont connus jusqu'à présent, sont soumis à la même loi. Si cependant vous prenez deux corps égaux en pesanteur & en volume, mais dont l'un soit dur & l'autre liquide, vous trouverez entr'eux cette différence, c'est que le même degré de feu dilate plus le fluide que le solide.

Pour s'assurer de la présence du feu par cet effet, il sera donc plus à propos pour les expériences, de se servir de corps sluides, que de corps solides. On a observé que les liqueurs qui sont moins denses, & plus legères que les autres, sont aussi plus rarésiées par le même degré de seu. Ainsi leur rarésaction étant plus sensible, elles sont par conséquent très-propres à indiquer les plus petites augmentations du feu, c'est ce qu'on consirme par l'ex-

périence suivante.

Qu'on prenne une phiole chimique, dont la partie sphérique se termine en un cou cylindrique & étroit, qu'elle soit pleine d'eau jusqu'à un endroit du cou qu'on doit marquer; qu'on la plonge dans de l'eau chaude contenue dans un vase découvert; aussi tôt l'eau baissera un peu au-dessous de la marque;

le cou de la phiole au-dessus de la marque; & cela dure pendant tout le temps qu'elle acquiert de nouveaux degrés de chaleur. Si l'on retire cette phiole, & qu'on la plonge dans une autre eau plus chaude, on "' voit que l'eau monte encore plus

Enfin plus on l'approche du feu, & plus l'on voit que l'eau se dilate, mais dès qu'on l'éloigne du feu, on remarque que l'eau descend peu à pen. Cette expérience prouve clairement que l'eau est dilatée par le feu & qu'étant chaude, elle occupe plus d'espace que quand elle est froide, sans que son poids augmente sensiblement. Elle nous apprend encore que le verre, qui est corps solide, ne se dilate pas comme l'eau; car quoique la phiole s'échauffe également, & même plutôt que l'eau elle ne peut cependant pas la contenir comme auparavant, il faut que cette eau monte dans son con.Qu'on plonge enfuire dans la même eau chaude une autre phiole de même! espèce, où l'on ait mis de l'ascohol, ou de l'esprit de vin rectifié; cet alcohol monte avec plus de vîtésle, & fort quelquefois par l'ouverture, de la phiole. Concluons de la que l'alcohol qui est plus léger que l'eau, est austi dilaté davantage, & plusi promptement.

RAREMENT; adverbe. Rard. Peu souvent, peu fréquemment. Il joue rarement. Elle le voit rarement. Je fors rarement le matin.

RARETE; substantif seminin. Rarizas. Disette. Il se dit des choses qui sont en petit nombre, en petite quantité; & il est opposé à abondance. Cette province a beaucoup souffert de la rareté du blé. La rareté de çes pierreries en augmente le prix.

puis on l'appercevra monter dans RARETE, signifie aussi singularité, & il se dit des choses qui se trouvent peu, qui n'arrivent pas souvent. Il a des tableaux d'une grande rareté. C'est une rareté que de vous rençontrer à l'opéra.

> On dit proverbialement, pour la rareté du fait; pout dire, pour la singularité de la chose. Il faudroit pour la rareté du fait qu'elle se ma-

riât avec lui.

RARETÉ, se dit aussi des choses rares, singulières, curieuses; & alors il ne s'emploie qu'au pluriel. Un cabinet de raretés.

RARETÉ, en termes de Physique, se dit de la qualité des choses rares.

Voyez Rare.

La première syllabe est longue, la seconde très-brève, & la troisième brève au fingulier, mais celle-ci est longue au pluriel.

KAS, ASE; adjectif. Abrasus. Qui a le poil coupé jusqu'à la peau. Avoir le menton ras. La barbe rase. La tête

rafe.

RAS, signifie aussi, qui a le poil fort court. Les chiens de Barbarie one le poil ras. Un habit de velours ras.

On appelle rase campagne, une campagne fort plate, fort unie, & qui n'est coupée ni d'éminences, ni de vallées, ni de bois, ni de rivières. La cavalerie occupoit une rase campagne. Se promener en rase campagne.

On appelle table rase, une lame, une plaque de cuivre on d'airain, ou une pierre unie, ou une planche sur laquelle il n'y 2 encore rien de gravé. Et figurément, en parlant d'un jeune enfant qui n'a encore reçu aucune instruction qui ait fait impression sur lui, on dir, que c'est une table rase où l'on gravera tout ce qu'on voudra.

RAS, est auss substantif masculin, &.

fe dit de plusieurs sortes d'étoffes faites de laine ou de soie, croisées, fort unies & dont le poil ne paroît point. Du ras de Sicile. Du ras de Saint Maur.

Ras, est encore le nom d'une mesure de longueur usitée dans le Piémont & qui a une demi-aune de Paris.

La monosyllabe du masculin est long ains que la première syllabe du féminin qui a sa seconde syllabe très-brève.

RASADE; substantif séminin. Verre de vin ou d'autre liqueur, plein jusqu'aux bords. Il faut en boire rasade. Boire de grandes rasades de bierre.

RASANT, ANTE; adjectif. Eradens. Qui rase. En termes de sortification, on appelle ligne de désense rasante, la ligne droite qui partant du slanc d'un bastion, se trouve être dans la direction de la face du bastion voisin. On appelle aussi ce slanc, flanc rasant, & le seu qui en part, seu rasant.

RAŚAY; île d'Écosse au nord de Skie. Elle n'a qu'environ cinq milles de longueur. Il y a de bons pâturages.

RASCASSE; voyez Scorpeno.

RASCIE; on donne ce nom à une contrée de la Turquie d'Europe où coule la rivière Rasca & qui compose la partie septentrionale de la Servie. C'est la Mœsse des anciens. Belgrade en est la principale ville.

RASDI; nom d'une ancienne divinité qui fut autrefois révérée chez les

Hongrois. RASÉ, ÉE; participe passif. Voyez

RASEBORG; petite ville de Suède. fur le golfe de Finlande, dans la province de Nylande, à 15 lieues, fud est, d'Abo.

RASEMENT; substantif masculin.
Action de raser une fortification,

Tome XXIV.

une place, &c. ou l'effet de cette action.

RASER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Tondere. Tondre, couper le poil tout près de la peau avec un rasoir. On rase la barbe. On rase les sourcils. On rase la tête. Raser toute la barbe & tous les cheveux de quelqu'un, ou seulement la moitié de la barbe & des cheveux, étoit chez les Juifs une très-grande insulte. Il se dit particulièrement de la barbe. Ce Barbier ne sait pas rajer. On n'embrasse les Dames que quand on est rasé de frais. Je me rase moi-même. On dit aussi, se raser; pour dire, se faire raser. il se rase tous les jou

On dit figurément & proverbialement, qu'un Barbier rase l'autre; quand des gens d'une même profession se souriennent ou se louent

l'un l'autre.

RASER, en parlant d'un édifice, d'un bâtiment, signifie, abattre rez pied, rez terre. Chez les Romains, on rasoit la maison de celui qui aspiroit à la tyrannie.

On dit, raser une place; pour dire, en raser les fortifications.

RASER, signisse dans le sens siguré, passer tout auprès avec rapidité. La balle lui rasa le visage; on dit aussi dans le style samilier, lui rasa la moustache. Et l'on dit d'un vaisseau qui a effleuré un rocher, un écueil, ou qui a passé tout auprès, qu'il a rasé le rocher, l'écueil.

On dit d'une flotte, qu'elle rase sa côte; pour dire, qu'elle navigue

le long de la côte.

On dit en termes de manège ; qu'un cheval rase le tapis; pour dire, que ses épaules ont peu de mouvement, & qu'il ne relève point en marchant.

On dit d'un cheval, qu'il rase, qu'il commence à raser, quand il ne marque presque plus; & dans ce sens il est neutre.

En termes de chasse, pour exprimer l'action d'une perdrix ou d'un lièvre qui se tapit le plus qu'il peut contre terre pour se cacher, on dit, qu'il se rase. Les perdrix se rasent quand elles apperçoivent l'oiseau. En ce sens ce verbe est pronominal résléchi.

On dit en termes de Fauconnerie, que l'oiseau rase l'air, quand il vole sans paroître, pour ainsi dire, remuer les ailes.

La première syllabe est brève, & la seconde longue ou brève. Voyez VERBE.

Les temps on personnes qui se terminent par un e séminin ont la

pénultième syllabe longue.

RASETTE; substantif féminin, & terme de Facteurs d'orgues. Fil de fer qui sert à accorder les jeux d'anches, & qui en fait hausser ou baisser les tons, selon qu'il en presse plus ou moins les languettes.

RASIBUS; proposition. Terme populaire & bas, qui veut dire tout contre, tout près. La pierre lui passa

rasibus du nez.

RASIÈRE; substantif féminin. Sorte de mesure usitée en divers endroits de la Flandre, tant pour mesurer des grains, &c. que pour désigner l'étendue des terres.

RASOIR; substantif masculin. Novacula. Instrument d'acier qui a le tranchant fort fin, & dont on se fert pour raser. On aiguise, on repasse les rasoirs. Faire venir des rasoirs d'Angleterre. Tremper des rasoirs.

On dit dans le style familier de tout ce qui coupe sont bien, qu'il coupe comme un rasoir.

La première syllabe est brève, & la seconde longue.

On prononce razoir.

RASPECON; substantif masculin. Fort beau poisson des rivages de la Méditerranée, à nageoires ou ailerons épineux : il dort le jour sur le sable, & la nuit il veille pour butiner. Les anciens en ont parlé sous le nom d'uranoscopus; comme qui diroit poisson qui contemple le ciel. A Rome on l'appelle mesoro, & 2 Venise pesce prete. Ce possion est long d'un pied de la tête à la queue; il a deux rangs d'écailles, le reste du corps est couvert d'une peau dure qui sé peut écorcher : son dos est noir & son ventre blanc : sa tête est' grosse, sa bouche qui est grande & ouverte est située sur la tête, la machoire d'en bas la couvre; quand il l'avance en haut, il sort de sa bouche une peau située entre sa langue & sa machoire inférieure. Cette peau lui sert pour attirer les autres poissons dont il veut faire sa proie. Rondelet dit, que pour les attraper, il se plonge dans la fange, & dès que les petits poissons vont mordre cette espèce de filet, qu'ils prennent pour un ver, le raspecon les attire & les avale. Il est si goulu qu'il creve à force de manger; ses yeux sont sur la tête & regardent directement le Ciel; les os de la tête de ce poisson finissent en pointe vers la queue, ainsi que ceux de ses ouies qui sont au nombre de quatre de chaque côté. Proche de la fente des ouies, sont deux grandes & fortes nageoires, de diverses couleurs, & deux autres plus perites de couleur blanche près de la machoire inférieure. Après ces nageoires, fuit une arrête qui est garnie de trois aiguillons; il a une autre nageoire près de l'anus, & deux au dos; sa

queue est large, & quand le poisson vit, elle ressemble assez à la queue

du paon.

RASPOUTES, ou RASBOUTES; (les) il y a dans les Indes une forte de Banians, à laquelle on a donné ce nom, parceque ceux qui sont de cette secte ont beaucoup d'inclination pour la guerre, & sont éclater beaucoup de courage; caractère absolument opposé à celui des autres Banians, qui sont mous & esséminés.

RASSADE; substantif féminin & terme de commerce. On appelle ainsi de petits grains de verre de diverfes couleurs dont les Nègres des côtes d'Afrique se parent & qu'on leur porte en échange d'autres mar-

chandises.

RASSASIANT, ANTE; adjectif. Satians. Qui rassasse. Ce légume est rassassant. Une viande rassassante.

RÁSSASIÉ, ÉE; participe passif. Voy.

RASSASIER.

RASSASIEMENT; substantif masculin. Famis expletio. Etat d'une perfonne rassassiée, causé pour avoir beaucoup mangé. Il y a des mess dont le rassassement est nuisible à la santé.

On dit figurément, le rassafiement des plaisirs; pour dire, l'état où l'on est quand par l'usage fréquent des plaisirs, on s'en trouve

rebuté.

RASSASIER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Satiare. Donner suffisamment à manger, pour apaiser la faim, ou pour satisfaire l'appétit. Le saumon frais & l'anguille sont des mets qui rassassent promptement. Il s'est rassassé de gibier.

RASSASIER, s'emploie aussi figurément en parlant des choses morales. Quand Charles-Quint fut rassassé de regner il abdiqua la Couronne. Rassasier ses désirs dans les bras de la volupté.

Les trois premières syllabes sont brèves, & la quatrième longue ou

brève. Voyez Verbe.

L'e féminin qui termine le singulier du présent de l'indicatif, &c. s'unit à la syllabe précédente & la rend longue.

RASSEMBLÉ, ÉE; participe passif.

Voyez RASSEMBLER.

RASSEMBLER; verbeactif de la première conjugaiton, lequel se conjugue comme Chanter. Colligere. Mettre ensemble, faire amas. Il a rassemblé beaucoup de belles médailles. Il rassemble des livres choiss. On dit aussi, rassembler des matériaux, pour composer une histoire. Rassembler des titres, des pièces, pour se désendre dans un procès. Rassembler des preuves contre un accusé.

On dit encore, rassembler des troupes; pour dire, les mettre en corps d'armée. Et rassembler les débris d'une armée; pour dire, remettre ensemble des troupes battues &

dispersées.

RASSEMBLER, fignifie aussi réunir. Le miroir ardent exposé au soleil, en rassemble tellement les rayons dans un point appelé le soyer, qu'il brûle tout ce qui lui est présenté.

En parlant des pièces de menuiferie ou de charpente qui ont été désassemblées, on se sert aussi du même mot, pour dire, les remettre dans l'état où elles étoient. On a démonté cette charpente, il faut la rassembler.

RASSEMBLER, se dit aussi des compagnies, qui après avoir continué leurs séances, viennent à s'assembler de nouveau. Le Parlement ne

Cc ij

se rassemble qu'après la Saint-Mar-

Il est aussi pronominal réstéchi. Tous les soldats dispersés se rassemblèrent autour du drapeau.

On dit en termes de manége, rassembler un cheval, mettre ensemble un cheval; pour dire, contrebalancer exactement un cheval sur ses quatre membres: & rassembler les forces d'un cheval; pour dire, l'asseoir & rejeter le poids de son corps sur le derrière; ce qui augmentant la slexion des reins & des jarrets, donne lieu à une percussion plus vive & plus forte, la détente étant toujours en raison de la slexion.

RASSEOIR; (se) verbe pronominal réstéchi irrégulier de la troisième conjugaison, lequel se conjugue comme Asseoir. Denuò considere. S'asseoir une seconde sois. Les Juges se sont rassis pour délibérer de nouveau sur cet incident.

RASSEOIR, se dit des liqueurs qui s'épurent en se reposant. Ce vin est long-temps à se rasseoir. Il faut lasser rasseoir cette liqueur avant de la goûter.

Il se dit aussi des humeurs, du sang, des esprits qui ont été échauffés, émus. Il faut laisser rasseoir sa bile, ses esprits.

Il se dit figurément de l'esprit. Il est encore trop ému laissons à son esprit le temps de se rasseoir.

Il s'emploie quelquefois activement, tant dans le propre que dans le figuré. Il faut lui donner le temps de rasseoir sa bile, de rasseoir son esnoit

Il se dit encore à l'actif de certaines choses qui étoient détachées hors de leur place, & que l'on remet, que l'on rattache; &c. Rasfeoir une pierre. Rasseoir un fer au pied d'un cheval.

RASSÉRÉNÉ, ÉE; participe passif.

R ASSÈRÉNER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Serenare. Rendre serein. Le vent de Bise rassérène le temps.

Il est aussi pronominal résléchi, & signifie devenir serein. Le temps

commence à se rasséréner.

Il s'emploie aussi figurément. Elle étoit fort triste, mais l'arrivée de son amant lui a rasséréné le visage. Quand il vit sa Mastresse, son front se rasséréna. Ce verbe est peu usité.

RASSIS, ISE; adjectif & participe passifif. Voyer RASSEOIR.

On appelle pain rassis, du pain

qui n'est plus tendre.

On dit figurément, de sang rafsis; pour dire, sans être ému, sans être troublé. S'il avoit été de sang rassis, il ne vous eût point fait cette réponse.

Rassis, est aussi substantif masculin, & signifie, fer de cheval qu'on remet, qu'on rastache, qu'on rassied avec des clous neufs.

RASSOTÉ, ÉE; participe passif du verbe rassore qui n'est point en usage. Infatué, entêté. Il est si rassoré de cette semme, qu'il ne pense qu'à elle. Elle n'est pas rassorée de son mari. Il ne se dit que dans le style familier & même populaire. RASSURÉ, ÉE; participe passif. Voy-

RAŚŚURĖ, ĖĖ; participe passif. Voy. RASSURER.

RASSURER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Mettre en état de sûreté ce qui n'y est pas-Rassurer un mur qui menace ruine.

RASSURER, signifie aussi, redonner l'assurance, rendre la consiance, la tranquillité. Le Général rassura

par sa présence le courage ébranlé des soldats. Votre promesse les a rassurés.

On dit aussi sigurément, rassurer quelqu'un dans la foi. On rassure dans la foi les ames foibles & chancelantes. On rassure dans un particeux qui sont prêts à l'abandonner.

Il est quelquesois pronominal réflèchi. Nous nous rassurons sur les lumières & l'intégrité du rapporteur.

On dit, il faut attendre que le temps se rassure; pour dire, il faut attendre que le temps se remette entièrement au beau.

Les deux premières syllabes sont longues, & la troissème brève. Voyez Verbe.

Les temps ou personnes qui se terminent par un s féminin, ont la pénultième syllabe longue.

RASTADT; petite ville d'Allemagne en Sonabe, dans le Marquisat de Bade, sur le Murg, à une lieue & demie, nord de la Ville de Bade. Elle est remarquable par la paix qui s'y conclut en 1714 entre la

France & l'Empire.

RAT; substantif masculin. Mus. Petit animal fort connu par l'incommodité qu'il nous cause; il habite ordinairement les greniers où l'on entasse le grain, où l'on serre les fruits, & de-là il descend & se répand dans la maison. Il est carnacier, & même omnivore; il semble seulement préférer les choses dures aux plus tendres; il ronge la laine, les étoffes, les meubles, perce le bois, fait des trous dans les murs, se loge dans l'épaisseur des planchers, & dans les vides de la charpente ou de la boiserie; il en fort pour chercher sa subsistance, & souvent il y transporte tour ce qu'il | peut traîner; il y fait même quelquefois magasin, surrout lorsqu'il a des petits. Il produit plusieurs fois par an, presque toujours en été; les portées ordinaires sont de cinq ou six. Il cherche les lieux chauds, & se niche en hiver auprès des cheminées, ou dans le foin, dans la paille. Malgré les chats, le poison, les piéges, les appats, ces animaux pullulent si fort, qu'ils causent souvent de grands dommages; c'est furtout dans les vieilles maisons à la campagne, où l'on garde du blé dans les greniers, & où le voisinage des granges & des magasins à foin facilite leur retraite & leur multiplication, qu'ils sont en si grand nombre, qu'on seroit obligé de démeubler, de déserter, s'ils ne se détruisoient eux-mêmes; mais on fait par expérience qu'ils se tuent, qu'ils se mangent entr'eux, pour peu que la faim les presse; ensorte que quand il y a diserre à cause du trop grand nombre, les plus forts se jettent sur les plus foibles, leur ouvrent la tête, & mangent d'abord la cervelle, & ensuite le reste du corps: le lendemain la guerre recommence, & dure ainsi jusqu'à la destruction du plus grand nombre; c'est par cette raison, qu'il arrive ordinairement, qu'après avoir été infesté de ces animaux pendant un temps, ils semblent souvent disparoître tout à coup, & quelquefois pour longtemps. Il en est de même des mulots dont la pullulation prodigieuse n'est arrêtée que par les cruautés qu'ils exercent entr'eux, des que les vivres commencent à leur manquer. Aristote a attribué cette destruction subite à l'effet des pluies; mais les rats n'y sont point exposés, & les mulots savent s'en garantir; car les

trous qu'ils habitent sous terre, ne sont pas même humides.

Les rats sont aussi lascifs que voraces, ils glapissent dans leurs amours, & crient quand ils se battent; ils préparent un lit à leurs petits, & leur apportent bientôt à manger; lorsqu'ils commencent à sortir de leur trou, la mère les veille, les défend, & se bat même contre les chats pour les sauver. Un gros rat est plus méchant, & presque aussi fort qu'un jeune chat; il a les dents de devant longues & fortes; le char mord mal, & comme il ne se sert guère que de ses griffes, il faut qu'il soit nonseulement vigoureux, mais aguerri.

La belette, quoique plus petite, est un ennemi plus dangereux, & que le rat redoute parcequ'elle le fuit dans son trou: le combat dure quelquefois long-temps, la force est au moins égale, mais l'emploi des armes est différent : le rat ne peut blesser qu'à plusieurs reprises & par les dents de devant, lesquelles sont plutôt faites pour ronger que pour mordre, & qui étant posées à l'extrémité du levier de la mâchoire ont peu de force; tandis que la belette mord de toute la mâchoire avec acharnement, & qu'au lieu de démordre, elle suce le sang de l'endroit entamé; ausli le rat succombe-t-il toujours.

On trouve des variétés dans cette espèce, comme dans toutes celles qui sont très-nombreuses en individus; outre les rats ordinaires qui sont noirâtres, il y en a de bruns, de presque noirs, d'autres d'un gris plus blanc ou plus roux, & d'autres tout-à-sait blancs: ces rats blancs ont les yeux rouges comme le lapin blanc, la souris blanche, & comme tous les autres animaux qui

sont tout-à-fait blancs. L'espèce entière, avec ses variétés, paroît être naturelle aux climats tempérés de notre continent, & s'est beaucoup plus répandue dans les pays chauds que dans les pays froids. Il n'y en avoit point en Amérique, & ceux qui y sont aujourd'hui, & en trèsgrand nombre, y ont débarqué avec les Européens; ils multiplièrent d'abord si prodigieusement, qu'ils ont été pendant long-temps le fléau des colonies, où ils n'avoient guère d'autres ennemis que les grosses couleuvres qui les avalent tout vivans: les navires les ont aussi portés aux Indes orientales, & dans toutes les îles de l'Archipel Indien; il s'en trouve aussi beaucoup en Afrique. Dans le nord, au contraire, ils ne se sont guère multipliés au-delà de la Suède, & ce qu'on appelle des rars en Norwège, en Laponie, &c. sont des animaux diftérens de nos rats.

On appelle mort aux rats, certaine composition où il entre de l'arsenic, & dont on se sert pour faire mourit les rats. Acheter, vendre de la mort aux rats.

On dit figurément & proverbialement d'un homme qui est fort gueux, qu'il est gueux comme un rat d'église; & absolument, gueux comme un rat. Et l'on dit d'un homme qui sent fort mauvais, qu'il put comme un rat most.

On dit aussi figurément & proverbialement, qu'un homme paye en chats & rats; pout dire, qu'il paye en bagatelles & en mauvais essess.

On dit encore proverbialement & figurément, d bon chat, bon rat; pour dire, bien attaqué, bien défendu.

On dit figurément, qu'une arme à feu a pris un rat,

quand l'amorce n'a point pris, ou que l'arme ne tire pas. Votre pistolet, voire susil a pris un rat. Et l'on dit d'un homme qui a manqué son dessein, qui a manqué son coup, qu'il a pris un rat. Il est familier & ironique.

On appelle figurément & familièrement un logement étroit, méchant, obscur, un nid à rats. Et l'on dit proverbialement, que des gens sont en quelqu'endroit comme rats en paille; pour dire, qu'ils y sont fort à leur aise, qu'ils y ont toutes sortes de commodités.

On dit des chevaux qui ont la queue petite & dégarnie de crins,

qu'ils ont une queue de rat.

Parmi le peuple, on dit, donner des rats; pour dire, marquer les habits des passans avec de la craie ou de la farine, dont on a frotté un petit morceau d'étoffe coupé ordinairement en forme de rat, & attaché au bout d'un bâton. Pendant les jours gras les petits enfans s'amusent à donner des rats aux passans.

On dit figurément & familièrement, avoir des rats, avoir des rats dans la tête; pour dire, avoir des caprices, des bisarreries, des fantaisies. C'est un homme qui a des rais. C'est une femme qui a des rats dans la tête. Il lui passe tous les jours des rats dans la tête. Il lui a pris de-

puis peu un nonveau rat.

Parmi le peuple, on appelle rats de cave, certains commis des aides qui visitent le vin dans les caves. RAT D'EAU, se dit d'un petit animal de la grosseur d'un rat, mais qui, par le naturel & par les habitudes, ressemble beaucoup plus à la loure qu'au rat; comme elle il ne fréquente que les eaux douces, & on le trouve communément sur le bord des rivières, des ruisseaux,

des étangs; comme elle il ne vit guère que de poissons, les goujons, les mouteilles, les verrons, les ablettes, le frai de la carpe, du brochet, du barbeau, sont sa nourriture ordinaire; il mange aussi des grenouilles, des insectes d'eau, & quelquefois des racines & des herbes. Il n'a pas comme la loutre , des membranes entre les doigts des pieds; c'est une erreur de Willugby, que Ray & plusieurs autres Naturalistes ont copiée; il a tous les doigts des pieds séparés, & cependant il nage facilement, se tient fous l'eau aisez long-temps, & rapporte sa proie pour la manger à terre, fur l'herbe ou dans son trou; les pêcheurs l'y surprennent quelquefois en cherchant des écrévisses, il leur mord les doigts, & cherche à se sauver en se jetant dans l'eau. Il a la tête plus courte, le museau plus gros, le poil plus hérisse, & la queue beaucoup moins longue que le rat. Il fuit, comme la loutre, les grands fleuves, ou plutôt les rivières trop fréquentées. Les chiens le chassent avec une espèce de fureur. On ne le grouve jamais dans les maisons, dans les granges; il ne quitte pas le bord des eaux, ne s'en éloigne même pas autant que la loutre, qui quelquefois s'écarte & voyage en pays sec à plus d'une lieue. Le rat d'eau ne va point dans les terres élevées: il est fort rare dans les hautes montagnes, dans les plaines arides, mais très-nombreux dans tous les vallons humides & marécageux. Les mâles & les femelles se cherchent sur la fin de l'hiver; elles mettent bas au mois d'Avril; les portées ordinaires sont de six ou sept. Peut-être ces animaux produisent-ils plusieurs fois par an; leur chair n'est pas abfolument mauvaise, les payfans la mangent les jours maigres comme celle de la loutre. On les trouve partout en Europe, excepté dans le climat trop rigoureux du pôle: on les retrouve en Égypte sur les bords du Nil, si l'on en croit Bellon; cependant la figure qu'il en donne ressemble si peu à notre rat d'eau, que l'on peut soupconner avec quelque sondement que ces rats du Nil sont des animaux dissérens.

RAT DE PHARAON; voyez Man-GOUSTE.

RAT MUSQUÉ; voyez ONDATRA. RAT PALMISTE; voyez PALMISTE.

RAT, en termes de tireurs d'or, se dit des trous médiocres des silières qui leur servent à dégrossir l'or, l'argent & le cuivre pour les réduire en fils, en les faisant passer successivement par d'autres trous plus petits, juqu'à celui qu'ils nomment supersin.

Ce monosyllabe est bref au sin-

gulier & long au pluriel.

RATAFIA; substantif masculin. Liqueur spiritueuse, faite avec les noyaux de différens fruits, ou avec les stuits mêmes, & singulièrement avec des cerises & des abricots.

Le ratasia de cerise se fait en écrasant les cerises, & les mettant dans l'eau de vie : on y ajoute les noyaux, avec des framboises, du sucre, de la cannelle, du poivre blanc, de la muscade, & du clou de giroste. On met vingt livres de cerises sur vingt pintes d'eau de vie. On laisse le vailseau ouvert pendant dix ou douze jours; ensin on le bouche bien, & on n'y touche de deux mois.

Le ratafia d'abricots se fait de deux manières, ou en faisant bouillir les abricots dans du vin blanc, & y ajoutant une égale quantité d'eau de vie, avec du sucre, de la cannelle, de la sseur de muscade, & des noyaux d'abricots, laissant le tout insuser pendant huit ou dix jours, & tirant ensuite la liqueur au clair, ou en faisant insuser les abricots coupés par morceaux, pendant un jour ou deux, dans l'eau de vie, passant la liqueur à travers une chausse, & y ajoutant les ingrédiens ordinaires.

RATATINÉ, ÉE; adjectif & participe passif. Voyez RATATINER.

On appelle fruit ratatiné, pomme ratatinée un fruit, une pomme ridée, flétrie.

RATATINÉ, se dit aussi familièrement des personnes, & signifie, raccourci, rapetissé par l'âge ou par quelque maladie. Il a une vieille coufine toute ratatinée dont il attend la succession. Avoir le visage ratatiné.

RATATINER; (se) verbe pronominal résléchi de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Se raccourcir, se resserrer. Le linge se ratatine quand il sèche. Le cuir, le parchemin se ratatinent au seu.

RATE; substantif séminin & terme d'Anatomie. Viscère plus ou moins gros médiocrement ferme, selon quelques-uns, vasculeux, selon d'autres, en partie vasculeux, & en partie grenu & cotoneux, placé dans l'hypocondre gauche, entre le fond de l'estomac & les fausses côtes voisines.

On divise la rate en corps, en extrémités, en faces & en bords. Le corps en fait la portion la plus considérable; les extrémités sont distinguées en antérieure & en postérieure: les faces de la rate se distinguent sut la partie que l'on nomme son corps; l'une est externe convexe, & l'autre interne, inégalement

galement concave & convexe; enfin les bords de la rate, qui en font les parties les plus minces, sont deux en nombre, dont l'un est supérieur & l'autre inférieur.

Les tuniques de la rate sont au nombre de deux, mais elles sont si parfaitement consondues, qu'on ne sauroit les séparer qu'avec beaucoup de difficulté, excepté à l'en-

droit de la scissure.

La rate, par les préparations anatomiques qui en ont été faites, paroît être un assemblage merveilleux d'un nombre infini de ramissications artérielles & veineuses, entre lesquelles paroissent de petites cellules très-multipliées en forme d'un tissu cotoneux.

Les vaisseaux sanguins de la rate sont en général l'artère & la veine splénique; la première est une des principales branches du tronc cœliaque, & la veine va se rendre dans la veine-porte. Les ners de la rate, qui sont très-nombreux, lui sont sournis par le ners intercostal & la huitième paire, desquels résulte le plexus, nommé splénique.

A l'égard de l'usage de la rate, il n'est pas encore parfaitement connu; on présume néanmoins que la rate est un viscère propre à charier dans la veine-porte un sang qui a reçu dans sa substance une préparation nécessaire pour la formation

On peut enlever la rate aux chiens, qui vivront cependant longtemps après, mais presque tous ne font que languir après cette opération, & meurent tôt ou tard des maux qui en sont la suite.

Lorsque la rate de l'homme est blessée profondément, il fort par la plaie un sang moirâtre; le blessé souffre une grande altération; il

Tome XXIV.

de la bile.

ressent une douleur vive au côté gauche; & comme il est presque impossible qu'il ne se fasse un épanchement de sang dans la capacité du ventre, ce sang épanché venant à se corrompre, cause la mort intemanquablement.

M. Litre, Médecin de Paris & Anatomiste de l'Académie Royale des sciences, sit voir dans une assemblée de cette Académie la rate d'un homme décédé à l'âge de soixante-ans, qui étoit pétrissée, sans que cet homme s'en sût trouvé mal pendant sa vie. Cet Académicien montra encore une partie de la membrane d'une autre rate qui étoit ossissée. Voyez l'Histoire de l'Académie des Sciences de 1700.

On dit proverbialement, figurément & familièrement, épanouir la rate; pour dire, rire beaucoup, se réjouir. Il paroît que cette histoire vous a épanoui la rate. On dit aussi avec le pronom personnel s'épanouir la rate; pour dire, rire beaucoup, se réjouir. Ils se sont épanoui la rate.

La première syllabe est brève, &

la seconde très-brève.

RATÉ, ÉE; participe passif. Voyez

RÂTEAU; substantif masculin. Rascellum. Instrument d'Agriculture & de Jardinage, avec lequel on ramasse du foin dans les prés, de l'orge, de l'avoine dans les champs & l'on nettoie des allées dans les jardins. Il y a des râteaux à denes de fer, & d'autres à dents de bois.

RÂTEAU, se dit en termes de Cordiers, d'une pièce de bois garnie de dents aussi de bois, qui est élevée horifontalement au bout de l'attelier des Cordiers. C'est entre les dents du râteau que l'ouvrier met ses fils ou ses cordons, à mesure que l'ouvrage s'avance.

 $\mathbf{D} \mathbf{d}$ 

RATEAU, en termes d'Horlogers, fe dit d'une portion de roue d'environ 120 degrés située sous le coq d'une montre où elle tourne dans la coulisse.

RÂTEAU, en termes de Serruriers, se dit de petits morceaux de ser, ou pointes saites en sorme de râteau, qui entrent dans les dents du panneton, ou museau de la cles; on les a imaginés pour empêcher qu'un autre cles ne pût ouvrir cette même serrure.

RATEAU, en termes de Vergetiers, fe dit d'une espèce de balai, dont les Tapissiers se servent pour nettoyer les pièces de tapisserie.

En termes de Marine, on appelle râteau, de menues pièces de bois, dentelées, que l'on cloue au-defous du milieu des deux grandes vergues, savoir, la grande vergue & la vergue de misaine, & dans lesquelles passent les aiguillettes qui tiennent la tête de la voile à la place des rabans, parce qu'on n'en peut pas mettre en cet endroit.

RATEL; fubstantif masculin. Poids usité en Perse & qui fait la sixième partie du Batman de Tauris Voy. BATMAN.

RÂTELÉ, ÉE; participe passif. Voyez Râteler.

· RÂTELÉE; substantif séminin. Ce que l'on peut ramasser en un coup de râteau. Une râtelée de foin.

On dit proverbialement, figurément & populairement, dire sa ratelée, ce qui signifie, dire librement à son tour, tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on pense de quelque chose. Elle leur dit une râtelée d'injures.

La première & la troisième syllabes sont longues, & les deux autres très brèves.

RÂTELER; verbe acif de la pre-

miète conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Amasser avec le râteau. Râteler la paille répandue dans l'écurie. Râteler du foin, sur le pré.

RÂTELER, signifie aussi, passer le râteau dans des allées, pour en ôter les cailloux, les feuilles, les herbes, &c. & pour les rendre plus unies. Râteler les allées d'un jardin.

RÂTELEUR; substantif masculin. Homme de journée qu'on a loué pour râteler des foins, des orges, des avoines, &c. Il faut tant de râteleurs pour un botteleur, pour un lieur.

RÂTELEUX, EUSE; vieil adjectif qui fignificit autrefois, sujet au mal de rate.

RÂTELIER; substantif masculin. On appelle ainsi dans une écurie & dans une écurie & dans une étable, deux longues pièces de bois qui sont suspendues ou attachées au-dessus de la mangeoire, & traversées par plusieurs petits barreaux d'espace en espace, en forme d'une échelle couchée, pour y mettre le foin ou la paille qu'on donne à manger aux chevaux & aux bœuss, &c. Les chevaux ont mangé tout le foin qui étoit dans ce râtelier.

On dit proverbialement & figurément, manger à plus d'un râtelier; pour dire, tirer du profit de plusieurs emplois différens.

On dit figurément & proverbialement, mettre le râtelier bien haut à quelqu'un; pour dire, lui rendre une chose si disticile, qu'il ne puisse y réussir qu'avec beaucoup de peine. Râtelier, se dit aussi de deux pièces de bois attachées droites contre un mur, & garnies de plusieurs chevilles, sur lesquelles on pose des susils, des mousquers, des hallebardes, des sacs, &c. Il faut mettre ces pistolets au râtelier. On dit figurément, remettre les armes au râtelier; pour dire, quitter les armes, ne plus porter les armes, ne plus faire la guerre.

RATELIER; se dit encore, d'une pièce de bois attachée en travers, & garnie aussi de plusieurs chevilles pour y pendre des surplis, des manteaux

longs, &c.

RATBLIER, en termes de Marine, est le nom qu'on donne à cinq ou six poulies qu'on met de rang l'une sur l'autre, le long de la liûre du mât de beaupré pour y passer les manœuvres de ce mât.

RATELIER, en termes de Bonnetiers, fe dit d'une sorte d'instrument sur lequel on soule les bas, les bonnets & autres semblables ouvrages

de laine.

RÂTELIER, se dit sigurément & samilièrement, des deux rangées de dents. Cette semme montre un beau

râtelier quand elle rit.

RATENAU; Ville d'Allemagne dans la moyenne Marche de Brandebourg, sur le Havel, entre les Villes de Brandebourg & Havelberg. Elle sur bâtie en 430, & souffrit beaucoup dans les guerres du siècle passé, ayant été prise & reprise alternativement par les Suédois & par les Impériaux.

RATENBERG ou RATENBOURG; Ville d'Allemagne, dans le Tirol, fur l'Inn, entre Kufftein & Schwaz.

RATER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Il se dit d'un arme à seu qui manque à tirer, soit que l'amorce ne prenne point, soit que le coup ne patte pas. Un fusil dont la pierre ou la batterie est usée, est sujet à rater.

Il est aussi verbe actif. Ainsi en parlant de deux hommes qui se battent à coups de pistolet, on dande celui dont le pistolet a manqué en tirant sur son ennemi, qu'il a raté son ennemi.

RATER, s'emploie aussi figurément essé parlant de quelqu'un qui a manqué son coup, & qui n'a pas réussi à quelque chosequ'il avoit entreprise. Son projet a raté.

Il est aussi actif dans le sens figurés.

M. de Voltaire dit dans l'ingénieux
badinage où il compare entreux les

Poèces épiques:

Plein de beautés & de défauts, Le vieil Homère a mon estime; Il est ainsi que ses Héros Babillard outré mais sublime. Virgile orne mieux la raison, Est plus juste, a plus d'harmonie a Mais il s'épuise avec Didon, Et RATE à la fin Lavinie.

On dit familièrement & figurément de quelqu'un qui n'a pu obtenir une charge qu'il demandoit, qu'il a raté cette charge.

La première syllabe est brève, & la seconde longue ou brève. Voy.

VERBE.

RATJASJAS; substantif masculin & terme de relation. C'est le nom que donnent les Indiens aux ésprits maltailans. Ils voltigent dans les airs, mais fans nuire aux hommes, parcequ'ils ont un chef nommé Beyreva, qui ne leur permet pas de faire du mal, ni même de rien prendre pour leur subsistance; ce qui fait qu'ils sont exposés à souffrir beaucomp de la faim & de la soif, & que souvent ils viennent sur la terre demander l'aumône sous une forme humaine. Au nombre de ces mauvais génies, les Indiens placent les ames de ceux qui ont mai vécu dans le monde.

tent à coups de pistolet, on dinde RATIBOR; ville d'Allemagne, ca-

pitale d'un duché de même nom, dans la Silésie, sur l'Oder, à six lieues, nord-est de Troppaw.

RATIER, IÈRE; substantis. Terme populaire qui se dit d'une personne pleine de bizarreries, de caprices & de fantaisses. C'est un ratier. Cette semme est une ratière.

RATIÈRE; substantif séminin. Petite machine à prendre des rats. Il y a un rat pris dans la ratière.

RATIÈRE, se dit en termes de Rubanniers, du métier dont ils se servent pour faire de la ganse.

La première syllabe est brève, la seconde longue & la troisième très-

brève.

RATIFICATION; substantif séminin. Approbatio. Approbation, confirmation de ce qui a été fait ou promis.

Il se prend aussi pour l'acte dans lequel la ratification est conte-

nue.

Si celui qui a agi pour un tiers, l'a fait en vertu d'une procuration valable, l'acte n'a pas besoin d'être ratisse par celui qui a donné la procuration, celui-ci étant valablement obligé à tenir ce qui a été fait en vertu de sa procuration, pourvu que le mandataire n'ait point excédé son pouvoir; & la ratisscation qui en seroit faite dans ce cas, ne seroit que surabondante.

Mais si celui qui a agi pour un autre, l'a fait sans pouvoir, celui pour lequel il a agi, n'est obligé que du

jour de sa ratification.

Lorsque l'on s'est fait fort de quelqu'un que l'on a promis de faire ratisser, on ne peut demander l'exécution de l'acte, jusqu'à ce qu'on ait rapporté la ratissication.

Si l'acte que l'on ratifie étoit nul dans son principe, comme la vente - que quelqu'un fait du bien d'autrui,

la vente qu'un mari fait du bien de sa femme sans son consentement, la ratification n'a point d'effet rétroactif, & l'hypothèque sur les biens de celui qui ratisse, n'a lieu que du jour de sa ratissication.

Un mineur devenu majeur, peut ratifier un acte passé par lui ou par son tuteur. Cette ratification peut être expresse au tacite; on appelle ratification tacite, celle qui résulte de son silence pendant dix années depuis la majorité; en l'un & l'autre cas sa ratification a un effet rétroactif, parceque l'obligation du mineur n'est pas nulle de plein droit; elle peut seulement être ang nulée s'il y a lieu.

On appelle lettres de ratification, des lettres obtenues en grande Chancellerie par l'acquéreur d'une renté dûe par le Roi. Elles tiennent lieu de la signification du transport, & servent à purger les hypothèques.

L'Édit du mois de Mars de 167\$
a créé des Conservateurs des hypothèques, pour recevoir les oppositions de ceux qui prétendent quelques droits sur les propriétaires de
ces rentes.

Les acquéreurs, à quelque titre que ce soit, ne sont tenus suivant cet Édit, pour se procurer leur sûreté, que de prendre au grand sceau des lettres de ratification; & s'il ne se trouve point d'opposition au sceau de ces lettres, toutes hypothèques sont purgées.

Mais ces lettres ne purgent pas les douaires & substitutions non encore ouvertes, non plus que les dé-

ctets.

Elles ne purgent pas non plus l'hypothèque du Roi sur les rentes des comptables, le Roi n'é ant jamais censé accorder de privilégecons tre lui-même.

217.

Le seul moyen d'acquérir sûrement des rentes qui appartiennent à des comptables, en suivant la Déclaration du 4 Novembre 1680, est de communiquer le contrat au Proeureur Général de la Chambre des Comptes, & d'obtenir son consentement, pour s'assurer que le comptable n'est plus redevable envers le Roi.

RATIFIE, ÉE; participe passif. Voyez

RATIFIER.

RATIFIER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Approbare. Approuver ce qui a été fait ou pro-· mis. Il a ratifié le traité. Il a promis de faire ratifier à sa femme ou par sa femme le contrat de vente. Elle ratifiera tout ce que je viens de vous dire de sa part.

Les trois premières syllabes sont · brèves, & la quatrième longue ou

brève. Voyez VERBE.

L'e féminin qui termine le singulier du présent de l'indicatif, &c. s'unit à la syllabe précédente & la

rend longue.

RATINE; substantif féminin. Sorte d'étoffe de laine croisée, & qui est aujourd'hui fort en usage pour faire des habits d'hiver. Ratine de Hollande. Ratine d'Espagne.

RATION; substantif féminin. Rata portio. La portion soit de pain, soit d'autres vivres, soit de tourage qui

· Ie distribue aux troupes.

En France, la ration de vivres pour la nourriture du foldat en campagne, est de vingt-huit onces de pain par jour, & d'une demi-livre de viande. En route la ration pour chaque fantassin doit être de vingtquatre onces de pain cuit & rassis, entre bis & blanc, d'une pinte de vin mesure de Paris, & du crû du Lieu, ou d'un pot de cidre ou de bierre, mesure de Paris, & d'une livre de viande de bœuf ou de mou-

ton, au choix de l'étapier.

La ration en route de chaque Gendarme, Garde du Corps, Chevau-léger ou mousquetaire de la Garde, Gendarme, ou Chevauléger des Compagnies d'ordonnance de la Gendarmerie, & celle de chaque Grenadier à cheval, doit être composée de deux pains de vingt quatre onces chacun, cuits & rallis, entre bis & blanc, de deux pintes de vin mesure de Paris, & du crû du lieu, ou de deux pots de cidre ou de bierre, mesure de Paris,& de deux livres & demie de viande de bæuf, veau ou mouton, au choix de l'étapier.

La ration de vivres pour un cavalier aussi en route, est de trentesix onces de pain, d'une pinte & demi de vin ou d'un pot & demi de cidre ou de bierre, mesure de Paris, & deux livres de viande: celle du Dragon n'est que de vingtquatre onces de pain, d'une livre & demie de viande & d'une pinte de

vin, &c.

A l'égard de la ration des Officiers, elle augmente selon seur

Indépendamment de la folde réglée pour chaque année de paix & pour les mois d'hiver pendant la guerre, le Roi fait fournir une ration de fourrage par chaque jour à chaque Brigadier, Carabinier, Husfard, Trompette, Timbalier, & à chaque Dragon monté; cette ration de fourrage est composée de quinze livres de foin & cinq livres de paille, ou de dix livres de foin sans paille où il n'y en a point, & de deux tiers d'un boisseau d'avoine, mesure de Paris.

Celle que le Roi doit fournis

pendant la guerre aux Officiers des troupes d'infanterie, lorsqu'elles ont servi ou ont été destinées pour servir en campagne, est composée de douze livres de foin & huit livres de paille, & d'un demi-boifseau d'avoine; un Capitaine reçoit quatre rations par jour; un Lieutenant, un Sous-Lieutenant ou Enfeigne, deux; un Colonel, fix, un Lieutenant-Colonel, deux, outre ce qu'ils doivent avoir comme Capitaines; un Major, quatre; un Prévôt, une; un Aumônier, une, les Colonels réformés à la suite des Régimens, six; les Lieutenans-Colonels, quatre, les Capitaines, deux, & les Lieutenans, une.

Dans les camps de discipline, chaque baraillon colonel reçoit quarante rations par jour; chacun des

autres, trente.

Un Mestre de Camp d'un Régiment de cavalerie ou de dragons, qui a servi ou qui a été destiné pour servir en campagne, reçoit huit rations de fourrage de cavalerie; un Lieutenant-Colonel, six, un Aide Major, quatre; un Capitaine, six; un Lieutenant, quatre; un Cornette, trois; un Maréchal des logis, deux: chacun des Aumôniers & Chiturgiens de cavalerie ou de dragons, où il doit y en avoir, en reçoit une.

Chaque Mestre de Campou Lieutenant Colonel réformé à la suite des Régimens de cavalerie & de Dragons, reçoit six rations; chaque Capitaine réformé, quatre; chaque Lieutenant réformé, deux.

Dans les camps de discipline, un Mestre de Camp de cavalerie & de dragons reçoit trois rations de fourrage; un Lieutenant-Colonel, deux; un Major quatre; un Aide-Major, deux; un Capitaine, trois; un Lieutenant & Cornette, deux; on en donne une à chaque Maréchal des logis; deux à chaque Capitaine réformé, & une à chaque Lieutenant réformé.

Les Officiers, autres que les Colonels, Mestres de Camp, Lieutenans-Colonels en pied ou réformés, & les Majors des Régimens qui s'absentent par sémestre ou congé, n'ont que la moitié du fourrage attribué à leur garde; tous ceux qui n'obtiennent point de relief après s'être absentés sans congé, ou après l'avoir outrepassé, perdent le tout.

La fourniture de fourrage se tait aux Officiers du jour que les troupes entrent en quartier d'hiver, jusqu'à ce qu'elles se mettent en cam-

pagne.

RATION, se dit aussi de la portion de biscuit, de viande, de poisson, &c. qu'on distribue par jour dans les vaisseaux pour la subsistance de l'é-

quipage.

Suivant l'Ordonnance de 1689 🕽 la ration de chaque matelot & soldat, par jour, est composée de dixhuit onces de biscuit, poids de marc, de trois quatts de pinte de vin, mesure de Paris, mêlés avec ~ une égale quantité d'eau. Il y a quatre repas de viande par semaine, trois de poisson & sept de légumes. Les dimanches, mardis & jeudis, on donne dix huit onces de lard cuit pour le dîner de sept hommes; les lundis, trois livres & demie de bœuf, sans pieds ni têtes; & les mercredis, vendredis & samedis, vingt huit onces de morue crue. On donne tous les jours à souper, vingt - huit onces de pois, gruan, fèves ou autres légumes crus, ou quatorze onces de ris aussi cru. On assaisonne ainsi tous ces mêrs ; la viande, d'une pinte de bouillon, quand elle est cuite; la morue, d'un demi-quart de pinte d'huile d'olive, & d'un quart de pinte de vinaigre pour sept hommes; & les pois, sèves, ris ou gruau, de sel & d'une chopine d'huile pour la ration de sept hommes, versée dans la chaudière sur le bouillon qui est distribué avec les légumes. Ensin on donne entre les repas, à la partie de l'équipage qui fait le quart, une boisson composée d'eau & de vinaigre.

RATIONAL; substantif masculin. Morceau d'étosse carré, d'un tissu fort riche, que le grand Prêtre des Juiss portoit sur sa poitrine, & qui étoit chargé de quatre rangs de pierres précieuses, sur chacune desquelles étoit gravé le nom d'une Tribu. Le Grand Prêtre se revêtoit du rational pour prononcer un jugement en matière de conséquence.

RATIONNEL, ELLE; adjectif. Terme didactique usité dans plusieurs parties des Mathématiques, & que l'on emploie en plusieurs sens dis-

térens; ainsi,

Horison rationnel, ou vrai, est celui dont le plan passe par le centre de la terre, & qui divise par conséquent le globe en deux hémisphères ou portions égales.

On l'appelle rationnel, parcequ'on ne le conçoit que par l'entendement, par opposition à l'horison sensible ou apparent, qui est sensible

à la vue.

On appelle nombre entier rationnel, celui dont l'unité est une par-

tie aliquote.

On appelle nombre mixte rationnel, celui qui est composé d'un entier & d'une fraction, ou d'une unité & d'un nombre rompu.

Les quantités commensurables font celles qui sont entr'elles com-

me un nombre rationnel à un autre nombre rationnel; car l'unité est une partie aliquote d'un nombre rationnel; & une fraction a quelque partie aliquote commune avec l'unité: donc si des quanlités sont entr'elles comme un nombre rationnel à un autre nombre rationnel, ou l'une est une partie aliquote de l'autre, ou il y a quelque partie aliquote commune aux deux, d'où il suit qu'elles sont commensurables.

La division d'un nombre rationnel par un autre de même espèce donne un quotient rationnel.

On appelle quantité rationnelle, une quantité commensurable avec son unité.

Supposons qu'une quantité soit 1, il y en a une infinité d'autres qui lui seront commensurables; ce sont ces quantités qu'Euclide appelle rationnelles.

Il appelle irrationnelles ou fourdes, celles qui sont incommensurables avec l'unité, comme la ra-

cine carrée de 2, &c.

On appelle rapport rationnel, celui dont les termes sont des quantités rationnelles, ou un rapport entre des quantités qui sont entr'elles comme nombre à nombre, par exemple, le rapport de 3 à 6.

L'exposant d'un rapport rationnel est une quantité rationnelle.

RATIS; substantif masculin & terme de boucherie. Les bouchers appellent ainsi la graisse qu'ils ôtent des boyaux des animaux qu'ils tuent, particulièrement des boyaux du bœuf. Ils lui ont donné ce nom, parcequ'ils la ratissent avec un couteau, que de son usage ils nomment couteau aux ratis. Ils appellent aussi table aux ratis, une petite table sur laquelle ils dégraissent les boyaux. Ces ratis sondus sont

une partie des suifs qu'ils vendent aux Chandeliers & aux Corroyeurs.

RATIS, est aussi le nom d'un poids dont on se sert dans l'Empire du Grand Mogol pour peser les diamans & les perles. Il est de trois

grains & demi.

RATISBONNE; ville libre, épiscopale & impériale d'Allemagne dans la haute Bavière, au constuent de la Nab & du Regen avec le Danube, à 22 lieues, sud-est, de Nuremberg, & à 25, nord, de Munich. Elle est grande, riche, commercante & fort ancienne. Il y a dans la Maison de Ville une salle magnifique, où se tiennent les diettes générales de l'Empire. L'Evêque qui est suffragant de l'Archevêché de Saltzbourg, est Prince de l'Empire, ainsi que les Abbesses des deux abbayes de filles qui sont dans cette ville. Les Luthériens y sont fort nombreux.

L'Évêché de Ratisbonne est un petit État situé entre l'Autriche & la Bavière, le long du Danube. L'Évêque n'a aucun pouvoir dans la ville de Ratisbonne, excepté

dans son palais.

RATISSÉ, ÉE; participe passif. Voy.

RATISSER.

RATISSER; verbeactif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Radere. Ôter, emporter en raclant la superficie de quelque chose qui s'est attachée dessus. Ratisser des peaux. Ratisser des raves, des racines. Pour tenir propre un jardin, il faut en ratisser souvent les allées.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troissème longue ou

brève. Voyez Verbe.

RATISSOIRE; substantif séminin. Instrument de ser avec quoi on ratisse des allées, une cour, des escaliers, &c. La ratissoire d'un jardi-

RATISSURE; substantif féminin. Ce qu'on ôte en ratissant. Des ratissures de parchemin. Des ratissures de racines.

RATOLFSZELL; ville forte d'Allemagne en Souabe, sur le Bodensée, dans le Landgraviat de Nellenbourg. Elle appartient à la Mai-

sond'Autriche.

RATON, substantif masculin. Animal quadrupède de la grosseur & de la forme d'un petit blaireau; il a le corps court & épais, le poil doux, long, touffu, noirâtre par la pointe, & gris par-dessous; la tête comme le renard, mais les oreilles rondes & beaucoup plus courtes; les yeux grands, d'un vert jaunâtre: un bandeau noit & transversal au-dessus des yeux; le museau estilé, le nez un peu retroussé, la lèvre inférieure moins avancée que la supérieure; les dents comme le chien, six incisives & deux canines en haut & en bas; la queue touffue, longue au moins comme le corps, marquée par des anneaux alternativement noirs & blancs dans toute son étendue; les jambes de devant beaucoup plus courtes que celles de derrière, & cinq doigts à tous les pieds, armés d'ongles fermes & aigus; les pieds de derrière portant assez sur le talon, pour que l'animal puisse s'élevet & foutenir fon corps dans une situation inclinée en avant. Il se sert de ses pieds de devant pour porter à sa gueule; mais comme ses doigts sont peu flexibles, il ne peut, pour ainsi dire, rien saisir d'une seule main, il se sert des . deux à la fois, & les joint ensemble pour prendre ce qu'on lui donne. Quoiqu'il soit gros & trapu, il elt

pointus comme des épingles lui donnent la facilité de grimper aifément sur les arbres; il monte légèrement jusqu'au-dessus de la tige, & court jusqu'à l'extrémité des branches; il va toujours par sauts, il gambade plutôt qu'il ne marche, & ses mouvemens, quoiqu'obliques, sont tous prompts & légers.

Cet animal est originaire des contrées méridionales de l'Amérique, on ne le trouve pas dans l'ancien continent, au moins les voyageurs qui ont parlé des animaux de l'Afrique & des Indes orientales, n'en font aucune mention; il est au contraire très-commun dans le climat chaud de l'Amérique, & surtout à la Jamaïque où il habite dans les montagnes, & en descend pour manger des cannes de sucre. On ne le trouve pas en Canada, ni dans les autres parties septentriomales de ce Continent, cependant il ne craint pas excessivement le froid; M. Klein en a nourri un à Dantzick, & M. de Buffon un autre qui a passé une nuit entière les pieds pris dans de la glace, sans qu'il en ait été incommodé; celuiil détrempoit tout ce qu'il vouloit manger; il jetoit son pain dans sa terrine d'eau, & ne l'en retiroit que quand il le voyoit bien imbibé, à moins qu'il ne fût pressé par la faim; car alors il prenoit la nourriture sèche, & telle qu'on la lui présentoir; il furetoit partout, mangeoit aussi de tout, de la chair crue ou cuite, du poisson, des œufs, des volailles vivantes, des grains, des racines, &c. Il mangeoit aussi de toutes sortes d'insectes; il se plaisoit à chercher les araignées, & lors-l

Tome XXIV.

qu'il étoit en liberté dans un jardin, il prenoir les limaçons, les hannetons, les vers. Il aimoit le fucre, le lait, & les autres nourritures douces par-dessus toute chose, à l'exception des fruits, auxquels il préféroit la chair, & surtout le poisson. Il se retiroit au loin pour faire ses besoins; au rette il étoit familier & même caressant, sautant sur les gens qu'il aimoit, jouant volontiers & d'assez bonne grace, leste, agile, toujours en mouvement.

RATON, est aussi le nom d'une perite pièce de pâtisserie, faite avec du fromage mou en forme de petite tarte. Manger des ratons tout chauds.

Les deux syllabes sont brèves au singulier, mais la seconde est longue au pluriel.

RATTACHÉ, ÉE; participe passif. Voyez RATTACHER.

RATTACHER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Religare. Attacher de nouveau. Il faut rattacher ce tableau.

Il s'emploie quelquefois pour attacher. Le manteau royal étoit rattaché d'une agraffe de diamans.

ci trempoit dans l'eau, ou plutôt il détrempoit tout ce qu'il vouloit manger; il jetoit son pain dans sa terrine d'eau, & ne l'en retiroit que quand il le voyoit bien imbibé, à moins qu'il ne sût pressé par la faim; car alors il prenoit la nourtiture sèche, & telle qu'on la lui présentoit; il suretoit partout, mangeoit aussi de tout, de la chair crue ou cuite, du poisson, des œus, des volailles vivantes, des grains, des ceus des ratteindre qu'un. Le second courier eut ordre de tâcher de ratteindre le premier.

RATTEINT, EINTE; participe paflif. VoyezRATTEINDRE.

t e

RATTRAPE, EE; participe passif.

Voyez RATTRAPER.

RATTRAPER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Ratteindre, reprendre. Des six prisonniers qui s'étoient sauvés, on n'en rattrapa que deux.

Il signifie aussi rejoindre quelqu'un à qui on a laissé prendre les devants, Vous pouvez aller devant, je vous rattraperai avant que

vous soyez arrivé an village.

RATTRAPER, signisse encore dans le style familier, regagner, recouvrer par ses soins ce qu'on avoit perdu. Il a joué si heureusement, qu'il a rattrapé sout l'argent qu'il avoit perdu. Il n'a pas encore rattrapé son appétit.

RATTRAPER, est aussi réduplicatif, & signifie tant au propre qu'au siguré, attraper de nouveau, attraper une seconde sois. Quand un renard a été pris dans un piége, il est rare de l'y rattraper. On dit dans le style familier, on ne m'y rattrapera, pour dire, je serai tellement sur mes gardes, qu'on ne me trompera plus en pareil cas. Il signisse aussi, je ne risquerai plus pareille chose, je ne m'exposerai plus à semblable aventure.

RATURE; substantif féminin. Litura. Estaçure faite en passant quelques traits de plume sur ce que s'on a écrit. Sa lettre est remplie de ratures. Un acte dans lequel il se trouve quelques ratures qui tombent sur des choses de conséquence, est nul, si les ratures ne sont point approuvées par les Parties & par les Notaires & témoins, si l'acte est passé devant Notaire.

RATURE, se dit en termes de potiers d'étain, d'une petite bande d'étain

en forme de ruban étroit & délié que le crochet enlève, lorsqu'on tourne l'étain sur la roue.

La première syllabe est brève, la seconde longue & la troisième

très brève.

RATURÉ, ÉE; participe passif. Voy. RATURER.

RATURER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Liturare. Estacer ce qui est écrit, en passant quelques traits de plume par-dessus. Il y a bien des phrases à raturer dans ce discours pour le rendre bon. Ils ont raturé l'acte qu'ils avoient fait.

RATZEBOURG; ville d'Allemagne, capitale d'une Principauté de même nom, dans la basse Saxe, à cinq lieues, sud-est, de Lubeck. Son Évêché sut sécularisé par la paix de Westphalie. Elle appartiens à l'Électeur d'Hannovre avec la principauté qui n'a qu'environ trois lieues de longueur & autant de largeur.

RAVA; ville forte de la grande Pologne, capitale d'un Palatinat de même nom, à vingt lieues, sud-

ouest, de Varsovie.

Le Palatinat de Rava est borné au nord par celui du Plozko; à l'orient, par celui de Mazovie; au midi, par celui de Sendomir, & à l'occident par celui de Lencicza.

RAVAGE; substantif masculin. Dommage & dégât fait avec violence & avec rapidité. Les troupes légères firent beaucoup de ravage dans cette contrée. Les bêtes sauvages sont souvent du ravage dans les campagnes. RAVAGE, se dit aussi des dommages que causent les tempêtes des ora-

que causent les tempêtes, les otages, les pluies, les vents. Cet orage a fait de grands rayages dans ce canton. Le débordement de la rivière fit beaucoup de ravage dans les envi-

On dit encore, que la gelée a fait du ravage dans les vignes.

RAVAGE, se dit aussi des maladies. La peste fait de grands ravages à Moscou.

RAVAGE, se dit figurément du désordre que les passions causent. L'amour a fait bien du ravage dans le monde. Le luxe fait de grands ravages dans les Etuts.

La première syllabe est brève, la seconde moyenne, & la troisième

ttès-brève.

RAVAGÉ, ÉE; participe passif. Voy. RAVAGER.

RAVAGER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Devastare. Faire du ravage. L'ennemi ravagea le pays. Les rats ont ravagé les blés. Les eaux de la Garonne ravagèrent la campagne. La gelée a

ravagé les vignes.

RAVAILLAC, (François) fils d'un Praticien d'Angoulême, dont il fuivit quelque temps la profession, prit ensuite l'habit chez les Feuillans; ses idées noires, ses visions & ses extravagances le firent chasser du cloître six semaines après. Accusé d'un meurtre sans pouvoir en être convaincu, il échappa au châtiment qu'il méritoit, & devint solliciteur de procès. Il en perdit un en son nom pour une succession. Ce malheur le réduisit à une telle misère, qu'il fut obligé pour subsister, de faire le métier de maître d'école à Angoulême. Les excès, les libelles & les sermons des ligueurs, avoient dérangé son imagination dès sa première jeunesse, & lui avoient inspiré une grande aversion pour Henri IV. Des prédicateurs, trompettes du fanatisme & du par-

ticide, enseignoiem alors qu'il étoit permis de tuer tous ceux qui mettent la religion Catholique en danger, ou qui font la guerre au Pape. Ravaillac né avec un caractère sombre & une humèur arrabilaire, faisit avidement ces principes abominables. Au feul nom d'Huguenot il entroit en fureur. La dure nécessité où il se vit réduit, la perte de son procès, les tristes réflexions qu'il fit sur son emprisonnement & sur son expulsion du cloître, irritèrent de plus en plus sa bile. Il prit la résolution exécrable d'assaffiner Henri IV, que son imagination échauffée lui faisoit regarder comme un fauteur de l'hérésie, qui alloit faire la guerre au Pape. Affermi dans son dessein, il l'exécuta le 14 Mai 1610. Un embarras de charrettes ayant arrêté le carrosse du Roi au milieu de la rue de la Ferronnerie, qui étoit alors fort étroite, Ravaillac monta sur une des roues de derrière, & avançant le corps dans le carrosse, au moment que le Prince étoit tourné vers le Duc d'Épernon assis à son côté, pour lui parler à l'oreille, il lui donna dans la poitrine deux coups de poignard, dont le second lui coupa l'artère du poumon, & fit fortir le sang avec tant d'impé uosité, que ce grand Roi fut étouffé en un instant sans proférer une seule parole. Le monstre eût pu se sauver sans être reconnu ; mais étant demeuré à la même place, tenant à la main le couteau encore dégoutant de sang, le Duc d'Épernon le fit arrêter. On le conduisit d'abord à l'hôtel de Retz & ensuite à la Conciergerie. Son procès lui ayant été fait, il fut tiré à quatre chevaux & écartelé à la place de Grêve le 27 Mai 1610, à l'âge d'environ 32 ans, après avoir E e ij

constamment persisté à dire dans tous ses interrogatoires, qu'il n'avoit point de complices. Les deux Docteurs de Sorbonne qui l'assistèrent à la mort, Filesac & Gamache, ne purent rien arracher de lui, parce qu'apparemment il n'avoit rien à dire. Le scélérat près d'expirer, demanda l'absolution à Filesac qui insista à la lui refufer, à moins qu'il ne voulût déclarer ses complices & ses fauteurs. Ravaillac lui répondit qu'il n'en avoit point, & le Confesseur ayant répliqué qu'il ne pouvoit l'absoudre, il demanda qu'on lui donnât l'absolution sous condition, c'est-à-dire, au cas qu'il dît la vérité. Alors Filesac lui dit je le veux bien, mais si vous mentez, au lieu d'absolution, je vous prononce votre damnation. Pierre de l Etoile à qui nous devons ces faits, assure que le monstre ajouta : je la regois & je l'accepte sous cette condition. On n'entrera point dans des détails, & dans un amas de circonstances que personne n'ignore sur le caractère des personnes auxquelles on a attribué ce détestable parricide. On dira seulement qu'il est très-difficile de décider si parmi ces personnes il y en eut quelqu'une qui trempa dans cer horrible forfait. Le Duc de Sully assure que le cri public désigne assez ceux qui ont armé le bras du monstre; mais on répond que les mémoires de ce Ministre furent composés par ses secrétaires, dans le temps qu'il étoit disgracié par Marie de Médicis. Il n'est pas étrange qu'on y laisse échapper quelques soupçons sur cette Princesse, que la mort de Henri IV rendoit maîtresse du Royaume, & sur le Duc d'Epernon, qui avoit servi à la faire déclarer Régente. Les conjectures odienses que les autres historiens ont recueillies fans examen, paroissent détruites d'une manière victorieuse par les réflexions suivantes: elles sont d'un homme qui a soigneusement examiné ces faits. " Mezeray, plus » hardi que judicieux, fortifie ces » soupçons, & celui qui vient de » faire imprimer le sixième tome » des Mémoires de Condé, fait les » efforts pour donner au misérable » Ravaillac les complices les plus » respectables. N'y a-t-il donc pas » assez de crimes sur la terre? Faut-» il encore en chercher où il n'y en » a point? On accuse à la fois le » Père Alagona Jésuite, oncle du » Duc de Lerme, tout le Conseil » Espagnol, la Reine Marie de » Médicis, la maîtresse de Henri IV » Madame de Verneuil & le Duc » d'Epernon. Choisssez donc; fi » la maîtresse est coupable, il n'y » a pas d'apparence que l'époule le » soit; si le Conseil d'Espagne a » mis dans Naples le couteau à la » main de Ravaillac, ce n'est donc » pas le Duc d'Epernon qui l'a sé-» duit dans Paris, lui que Ravail-» lac appeloir Catholique à gros » grains, comme il est prouvé au » procès, lui qui n'avoit jamais fait » que des actions généreuses, lui » qui d'ailleurs empêcha qu'on ne " tuât Ravaillae à l'instant qu'on le » reconnut, tenant fon couteau » sanglant, & qui vouloit qu'on » le réservat à la question & au » supplice. Il y a des preuves, dit » Mézeray, que des Prêtres avoient » mené Ravaillac jusqu'à Naples. » Je réponds qu'il n'y a aucune » preuve. Consultez le procès cri-» minel de ce monstre; vous y trou-» verez tout le contraire. Je sais » que les dépositions vagues d'un nommé Du Jardin & d'une Def-

comans, ne sont pas des allé-» gations à opposer aux aveux que » fit Ravaillac dans les tortures.Rien » n'est plus simple, plus ingénu, » moins embarrassé, moins incons-" tant; tien par conséquent de plus " vrai que toutes ses réponses. Quel » intérêt auroit-il eu à cacher les » noms de ceux qui l'auroient abu-» sé? Je conçois bien qu'un scélé-» rat allocié à d'autres scélérats de " sa troupe cèle d'abord ses com-" plices: les brigands s'en font un " point d'honneur; car il y a de ce " qu'on appelle honneur, jusques " dans le crime. Cependant ils » avogent tout à la fin. Comment » donc un jeune homme qu'on au-» roit séduit, un fanatique à qui » on autoit fait accroire qu'il seroit » protégé, ne décéleroit il pas ses-» séducteurs? Comment dans l'hor-» reur des tortures n'accuseroit-il » pas les imposteurs qui l'ont rendu » le plus malheureux des hommes? » N'est-ce pas là le premier mouve-» ment du cœur humain? Ravaillac » persiste toujours à dire dans ses » interrogatoires: j'ai cru bien faire » en tuant un Roi qui vouloit faire la » guerre au Pape; j'ai eu des visions, » des révélations; j'ai cru servir » Dieu, je reconnoîs que je me suis » trompé & que je suis coupable d'un » crime horrible; je n'y ai jamais été » excité par personne. Voilà la subs-» tance de toutes ses réponses. Il » avance que le jour de l'assassinat, » il avoit été dévotement à la messe; » il avoue qu'il avoit voulu plusieurs » tois parler au Roi pour le dérour-» ner de faire la guerre en faveur » des Princes hérétiques; il avoue » que le dessein de tuer le Roi l'a so déjà tenté deux fois; qu'il y a » rélisté; qu'il a quitté Paris pour se se rendre le crime impossible;

» qu'il y est rétourné, vaincu par » son fanatisme. Il signe l'un de » les interrogatoires, François Ra-» vaillac;

Que toujours dans mon cœur Jésus sont le vainqueur.

" Qui ne reconnoît, qui ne vois " à ces vers dont il accompagna sa » signature, un malheureux devôt » dont le cerveau égaré étoit em-» poisonné de tous les venins de " la ligue: Ses complices étoient " la superstition & la fureur qui " animèrent Jean Chatel, Pierre » Barrière, Jacques Clément; » c'étoit l'esprit de Poltrot qui as-» sassina le Duc de Guise; c'étort » les maximes de Baltazar Gerard, » assassin du grand Prince d'Orange... » Il me paroît enfin bien prouvé " par l'esprit de superstition, de " fureur & d'ignorance qui domi-» noit, & par la connoissance du » cœur humain, & par les inter-» rogatoires de Ravaillac, qu'il » n'eut aucun complice. Il faut » surrout s'en tenir à ses con-» fessions saites à la mort devant » les Juges ».

RAVALE, EE; participe passif. Voy.

RAVALER.

RAVALEMENT; substantif masculin. Il ne se dit au propre qu'en patlant du travail qu'on fait à un mur, lorsqu'érant élevé à hauteur, on le crépit de haut en bas. Les ouvriers font k ravalement du mur.

KAVALEMENT, fignific au figuré, abaissement, mais dans ce sens il est vieux.

On appelle clavecin à ravalement, un clavecin qui à plus de touches que les clavecins ordinaires.

RAVALER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Sorbere. Retirer quelque chose en dedans de sa gorge, en-dedans du gosser. Ravaler sa salve.

RAVALER, se dit figurément & familièrement, en parlant de la contrainte qu'on se fait, lorsqu'étant sur le point de dire quelque chose, on se retient par quelque considération. La présence de son père sur cause qu'il ravala ce qu'il vouloit dire.

Figurément & populairement, pour marquer qu'on fera repentir quelqu'un de quelque parole offensante qu'il a dite, on dit, qu'on la lui fera bien ravaler.

RAVALER, signissie aussi rabattre, rabaisser, remettre plus bas. Ravaler une tapisserie. Ravaler la genouillère d'une botte.

On dit en termes de mâçonnerie, ravaler un mur; pour dite, achever de faire ce qui manque à un mur pour le rendre parfait en le crépifant de haut en bas. Ravaler un mur avec du mortier.

RAVALER, signisse figurément avilir, déptimer. C'est mal à propos que vous voulez ravaler le mérite de cet écrivain. Un envieux ravale toujours la gloire des belles actions. Il ne se ravalera point en l'épousant.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troissème longue ou

brève. Voyez VERBE.

RAVAUDAGE; substantif masculin. Raccommodage de méchandes hardes à l'aiguille. Il doit à cette femme le ravaudage de trois paires de bas.

RAVAUDAGE, se dit figurément & familierement d'une besogne mal faite, faite grossièrement. C'est un Menuisier qui ne fait que du ravaudage. Il s'emploie même en parlant des ouvrages d'esprit qu'on trouve

manvais. Ce discours n'est que dit ra-

RAVAUDÉ, ÉE; participe passif.

Voyez RAVAUDER.

RAVAUDER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Vestes resarcire. Raccommoder de méchantes hardes à l'aiguille. Il y a huit jours qu'elle ne sait que ravauder.

RAVAUDER, signifie figurément tracaffer dans une maison, s'occuper
à ranger des hardes, des meubles,
&c. Ils n'ont fait que ravauder toute

la matinée.

RAVAUDER, se dit quelquesois activement, figurément & familièrement, pour dire, maltraiter de paroles. Elle l'a bien rayaudé.

Il fignifie encore figurément & familièrement, importuner, incommoder par des discours impertinens & hors de propos. Il leur a ravaudé toutes sortes de propos ridicules. Qu'est-ce qu'il vient nous ravauder?

RAVAUDERIE; substantif féminin du style familier. Res nullius pretii. Chose de nulle considération, niaiferie, bagatelle. Il n'achette que des ravauderies. Elle ne dit que des ravauderies.

RAVAUDEUR, EUSE; substantif. Sarcinasor. Celui, celle dont le métier est de raccommoder des bas, de vieilles hardes, &c. Il faut porter ces bas chez la ravaudeuse.

Il se dit figurément d'une personne importune, qui ne dit que des niaiseries, des bagatelles. Ne faites pas attention à ses discours, ce n'est qu'un ravaudeur.

RAUCÍTÉ; substantif féminin. Rudesse, âpreté de voix. La raucité de la voix déplait fort à l'oreille.

RAUDEN; petite ville d'Allemagne en Silésie, dans la principanté de RAUDNITZ; ville de Bohême dans le cercle de Slanitz, sur la rive gauche de l'Elbe.

RAVE; substantif séminin. Rapa.
Plante fort commune, & dont on
distingue deux espèces principales,
savoir la rave mâle ou vraie rave,
& la rave femelle ou rave en navet.

La rave mâle est la rave ronde & ordinaire : sa racine est tubéreule, charnue, ventrue, ronde, grosse quelquefois comme la tête d'un enfant, de couleur verte ou blanche, ou jaune, ou rougeatre, ou noirâtre en dehors, garnie endessous de quelques fibres, remplie d'une chaire assez dure, blanche, d'un goût tantôt doux & tantôt âcre: elle pousse des feuilles oblongues, grandes, amples, couchées sur terre, découpées presque julqu'à leur côte, rudes au toucher, : vertes, brunârres, & d'un goût d'herbe potagère; il s'élève d'entre elles une tige à la hauteur de deux pieds, quelquefois davantage, rameuse, portant de petites fleurs jaunes, composées chacune de quatre feuilles disposées en croix : à ces fleurs succèdent des filiques rondes qui renferment des semences rougeâtres, approchantes de celles du chou. Cette plante fleurit au printemps & en été. Pline & Tragus disent avoir vu des racines de rave pefer jusqu'à quarante livres : Amatus en a vu qui pesoient cinquante à soixante livres; & Mathiole assure en avoir vu quelques-unes du poids de cent livres; reste à savoir en quel pays c'étoit; car il y a des endroits où cent livres de poids ne font que soixante livres du poids de Paris; au reste, un terroir gras & humide joint à la chaleur du

climat, peut beaucoup contribuer à une grodeur si énorme; ajoutez à cela l'effet de la culture; car plus on a soin d'ôter les feuilles, plus les racines deviennent grandes.

La rave femelle on en navet; ne diffère de la précédente que par sa racine qui est oblongue & moins grosse; elle est aussi plus estimée & plus délicate au goût que l'autre. Elle a extérieurement tant de rapport avec le navet, qu'il y a des gens qui les prennent indistinctement l'une pour l'autre; cependant ces plantes dissèrent beaucoup entr'elles par la consistance, la couleur & le goût de leurs racines,

Les raves servent plus dans les alimens qu'en médecine : on les doit choitir tendres, bien nourries, d'un bon goût, ayant peu de feuilles & le navet long. On les estime adoucillantes & propres aux jeunes gens bilieux; cependant elles font venteules & se digèrent dissicilement. Les paysans d'Auvergne & du Limousin les mangent cuites sous la cendre : le syrop de rave est aussi estimé que celui de navet dans les rhumes opiniâtres & dans la coqueluche des enfans; en un mot contre toutes les maladies de poitrine dans lesquelles la respiration est difficile & quand la voix est rauque. La semence de rave est alexipharmaque; la décoction de la plante est excellente pour les engelures.

On peut en semer la graine tous les mois, depuis Février jusqu'en Septembre, dans les champs & en bonne terre labourable, comme cela se pratique en Limousin: on laisse monter les premières raves semées pour avoir de la graine qu'on sème ensuite sur couche ou sur planche dans des troussaits avec les doigts & à quatre pouces de distance: on met

on les recouvre de terre.

Tout Paris sait que les Minimes de Passy excellent dans l'art de faire venir en tout temps des raves de salade: voici, dit on, leur secret. On fait tremper de la graine de rave pendant vingt-quatre heures dans de l'eau de rivière, puis on la met dans un perit sac de toile bien lié qu'on expose à la plus forte chaleur du soleil pendant le même espace de temps; la graine germe au bout de ce temps : on la sème alors dans une terre bien exposée au soleil, & l'on a soin de la couvrir avec des baquets qui s'adaptent exactement sur d'autres baquets qui contiennent là terre & la semence : au bout de trois jours on trouve des raves de la grandeur & de la grosseur de petites civettes blanches, ayant à l'extrémité deux petites feuilles jaunes ou rougeâtres hors de terre : ces raves sont bonnes à couper & à mettre en salade. Dans l'hiver il faut que l'eau soit tiède; on chauffe aussi les baquets: on arrose la terre bien fumée avec de l'eau chaude, & on porte les baquets dans une bonne cave.

On appelle encore rave, une plante potagère dont nous avons parlé sous le nom de raifort cultivé.

Voyez ce mot.

RAVELIN; substantif masc. Ouvrage de fortification extérieure, composé de deux faces qui font un angle saillant, & qui sert ordinairement à couvrir une courtine, un pont, &c.C'est la même chose qu'une demi-

RAVELLO; ville épiscopale d'Italie, au Royaume de Naples, dans la Principauté citérieure, à une lieue de la mer, & à quatre, ouest, de

Salerne.

trois graines dans chaque trou, & RAVENELLE; substantif féminin. On donne ce nom au giroflier jaune. Voyez Girofléb.

> RAVENNE; ville Archiépiscopale d'Italie, grande, ancienne, célèbre, située à 27 lieues, sud, de Venise, & à 63, nord, de Rome. On y compte environ quatorze mille ames. C'est dans Ravenne que réside le Cardinal Légat de la Romagne qui est une des grandes provin-

ces de l'Etat ecclésiastique.

Strabon nous dit que Ravenne fut fondée par les Thessaliens, anciens peuples de Grèce qui envoyèrent, comme beaucoup d'autres, des colonies sur les côtes de la mer de Toscane. Les Sabins l'occupèrent ensuite, comme dit Pline, en parlant de la huitième région de l'Italie. Les Gaulois Boïens qui s'étoient anciennement établis sur le Pô, 600 ans avant Jésus Christ, du côté de Parme & de Modène, pénétrèrent ensuite jusqu'à la mer & se rendirent maîtres de Ravenne; mais ils furent défaits 225 ans avant Jésus-Christ; Paul Emile gagna fur eux une bataille où il y eut quatante mille Gaulois de tués: ce fut le salut de la République, car ils marchoient droit à Rome, & ils avoient fait vœu de ne quitter leurs baudriers que lorsqu'ils seroient sur le Capitole.

Ravenne étoit à l'embouchure d'un vaste port où l'Empereur Auguste avoit placé les flottes de la mer Adriatique. Les villes de Ce-Jarea & de Classis qui en étoient tout proche, contribuoient aussi à la sûreté du port & à la richesse de cette côte; mais les atterrissemens qui ont comblé ce port, ont couvert les bâtimens superbes qui y étoient, & dont on trouve encore quelquefois sous terre des vestiges

confidérables

considérables. Trajan, Tibère, Théodoric s'occupèrent à fortifier -& à embellir Ravenne.Odoacre, Roi des Hérules, forti de la Hongrie & de la Prusse, ayant conquis presque toute l'Italie l'an 476, fit d'abord sa résidence à Ravenue; mais il fut pris & tué par Théodoric, Roi des Ostrogots. Ce Prince qui aimoit les arts & qui les connoissoit, se plut à embellir Ravenne, il sit rebâtir avec une magnificence royale les aqueducs conftruits autrefois par Trajan; & le tombeau que sa fille Amalasonte lui fit élever, est encore un des ornemens de Ravenne.

Sous le règne de Witigès, Bélisaire, Général des troupes de Justinien, qui depuis l'an 525 avoit conquis presque toute l'Italie, fit le siège de Ravenne, & y entra sans commettre aucun désordre en 539. Le Gouverneur nommé Longin, que l'Empereur Justin II envoya pour commander en Italie & Juccéder à Narsès en 568, choisit Kavenne plutôt que Rome pour le lieu de sa résidence; il la sit sortifier pour mieux s'opposer aux efforts des Lombards; il prit le nom d'Exarque & donna naissance à l'Exarchat de Ravenne appelé aussi Décapole, qui comprenoit Ravenne, Classe, Césarée, Cervia, Cesène, Imola, Forlimpopoli, Forli, Faenza, Bologne; la Pentapole qui étoit une province voiline, comprenoit Pesaro, Rimini, Fano, Ancone & Uniena. L'exarchat de Ravenne finit l'an 773 à l'arrivée de Charlemagne; il donna cette ville au Saint Siège; on prétend même que Luitprand, Roi des Lombards en 728, & Pepin l'an 755, en avoient déjà fait la donation au Pape.

Tome XXIV.

Lorsque sous les successeurs de Charlemagne l'Empire se subdivisa en une foule de Républiques ou de Principautés particulières, Ravenne jouit aussi de sa liberté. Elle fut ensuite soumise aux Bolonois. Les Traversara & ensuite les Polenta s'en rendirent maîtres, & les Vénitiens s'en emparèrent en 1440; mais la bataille d'Agnadel que Louis. XII gagna le 14 Mai 1509 à sept lieues de Milan, procura au Pape la restitution de Ravenne.

Ravenne qui dominoit autrefois sur le plus beau port de la mer Adriatique, est actuellement loin de la mer; mais on ne peut avoir aucun doute sur la position de l'ancienne ville que les monumens encore subsistant nous indiquent assez: on reconnoît la situation du phare destiné à éclairer la route des vaisfeaux, & de la belle porte de marbre, ou porta aurea qui fut bâtie par Claude ou par Tibère, & qui a été détruite; on voit aussi les restes de l'ancien Palais de Théodoric.

Ravenne est très remarquable par la quantité de marbres antiques qu'on y voit , furtout du noir & du blanc , foible reste de son ancienne magni-

L'Archevêché de Ravenne est un des sièges les plus distingués de l'Italie, par l'autorité & le rang qu'ont eu autrefois ses Archevêques. On voit qu'en 666 l'Archevêque Maur refusoit de reconnoître le Pape Vitalien pour son supérieur, & il traitoit avec lui comme s'il eût été son égal; il obtint même de l'Empereur un diplôme qui exemptoit pourtoujours les Archevêques de Ravenne de la dépendance de tout Supérieur Ecclésiastique, & même de celle du Patriarche de l'ancienne Rome; mais en 679 l'Archevêque

de Ravenne fut obligé de renoncer en plein Concile à l'indépendance de son siège, & en 682 cette soumission fut réitérée. Cependant en 774 l'Archevêque de Ravenne agissioit en Souverain dans tout l'Exarchat, même dans Bologne, jusqu'à ce que Charlemagne ent fait cesser ces divisions intestines.

RAVENSBERG; comté d'Allemagne dans la Westphalie. Il est borné au nord par les Évêchés d'Osnabrug & de Minden; au midi, par celui de Paderborn; au levant, par une partie du comté de la Lippe; & aucouchant, par l'Évêché de Munster. Il a pris son nom d'un château qui appartient au Roi de Prusse, & qui est situé sur une montagne, près de la rivière de Hessel. Herforden est la capitale de ce comté.

RAVENSBOURG; ville libre & impériale d'Allemagne, dans l'Algow, au Cercle de Souabe, fur la rivière de Cheuff, à six lieues, nond-ouest, de Lindau.

RAVERDOIR; substantif masculin & terme de brasserie. Cuvette ovale qui sert à recevoir les métiers de la

RAVESTANS; substantif masculin pluriel & terme de Verreries. Paniers dont on se sert dans les verreries pour déposer les ustensiles de verre au sortir du sour à cuire, jusqu'à ce qu'on les empaille dans les paniers où on les met pour les transporter.

RAVESTEIN; petite ville d'Allemagne en Poméranie, dans la Prévôté de Jacobshage.

RAVESTEIN, est aussi le nom d'une petite ville des Pays-Bas, située aux frontières de la Gueldre, sur la rive gauche de la Meuse, à 5 lieues au sud-ouest, de Nimègue, & à 8 au nord-est, de Bois-le-Duc. Elle est chef-lieu d'une Seigneurie qui appartient à l'Electeur Palatin; ce Prince a dans cette ville un château où les Hollandois ont droit d'entretenir garnison & d'avoir une Eglise réformée.

RAVESTISSEMENT; substantif masculin & terme de coutume qui se dit d'une manière de transmettre à quelqu'un la propriété des biens dont on dispose en sa faveur.

Il y a ravestissement d'héritage &

ravestissement de meubles.

On distingue aussi le ravestissement par lettres du ravestissement de sang.

Le ravestissement par lettres est celui qui s'opère par le moyen d'un acte de ravestissement ou saissne qui est donné par les hommes de loi.

Cette manière de donner a lieu entre conjoints; c'est une donation mutuelle qu'ils se font devant les gens de loi ; il en est parlé dans les coutumes de Cambrai, Lille, Scelin locale de Lille, Valenciennes & Béthune. Dans ces coutumes les conjoints ne se peuvent donner mutuellement que par vest & devest, saisine & dessaisine, c'est-2-dire, chacun se dessaisssant en faveur de l'autre, & chacun se faisant vestir & ensaisiner par les hommes de soi de ce qui lui est donné, ce que l'on appelle devoir de loi; mais quoique l'effet de ces devoirs soit de dessaisir celui qui aliene, & de saisir ou ensaisiner celui qui acquiert, cependant le ravestissement passé par devant les gens de loi, acquiert que le survivant des conjoints soit par loi remis ès biens dont le ravestissement est fait en-dedans l'an après le trépas du premier décédant, quant aux héritages, & dans quarante jours, quant aux meubles, après que le

connoissance.

Le ravestissement de sang est un droit par lequel le survivant des conjoints jouit en usufruit, de la moitié des héritages cotiers ou main-fermes de ses enfans; ce droit n'a lieu qu'en premier & noble mariage, & ne dure que tant que les enfans qui en sont venus sont vivans.

RAVET; voyer KAKERLAQUE.

RAVI, lE; adjectif & participe passif. Voyez RAVIR.

On dit, une personne ravie de joie. Etre ravi d'admiration. Etre ravi d'étonnement. Et dans toutes ces phrases, ravi fignifie transporté.

On dit, que Saint Paul fut ravi

jusqu'au troisième ciel.

On dit, être ravi en extase; pour dire, être transporté hors de soi par la forte contemplation de quelque objet admirable, & par l'effet d'une grâce extraordinaire. Ce Saint a été vu plusieurs fois ravi en extase.

On dit par exagération dans le style familier, je suis ravi de cela, j'en suis ravi ; pour dire, j'en ai de la joie, j'en suis bien aise. Je suis ravi que vous ayez regagné ce que vous

aviez perdu.

RAVIERES; petite ville de France en Champagne, sur la rivière d'Armançon, à deux lieues, sud-est, d'Ancy-le franc.

RAVIGOTE, EE; participe passif.

Voyer RAVIGOTER.

RAVIGOTER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Reficere. Terme populaire. Remettre en force, en vigueur une personne, un animal qui sembloit foible & atténué. Cette liqueur l'a ravigoté.

RAVILI, IE; participe passif. Voyez

RAVILIR.

décès du prémourant est venu à sa RAVILIR; verbe actif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Abjicere. Rabaisser, rendre vil & méprisable. Il ravilit sa dignité par son avarice. Le courtisan se ravilit par ses flatteries.

> RAVIN; substantif masculin, Fossa concava. Lieu que la riviète a cavé. Il tomba dans un ravin profond. Les chevaux franchiront aisément ce

RAVIN, se dit aussi quelquesois d'un chemin creux, quoique ce ne soient pas les ravines qui l'aient creusé. Il fut attaqué dans ce ravin.

La première syllabe est brève, & la feconde moyenne au fingulier, mais celle-ci est longue au pluriel.

RAVINE; substantif féminin. Excindatio. Espèce de torrent formé d'eaux qui tombent subitement & impétueusement des montagnes ou d'autres lieux élevés, après quelque grande pluie. Les ravines sont plus communes en été qu'en hiver. La ravine a entraîné tous les foins qui étoient fauchés dans les prés.

RAVINE, se prend aussi pour le lieu que la ravine a cavé. Il Je cacha dans

une ravine.

Les deux premières syllabes sont brèves & la troisième très brève.

RAVIR; verbe actif de la seconde conjugation. Rapere. Enlever de force, emporter avec violence. Il a ravi cette fille de la maison de son père. On lui ravit sa femme d'entre ses bras.Le loup ravit la brebis & l'agneau.Les foldats lui ravirent tout ce qu'il avoit.

On dit figurément en ce sens ? ravir l'honneur à une fille, ravir à un Général la gloire d'une action.

RAVIR, signific aussi dans le sens siguré, enlever, charmer l'esprit ou le cœur de quelqu'un par un transport d'admiration, de joie, &c, F f ii

Cette nouvelle ravira ses parens. Ses charmes ravissent tous ceux qui la yoyent. Ce Musicien ravit tous ceux

qui l'entendent.

On dit adverbialement & familièrement, à ravir; pour dire, admirablement bien. Elle danse à ravir. La Chanmelé jouoit le rôle d'Iphigénie à ravir. Il pince de la harpe

Voyez au mot Verbe la conjugaison & la quantité prosodique des temps de ce verbe qui sert de modèle pour conjuguer les autres verbes réguliers de la même terminaison.

RAVISE, EE; participe passif. Voyez

RAVISER.

RAVISER; (se) verbe pronominal ré-Aéchi de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Sententiam mutare. Changer d'avis. Il vouloit acheter cette terre, mais il s'est ravisé. Elle dit qu'elle ne veut plus se marier, mais elle se ravisera.

Les deux premières syllabes sont brèves & la troisième longue ou

brève. Poyez Verbe.

Les temps ou personnes qui se terminent par un e féminin ont leur pénultième syllabe longue

RAVISSANT, ANTE; adjectif. Rapax. Qui ravit par force. Un tigre ravissant. Une bete ravissante.

RAVISSANT, en termes de Blason, se dit d'un loup pottant sa proie.

Agout, en Provence, d'or au

loup ravissant d'azur.

RAVISSANT, signifie aussi merveilleux, qui charme l'esprit & les sens. Un poeme ravissant. Une musique ravissante. Des tableaux tavissans. Des nymphes d'une beauté ravissante. Des fruits d'un goût ravissant.

On dit dans le style familier, d'un homme agréable & réjouissant. que c'est un homme ravissant, qu'il est d'une humeur ravissante.

Les deux premières syllabes sont brèves, la troissème longue, & la quatrième du féminin très brève.

RAVISSEMENT; substantif masculin. Raptus. Enlèvement qu'on fait avec violence. Ce mot n'est guère usité que dans ces phrases, le ravissement d'Hélène, le ravissement de

Proserpine. Voyez RAPT.

RAVISSEMENT, signifie aussi le mouvement, l'état de l'esprit lorsqu'il est transporté d'admiration, de joie, &c. Abandonne ton cœur aux doux ravissemens. Ravissement de plaistr. Ravissement d'admiration. Les extases des contemplatifs sont plutôt des folies d'amans insensés, que les pieux ravissemens d'un amour divin. Tendres ravissèmens, qu'êtes-vous devenus?

On dit, le ravissement de Saint Paul, en parlant de l'état de Saint Paul élevé au troisième ciel.

RAVISSEUR; substantif masculin. Raptor. Qui ravit, qui enlève avec violence. Il se dit ordinairement de celui qui ravit une femme ou une fille. On n'accorde point de lettres de grâce aux ravisseurs, lorsque leur crime est un rapt de violence.

On dit aussi, les ravisseurs du bien d'autrui; pour dire, ceux qui.

ravissent le bien d'autrui.

Les deux premières syllabes sont brèves & la troissème longue. RAVITAILLE, EE; participe passif.

Voyez RAVITAILLER.

RAVITAILLEMENT; substantif masculin. Commeatus. Action deravitailler. Le ravitaillement des places maritimes se fait ordinairement avec plus de facilité que celui des autres.

RAVITAILLER; verbe actif de la première conjugation, lequel feconjugue comme Chanter. Remettre des vivres & des munitions dans une place. On vint à bout de ravitailler la place malgré l'ennemi.

RAVIVÉ, ÉE; participe passif. Voy. RAVIVER.

RAVIVER; verbe actif de la première conjugation, lequél se conjugue comme Chanter. Rendre plus vis. Il se dit du seu. Les Forgerons jettent de l'eau sur le seu de la forge pour le raviver. On dit aussi, cet élixir ravive les esprits.

On dit encore, raviver un tableau, des couleurs, de la dorure.

Raviver une plaie.

RAULIN; substantif masculin & terme de Relation. On donne ce nom aux Prêtres du royaume d'Arracan. On en distingue trois Ordres qui font les Pringrins, les Panjans & les Xoxom. Les Pringrins ont sur la tête une espèce de mitre jaune avec une pointe qui leur tombe par derrière; les autres ont la tête nue. Tous ces Prêtres sont habillés de jaune ou, selon quelques-uns, de noir. Ils sont obligés de garder le célibat. Quand ils sont surprisdans quelques fautes contre la chasteté, on les dégrade, & ils sont réduits à l'état des laïques. Les uns habitent des maisons particulières où ils vivent à leurs dépens. Les autres sont logés dans des Monastères fondés par le Prince ou par quelque Seigneur riche & dévôt. La fonction la plus importante des Raulins est l'éducation de toute la jeunesse du royaume qu'ils sont charges d'instruire dans la connoisfance de la religion & des lois. On assure que ces Prêtres sont charitables & s'acquittent avec foin envers les étrangers, des devoirs de Phospitalité. Ils ont un Chef nommé Xoxom-pringri dont le pouvoir s'étend sur tout ce qui concerne la religion, & qui dans le pays est une espèce de Pape. Il fait son séjour ordinaire dans l'île de Munay; & sa dignité de Grand Prêtre imprime tant de respect, que le Roi lui-même lui cède toujours la droite & s'incline profondément devant lui toutes les fois qu'il lui parle. Parmi les Raulins il y en a qui attectent une sainteté particulière & vivent en Hermites. Ces derniers sont aussi divisés en trois Ordres, qui sont les Grépis, les Manigrépis & les Taligrépis. Leurs grandes austérités les fontpasser pour des Saints aux yeux du peuple.

RAUMO; ville de Suède, dans la Finlande septentrionale, sur le golfe de Bothnie, entre Biernbourg &

Nykorck.

RAVOIR; verbe actif irrégulier de la troisième conjugation, lequel n'est usité qu'à l'infinitif. Recuperare. Avoir de nouveau. Il voudroit bien ravoir le sheval qu'il a vendu.

RAVOIR, fignifie aussi retirer des mains de quelqu'un. Il veut ravoir

l'argent qu'il vous a prêté.

On dit figurément & familièrement, se ravoir; pour dire, répater ses forces, sa vigueur. Il a bien de la peine à se ravoir.

RAVOYER; vieux mot qui signifioit autrefois remettre en bon che-

min.

RAUQUE; adjectif des deux genres.

Raucus. Il ne se dit guère que dus
fon de la voix, & signisse rude,
âpre & comme enroué. Le rhume
rend la voix rauque.

RAUSCHENBERG; ville d'Allemagne, dans le Landgraviat de Hesse-Cassel, au comté de Zigenhain, entre Gemund & Schonstet.

RAY

RAY, (Jean) né dans le comté d'Essex en 1628, étudia à Cambridge & fut membre du Collége de la Trinité. Après avoir pris les degrés académiques, il fut ordonné Prêtre de l'Eglise Anglicane; mais son oppolition aux sentimens des Episcopaux, l'empêcha d'obtenir des Bénéfices. L'étude de la nature le consola; il avoit tout ce qu'il falloit pour l'approfondir, un esprit actif, un zèle ardent, un courage infatigable; il parcourut l'Ecosse, l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, la France, & plusieurs autres pays dans lesquels il fit des recherches laborieuses. La Société royale de Londres s'empressa de le posséder & le perdit en 1706. Il étoit âgé pour lors de 78 ans. Ray passa sa vie en Philosophe & la finit de même. Sa modestie, son affabilité lui firent des amis illustres. Il n'étoit point, comme certains savans, avare de ses recherches, il les communiquoit avec un plaisir infini. Il joignoit aux connoissances d'un naturaliste, celles d'un littérateur & d'un Théologien. Il a tant écrit que ses ennemis lui ont reproché sa fécondité comme un vice. Ses ouvrages dans lesquels on trouve beaucoup de solidité, de sagacité & d'érudition, sont 19 une histoire des plantes, en trois volumes in-folio: 20. une nouvelle méthode des plantes: 32. un catalogue des plantes d'Angleterre & des îles adjacentes, & divers autres autres ouvrages sur les plantes: 4°. Synopis methodica animalium, quadrupedum & serpentini generis: 52. Synopis methodica avium: 6°. historia insectorum cum appendice Martini Lister de scarabeis britannicis: 7°. methodus insectorum: 8°. dictionnarium trilingue secundum locos communes. Tous les ouvrages |

précédens sont en latin. Les princia paux de ceux qu'il a écrits en Anglois sont 10. L'existence & la sagesse de Dieu manifestées dans les œuvres de la création. Ce livre a été traduit en François: 2º. trois dissertations sur le chaos & la création du monde, le déluge & l'embresement futur du monde dont la plus ample édition est celle de Londres en 1713: 3°. une exhortation à la piété, le seul fondement du bonheur. Ce discours est contre Bayle qui nioit qu'une république composée de Chrétiens qui observeroient exactement les préceptes de Jésus-CHRIST, put se soutenir: 4°. divers discours sur différentes matières théologiques, imprimés à Londres en 1692, in-8°: 5°. un recueil de lettres philosophiques qui ne sont pas dans leur totalité un recueil précieux.

RAYAUX; substantif masculin pluriel. Moules dans lesquels on jette l'or & l'argent dans les monnoies pour en faire des lingots propres à

être taillés en carreaux.

RAYÉ, ÉE; adjectif & participe passif. Vaisselle rayée, Diamant rayé. Voyez RAYER.

On appelle étoffe rayée, satin rayé, une étoffe, un satin qui a des raies.

On appelle arquebuse rayée, une arquebuse dont le canon a de petites cannelures en dedans,

RAYER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Faire des raies. Rayer une glaceren voulant la polir. Rayer de la vaisselle en la nettoyant. Rayer un diamant en le taillant.

RAYER, signifie aussi effacer, raturer, faire une raie, passer un trait de plume sur ce qui est écrit. On a rayé votre signature. Il faut rayer les

trois premières lignes de cette page. On lui a rayé ses appointemens.

Proverbialement & figurément, pour faire entendre à une personne qu'elle ne doit pas compter sur quelque chose, on dit, rayez cela de vos papiers. Rayez cela de dessus vos tablettes.

RAY-GRASS, ou FAUX FROMENT, ou Fromental; plante cultivée en Angleterre & en Irlande, & qui est des plus avantageuses pour former des prairies artificielles. Elle réuilit également dans un terrein froid, humide, argilleux ou dans un sol fec, aride, pierreux, sablonneux; elle est de toutes les herbes celle qui réliste plus facilement aux gelées, aux frimats; par conséquent les récoltes de ce fourrage ne peuvent jamais manquer d'être abondantes, quelque fâcheuses que deviennent les saisons. De plus, cet herbage est celui de tous qui nourrit le mieux les moutons & les autres bestiaux, soit qu'on le leur donne vert à l'étable, soit en pâture fur le pré, soit enfin sec pendant l'hiver. Le foin qui provient de cette plante devient un fourrage non seulement très-salubre, mais délicieux pour les chevaux, qui le présèrent à tous les autres, lorsqu'on a eu soin de le faucher peu de temps après que l'épi est formé, parcequ'alors ce foin est très-tendre & plein de fuc.

Après les éloges pompeux que les Agriculteurs Anglois faisoient de cette plante, les amateurs zélés de l'agriculture ont voulu faire venir de la graine de ray-grass d'Angleterre, nom anglois sous lequel cette graine de faux froment est particulièrement connue; mais comme les Anglois donnent à peu près le même nom à deux grai-

nes de fourrage toutefois fort différentes en nature & en qualité; savoir, à l'une le nom de ray-grassou froment, & à l'autre celui de ryegrass ou fausse orge; cette ressemblance des noms anglois a induit naturellement en erreur, d'où il suit que plusieurs bons citoyens qui ont voulu s'adonner en France à la culture du ray-grass, n'ont autivé que le chétif herbage du rye le cheuf herbage du rye grand c'est ce qui a occasionné des plaines contre le vrai ray grass, lesquelles dégénérant en mépris, ont entraîné le discrédit de cet excellent fourrage, du moins dans l'esprit de ceux qui n'en ont pu avoir de connoissances plus particulières.

Quelques Agriculteurs ont aussi cultivé une autre plante dont ils ont été fort satisfaits, & qu'ils ont prise pour le vrai ray-grass ou faux froment, mais qui n'est réellement que le taux seigle, fourrage passablement bon, & mille fois au-dessus du rye-grasse ou fausse orge, plante plutôt nuisible qu'utile, qui croît maturellement dans les sentiers, sur les bords des chemins, dont l'épi est comme celui de l'orge & dont la tige & les feuilles deviennent dures, coriaces, &c. C'est ainsi que Dom Miroudot, Naturaliste du feu Roi de Pologne, a cru avoir mis en honneur, en Lorraine, la prairie artificielle du ray-grass, tandis qu'il n'a effectivement semé & recueilli que du faux seigle; mais cependant ce dernier tourrage est très-bon en luimême, & il tient le milieu entre l'avoine & le seigle.

Le ray-grass ou faux froment n'est donc point le faux seigle ou fausse avoine, ni la fausse orge ou rye-grass, mais c'est une sorte d'avoine, un vrai lolium de la bonne espèce, c'est-à-dire, de celle que

les anciens Agriculteurs prétendoient se convertir à la suite des temps en bled, ou plutôt qui, selon d'autres, provenoit d'un blé dégénéré faute de culture. En effet, à bien examiner le ray-grass, on reconnoît que c'est un faux froment; les racines en sont extrêmement multipliées; quelques-unes sont fortes : elles se croisent tomours en s'étendant & s'ence qui donne à la tige une assiette sûre & solide, & la met en état de résister à la dent des bestiaux. Ces mêmes racines sont blanchâtres & forment une touffe fort épaisse, d'où partent plusieurs jets qui deviennent autant de tiges; ses feuilles sont nombreuses & d'un beau vert, étroites & pointues : les tiges font vertes, tubulenses, fermes & de beau brin, ayant quelques nœuds, furtour vers le pied : elles portent chacune un épi plus ou moins long & même luivant la force de la tige. Ces épis contiennent des graines ou semences qui ont à peu près la figure du bled, mais qui sont plus petites, & qui sont precedées d'une petite fleur à peu près semblable à celle du froment, si ce n'est qu'elle tire un peu plus sur le blanc sale.

Les ray-grass se divisent naturellement en deux espèces, l'une appelée blanche, l'autre rouge; toutes deux sont semblables dans toute la texture de la plante, à l'exception des nœuds qui se rencontrent par intervalle dans les tiges. Les nœuds d'une espèce sont blancs, ceux de l'autre tirent sur le rouge; mais le rouge croît plus promptement, pousse beaucoup plus de feuilles, & résiste beaucoup mieux aux intempéries des saisons, ce qui par conséquent doit lui faire mériter la préférence dans la formation des prairies attificielles.

Au reste, toutes les deux espèces viennent avec la plus grande facilité, & n'exigent pour ainsi dire aucune culture. La terre ne demande pas le secours des engrais pour la réussite de cet herbage : il est le moins affamé de tous, & la terre lui fournit toujours assez de sucs. Si l'on y met de l'engrais alors il croît plus vîte, il en réfulte plus de coupes, & il fournit plus long-temps à la pâture des bestiaux ; car plus il est mangé de près plus il repousse avec vigueur. Le temps le plus propre pour semaille du rav-grass, est immédiatement après la moisson des bleds jusqu'à la fin du mois d'Octobre, & au printemps dans tout le courant du mois d'Avril. On doit choisir un temps calme pour femer la graine, parcequ'elle est trèslégère. Il est très-avantageux de pasier le rouleau sur la terre, cette pratique est même très-importante pour toutes sortes de praries ai rificielles, parcequelle resserre & aftermit le sol, le rend moins sujet à être desséché & rend l'herbe plus facile à faucher en unissant le terrein. On peut, si on le veut, semer le ray-grass avec diverses espèces de treffles. Suivant la nature du terrein on peut le semer avec le tressle rouge ou le tressle blonn é.

Le ray-grass peut être en état d'être fauché un peu plutôt ou un peu plus tard, felon que la faison lui a été plus ou moins favorable; mais ce qui est certain & invariable, c'est que, quoiqu'il arrive, il est toujours le premier fourrage qui soit en état d'être recueilli. Si on veut le donner en vert, on peut le fauchet dès le mois d'Avril, pourvu qu'il ait été semé au mois de Septembre précédent; & c'est là un de ses pre-

miers

comme sa végétation est prématurée & que les autres fourrages manquent, il devient nécessairement d'une ressource infinie pour les bestiaux. Il est surrout au printemps, d'une grande utilité pour les moutons, étant pour eux un aliment trèslain qui corrige même les mauvaises qualités des autres herbes, & par là obvie à plusieurs maladies. Après la première récolte coupée on peut encore en avoir une, ou même deux autres, & faire manger la dernière par les bestiaux sur le terrein. Du reste, il n'y a d'autres précaution à prendre que de le faucher à temps, parcequ'il se fanne très-ai-1èment sans jamais se noircir; & ce foin conferve mieux que tout autre la belle couleur, sa saveur & ses autres bonnes qualités.

Le ray-grass a encore un autre avantage, c'est qu'il ne souffre auprès de lui aucune mauvaise herbe, il les étouffe toutes, même les orties, & il regne seul dans les en-

droits où il s'est fixé. Il résulte de toutes ces observations que ce fourrage est d'une utilité infinie, qu'il est celui de tous qui a le plus d'affinité avec le froment, & qu'on n'en sauroit trop recommander la propagation, non celle du faux seigle, comme on a fait a tort jusqu'ici, mais celle du faux froment qui est plus avantageux. Le meilleur ray-grass vient d'Irlande: il vaut quinze à dix-huit sous la livre; il faut en employer quatre-vingt livres ou huit setiers par arpent, chaque setier contenant douze boisleaux mesure de Paris. Le ray-grass de Lorraine ne vaut que six à huit fous la livre: il en faut cent vingt livres par arpent, encore réussit-il mal.

Tome XXIV.

miers avantages, d'autant qu'alors, I RAYMI; substantif masculin & terme de Relation. C'est le nom que les anciens Péruviens donnoient à la grande fête du Soleil ; elle se célébroit après le solstice d'été. Tous les Grands du Royaume & les Officiers se rassembloient dans la capitale: on se préparoit à la fêre par un jeûne de trois jours, pendant lesquels on se privoit du commerce des femmes, & il n'étoit point permis d'allumer du feu dans la ville. Les Prêtres purificient les brebis & les agneaux qui devoient être immolés en sacrifice, & les vierges consacrées au Soleil préparaient les pains & les liqueurs qui devoient servix d'offrandes & de libations. Le jour de la solennité, dès le grand matin, le Monarque, à la tête des Princes de sa maison, se rendoit à la place publique les pieds nuds & la face tournée vers l'orient pour attendre le lever du soleil, & par différens gestes ils marquoient le respect & la joie que leur causoient les premiers rayons. On célébroit les louanges du foleil par des hymnes, & le Roi lui-même lui offroit des ilibations. Les Grands du Royaume faisoient les mêmes térémonies dans d'autres places publiques de la ville de Cusio; appès qubi les différences troupes se rendoient au grand temple, où il métoir pourrant permis quiau Roi & aux Incas d'entrer. La cérémonie se terminoit par le sacrifice d'un grand nombre de brebis; on choisissoit entr'autres un agneau noir pour consulter l'avenir; on tendoit à terre la tête tournée vers l'orient, & le Sacrificateur lui ouvroit le côté gauche pour en retiter le cœur & les poumons. Lorsque l'on ôtoit ces parties vives & palpitantes, on se promettoit un succès très-tavorable. Enfin ceux qui assis toient à la fête faisoient rôtir la chair des victimes, qu'ils mangeoient avec dévotion & avec joie.

RAYN; petite ville d'Allemagne dans la basse Styrie, sur la Save, qui sépare la Styrie de la Carniole.

RAYON; substantif masculin. Radius luminis. Trait de lumière. Il se dit

particuliètement du soleil.

M. Newton définit les rayons les moindres parties de la lumière, soit qu'elles soient successives dans la même ligne, ou contemporaines dans plusieurs, c'est-à-dire que, se-lon ce Philosophe, un rayon de lumière est une suite de plusieurs corpuscules en très-grand nombre, qui s'échappent du corps lumineux, & qui se suivent, pour ainsi dire, à la file & en ligne droite.

Il paroît en effet que la lumière est composée de parties successives & contemporaines; puisqu'on peut intercepter dans un endroit celles qui viennent dans un instant, & laisser passer celles qui lui succèdent

l'instant d'après.

Un rayon est appelé direa, lorsque toures ses parties comprises entre l'œil & l'objet lumineux sont en ligne droite. Ce sont les propriétés de cette espèce de rayon, qui sont le sujet de l'optique proprement dite.

Un rayon rompu est celui qui s'écarte de cette direction, ou qui se détourne de sa route en passant d'un milieu dans un autre.

Si un rayon, après avoir frappé la inface d'un corps, retourne en arrière, on l'appelle réstéchi.

Dans l'un & dans l'autre cas, le rayon qui combe sur le point de réflexion ou de réfraction, s'appelle incident.

Les rayons parallèles sont ceux qui, partant de divers points de l'objet, conservent tonjours une égale distance les uns des autres.

Les rayons convergens, sont ceux qui partant de divers points de l'objet, concourent ou tendent vers un même point.

Les rayons divergens, sont ceux qui partant d'un point de l'objet, s'écartent & s'éloignent les uns des

autres.

Ce sont les diverses espèces de rayons directs, résléchis ou rompus, qui servent à distinguer les dissérens corps que l'on considère en optique: un corps, par exemple, qui répand la lumière qui lui est propre, est appelé corps lumineux.

S'il ne fait que résléchir les rayons qui lui viennent d'un autre corps,

on l'appelle corps éclairé.

On l'appelle corps transparent ou diaphane, quand il donne passage aux rayons. Et corps opaque, quand il les intercepte ou qu'il leur refuse passage.

Il suit de la qu'aucun corps n'envoye des rayons qu'il ne soit lumi-

neux ou éclairé.

C'est par le moyen des rayons réstéchis des dissérens points des objets éclairés & qui parviennent à l'œil, que ces objets deviennent visibles; & de là vient qu'on a donné à ces rayons le nom de rayons visuels.

On remarque en effet, qu'un point d'un objet s'apperçoit de tous les endroits où l'art peut mener une ligne de ce point; d'où il suit que chaque point d'un objet envoye de tous côtés un nombre infini de rayons. Il paroît encore par d'autres expériences, que les images de tous les objets, desquels on peut mener des lignes droites à l'œil, se peignent dans cet organe au-delà du cristat-lin, d'une manière très distincte,

quoiqu'en petit. Chaque rayon emporte, pour ainsi dire, avec lui l'image du point de l'objet d'où il part; de sorte que les divers rayons qui partent du même point, sont réunis en un seul par le cristallin; & ce point de réunion est au sond de l'æil.

C'est la quantité & la densité des rayons qui partent d'un corps lumineux qui constituent l'intensité de la lumière; mais il faut convenir que la direction, suivant laquelle ces rayons frappent l'œil, y entre aussi. En esset, un rayon perpendiculaire frappant l'œil avec plus de force qu'un rayon oblique, en raison du sinus total au sinus de l'angle d'incidence, comme il résulte des loix de la percussion, assectera l'œil beaucoup plus vivement qu'un rayon oblique.

Si donc la quantité des rayons est égale, l'intensité sera comme le sinus de l'angle d'incidence; si l'angle d'incidence est le même, l'intensité sera comme l'intensité des rayons. Si l'une & l'autre distèrent, l'intensité sera en raison composée de la densité des rayons & du sinus

de l'angle d'incidence.

Il suit de là, 1°. que si la lumière se répand en lignes parallèles dans un milieu qui ne lui résiste point, son intensité ne variera point par l'é-

loignement.

2°. Que si elle se répand par des rayons convergens dans le même milieu, sa force sera en raison doublée réciproque des distances du point de concours. En esset, un corcle, par exemple, étant mis à un pied de distance, recevra une certaine quantité de rayons: à deux pieds de distance, il ne recevra à peu près que le quart de la quantité de rayons qu'il recevoir auparavant; à trois pieds, que la neuvième partie de ces rayons.

5°. Que si la largeur du plan éclairé est à la distance du point lumineux, comme 1 à 2000000, les mêmes choses doivent arriver à peu près que si les rayons étoient parallèles: d'où il suit que comme le diamètre de la prunelle, quand elle est dans sa plus grande largeur, excède à peine un cinquième de pouce, les rayons peuvent être censés tomber sur d'un point un peu éloigné.

4°. Si on présente une surface quelconque à des rayons parallèles qui tombent dessus perpendiculairement, & qu'ensuite on incline cette surface, la quantité des rayons diminuera en raison du sinus d'incidence au sinus total, & la force de ces mêmes rayons diminuera aussi dans la même raison; de sorte que la raison composée de la quantité des rayons & du sinus d'incidence sera comme le carré de ce sinus. Delà vient cette règle que l'intensité des rayons de lumière qui tombent sur une surface donnée, est en raison du carré du sinus d'incidence.

L'effet des lentilles & des miroirs concaves est de rendre divergens les rayons parallèles; de rendre ceux-ci convergens, & de faire que ceux qui sont convergens le deviennent

encore plus.

L'effet des lentilles & des miroirs convexes est de rendre les rayons divergens parallèles, de rendre convergens ces derniers, & de faire que ceux qui sont convergens le deviennent encore davantage.

Les rayons de lumière ne sont point similaires ou homogènes; mais ils diffèrent en réfrangibilité, en ré-

flexibilité & en couleur.

C'est proprement de leur différente réfrangibilité que naissent toutes leurs autres différences; du moins

Ggij

il paroît que les rayons qui convienment ou diffèrent dans ce point, conviennent ou diffèrent aussi dans tout le reste.

L'effet du prisme est de séparer les différentes sortes de rayons qui viennent pêle mêle du soleil, & qui ont différens degrés de résrangibilité.

Outre la réfrangibilité & les autres propriétés des rayons de lumière dont on est déjà assuré par des observations & des expériences, M. Newton soupçonne qu'ils peuvent en avoir un grand nombre d'autres; particulièrement celle d'être détournés par l'action des corps auprès des-

quels ils passent.

Ce philosophe croit que les rayons peuvent, en passant par les extrémités des corps, se replier en plusieurs manières, &, pour ainsi dire, serpenter, & que ceux qui paroissent tomber sur les corps, sont réséchis ou rompus avant d'y arriver. Il ajoute qu'ils peuvent, par le même principe, sousser différentes résractions, réslexions & inslexions. Voici encore quelques questions que le même philosophe propose sur cette matière.

N'est-ce point les rayons qui frappant le fond de l'œil, excitent dans la rétine des vibrations qui s'étendent jusqu'au cerveau par le moyen des sibres, des ners optiques & causent la vision? Les rayons différens ne causent-ils point des vibrations plus ou moins fortes, qui excitent la sensation des différentes couleurs, de même que les vibrations de l'air, suivant leur plus ou moins de force, excitent les sensations de différens sons?

Les rayons les plus réfrangibles ne causent-ils pas les vibrations les plus courtes pour exciter la sensation d'un violet soncé, & les moins réfrangibles les plus longues pour exciter cette sensation d'un rouge foncé, & les diverses espèces intermédiaires de rayons des vibrations de grandeurs intermédiaires pour exciter les sensations des couleurs de même nature?

L'harmonie & la dissonnance des couleurs ne peut-elle pas venir de la proportion de ces vibrations, de même que celles des sons dépendent des vibrations de l'air? Car il y a des couleurs dont l'union statte l'œil, comme l'or & l'indigo, & d'autres dont l'accord est extrêmement désagréable.

Les rayons de lumière n'ont-ils point divers côtés doués de plusieurs propriétés originales? Il semble en estet que chaque rayon de lumière a deux côtés opposés qui possèdent une propriété, d'où dépend la réfraction extraordinaire du cristal d'Islande & deux autres côtés qui en sont dénués.

Les rayons ne sont ils point des corps émanés des substances lumineuses? En effet, de pareils corps peuvent avoir toutes les conditions de la lumière, & cette action & réaction entre les corps transparens & la lumière ressemble parfaitement à la force attractive qui subsiste entre les autres corps. Il n'est besoin d'autre chose pour la production de toutes les différentes couleurs, & de tous les degrés de réfrangibilité, sinon que les rayons de lumière soient de différentes grosleurs; car les moindres peuvent former le violet, qui est la plus foible & la moins brillante de toutes les couleurs & celle qui se détourne le plus de son droit chemin à la rencontre des corps; & les particules les plus grosses ne sont-elles pas celles qui produisent les couleurs plus fortes; le bleu, le vert, le jaune & le rouge. Il n'est besoin d'autre chose pour faire que les rayons se réfléchissent & se transmettent aisement, sinon qu'ils soient de petits corps qui par attraction ou par quelqu'autre propriété semblable, excitent des vibrations dans les corps sur lesquels ils agissent; car ces vibrations étant plus vives que celles des rayons, elles les changent & les altèrent successivement au point d'augmenter & de diminuer par degrés leur vîtesse, & d'y causer les variétés dont nous venons de parler.

Enfin la réfraction extraordinaire du cristal d'Islande n'est-elle pas causée par quelque vertu attractive qui réside dans certains côtés, tant du rayon que du cristal? Voilà les idées de M. Newton sur les propriétés des rayons de lumière; idées que ce philosophe n'a qu'ébauchées, parce qu'elles ne pouvoient pas être

rendues autrement.

RAYON, se dit figurément de certaines choses pour marquer qu'elles tiennent un peu de la nature d'une chose plus excellente. Les Rois ont un rayon

de la puissance de Dieu.

On dit aussi figurément, un rayon d'espérance; pour dire, un peu d'espérance. Et dans le même sens on dit, un rayon de joie. Un rayon de fortune. Un rayon de fayeur. Un rayon de gloire.

On dit pareillement, il ne faut | qu'un rayon de la grâce pour l'éclai-

RAYON, en termes de Géométrie, signifie le demi-diamètre d'un cercle ou la ligne tirée du centre à la circonférence. Ce cercle a trois pieds de rayon.

RAYON, en termes d'Anatomie. Voy. RADIUS.

RAYON, se dit aussi des rais ou bâtons qui vont du moyeu de la roue jusqu'aux jantes. Il faut deux nouveaux

rayons à cette roue.

RAYON, en termes d'Orfévres, se dit des traits ou lames aiguës d'or ou d'argent qui entourent la lunette d'un soleil.

RAYON, signifie aussi le sillon qu'on

trace en labourant.

RAYON DE MIEL, se dit d'un morceau de gâteau de cire que font les abeilles, & qui est divisé par de petites cellules dans lesquelles elles se retirent & font leur miel. On l'appelle autrement gâteau de miel.

Les Marchands appellent rayons; les léparations qui sont dans leurs armoires, & dans lesquelles ils arrangent les différentes espèces de marchandises séparément les unes

des autres.

RAYONNANT, ANTE; adjectif. Radians. Qui rayonne. Un astre rayonnant de lumière. Moyse en descendant de la montagne parut le visage tout rayonnant. Le Seigneur viendra tout rayonnant de gloire 🗩 juger les vivans & les morts.

On dit figurément de quelqu'un qui sort de quelque action qui lui attire beaucoup de gloire & de réputation, qu'il est sorti de cette ac-

tion tout rayonnant de gloire.

RAYONNANT, se die aussi en termes de blâson.

MUDT-SHIDELER, en Françonie, d'argent rayonnant en barre de cinq pièces de gueules, mouvantes de l'angle senestre du chef.

RAYONNEMENT, substantif masculin. Action de rayonner. Le rayonnement du soleil. Il est peu usité.

RAYONNEMENT, signific aussi mouvement des esprits qui se répandent du cerveau dans toutes les autres parties du corps. La paralysie empêche le rayonnement des es prits dans la partie qu'elle affecte. Il ne se dit que dans le didactique.

RAYONNER; verbe neutre de la

première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Radiare. Jeter des rayons. Quand l'astre du jour commence à rayonner sur l'horison, les ombres de la nuit disparoissent.

RAYONNER, se dit aussi dans le didactique, des esprits animaux qui partent du cerveau, & qui delà se répandent dans tout le corps. Les obstructions des ners empêchent les

esprits de rayonner.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troisième longue ou

brève Voyez Verbe.

RAYÛRE; substantif féminin. La manière, la façon dont une étoffe est rayée. Ce satin a une belle rayûre.

RAYÛRE, se dit aussi des cannelures qui sont en dedans du canon d'une arquebuse. La rayûre d'une arque-

buse.

RAYÛRE, en termes de Charpenterie, se dit d'un assemblage de pièces de bois qui se fait dans un comble au droit des croupes & des noues.

La première syllabe est brève, la seconde longue & la troisième

très brève.

RAZE; substantif féminin. Mesure des grains dont on se sert en quelques endroits de Bretagne, particulièrement à Quimpercorentin; c'est une espèce de grand boisseau.

RE; particule qui sert à la composition de plusieurs mots, qui ordinairement est réduplicative, & a souvent d'autres usages, comme on le remarquera dans l'explication des mots où elle entre.

RÉ; substantif masculin. C'est en termes de Musique, la seconde note de la gamme. Entonner un ré.

RÉ, ou RHÉ; (île de) île de l'Océan sur la côte occidentale de la France, au gouvernement du pays d'Aunis, à une lieue de la Terré Ferme, & à trois lieues de la ville de la Rochelle. Elle a trois à quatre lieues de longueur, sur une ou deux de largeur. On l'appelle en latin du moyen âge, radis ou ratis, ou insula ratensis, de radis, rade, à cause sans doute des bonnes rades qu'on trouve sur sa côte.

Il n'est fait aucune mention de cette île avant le huitième siècle. On y voyoit alors un Monastère célèbre, où Hunaud, Duc d'Aquitaine, se fit Moine l'an 744. Cette île fut occupée dans l'onzième siècle, par les Seigneurs de Mauléon en Poitou, qui étoient aussi Seigneurs de la Rochelle. Charles VII, par ses Lettres-patentes de l'an 1457, exempta de tailles les habitans de cette île, en faveur du Vicomte de Thouars leur Seigneur, de là vient qu'ils sont toujours francs, de taille; mais les fermiers y ont un bureau pour percevoir les droits sur le sel; cette île en produit beaucoup, ainsi que du vin, dont on fait de l'eau de vie; mais il n'y croît ni blé, ni foin.

Elle est commode pour le commerce, assez peuplée, & comprend six Paroisses. Louis XIII, après la conquête de la Rochelle, se rendit maître de l'île de Ré, & y sit élever deux forts. Sous Louis XIV elle a été fortissée de nouveau, & munie de deux autres forts. L'île, la ville & la citadelle ont un gouvernement particulier avec un double état major.

RÉACAPTE; substantif séminin usité en Languedoc & en Guienne pour désigner un droit seigneurial. Les acaptes dans ces provinces, sont de certains droits dus au Seigneur soncier & direct par le changement de l'emphitéote, soit que le change

ment soit arrivé par mort, mariage, vente, &c. Et les réacaptes, ou arrière-acaptes sont les droits dûs par les emphiréotes à la mutation des Seigneurs, soit par mort, mariage, ou autrement. Voyez le Glofsaire de M. de Laurière.

RÉACTION, subst. féminin. Readio. Terme de Physique. Résistance du corps frappé à l'action du corps qui

le frappe.

C'étoit un axiome dans les écoles, qu'il n'y a point d'action sans réaction; mais on ignoroit que la réaction est toujours égale à l'action. C'est M. Newton qui a fait le premier cette remarque, & qui nous a appris que les actions de deux corps qui se heurtent l'un & l'autre, sont exactement égales, mais s'exercent en sens contraires.

Ainsi quelque corps que ce soit qui en presse ou en attire un autre, en est également pressé ou attiré.

Si un corps mu venant à en choquer un autre, change son mouvement en quelque direction que ce soit, le mouvement du premier s'est aussi altéré en sens contraire; & cela en conséquence de la réaction du second corps, & de l'égalité des deux impressions réciproques.

Ces actions produisent des changemens égaux, non pas à la vérité dans les vîtesses, mais dans les mouvemens des deux corps, c'està-dire, dans le produit de leurs

masses par leurs vîtesses.

RÉADING; ville d'Angleterre, capitale du Berkshire, au confluent de la Tamise & du Kennet, à 15 lieues, nord-ouest, de Londres. Elle a deux députés au Parlement. On v fabrique beaucoup de draps. RÉAGGRAVE; substantif masculin

& terme de droit Canon. C'est l

la troisième des monitions canoniques que l'on emploie pour contraindre quelqu'un à faire quelque chole, comme pour l'obliger de venir à révélation des faits dont on veut avoir la preuve. La première monition s'appelle monitoire ou monition simplement. Ce premier monitoire prononce la peine d'excommunication: le second qu'on appelle aggrave, prive celui qui est réfractaire aux monitions, de tout usage de la société civile; le troisième qu'on appelle réaggrave, défend publiquement à tous les fidelles d'avoir aucune sorte de commerce avec l'excommunié, que l'Église annonce comme un objet d'horreur & d'abomination. Les aggraves & réaggraves se publicient autrefois au Ion des cloches & avec des flambeaux allumés, qu'on éteignoit ensuite, & qu'on jetoit par terre.

REAGGRAVÉ, ÉE; participe passif.

Voyez REAGGRAVER.

RÉAGGRAVER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Déclarer que quelqu'un a encouru les censures portées par un réaggrave. On a réaggravé les auteurs de l'assure sinat.

RÉAJOURNÉ, ÉE; participe passif.

Foyez RÉAJOURNER.

REAJOURNEMENT; subst. masculin & terme de Palzis. Ajournement réitéré, ou nouvelle assignation que l'on donne à celui qui n'a pas comparu au premier ajournement.

L'usage des réajournemens a été abrogé en matière civile par l'article 2 du titre 5 de l'Ordonnance de 1667. Il a néanmoins été confervé dans quelques Juridictions consulaires, & particulièrement dans celle de Paris par un Arêt du Conseil du 24 Décembre 1668,

qui maintient les Juge-Consuls de cette ville dans le droit d'ordonner suivant l'exigence des cas, que les défaillans seront réassignés.

L'usage des réajournemens ou réassignations en matière civile, a aussi lieu en Lorraine par l'Ordonnance du Duc Léopold de 1707.

Il faut d'ailleurs observer que les réajournemens prescrits par certaines coutumes, ne sont pas abo-

lis par l'Ordonnance.

RÉAJOURNER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Terme de Palais. Ajourner une seconde sois. En France on ne réajourne le défaillant en matière civile que dans quelques Juridictions. Voyez RéaJournement.

REAL, ALE; adjectif. Ce terme n'a d'usage qu'en parlant de la principale des galères du Roi, qu'on appelle galère réale. Et l'on appelle pavillon réal, patron réal, médecin réal, &c. le pavillon, le patron, le Médecin de cette galère.

Il est aussi substantif séminin; & l'on appelle absolument réale, la principale des galères du Roi, qui est ordinairement montée par le Général des galères. La réale de France. Le Patron de la réale. Il montoit la réale.

RÉAL; substantif masculin, & RÉA-LE, substantif séminin. Sorte de monnoie qui a cours en Espagne. Le pluriel du masculin est réaux & celui du féminin est réales.

Il y a des réales ou réaux de huit, des réaux de quatre, des réaux de deux, & des demi-réaux. Les réaux de huit sont les piastres; les réaux de quatre sont les demi-piastres; les réaux de 2 sont le quart de la piastre, & la demi réale en est le seizième.

Les réaux de huit d'Espagne sont du poids de 22 deniers 8 grains, & tiennent de fin 11 deniers deux grains, à la réserve de ceux fabriqués dans le Royaume d'Arragon en 1611, qui ne pèsent que 21 deniers 4 grains, & qui ne prennent de fin que 10 deniers 22 grains. Les réaux au moulin de 1620 pèsent 21 deniers 12 grains, & ne prennent de fin que dix deniers 21 grains,

En 1673, les réaux de 21 deniers 8 grains trébuchans, eurent cours en France, par Déclaration du Roi Louis XIV, d'abord pour 58 fols pièce, & ensuite pour 60; ils ont été depuis décriés, & ne sont reçus qu'au marc dans les Hôtels des Monnoies suivant le prix courant ordonné par les Déclarations.

On porte quantité de réales ou réaux de huit dans les Indes orientales, mais qui n'y font pas reçus sur un même pied; les Marchands Indiens en faisant comme trois classes, qui sont, la réale vieille d'Espagne, la réale seconde, & la réale nouvelle. La vieille se connoît, quand il n'y a point de chapelet autour: la seconde, quand les grains du chapelet sont gros, & que les branches de la croix se terminent en tête de clou: enfin, la nouvelle, quand les grains font petits, & la croix simplement potencée. Toutes ces réales doivent peser 73 vals, finon celui qui les vend en doit suppléer le prix. Sur ce pied on donne 25 roupies ½ pour cent réales vieilles, 212 4 pour la réale seconde, 208 4 pour la réale nouvelle.

REAL, (César Richard de Saint) fils d'un Conseiller au Sénat de Chamberri, sa patrie, vint à Paris de bonne heure. Les agrémens & la vivacité

vivacité de son esprit le firent rechercher. De retour dans sa patrie en 1675, Charles Emmanuel II, le chargea d'écrire l'Histoire d'Emmanuel I, son aïeul, mais on ignore s'il exécuta ce projet. La Duchesse de Mazarin s'étant réfugiée en Savoie, goûta l'Abbé de Saint Réal, & l'emmena avec elle en Angleterre. Ce voyage ayant dérangé ses études, il vint jouir de la tranquillité à Paris. Il y vécut en Philosophe jusqu'en 1692, qu'il se rendit à Captorberi, où il mourut vers la fin de cette année. Cet Ecrivain avoit une imagination vive, une mémoire ornée, un elprit profond; mais son goût n'étoit pas toujours sûr. Le fameux Romancier Várillas, auptès duquel il vécut quelque temps, l'accusa de lui avoir enlevé ses papiers; mais cette imposture n'altéra point l'idée que le public avoit de sa probiré. On lui reprochoit seulement d'être d'une sensibilité puérile pour la critique, vif & impétueux dans la dispute. On a recueilli ses Ouvrages en 1745, à Paris en 3 volumes in-4°. & en six volumes in-12. Les principaux sont, 1º. Ses Difcours sur l'usage de l'Histoire, pleins de réflexions judicieuses, mais écrites sans précision. 2°. Histoire de la Conjuration que les Espagnels formèrent en 1608 contre la République de Venise. Ce Morceau est romanesque à quelques égards, mais le fond en paroît vrai. Le style est comparable à celui de Salluste. On voit que l'Auteur l'a pris pour modèle, & peut-être l'a-t-il égalé. Il y règne un sens admitable dans les réflexions, un coloris vigoureux dans les portraits, & un choix heureux dans les faits. 3°. Dom Carlos, Nouvelle historique assez bien écri- l Tome XXIV.

te. 4°. La Vie de Jesus-Christ; qui montre beaucoup moins de talent dans l'Auteur pour le sacré que pour le profane. 5°. Discours de Remerciment, prononcé le 13 Mais 1680, à l'Académie de Turin dont il avoit été reçu dans un voyage qu'il fit cette année, en cette ville. 6°. Relation de l'Apostasie de Genève. Cet Ouvrage curieux & intéressant, est une nouvelle édition du Livre intitulé Levain du Calvinisme, composé par Jeanne de Russie Religieuse de Sainte Claire; l'Abbé de S. Réal en retoucha le style, & le publia sous un autre titre. 7%. Césarion ou divers entretiens curieux. 8°. Discours sur la valeur adressé à l'Electeur de Bavière en 1688. C'est une des meilleures piè ces de S. Réal. 9°. Traité de la Critique. 10°. Traduction des Lettres de Cicéron à Atticus, 2 volumes in-12. Cette Traduction ne contient que les deux premiers Livres des Epi-. tres à Atticus, avec la seconde lettre du premier Livre à Quintus. 119. Plusieurs Letttes. Son style est plus élégant que correct. En 1557 on donna une nouvelle & jolie édition de toutes les Œuyres de cet Auteur, en 8 petits volumes in-12.

RÉALGAL, ou RÉALGAR; substantif masculin. On a donné ces noms à des composés d'arsenic & de soufée. Ces deux substances sont susceptibles de s'unir ensemble, surtout lorsqu'elles sont réduites en vapeurs, & par la sublimation. Le blanc de l'arsenic cristallin est toujours altéré par l'union avec le soufre, & le nouveau composé qui en résulte est d'un june plus ou moins approchant de l'oranger, ou même du rouge, suivant la quantité de soufre qui est unie avec l'ar-

senic. Quand le soufre n'est que la dixième partie du mélange, le sublimé est jaune : on le nomme alors réalgar jaune, ou arsenic jaune, ou, dans le commerce, orpiment

& orpin.

Quand le soufre fait la cinquième partie de la combinaison, le sublimé est rouge; on le nomme alors réalgar rouge, sandaraque, arsenic rouge, &c. car il y a peu de drogues auxquelles on ait donné une si grande quantité de noms différens qu'à l'arsenic & à toutes ses combinaisons, comme on peut le voir en détail dans plusieurs Auteurs de Minéralogie, & en particulier dans la Pyritologie d'Honckel.

Comme le soufre fixe un peu l'arsenic, on peut faire fondre à un feu doux, le réalgar rouge; & quand il est figé, il a de la transparence; on le nomme alors rubis de soufre ou rubis arsenical.

Toutes ces combinaisons sulfureuses d'arsenic ne se font point communément en petit dans les laboratoires, parcequ'elles ne réusfissent point, suivant la remarque d'Henckel, lorfqu'on veut fublimer ensemble le soufre & l'arsenic purs : elles se font pour l'usage des arts dans les pays abondans en mines qu'on exploite, en traitant ensemble des minéraux qui contiennent de l'arsenic, tels que la pyrite blanche, avec d'autres qui contiennent du soufre, comme les pyrites sulfureules, on des scories & brulures de soufre, dont on proportionne les quantités, suivant que la pratique & l'expérience l'indiquent.

Il faut au reste bien distinguer toutes ces combinaisons artificielles d'assenic & de soufre, d'avec celles que la nature nous offre toutes sai-

tes, tel que l'orpiment; elles ont été confondues mal-à-propos par plusieurs Auteurs; elles sont les unes & les autres de manvaises drogues & de grands poisons, quoique Hossman disent le contraire de l'orpiment naturel: mais il y a lieu de croire que les arsenics jaunes & rouges artificiels sont encore plus pernicieux. Le principal usage de ces drogues est dans la peinture.

Quand l'arsenic & le soufre sont ainsi bien combinés ensemble par la sublimation, on ne peut les séparer entièrement l'un d'avec l'autre sans intermède, parceque ces deux matières sont volatiles; mais on parvient à faire cette séparation par le moyen de l'alkali sixe ou du mer-

cure.

RÉALISATION; substantif féminin. Action de réaliser. En matière de retrait lignager, la réalisation des offres est nécessaire.

REALISÉ, ÉE; participe passif. Voy.

RÉALISER.

RÉALISER; verbe actif de la première conjugation, lequel fe conjugue comme Chanter. Rendre réel & effectif. Il ne suffit pas de faire des promesses, il faut aussi les réaliser.

On dit en termes de Palais, réaliser des offres; pour dire, faire des offres à deniers découverts. Il a réalisé ses offres à l'Audience.

Les trois premières syllabes sont brèves & la quatrième longue oubrève.

Les temps ou personnes qui se terminent par un e séminin, ont la pénultième syllabe longue.

REALISTES; voyez Nominaux. RÉALITÉ; substantif féminin. Realitas. Chose effective, chose réelle. Ce n'est pas une chimère, c'est une réalité. Il offre de prouver la réalité

du payement. On se contente des déhors de la vertu, sans se mettere en jets à mille erreurs, & à prendre des ombres pour des réalités.

On dit dans le style dogmatique, la réalité du corps de Notre-Seigneur au saint-Sacrement de l'autel, ou absolument, la réalité. Les Protestans nient la réalité du Corps du Sauveur dans l'Eucharistie.

Tout est bref au fingulier, mais la dernière syllabe est longue au

pluriel.

REALMONT; petite ville de France dans le Languedoc, à quatre lieues,

fud, d'Alby.

REALVILLE; petite ville de France dans le Quercy, sur l'Aveytou, à deux lieues, nord, de Montau-

REAME; ville de l'Arabie Heureuse, dans le Royaume d'Hadramut, environ à une lieue d'Almacharana. On y nourrit des moutons qui viennent extrêmement gras, & dont la queue pèse jusqu'à 40 livres.

REAPPOSE, EE; adjectif & participe passif. Voyez Réapposer.

REAPPOSER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chan-TER. Appoler de nouveau. On vient de réapposer le scellé dont il avoit obtenu main-levée.

REAPPRECIATION; substantif féminin. Seconde appréciation. Il est parle de la réappréciation dans le tarif de la Douane de Lyon de 1632.

REAPPRECIE, EE; participe passif.

 $oldsymbol{V}$ oyez Réapprécier.

REAPPRÉCIER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugai. fon, lequel se conjugue comme CHANTER. Apprécier une seconde fois. Réapprecier des marchandises.

REARPENTAGE; substantif mascu-

lin & terme d'eaux & forêts. Nouvel arpentage.

peine de la réalité. Nous sommes su- REARPENTER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chan-TER. Arpenter derechef. Il fit réar-

penter la forêt.

REASSIGNATION; substantif féminin. Réajournement, seconde assignation devant un Juge. Les réassignations ont la plupart été abrogées par l'Ordonnance de 1667. Voyez

Réajournement.

RÉASSIGNATION, fignifie aussi nouvelle affignation fur un autre fonds que celui sur lequel on avoit d'abord été assigné pour le payement d'une somme. Son assignation étoit fur une maison, mais il a demandé une réassignation sur un fonds plus solide.

REASSIGNE, EE; participe passif.

Voyez REASSIGNER.

REASSIGNER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugaifon, lequel se conjugue comme CHANTER. Assigner une seconde fois. Les Consuls ont ordonné que le défaillant seroit réassigné.

Réassigner, signifie aussi, assigner sur un autre sonds. Il étoit assigné sur une maison, mais ils est faitréas-

figner sur une terre.

REATU; (in) expression latine, & qui a passé dans notre Langue en cette phrase, être in reatu, pour dire, être accusé & prévenu d'un crime.

Celui qui est in reatu ne peut faire aucune disposition de ses biens, en fraude des réparations civiles qui peuvent être adjugées contre lui par l'événement, ni de la confiscation, s'il y a lieu.

ll demeure interdit de plein droit de toutes fonctions publiques, & de rous honneurs; & si c'est un Ec-

Hhij

cléssassique, il ne peut pareillement faire aucune fonction de son état.

Du reste, celui qui est in reatu; conserve tous ses autres droits, & n'est pas censé mort civilement, quand même par l'événement il feroit condamné à mort; car le jugement qui emporte mort civile n'a point d'esset rétroactif, si ce n'est pour l'hypothèque des réparations civiles, laquelle remonte au jour du délit.

REAU; (la) Abbaye de France dans le Diocèse de Poitiers, à quatre lieues de Charroux. Elle est de l'Ordre de Saint-Augustin, & vaut à l'Abbé environ trois mille livres de rente.

REAUMUR; bourg de France, en Poitou, à sept lieues, nord, de

Fontenay.

REAUMUR, (René Antoine Ferchaule, Sieur de), né à la Rochelle · en 1638, d'une famille de Robe, quitta l'étude du droit, pour s'appliquer, selon son goût, aux Math matiques, à la Physique & à l'Histoire Naturelle. Paris est le centre des talens & des connoissances; le jeune Naturaliste s'y rendit en 1703, & dès 1708 il fut jugé digne d'êtte membre de l'Académie des Sciences Depuis ce moment, il se livra tout entier à l'étude de l'Histoire Naturelle', & il en embrassa tous les genres. Ses mémoires, ses observations & ses découvertes sur la formation des coquilles, fur les araignées, sur les filières, les moules, les graines qui fournissent la couleur pourpre, & fur la cause de l'engourdissement qu'occasionne la torpille, lui fitent de bonne heure un nom célèbre. Ce fut lui qui découvrit en Languedoc des mines de tuiquoifes. Il decouvrit aussi la matière dont on se sert pour donner de la couleur aux perles fausses, matière qui se tire d'un petit poisson, nommé able ou ablette, à cause de sa blancheur. Ces découvertes de pure curiosité physique furent suivies de plusieurs autres plus utiles au bien général de la société. M. de Réaumur ayant eu occasion d'étudier le fer dans ses différens états, il avoit reconnu que l'acier ne différoit du fer forgé, qu'en ce qu'il avoit plus de soufre & de sels. C'en fut assez pour l'engager à rechercher les moyens de donner au fer ce qui lui manquoit pour être acier, secret absolument ignoré en France. Après un nombre infini de tentatives, dont les mauvais succès ne le rebutèrent point, il parvint au but qu'il s'étoit proposé, à convertir le fer forgé en acier, de telle qualité qu'il le vouloit. Les mêmes expériences qui avoient montré à M. de Réaumur que l'acier ne différoit du fer, que parcequ'il avoir plus de soufre & de sels, lui avoient aussi appris que la fonte de fer ne différoit du fer forgé, que parcequ'elle en avoit trop. Il chercha donc à lui ôter ce trop, & y réussit au point de produire des Ouvrages de fer fondu aussi bien réparés que ceux de fer forgé, & qui ne devoient pas couter la vingtième partie. Il donna le détail de ses procédés dans un Ouvrage intitulé; l'Art de convertir le fer forgé en acier, l'Art d'ad'adoucir le fer fondu, & de faire des Ouvrages de fer fondu aussi sinis que de fer forgé : un volume in 40. 1722. Le Duc d'Orléans, Régent, crut devoir récompenser ces fervices rendus à l'Etat par une pension de douze mille livres; mais M. de Réaumur, aussi bon citoyen qu'habile Naturaliste, ne l'accepta qu'en

demandant qu'elle fût mise sous le nom de l'Académie, qui en jouiroit après sa mort, pour subvenir aux frais des expériences nécessaires à la perfection des arts. Ce fut à ses soins qu'on dut les manufactures de fer blanc établies en France; on ne le tiroit autrefois que de l'étranger. La patrie lui fut encore redevable de l'art de faire de la porcelaine. Ses premiers essais en ce genre réussirent parfaitement. Il contresit même la porcelaine de Saxe, & transporta par ce moyen dans le Royaume un art utile & une nouvelle branche de commerce. Un autre travail suivi, peut-être plus intéressant pour la Physique, que ceux dont nous venons de parler, est la construction d'un nouveau Thermomètre, au moyen duquel on est à portée de comparer la température des climats les plus éloignés, de conserver toujours & dans toutes les expériences, des degrés égaux de chaud & de froid. Ce Thermomètre a confervé son nom, & forme à sa gloire le monument le plus durable. L'illustre Observateur composa ensuite l'Histoire intéressante des rivières aurisères de France, & donna le détail de cet art si simple qu'on emploie à retirer les paillettes d'or que les eaux roulent dans leur sable. Il fit aussi des Observations importantes & curieuses sur la nature des cailloux, fur le blanc des coquilles fossiles, dont on tire en Touraine-la matière qui sert à fertiliser les terres. Une autre tentative beaucoup plus importante, fut de nous donner l'art de faire éclorre & d'élever les poulets & les oiseaux, comme il se pratique en Egypte, sans faire couver des œufs; mais cette tentative fut infructueuse, & il n'a jamais

été dédommagé dans la pratique de les peines & de ses dépenses. Une Collection d'oiseaux desséchés qu'il avoit trouvé le secret de se procurer & de se conserver, lui donna lieu de faire des expériences singulières sur la manière dont les oifeaux font la digestion de leur nourriture; dans le cours de ses observations, il fit des remarques sur l'art avec lequel différentes espèces d'oiseaux savent se construire leurs nids. Il en fit part à l'Académie en 1756, & c'a été le dernier Ouvrage qu'il lui ait communiqué. Ce n'est point que l'âge eût tallenti son ardeur pour le travail, auquel la bonne santé dont il jouissoit, le rendoit encore très-propre; mais il mourut dans sa Terre de la Bermondiere dans le Maine, où il étoit allé passer les vacances, le 17 Octobre 1757, âgé d'environ soixante - quinze ans, des suites d'une chute. M. deRéaumur étoit un Physicien plus pratique encore que spéculatif, observateur infatigable dont tout arrêtoit l'attention, tout excitoit l'activité, tout appliquoit l'intelligence. Voué par goût au bien public & à l'étude de la nature, il a passé sa vie à la contempler, à l'interroger & à la suivre dans ses moindres opérations. Ses Ouvrages font assez connoître l'étendue & la force de son esprit. Ils sont aussi connus que son nom partout où l'on cultive les sciences. Il est peut-être trop diffus; mais ce défaut est une nécessité dans les Ouvrages d'Observations, & il a traité sa matière avec autant de soin que de clarté & d'agrément. Les qualités de son cœur ne le rendoient pas moins estimable. La douceur de son caractère, sa bienfaisance & la pureté de ses mœurs, en faisoient un citoyen

respectable, & très-aimable dans la société. Il a laissé à l'Académie des Sciences ses Manuscrits & son Cabinet d'Histoire Naturelle. Ses Ouvrages sont, 10. un très-grand nombre de Mémoires & d'Observations sur différens points d'histoire naturelle. Ils sont imprimés dans les Mémoires de l'Académie des Sciences. 20. L'Histoire Nasurelle des Insectes, en 6 volumes in-46. On y trouve l'histoire des chenilles, des reignes, des galles insectes, des mouches à deux aîles, des cousins, des mouches à quatre aîles, & surtout des abeilles, des autres mouches qui font du miel, des guêpes, du formicaleo, des demoiselles, & de ces mouches éphemères, qui après avoir été poissons pendant trois ans, ne vivent que peu d'heures sous la forme de mouches; enfin de ces insectes singuliers & merveilleux que nous appelons polypes.

REAUX; voyez Nominaux.

RÉAUX; bourg de France en Saintonges, dans l'Élection de Saintes.

REBAIS; bourg de France dans la Brie, à deux lieues de Coulomiers. Il y a une Abbaye de Bénédictins qui vaut à l'Abbé environ 12000 liv. de rente.

REBAISER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHAN-TER. Baiser plusieurs sois. Ce Criminel en allant au supplice a baisé & rebaisé cent sois la Croix.

REBANDER, verbe actif & réduplicatif de la première conjugaifon, lequel se conjugue comme Chanter. Bander de reches. Après avoir levé l'appareil, it rebanda la plaie. Il faut rebander le ressort.

REBAPTISANS; (les) on a ainsi ap-

pelé ceux qui soutenoient que le baptême conféré par les Hérétiques, étoit nul, & par conséquent qu'il falloit rebaptiser ceux d'entre les Hérétiques qui abjuroient leurs erreurs & rentroient dans le sein de l'Eglise. Cette opinion fut adoptée en 155 par les Évêques d'Afrique qui avoient à leur tête Saint Cyprien. Un nommé Magnus voyant que les hérétiques Novatiens contéroient de nouveau le baptême à ceux qui abandonnoient l'Eglise pour passer dans leur parti, consulta Saint Cyptien pour savoir s'il falloit rebaptiser les Novatiens qui revenoient à l'Eglise. Le Saint Docteur répondit qu'il le falloit; & il en apporta plusieurs raisons dont voici les principales. 1°. Les hérétiques n'ont point le Saint Esprit; ils ne peuvent donc pas le conférer à ceux qu'ils baptisent. 2°. Hors de la véritable Eglise il n'y a point de vrai baptême parmi les hérétiques. Ces deux principes étoient la base de tout ce que Saint Cyprien dit & écrivit sur cette matiere pendant le cours de la dispute. Son sentiment fut confirmé dans un Concile des Evêques d'Afrique, qu'il jugea à propos de convoquer à ce sujet, dans la Ville de Carthage: quelque temps après, un second Concile plus nombreux encore renouvela & ratifia les décisions du premier. En même temps, il fit informer le Pape Etienne de ce qu'il avoit prononcé sur le baptême des hérétiques. Etienne désapprouva ce jugement, & il en écrivit aux Pères du Concile, leur représentant que la pratique constante & universelle de l'Eglise étoit contraire à cette Doctrine, & que le plus sûr étoit de ne rien innover. Saint Cyprien ne se rendit point à ces raisons. Il assembla un troissème Concile auquel assistèrent quatre-vingtsept Evêques Africains, Numides & Maures. Ce Concile décida, comme les deux précédens, que le baptême des hérétiques étoit invalide. Le Pape Etienne, de son côté, combattit vivement cette opinion, & menaça même d'excommunier ceux qui la soutenoient; mais il s'en tint toujours aux simples menaces; & l'on ne trouve point de preuve qu'il air en effet excommunié Saint Cyprien, comme plusieurs l'ont prétendu. Le Pape Etienne étant mort avant la fin de la contestation, son successeur la termina & fit décider dans un Concile, que le baptême des hérétiques étoit valide. On dispute pour savoir si ce Concile est celui de Nicée, ou celui d'Arles. Quoi qu'il en soit, Saint Cyprien & les Evêques de son parti se soumirent à ce jugement. Les deux grandes raisons sur lesquelles s'appuyoit à St. Cyprien, étoient plus spécieuses que solides. Les hérétiques n'ont ni le Saint Esprit ni la grâce : donc ils me peuvent conférer ni l'un ni l'autre par le baptême. Cette conséquence seroit bonne, fi le baptême tiroit son efficacité de l'état du Ministre qui le confère. Mais, comme il ne la tire que de l'institution de Jésus-Christ, il a toujours son effer, par quelque personne qu'il soit administré.

L'autre raison n'est pas mieux fondée. Il n'y a point de falut hors de la vraie Eglise. Mais les enfans qui naissent parmi les hérétiques ne sont pas hors de l'Eglise, puisqu'ils ne participent point à cet esprit de révolte contre l'Eglise, qui constitue Phérésie.

La doctrine des rebaptisans sut adoptée dans la suite, par les Donatistes; mais Saint Augustin les refuta vivement dans son livre du Baptême,

REBAPTISER, verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel le conjugue comme CHAN-TER. Réitérer le baptême. Saint Cyprien avoit pensé qu'on devoit rebaptiser les hérétiques. Voyez Re-BAPTISANS.

On prononce rebatizer.

REBARBATIF, IVE; adjectif du style familier. Rude & rébutant. Il a l'air rébarbatif. Une physionomie rébarbati**ve.** 

REBARDER; vieux mot qui figninoit autrefois chanter un refrein de chanson à la manière des bardes

ou chantres gaulois.

REBATER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugaison. lequel fe conjugue comme Chan-TER. Remettre le bât sur un âne, fur un mulet, &c.

REBATI, lE; participe passif. Voy.

REBÂTIR.

REBATIR; verbe actif & réduplicatif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Denuò adificare. Bâtir de nouveau. Le temple de Salomon a été détruit & rebâti plusieurs fois. On va rebâtir le château sur les anciens fondemens.

REBATTEMENT; substantif masculin & terme de Musique. Répétition fréquente des mêmes fons.

REBATTRE; verbe actif irrégulier de la quatrième conjugaison, lequel se conjugue comme BATTRE. Raccommoder certaines choses, les remettre en meilleur état en les battant. Rebatttre un matelas.

REBATTRE, en termes de Potiers de Terre, se dit de l'action de polir & d'unir avec une palette de bois un ouvrage de poterie qu'on a déjà battu à la main sur le meuleEn termes de Tonneliers, on dit, rebattre les tonneaux; pour dire, les resserrer & y mettre de nouveaux cercles.

REBATTRE, signisse aussi; répéter inutilement-& d'une manière ennuyeuse. Il y a long-temps qu'il rebat le même conte. Il se dit aussi absolument, il ne sait que rebattre.

REBATTU, UE; participe passif. Un conte rebattu. Une histoire rebattue.

Voy. REBATTRE.

On dit, qu'on est rebattu de quelque chose, qu'on en a les oreilles rebattues; pour dire, qu'on est las

d'en entendre parler.

REBAUDIR; verbe actif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Terme de chasse qui signifie caresser les chiens. On rebaudit les chiens quand ils ont bien chassé.

REBEC; vieux mot qui signifioit autrefois violon. Il se dit encore quelquesois dans le burlesque. Toute la symphonie consissoit dans un méchant

rebec.

REBEL; Bourg d'Allemagne dans le Duché de Meckelbourg, environ à quatre lieues, sud, de Waren.

REBELLE; adjectif des deux genres. Refractarius. Qui désobéit à son Souverain, à son Supérieur, qui se révolte, se soulève contre lui. Ils furent déclarés rebelles. Les Villes rebelles furent punies par la perce de leurs priviléges. Un moine rebelle à son superieur. Un sujet rebelle à son Souvezain.

On dit figurément, que la chair est rebelle à l'esprit.

Il s'emploie aussi substantivement

On fit le procès aux rebelles.

On dit figurément d'ane femme qui n'est point sensible à l'amour, qu'elle est rebelle aux loix de l'amour, que ç'est une beauté rebelle. On dit figurément, qu'une fièvre, une humeur, un ulcère & d'autres maux sont rebelles aux remèdes; pour dire, qu'ils sont opiniacres, qu'ils ne cèdent point aux remèdes.

En Métallurgie, on nomme rebelles, les substances qui ont de la

peine à entrer en fusion.

REBELLER; (se) verbe pronominal résléchi de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Devenir rebelle, se rendre rebelle, se révolter, se soulever contre son Souverain. La mauvaise administration des Espagnols porta plusieurs Provinces à se rébeller. Les soldats se rebellèrent contre leurs Officiers.

On dit figurément, que les sens, les passions se rebellent contre la raison; pour dire, qu'ils ne se soumettent pas à la raison, qu'ils ne la sui-

vent pas.

REBELLION; substantif féminin. Rebellio. Révolte, soulèvement, résistance ouverte aux ordres de son Souverain. La rebellion est un crime capital.

On dit figurément, la rebellion des sens contre nature; pour dire, la révolte, le soulèvement des sens

contre la raison.

On appelle rebellion à Justice, l'action d'empêcher par violence & par voie de fait, l'exécution des ordres de la Justice. Ce crime se commet principalement lorsqu'on outrage & excède les Magistrats & autres Officiers de Judicature, & les Huissiers & Sergens exerçant quelqu'acte de Justice; dans ce cas la rebellion est punie de mort, sans espérance d'aucune grâce. Telle est la disposition de l'Ordonnance de Moulins, art. 34, & de celle de Blois, article 190, renouvelé par l'article 4 du titre 16 de l'Ordonnance de

1670; & s'il arrive que le coupable soit tué en faisant rebellion à force ouverte, le procès doit être sait à son cadavre ou à sa mémoire, suivant l'article 1 du titre 22 de l'Ordonnance de 1670.

Ceux qui se louent ou s'engagent pour retirer des mains de la Justice un prisonnier pour crime, commettent une autre espece de rebellion, pour laquelle l'Ordonnance de 1670, tit. 16, article 4, défend aussi d'accorder des lettres de grâce.

Il y a d'autres cas où la rebellion à Justice n'est pas si sévérement punie : ce qui dépend des circonstan-

ces. Ces cas font;

1°. Lorsque quelqu'un resuse d'ouvrir les portes à un Commissaire ou autre personne chargée de l'exécution d'un Jugement, & qu'il se tient fort dans la maison ou château, pour résister à celui qui est porteur des pièces. La peine de ce délit est seulement corporelle ou pécuniaire, selon les circonstances; il emporte aussi la démolition de la maison ou château, & la consiscation des siefs & justices. C'est la disposition de l'article 2, de l'Édit de Charles IX, donné à Amboise en Janvier 1572.

2°. Ceux qui s'emparent par violence des fruits & revenus des biens faiss par autorité de Justice, ne doivent aussi être punis que d'une peine corporelle ou pécuniaire, à l'aibitrage du Juge, suivant l'article 5 du même Édit; il ordonne à la vérité dans ce cas la confiscation des biens saiss, mais on ne pro-

nonce plus cette peine.

3°. Celui qui donne retraite à ceux que la Justice poursuit pour les arrêter, doit, suivant l'article 193 de l'Ordonnance de Blois, être puni de la même peine que Tome XXIV.

méritoit l'accusé; mais cela ne s'obferve pas à la rigueur, & la peine est modérée, suivant les circonstances du crime, & le motif qui y a donné lieu, comme si c'est par commisération, ou qu'il y ait parenté entre l'accusé sugirif, & celui qui lui a donné retraire.

Enfin ceux qui favorisent l'évasion des accusés des mains de la Justice ou des prisons, doivent, suivant l'Edit de François I du mois d'Août 1525, article 15, être pu-· nis austi sévérement que s'ils avoient rompu les prisons, & ôté les prisonniers des mains de la Justice; mais présentement on distingue : si celui qui a favorisé l'évasion, avoit le prisonnier à sa garde, comme un Geolier', un Guichetier'ou Sentinelle, en ce cas, la peine est des galères, suivant l'article o du titre 13 de l'Ordonnance de 1670; à l'égard des autres personnes, on modè e la peine, suivant les circonstances, comme on l'a dit ci-devant. ··· Quoiqu'un Huissier ou autre Officier de Justice excède son pouvoir, il n'est pas permis de lui faire rélitance à cause du respect dû à la Justice même, dont il exécute les mandemens; on a seulement la voie de se plaindre, & d'appeler de ce qui a été fait.

En cas de rebellion, les Huissiers ou autres Officiers chargés de mettre à exécution quelque Ordonnance de Justice, doivent en dresser leur procès-verbal signé d'eux & de leurs records, & des voisins & autres assistans, si faire se peut, & remettre ce procès-verbal entre les mains du Juge, pour y être pourvu, & en envoyer une expédition à M. le Procureur Général, sans néanmoins que l'instruction & le Jugement de la rebellion puissent être retardés.

li

Ceux qui ont fait rebellion, sont décretés d'ajournement personnel sur la seule signature de l'Huissier & de ses records. Si la rebellion est grave, le procès - verbal sert de plainte; & quoiqu'il n'y ait qu'un ajournement personnel contre les dénommés au procès - verbal de l'Huissier, on informe contre eux, & s'il, y a charge, le Juge peut dé-

créter de prise-de-corps.

Les Gouverneurs, Lieutenans Généraux des Provinces & Villes, Baillis, Sénéchaux, Maires & Echevins sont obligés par les Ordonnances de prêter main-forte en cas de rebellion à l'exécution des décrets & de toutes les Ordonnances de Justice; la même chose est enjointe aux Prévôts des Marchands, Vice Baillis, Vice Sénéchaux, leurs Lieutenans & Archers, à peine de radiations de leurs gages en cas de refus, dont il doit être dresse procès-verbal par le Juge, Huissier ou autre qui éprouve ce refus, & l'on envoie ce procès-verbal au Procureur Général du ressort.

Quoique la rebellion arrive pour l'exécution d'un Jugement sendu en matiere civile, c'est le Lieutenant Criminel qui en doit connoître.

Au reste, tous les Juges, à l'exception des Juges Consuls, & des bas & moyens-Justiciers, peuvent connoître des rebellions à l'exécution de leurs Jugemens.

REBÉNIR, verbe actif & réduplicatit de la seconde conjugation; lequel se conjugue comme RAVIR. Iterùm benedicere. Bénir une seconde fois. On rebénit une Église lorsqu'elle a été prosanée.

REBÉQUER; (se) verbe pronominal réfléchi de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Terme du style familier. Répondre avec quelque sierté à une personne à qui on doit du respet. Ce Moine s'est rébéqué contre le Prieur du Couvent.

REBI; substantif masculin & terme de Relation. On appelle ainsi au Japon les fères solennelles que célèbrent ceux qui suivent la Religion des Sintoittes: elles se passent à visiter ses amis. Après avoir été au temple on emploie le reste du jour en festins & en réjouissances. Les Japonois sont persuades que les plaisirs innocens dont jouissent les hommes sont très-agréables à la Divinité, & que la meilleure manière d'honorer les Camis, c'est-à-dire, les Saints, est de se procurer dans ce monde une partie de la félicité que ces êtres heureux goûtent dans le Ciel. Les Sintoiltes ont chaque mois trois têtes : la première se célèbre à la nouvelle lune; la seconde, à la pleine lune, & la troissème, le dernier jour de la lune. Ils ont outre cela plusieurs fêtes solennelles: la principale s'appelle Songuatz; elle arrive le premier jour de l'année; elle se passe à se faire des présens. La seconde sête se nomme Songuatz-Somnitz, & se célèbre le troisième jour du troissème mois. Elle est destinée à la recréation des jeunes filles, à qui leurs parens donnent un grand festin. La troissème fête s'appelle Goguatz-Gonitz, & tombe le cinquième jour du cinquième mois; elle est destinée pour les jeunes garçons. La quatrième nommée Fissiguary-Nanuka, se célèbre le septième jour du septième mois; c'est un jour de réjouissance pour les enfans. Enfin la fête appelée Kunitz se célèbre le neuvième jour du neuvième mois; elle est consacrée au plaisir de la table, au jeu, à la danse, & même à la débauche & à la dissolution.

REBIFER; vieux mot qui signifioit REBONDIR; verbe neutre de la seautrefois relever en haut.

REBLANCHI, IE; participe passif.

Voyez REBLANCHIR.

REBLANCHIR; verbe actif & réduplicatif de la feconde conjugation, lequel fe conjugue comme RATTR. Rendre la blancheur. Reblanchir un mur.

REBLANDIR; verbe actif de la seconde conjugaison, lequel se conjugue comme RAVIR. Blande dominum adoriri. Terme de Coutume. Il se dit de l'action du vassal qui va trouver le Seigneur pour retirer son aveu & dénombrement, & lui demander humblement les causes des saisses qu'il a faites, ou des dissicultés & empêchemens qu'il a à lui opposer. Reblandir le Seigneur séodal.

REBLANDISSEMENT; substantif masculin & terme de Coutume.

Action de Reblandir.

REBLAT, ou REBLATA; nom d'une ancienne Ville de Syrie dans le pays d'Émath. On en ignore la situation, mais c'étoit un lieu agréable où les Rois de Babylone sirent souvent leur résidence. Ce sur l'aque Nabuchodonosor sit crever les yeux au Roi Sédécias, après avoir fait massacrer en sa présence les sils & les Principaux Officiers de ce malheureux Prince.

REBOIRE; verbe actif & réduplicatif irrégulier de la quatrième conjugaison, lequel se conjugue comme Boire. Boire dereches. On le sit boire & reboire à la santé de sa mas-

treffe,

REBONDI, IE; adjectif du style familier. Arrondi par embonpoint. Il se dit des personnes grasses, & surtout en parlant de certaines parries du corps que la graisse fait paroître plus artondies. Elle a le sein rebondi, la gorge rebondie.

REBONDIR; verbe neutre de la leconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Faire un ou plusieurs bonds. Le boulet rebondit plusieurs fois avant de s'arrêter. La pierre en rebondissant brisa la glaca.

REBONDISSEMENT; substantif masculin. Action d'un corps qui rebondit, qui fait plusieurs bonds. Le rebondissement du boulet, de la balle,

du balon.

REBONNER; vieux mot qui signifioit

autrefois renouveler.

REBORD; substantif masculin. Bord élevé & ajouté. Le rebord de la table empêche l'argent de tomber.

Il signifie aussi, bord replié, renversé. Le rebord d'un manteau de ve-

lours.

On dit aussi, le rebord d'une cheminée; pour dire, le bord en saillie d'une cheminée. La pandule est sur le rebord de la cheminée.

REBORDE, EE; passicipe passif.

Voyer REBORDER.

REBORDER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Mettre un nouveau bord. Reborder une jupe.

REBOTTÉ, ÉE; participe passif.

Voyez REBOTTER.

REBOTTER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Remettre ses bottes. A peine étoientils débottés qu'ils furent obligés de se rebotter.

REBOUCHÉ, ÉE; participe passif.

Voyez REBOUCHER.

REBOUCHER, verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Boucher de nouveau, boucher une seconde sois. Il faut reboucher la bouteille. Reboucher un trou.

I i ij

SE REBOUCHER, est aussi verbe pronominal résléchi, & signifie se fausser, se replier. L'épée je reboucha contre

son corps.

RÉBOUÎLLIR; verbe neutre & reduplicatif irrégulier de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme BOUILLIR. Faire bouillir de nouveau. Ce sirop est trop fluide, il faut le faire rebouillir.

REBOUÏSAGE; substantif masculin & terme de chapeliers. Action de rébouiser & l'effer qui en résulte.

REBOUÏSER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Terme de chapeliers. Battre un chapeau, le brosser &. lui donner un nouveau lustre à l'eau simple. Rebouïser un chapeau.

REBOURCIÉ; vieux mot qui signi-

fioit autrefois retroussé.

REBOURGEONNER; verbe neutre de la première conjugation, lequel fe conjugue comme CHANTER. Pousser de nouveaux bourgeons: Cette vigne va rebourgeonner.

REBOURS; substantif masculin. Le contrepoil. Prendre le rebours d'une étosse pour la mieux nettoyer.

REBOURS, se dit plus ordinairement au figuré & dans le style samilier, pour signifier le contrepied, le contre-sens, tout le contraire de ce qu'il faut. Ce laquais a fait le re-bours de ce qu'on lui a ordonné. Sa logique est le rebours de celle qu'on doit suivre. Il dit souvent le rebours de ce qu'il pense.

On dit adverbialement, à rebours, au rebours; pour dire, à contrepoil. Il ne faut pas vergeter

le velours à rebours.

Les mêmes expressions employées dans le sens figuré signifient, à contrepied, à contresens, tout au contraire de ce qu'il faut.

Vous prenez cette affaire à rebours.

Vous vous tuez à chercher dans les nôtres De quoi blâmer, & l'y trouvez très-bien; Nous au resours nous cherchons dans les vôtres

De quoi louer, & nous n'y trouvons rien.

ROUSSEAU.

REBOURS, se dit aussi adjectivement dans le style familier, & signisse, revêche, peu traitable. Avoir l'esprit rebours. C'est un homme bien rebours.

Le première syllabe est trèsbrève, & la seconde lougue.

REBRAS; vieux mot qui fignifioit autrefois le rebord, le repli de quelque habit. Le rebras d'un manteau.

REBRASSÉ, ÉE, participe passif du vieux verbe rebrasser, & terme de blâson qui signifie, bordé. Les bonnets des Princes, des Electeurs, &c. sont rebrasses d'hermine.

REBRASSER; vieux mot qui fignifioit autrefois retrousser. Rebrasser

un chapeau.

REBRÈCHE; vieux mot qui fignifioit autrefois dessein, propos.

REBRECHER; vieux mot qui signifioit autrefois censurer.

REBRICHE; vieux terme de coutume qui s'est dit des écritures que les parties litigantes fournissoient l'une contre l'autre. Voyez Beaumanoir en ses Coutumes de Beauvoisis, & le Glossaire de la Rivière.

REBRICHER; vieux terme de Coutume qui fignifioit autrefois répéter, recoler. Rebricher une enquête.

REBRODE, ÉE; participe passif.

Voyer REBRODER.

REBRODER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Acu iterùm pingere. Broder sur ce qui est déjà brodé. Rebroder du point de Venise. REBROUILLER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Brouiller de nouveau. Il avoit débrouillé ces papiers & on les a rebrouillés.

REBROUSSE; substantif féminin & terme de tondeurs de drap. Instrument de fer en forme de petit peigne rond par le dos, & dont ces ouvriers se servent pour relever le poil ou la laine sur la superficie de l'étosse, asin de pouvoir la tondre plus facilement.

REBROUSSÉ, ÉE; participe passif.

Voyez Rebrousser.

REBROUSSER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Il ne se dit guère au propre que des cheveux & du poil lorsqu'on les releve du sens contraire à celuidont ils sont naturellement couchés. Rebrousser la barbe. Rebrousser la moustache. Rebrousser le poil, les cheveux.

Il fignifie aussi, retourner subitement en arrière. Il rencontra un ami qui le détermina à rebrousser chemin. On dit aussi absolument, ce que nous apprimes dans cet endroit nous

fit rebrousser tout court.

On dit encore figurément, le fleuve, la rivière rebroussera contre sa source, vers sa source avant que mon amour pour vous s'éteigne; pour dire, que le fleuve remontera contre sa source avant que je cesse de vous aimer.

On dit adverbialement, à rebrousse poil; pour dire, à contrepoil Il ne saut pas vergeter le velours

à rebrousse poil.

On dit aussi figurément & familièrement, prendre une affaire à rebrousse poil; pour dire, à contresens. Son Avocat prit l'affaire à rebrousse poil.

La première syllabe est trèsbrève, la seconde brève, & la troisième longue ou brève. Voy. VERBE. REBROUSSOIR; substantif mascu-

lin. Voyer REBROUSSE.

REBROYER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Broyer de nouveau. Il faut encore rebroyer cette moutarde.

REBRUNIR; verbe actif & réduplicatif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Repolire. Brunir une seconde sois. Cet ouvrage est mal bruni, il faut le

rebrunir.

REBUFFADE; substantif féminin du style familier. Mauvais accueil, refus accompagné de paroles dures & d'actions de mépris. Il est outré de la rebussade qu'on lui a faite dans cette maison. Il n'est pas homme à

souffrir des rebuffadcs.

REBUFFE, (Pierre) né à Baillarque, à deux lieues de Montpellier, en 1500, enseigna le droit avec beaucoup de réputation à Montpellier, à Toulouse, à Cahors, à Bourges & enfin à Paris. Son mérite engagea le Pape Paul III à lui offrir une place d'Auditeur de Rote à Rome. On voulut aussi lui faire accepter une charge de Conseiller, puis de Présidentau Grand Conseil, & successivement une de Conseiller au Parlement de Rouen, de Toulouse, de Bourdeaux & de Paris; mais il préfera le repos à toutes les places. Son amour pour la vertu l'ayant engagé dans l'état ecclésiastique en 1547, il fut élevé au sacerdoce à l'âge de soixante ans. Cet habile homme mourut dix ans après à Paris en 1557. Il possédoit le latin, le grec, l'hébreu. La modestie relevoit son savoir. On a recueilli ses ouvrages en 4 volumes in-folio. Les

principaux sont, 1°. Praxis beneficiorum. 2°. Un traité sur la Bulle in Cand Domini. 3°. Des notes sur les règles de la Chancellerie. 4°. Des commentaires sur les édits & les ordonnances de nos Rois, &c. Tous ces écrits sont en latin & sort savans.

RÉBUS; substantifmasculin. Jeu d'esprit qui consiste en allusions, en équivoques, & qui exprime quelque chose par des mois & par des figures prises en un autre sens que celui qui leur est naturel.

On fait honneur de l'invention des rébus aux Picards; c'est pour quoi l'on dit communément rébus

de Picardie.

Leur origine vient, selon Ménage, de ce qu'autresois les Eccléssastiques de Picardie faisoient tous les ans au carnaval certaines satyres qu'ils appeloient de rebus qua geruntur, & qui consistoient en plaisantèries sur les aventures & les intrigues arrivées dans les villes, & où ils faisoient grand usage de ces allusions équivoques, mais qui furent ensuite prohibées comme des libelles scandaleux.

Marot dans son coq à l'âne, a dit qu'en rébus de Picardie, par une étrille, une saux & un veau, il faut entendre étrille Fauveau.

On faisoit autresois grand cas des rébus, & il n'y avoit personne qui ne voulût en imaginer quelqu'un pour désigner son nom. Le sieur Desaccords a fait un recueil des plus fameux rébus de Picardie. On est revenu de ce goût, & les rébus ne se trouvent plus que sur les écrans, & quelquesois sur les enseignes, comme pour dire à l'Assurance, ou peint un A sur une anse. Rébus, se prend sigurément pour toutes sortes de mauvaises plaisan-

teries & de mauvais jeux de motsi Il ne dit que des rébus.

La première syllabe est brève, & la secondeslongue.

On fait sentir le s final.

REBUT; substantif masculin. Repulsa. Action par laquelle on rebute. Il est singulier que les courtisans ne soient point dégoûtés de la Cour après les rebuts qu'ils sont souvent obligés d'y essuyer.

REBUT, signifie aussi ce qu'on a rebuté, ce dont on n'a point voulu, ce qu'il y a de plus vil en chaque espèce. On a vendu les meilleurs effets de la succession, il n'y a plus que du

rebut.

On appelle marchandises de rebut, choses de rebut, des marchandises, des choses qui ont été rebutées ou qui méritent de l'être. Des planches de rebut. Du papier de rebut.

On dit d'un homme vil & méprisable, que c'est le rebut du gense humain.

La première syllabe est très brève, & la seconde brève au singulier, mais celle-ci est longue au pluriel.

REBUTANT, ANTE; adjectif. Qui rebute, qui décourage. Un travail rebutant. Une étude rebutante.

REBUTANT, fignisse aussi choquant, déplaisant. Ce Président a l'air rebutant. Une physionomie rebutante. Des manières rebutantes. Une fausse modestie n'est guère moins rebutante qu'une sotte vanité.

REBUTE, ÉE; participe passif.

Voyez REBUTER.

REBUTER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue commé Chanter. Rejicere. Rejeter avec dureté, avec rudesse. Quand ils se sont présentés pour entrer, le Suisse les a rebutés. Vous avez tort de rebuter les voies de sonciliation qu'on vous propose. Il rebute tous ceux qui veulent le porter à s'accommoder.

REBUTER, signifie quelquefois simplement, refuser. Les Receveurs des deniers royaux rebutent les monnoies d'or & d'argent qui sont légères, qui n'ont plus le poids déterminé par les Ordonnances.

REBUTER, signisse aussi, décourager, dégoûter par des obstacles, par des dissicultés, &c. Le resus qu'il a esfuyé l'a rebuté de la Cour. La perte de cette bataille ne rebuta pas ce Prince. Il saut peu de chose pour le rebuter du travail.

REBUTER, signissie encore, choquer, déplaire. Elle a une physionomie qui rebute. Ses discours rebutent tous ceux qui l'écoutent.

Il est aussi pronominal résléchi, & signifie, se dégoûter, se découtaget. Il commence à se rebuter de la Cour. Il y a des chiens de chasse qui se rebutent quand on les bat.

La première syllabe est très-brève, la seconde brève, & la troissème longue ou brève. Voyez VERBE.

RECACHER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Recondere. Cacher une seconde fois. Il est forti de l'endroit où il s'étoit caché pour se recacher ailleurs.

RECACHETER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugaifon, lequel se conjugue comme CHANTER. Remettre le cachet à une lettre qu'on avoit décachetée. Il décacheta le paquet, & après avoir lu ce qu'il contenoit, il le recacheta.

RECAIGNER; vieux mot qui fignifioit autrefois braire.

RÉCALCITRANT, ANTE; adjectif. Qui téliste avec humeur & avec opiniâtreté. Un esprit récalcitrant. Une humeur récalcitrante. Dans la ... comédie du joueur, M. Toutabas, Maître de trictrac dit:

Puisqu'aujourd'hui votre humeur péti-

Yous rend l'ame aux leçons un peu récalcirrante,

Je reviendrai demain....

RÉCALCITRER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Réfister avec humeur & avec opiniâtreté. Il ne s'emploie guère qu'au participe actif. Il est récalcitrant à tout ce qu'on lui dit.

RECALER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Terme de Menuisiers. Unir & polir le bois avec la varlope après qu'il a été ébauché & dégross. Les varlopes à rocaler ont le ser moins long que les varlopes à ébaucher.

RECAMÉ, ÉE; participe passif. Voyez RECAMER.

RÉCAMER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Terme de Manufacture de soieries. Enrichir un brocard d'or, d'argent ou de soie, en y ajoutant une espèce de broderie élevée, faite au milicu comme le reste de l'étosse, mais après coup, & en mettant de nouvelles chaînes & de nouvelles trâmes d'or, d'argent & de soie. Les brocards recamés sont les plus riches & les plus chers; cette ma-. nière d'enrichir & de relever la beauté des étoffes, ausli-bien que le mot qui l'exprime, viennent d'Italie.

RÉCAPITULATION; substantif féminin. Recapitulatio. Répétition sommaire de ce qui a déjà été dit ou écrit. Il fit une courte récapitulation de ce qu'il avoit det.

Dans un discours oratoire, la récapitulation consilte dans une énumération courte & précisé des prin cipaux points sur lesquels on a le plus insisté dans le discours, asin de les présenter à l'auditeur comme rassemblés & réunis en un seul corps pour faire une dernière & vive impression sur son esprit. Voyez Pe-RORAISON.

Les trois premières syllabes sont brèves, la quatrième longue, & les autres brèves au singulier, mais la dernière est longue au pluriel.

RÉCAPITULÉ, ÉE; participe paffif. Voyez RÉCAPITULER.

RECAPLIULER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Résumer, redire sommairement ce qu'on a déjà dit. L'Avocat doit sur la fin de son plaidoyer récapituler les principaux points de sa cause.

RECARRELER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugaifon, lequel se conjugue comme CHANTER. Carreler de nouveau. Il faut recarreler la cuisine.

RECASSER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Terme d'Agriculture, qui se dir de l'action de donner le premier labour à une terre après qu'elle a porté du blé. On recasse les terres vers le mois de Novembre pour y semer des menus grains.

RECCANATI; ville d'Italie, dans la Marche d'Ancone, à deux lieues, fud-ouest, de Lorette.

RECÉDER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Rendre à quelqu'un ce qu'il avoit cédé aupatavant. Il m'a recédé la maison que je lui avois vendue.

RÉCÉLÉ; substantif masculin. Terme de Jurisprudence, qui se dit du recèlement des estets d'une succession, d'une société, &c.

On peut prendre contre celui qui est coupable de recélé, la voie civile ou la voie criminelle, même obtenir monitoire, & saisir & revendiquer les choses recélées.

Mais entre co héritiers, ou contre la veuve, l'action extraordinaire n'a pas lieu, à moins que la déprédation ne soit énorme, ou qu'elle n'ait été commise depuis la renonciation à la succession ou à la communauté.

L'héritier présomptif, même mineur, étant convaincu de recélé, est réputé héritier pur & simple, sans pouvoir jouir du bénésice d'inventaire, même en rapportant les essets recélés; & si d'autres que lui y ont intérêt, il est privé de sa part dans les essets recélés.

Quand la femme ayant détourné quelque chose du vivant de son mari le rapporte à la succession, elle n'encourt aucune peine; mais si elle dénie d'avoir commis aucun recélé, & qu'il soit prouvé, elle perd sa part dans les effets recélés; & si elle a disposé des effets, elle en doit la récompense.

Si elle a commis le recélé depuis la mort de son mari, & qu'elle accepte la communauré, elle est pareillement privée de sa part dans les essets recélés, & même de l'usus ruit qu'elle auroit eu de l'autre moitié de ces essets, comme donataire mutuelle.

Si elle renonce à la communauté, & qu'elle ait commis le recélé avant sa renonciation, , elle est réputée commune nonobstant sa rénonciation, à cause de l'immixtion.

Le mari doit de même tenir compte des effets qu'il auroit détournés pendant le mariage; & s'il a commis le recélé depuis la mort de sa femme, il perd sa part dans les effets recélés.

L'héritier ou le survivant qui a recélé, n'en est pas quitte pour rapporter la chose, il doit aussi rapporter les fruits & les intérêts.

En matière de recélé, la preuve testimoniale est admise, à quelque somme que l'objet se monte. Le témoignage des domessiques est reçu; & un fils peut faire informer contre sa mère, sauf, après l'information faite, à la convertir en enquête.

L'action de recélé se prescrit par vingt ans, à compter du jour de l'ouverture de la succession & du

prétendu recélé commis.

Recélé, se dit dans les monnoies, d'une fraude qui a lieu lorsque le Directeur d'une Monnoie, de concert avec ses Officiers, ne fait mention fur ses comptes que d'une petite quantité de marcs fabriqués, quoiqu'il en ait monnoyé beaucoup plus. Quand elle se découvre, on condamne le Directeur à restituer le quadruple sur le pied de ce qui avoit été fabriqué; on interdit les Officiers; & les uns & les autres sont condamnés à de fortes amendes envers le Roi, & quelquefois à des peines plus grandes, selon les circonftances & la qualité du fait.

RECÉLÉ, ÉE; participe passif. Voyez

RECÉLER.

RECELEMEMT; substantif masculin. L'action de receler.

Le recélement des choses volées est puni comme le vol même.

L'Ordonnance de Blois veut que J

ceux qui se rendent coupables du recélement d'un criminel, subissent la même peine que celui-ci méritoit; mais on modère cette peine selon les circonstances.

On appelle recélement du corps mort d'un bénéficier, le crime de celui qui cache la mort d'un bénéficier pour avoir le temps d'impétrer ses bénéfices; le droit canonique prononce dans ce cas la peine d'excommunication. L'Ordonnance de 1539, confirmée par celle de Blois, & par la Déclaration du 9 Février 1657, registrées au Grant-Conseil le 30 Mars 1662, prononce la confiscation du corps & des biens contre les laïques qui le commettent, & la privation à l'égard des ecclésiastiques, de tout droit & possession qu'ils pourroient prétendre sur les bénéfices vacans, avec une amende à l'arbitrage du Juge. La Déclaration veut que pour parvenir à la preuve de ce recélement, le premier Juge sera tenu, sur. la réquisition des Evêques & autres Collateurs, de se transporter avec eux en la maison du Bénéficier, pour se faire représenter le malade ou son corps, dont il dressera procès-verbal; & qu'en cas de refus de la part des parens ou domestiques, les Evêques & Collateurs pourront pourvoir aux bénéfices, comme vacans.

RECÉLER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Condere. Garder & cacher le vol de quelqu'un. On l'accuse d'avoir recelé le vol qu'on a fait chez le voisin.

RECÉLER, signifie encore détournèr, cacher les effets d'une succession.

L'héritier qui recèle les effets d'une succession, n'en est pas quitte pour les

V K

rapporter, il en doit aussi les inté-

Recéler, signifie aussi, donner retraite chez soi à des personnes qui ont intérêt de se cacher. On l'accuse d'avoir recélé les prisonniers qui se sont évadés.

On dit, receler un corps mort; pour dire, cacher la mort d'un homme afin d'avoir le temps d'ob-

tenir ses bénéfices.

On dit en termes de Vénerie, qu'un cerf recèle, quand il reste deux ou trois jours dans son en-ceinte sans en sortir.

La première syllabe est très-brève, la seconde brève, & la troissème longue ou brève. Voyez Verbe.

Le pénultième e des temps qui se terminent par un e séminia, prend le son de l'e moyen.

RECÉLEUR, EUSE; substantif. Celui ou celle qui recèle un vol.

On dit communément que s'il n'y avoit point de recéleurs, il n'y auroit point de voleurs, parceque les recéleurs les entretiennent dans l'habitude de voler.

Les recéleurs sont ordinairement punis de la même peine que les voleurs, si ce n'est lorsqu'il s'agit de vol avec estraction, ou sur grands chemins, & autres semblables, pour lesquels les voleurs sont condamnés à la roue, au lieu que les recéleurs sont seulement condamnés à la potence, & quelquesois même à une simple peine corporelle, lorsque les recéleurs sont des proches parens du voleur, comme père, mère, frères & sœurs.

Au reste, on ne regarde comme recéleurs que ceux qui retirent une chose qu'ils savent avoir été volée; car ceux qui ont acheté de bonne soi & d'une personne connue, une chose qui a été volée, ne sont pas

fegardés comme recéleurs, ils ne font tenus qu'à la restitution de la choses volée, & peuvent même en répéter le prix contre celui qui la leur a vendue.

RÉCEMMENT; adverbe. Recenter. Nouvellement, depuis peu de temps-Des fruits récemment arrivés.

Le deux premières syllabes sont brèves & la troissème moyenne.

On prononce résamant.

RECENSÉ, ÉE; participe passif. Voy-Recenser.

RECENSEMENT; substantif masculin & terme de droit. C'est la répérition & l'audition des témoins, qui ont révélé devant un Curé, enconséquence d'un monitoire publié par une Ordonnance du Juge Laïque. Cette répétition ou audition se fait devant lui, & non devant le Juge d'Église, parceque le monitoire ayant été publié de l'autorité du-Juge Laïque, n'attribue aucune juridiction au Juge d'Église.

RECENSEMENT, signifie encore une nouvelle vérification des marchandises, soit de leur qualité, soit de leur quantité, soit de leur poids.

RECENSER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Faire un recensement. Recenser des témoins. Recenser des marchandises.

RÉCENT, ENTE; adjectif. Recens. Nouveau, nouvellement fait, nouvellement arrivé. La plaie est encore récente. Cette aventure est toute récente. Un événement récent. Une découverte récente.

On dit des choses qu'il n'y a pass long-temps qu'elles sont arrivées, que la mémoire en est encore toute récente.

On dit aussi, avoir la mémoire récente de quelque chose; pour dite,

nouvellement arrivée.

Voyez Neur, pour les différences relatives qui en distinguent récent, &c.

RECEPAGE; substantif masculin. Collucatio. Action de recéper ou l'effet de cette action.

RECEPE, EE; participe passif. Voy. RECÉPER.

RECEPER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Collucare. Tailler une vigne jusqu'au pied en coupant tous les sarmens. On fut obligé de recéper les vignes parcequ'elles avoient été gelées.

Recéper, se dit aussi des bois taillis qu'on coupe par le pied afin qu'ils poullent mieux. On a recépé les tail-

lis de ce canton.

RECEPISSE; substantif masculin. Ecrit par lequel on reconnoît avoir reçu des papiers, des pièces, &c. Un Procureur qui retire une instance ou un procès de chez le Rapporteur, en donne son récépissé. Il faut lui remettre ses récépissés. Ce mot est purement latin, ainsi que plusieurs autres qui sont demeurés dans la pratique, parcequ'autrefois les expéditions se faisoient en latin.

RECEPTACLE; substantif masculin. Receptaculum Lieu où se rassemblent plusieurs choses de divers endroits. Il se prend le plus souvent en mauvaise part. Le bas ventre est le réceptacle de toutes les impuretés du corps. C'est le réceptacle de toutes les ordures de la maison. Solon appeloit les villes le réceptacle de la misère humaine.

On dit, qu'une maison, qu'une caverne est le réceptacle des gueux, des filous, des voleurs; pour dire, que c'est la retraite des gueux, des filous, des voleurs.

s'en ressouvenir comme d'une chose | RÉCEPTION; substantif séminin. Receptio. Action de recevoir. En ce sens, il ne se dit guère que de certaines choses, comme lettres, paquets, balots, &c. Il n'a pas encore accusé la réception des marchandises qu'on lui a envoyées. La réception d'une lettre de change.

Réception, signifie aussi accueil, manière de recevoir; & alors il ne se dit que des personnes. Ce Seigneur leur fit une bonne réception. La réception de la Reine de Suede à Paris fut magnifique & brillante, Le Ministre leur a fait une mauvaise réception.

RECEPTION, se dit aussi de l'action par laquelle quelqu'un est reçu à une charge, ou admis dans une compagnie. Les provisions ne donnent la qualité d'Officier qu'après la réception de celui qui les a obtenues. Voyez Officier. C'est le discours qu'il a prononcé le jour de sa réception à l'Académie Françoise.

On appelle réception de caution, l'acte par lequel on admer quel-

qu'un pour caution.

Quand la caution se donne de gré à gré, il dépend du créancier de la recevoir ou de la rejeter: mais dans les cautionnemens judiciaires, il n'a pas cette liberté: c'est au Juge de décider si la caution sera rejetée ou reçue.

Tous les jugemens qui ordonnent de donner caution, doivent nommer le Juge devant lequel les Parties peuvent se pourvoir pour la ré-

ception.

Les cautions judiciaires se présentent à l'hôtel des Juges & non à l'audience. Si la caution présentée est contestée, ou si la Partie à laquelle la caution doit se donner, exige que l'on prouve sa solvabilité, il doit être donné copie de la déclaration de ses biens, & les pièces justi-Kkii

ficatives doivent être communiquées sur le récépissé du Procureur, & sur la première assignation donnée devant le Commissaire, il doit être procédé sur le champ à la réception ou rejet de la caution, sans que sur ces matières il puisse être fait aucune instrudion par appointement ou autrement.

Trois causes peuvent faire rejeter une caution judiciaire:

1º. L'insolvabilité.

2°. La dignité de la personne qui se présente, & qui rend sa discussion difficile.

3°. L'incapacité de s'obliger de la

part de la caution présentée.

Lorsque la caution est reçue, elle doit faire sa soumission au greffe; c'est cet acte qui la lie & l'oblige: son engagement ainsi contracté, l'assujettit même à la contrainte par corps; cette espèce de contrainte ayant lieu contre les cautions judiciaires.

Quand la caution a été acceptée, celui qui l'a reçue ne peut plus en demander une autre, quand même celle qu'il a reçue seroit insolvable: mais li cette réception, après avoir été contestée, étoit ordonnée par un Juge inférieur, la Partie intéressée pourroit prendre la voie de l'appel; cependant le jugement seroit exécuté par provision, jusqu'à la décision de l'appel. Voyez CAU-

RÉCEPTION, en termes d'Astrologie, se dit de deux planètes qui changent de maison. Lorsque le soleil, par exemple, arrive dans le cancer, maison de la lune, & qu'à son du soless, on dit, qu'il y a récep-

RECERCELE, EE; adjectif & terme de Blason. Il se dit des croix ancrées, tournées en cerceaux, & des . queues de cochons & levriers.

ST WEYER, en Allemagne, d'or à la croix ancrée & recercelée de sable, chargée en cœur d'un écusson de sable à trois bezans d'or.

RECET; vieux mot qui signifioit au-

trefois retraite.

RECETTE; substantif féminin. Ce qui est reçu en argent ou autrement. Le premier article de la recette est de trois cens livres. La dépense excède la recette. On n'a pas admis la recette de son compte.

On dit proverbialement & figurément d'une chose dont on ne fait aucun cas, que l'on n'en fait ni mise

ni recette.

KECETTE, se prend aussi pour l'action & la fonction de recevoir, de recouvrer ce qui est dû, soit en deniers, soit en denrées. Il est chargé de faire la recette des droits Seigneuriaux. Il fait la recette des droits du Prince dans cette contrée. Etre commis à la recette des domaines & bois. RECETTE, se prend encore pour le lieu

& le bureau où l'on reçoit les deniers. Il va partir pour porter cet argent à la recette.

RECETTE, se dit aussi de la composition de certaines drogues & ingrédiens pour guerir up mal. Il a une recette contre la migraine. Elle lui donna une recette contre le mal de dents.

Il se dit pareillement de l'écrit qui enseigne cette composition. Je vais lui envoyer la recette de ce remède. L'Apothicaire a préparé ce médicament selon la recette qui lui a été remise.

tour la lune entre dans la maison RECETTE, se dit dans la fabrication du salpêtre, d'un petit baquet de bois qu'on place au dessous du cuvier pour recevoir les eaux imprégnées de salpêtre qui en coulent.

RECEVABLE; adjectif des deux Recevoir, se dit encore de ce qui genres. Accipiendus. Admissible, qui doit être reçu. On n'est recevable au retrait lignager que pendant un an. Cette proposition n'est pas recevable. Ses offres sont recevables.

RECEVEUR; substantif masculin. Qui a charge de faire une recette, soit en deniers, soit en denrées. Il est Receveur des droits du Seigneur. Le Receveur général des finances de la Généralité de Paris. Il y a eu plusieurs Edits de création & de suppression des Receveurs Généraux des domaines & bois. Les Receveurs particuliers portent les deniers de leur recette à la recette générale. Receveur des amendes.

RECEVEUSE; substantif féminin. Celle qui est chargée de faire une recette, soit en deniers, soit en denrées. La Receveuse des rentes du Couvent.

Receveuse, se dit aussi de la femme d'un Receveur.

RECEVOIR; verbe actif de la troisième conjugation, lequel se conjugue comme Concevoir. Accipere. Prendre, accepter ce qui est donné, ce qui est présenté, ce qui est offert sans qu'il soit dû. Il a reçu un présent de l'Impératrice. Il est défendu aux Juges de recevoir des présens. C'est un don qu'elle a reçu de fon amant.

Il s'emploie aussi absolument dans ce sens. Beaucoup de gens ont l'ame assez vile pour aimer à recevoir. Et l'on dit en manière de proverbe, il vaut mieux donner que recevoir.

Recevoir, signifie aussi, toucher ce qui est dû, en être payé. Il vient de recevoir un remboursement de mille écus. Elle vous payera quand elle aura reçu les loyers de sa maison. C'étoit lui qui recevoit les tailles dans cette élection.

est envoyé ou adressé à quelqu'un, lorfqu'il lui est remis entre les mains. Nous venons de recevoir le vin qu'il nous a envoyé. Elle n'a pas encore reçu la réponse qu'il doit lui faire. Il reque hier une lettre de son frère. Le Ministre a reçu le placet qu'elle lui a présenté.

On dit à peu près dans le même sens, recevoir des nouvelles. Recevoir des visites. Recevoir un Courrier. Recevoir des ordres. Comme dans ces phrases, il a reçu ce matin la nouvelle de la victoire que les Russes ont remportée sur les Turcs. Elle vient de recevoir la visite du Prince de Galles. La Cour a reçu un Courier d'Espagne. L'armée reçut ordre de marcher à l'ennemi.

RECEVOIR, se dit des biens & des maux qui arrivent, des impressions de joie & de chagrin que l'on ressent, enfin de toutes les nouvelles qualités qui surviennent à une personne. Il a reçu plusieurs bienfaits de la Cour. Les Galeriens reçoivent souvent des coups de bâton. Il n'a voulu recevoir aucune récompense. Il reçut un coup d'épée au travers du corps. Il en a reçu mille marques d'amitié. C'est un eloge qu'il mérite de recevoir. Accoutumé à recevoir les hommages de ses vassaux.

On dit en ce sens, la terre recoit les influences du Ciel. La lune reçoit sa lumière du soleil. Le miroir reçoit les images des objets.

On dit encore, recevoir des graces de Dieu. Recevoir des bénédictions, des inspirations du Ciel. Recevoir la foi. Recevoir le Saint-Efprit.

RECEVOIR, se dit aussi des Sacremens qui sont administrés aux Chrétiens. Receyoir le Baptême. Receyoir la Bénédiction Nuptiale. Recevoir l'Extrême Onction.

On dit, qu'un malade a reçu tous ses Sacremens; pour dire, que les Sacremens de la Pénitence, de l'Eucharistie & de l'Extrême Onction lui ont été administrés dans sa maladie.

RECEVOIR, se dit en parlant des choses qui servent à contenir celles qui viennent y aboutit, qui viennent s'y rendre. Le Rhône reçoit les eaux de la Saone à Lyon. On a pratiqué ce puisant pour recevoir les eaux de cette cour. Cet égoût a été fait pour recevoir les immondices de ce quartier.

RECEVOIR, signifie aussi retenir. On lui jeta un louis qu'il reçut dans son chapeau. Il se seroit tué si je ne l'eusse reçu entre mes bras.

RECEVOIR, en parlant des personnes, signifie accueillir. On recevoit en triomphe à Rome ceux qui avoient conquis des provinces. L'Enfant Prodigue fut reçu à bras ouverts. Ils furent mal reçus à la Cour. Elle nous a très-bien reçus.

On dit de quelqu'un qui fait toutes sortes de bons traitemens à ceux qui le vont voir, que c'est un homme qui reçoit bien son monde.

On dit aussi d'un homme qui s'est présenté courageusement à un ennemi qui le venoit attaquet, qu'il l'a reçu en brave homme, en homme de cœur. Et l'on dit que les ennemis ont été reçus à grands coups de canon; pour dire, qu'on a fait sur eux un très grand seu, lorsqu'ils se sont approchés.

Recevoir, en parlant des choses, signisse, agréer, accepter. Il recevra volontiers ces offres. C'est une proposition qu'il doit recevoir. Elle a fort mal reçu son compliment.

On dit aussi, bien recevoir, mal

recevoir; pour dire, approuvet ou désapprouver. Ce livre a été bien reçu dans le public. La Cour a mal reçu le discours de cet Académicien.

RECEVOIR, signifie aussi, donner retraite chez soi. On l'accuse d'avoir reçu le prisonnier qui s'est évadé.

RECEVOIR, signisse aussi, admettre.
On reçoit à foi & hommage celui qui
a acquis la propriété d'un fief. Son
père l'a reçu en grâce. On n'est plus
reçu après l'année à exercer le retrait
lignager. On le reçut dans les Gardes
Suisses.

On dit en termes de Palais, recevoir quelqu'un intervenant dans une cause ou instance, ou recevoir son intervention; pour dire, admettre quelqu'un à contester pour son intérêt dans une cause ou instance commencée entre deux autres Par-

On dit aussi en termes de Palais, recevoir quelqu'un à ses saits justissicatifs, à ses offres, &c. pour dire, admettre ses faits justissicatifs, ses offres, &c. Faire recevoir une caution en justice.

On appelle fins de non-recevoir, une exception par laquelle on soutient que la Partie adverse n'est pas recevable à intenter une action, une demande. La Partie adverse allégua plusieurs sins de non-recevoir. Voyez au mot Fin, l'article sins de non-recevoir.

RECEVOIR, signisse aussi installer dans une charge, dans un emploi, dans une dignité, &c. avec les formalités accoutumées. On vient de le recevoir à la charge de Président à Mortier. Il a été reçu Officier à la tête du Régiment. Les Ducs & Pairs se sont recevoir au Parlement. On l'a reçu Chevalier de l'Ordre de la Jarretiere.

On dit à peu près dans le même sens, recevoir le chapeau de Cardi-

nal, le bâton de Maréchal de France, le bonnet de Docteur.

RECEVOIR, signifie aussi, se soumettre, déférer à quelque chose, comme à une loi, à une règle, à une vérité reconnue. On n'a pas reçu en France le Concile de Trente. Ce déeret fut reçu par l'Eglise Gallicane. Les Jansénistes mont pas voulu recevoir la Bulle Unigénitus. Cette morale est reçue chez tous les peuples. La plupart des Philosophes ont reçu le système de Newton. On dit en ce sens, recevoir la loi, recevoir les ordres de quelqu'un; pour dire, être soumis à sa volonté, à ses ordres.

On dit aussi, recevoir les ordres de quelqu'un; pour dire, savoir de lui ce qu'il veut nous ordonner. Je passerai chez elle ce soir pour recevoir

ses ordres.

RECEVOIR, signifie aussi, être susceptible de... Le marbre reçoit la forme que le Sculpteur lui donne. La cire reçoit toutes les impressions, toutes les figures qu'on veut lui donner. En ce sens, on dit figurément d'un homme facile, & qui se laisse aller prop aisément, qu'il regoit toutes les impressions qu'on veut lui donner.

On dit, en parlant d'affaires, qu'une proposition reçoit de la dissiculté; pour dire, qu'elle est susceptible de beaucoup de d'fficultés, qu'il y a beaucoup de choses à y pouvoir objecter. Ou, qu'elle ne reçoit point de difficultés; pour dire, qu'on ne peut raisonnablement y rien opposer, qu'elle n'est susceptitible d'aucune difficulté.

On dit aussi, ce passage là peut recevoir divers sens, diverses significations; pour dire, est susceptible de divers sens, de diverses significations, peut être expliqué, peut être interprété de dissérentes ma-BicDes-

Différences relatives entre recevoir & accepter.

Nous recevons ce qu'on nous donne, ou ce qu'on nous envoie, Nous acceptons ce qu'on nous offre. On regeit les grâces; on accepte les fervices.

Recevoir exclud simplement le retus. Accepter semble marquer un consentement, ou une approbation plus expresse.

Il faut toujours être reconnoissant des bienfaits qu'on a reçus. Il ne faut jamais rejeter ce qu'on a

accepté.

RECEZ, substantif masculin. Recessus. Terme de droit public. A la fin des Diétes de l'Empire, & avant de se retirer, on recueille toutes les délibérations que l'on y a prises, & on les rédige par écrit : l'acte qui les contient s'appelle Recez de l'Empire. RECHABITES; (les) secte de Juiss instituée par Réchab, fils de Jona-

dab. On ne fait en quel temps vivoit Réchab, ni quelle est son origine. Quelques-uns le font sortir de la tribu de Juda ; d'autres croyent qu'il étoit Prêtre, ou du moins Lévite, parcequ'il est dit dans Jérémie que l'on verra toujours des descendans de Jonadab attachés au service du Seigneur. Quelques Rabbins veulent que les Réchabites ayant époulé des filles des Prêrres ou des: Lévites, les enfans qui en étoient sortis furent employés au service du temple; d'autres croient qu'à la vérité ils servoient au temple, maissimplement en qualité de Ministres, de même que les Gabaonites & les Nathinéens qui étoient comme les serviteurs des Prêtres & des Lévites. On lit dans les paralipomènes que les Réchabites étoient Cinéens d'origine, & qu'ils étoient Chantres de

la maison de Dieu.

Quelques - uns ont cru que Ho-

bab ou Jétro étoit lui-même instituteur des Réchabites; que Réchab étoit un de ses noms; que Jonadab connu du temps de Jéhu, étoit un de ses descendans; que Héter le Cinéen étoit l'instituteur des Réchabites. Serrarius distingue les anciens Réchabites descendus & institués par Jétro, des nouveaux institués par Jonadab, fils de Réchab, qui vivoit sous Jéhu, Roi d'Israël.

Le Père Boulduc a imaginé sur le sujet des Réchabites un système fort étrange : il va chercher leur origine dès avant le déluge, dans Enos & ses descendans. Après le déluge ils furent connus successivement sous les noms de Cinéens, de Cinézéens, d'Hébreux, de Nazaréens, d'enfans des Prophêtes, & enfin de Réchabites & de Pharisiens: tous ces gens étoient des Religieux vivant en communauté, ayant leurs Supérieurs généraux & particuliers, ainsi qu'on en voit aujourd'hui parmi les différens Ordres religieux de l'Eglise latine; mais d'où leur vient le nom de Réchab ?

L'étimologie en est remarquable. Elisée voyant son maître qui montoit au ciel, lui cria: mon père, mon père qui êtes le chariot d'Israël & son conducteur. Le Roi Joas étant allé visiter Elisée dans sa dernière maladie, lui dit de même : mon père, mon père qui étes le chariot d'Israël & son conducteur. L'Hébreu porte: mon père, mon père Réchab d'Israël. C'est de là qu'est venu le nom des Réchabites aux disciples d'Elie & d'Elisce; fils des Réchabaim, des deux chariots d'Israël. Ce n'est pas assez à cet auteur de faire venir les Réchabites du chariot d'Elie, il fait venir les Pharisiens de ses chevaux; pharisim en hébren signifie des chevaux.

Au reste, l'écriture nous apprend que Rechab, fils de Jonadab ordonna à ses descendans de ne boire jamais de vin, de ne point bâtit de maisons, de ne semer aucun grain, de ne point planter de vignes, de ne posséder aucun fonds, & de demeurer sous des tentes toute leur vie. Telle fut la règle des Réchabites & des enfans de Réchab. Elle : n'obligeoit point les autres Cinéens ni les autres enfans de Jétro. Cette observance subsista pendant plus de trois cens ans. La dernière année du règne de Joakim, Roi de Juda, Nabuchodonosor étant venu assiéger Jérusalem, les Réchabites furent obligés de quitter la campagne & de se retirer dans la ville, sans toutefois abandonner leur coutume de loger sous des tentes. Jérémie, durant le siège, reçut ordre du Seigneur d'aller chercher les disciples de Réchab, de les faire entrer dans le temple & de leur présenter du vin. Jérémie exécuta les ordres du Seigneur; mais les Réchabites ne voulurent jamais consentir à violer la loi de leur secte. Jérémie prenant de là occasion de reprocher aux Juifs leur infidélité envers le Seigneur: » que l'exemple des Récha-» bites serve à vous confondre, leur undit - il, ils observent avec une » exactitude scrupuleuse des tradi-» tions humaines, & vous violez » sans remors toutes les lois divi-

RÉCHAFAUDER; verbe neutre réduplicatif de la première conjugaifon, lequel se conjugue comme CHANTER. Redresser un échassaud. Il faudra réchasauder pour réparer la face du bâtiment.

RÉCHAITER; vieux mot qui lignifioit autrofois recéler.

RECHAMPIR; verbe actif de la seconde conde conjugaison, lequel se conjugue comme RAVIR. Terme de
Peinture qui se dit en parlant d'ornemens & de moulures. On rechampit ce qui est entouré d'ornemens ou distribué en compartimens
par des moulures, en peignant d'une couleur le fond qui se trouve
d'un côté de l'ornement ou des
moulures, tandis que le fond qui
est de l'autre côté, est peint d'une
autre couleur.

RECHANGE; substantif masculin. Il n'a d'usage qu'avec la préposition de, & l'on dit, des armes de rechange, des cordages de rechange; pour dire, des armes, des cordages qu'on a en réserve pour s'en servir au be-

foin.

Il fignifie aussi le droit d'un nouveau change qu'on fait payer par celui qui a tiré une lettre de change, lorsqu'elle a été protestée. Payer

le change & le rechange.

RECHANGER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Changer une ou plusieurs sois. Il faut rechanger ces marchandises. Elle rechangea d'avis.

RECHANTER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Répéter plusieurs fois la même chanson. Il a rechanté ce couplet plus de dix sois.

RÉCHAPPÉ, ÉE; participe passif.

Voyez RECHAPPER.

Il s'emploie substantivement en cette phrase populaire, c'est un ré-

chappé de la potence.

RÉCHAPPER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Terme du style familier. Etre délivée, se tirer d'un grand danger. Il sut assez heureux pour réchapper du nausrage.

Tome XXIV.

Elle a une maladie dont on ne réchappe guère.

RECHARGE; substantif féminin. La nouvelle charge d'une arme à seu avec laquelle on tire plusieurs coups de suite. Il ne faut pas que la recharge d'une arme à seu soit aussi forte que la première charge, de peur que le canon échausse d'une vienne à crever.

RECHARGE, ÉE; participe passif.

Voyez RECHARGER.

RECHARGER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Denud onerare. Charger de nouveau, imposer de nouveau quelque charge. Il faut recharger ce crocheteur, ce mulet, cette charrete.

RECHARGER, signifie aussi charger de nouveau une arme à feu. Nous tirions tandis qu'ils rechargeoint, & ils rechargeoient tandis que nous tirions.

RECHARGER, signifie encore, faire une nouvelle attaque, retourner au combat. Avoir chargé trois fois sans succès la cavalerie des ennemis. Il la rechargea encore & la dispersa.

RECHARGER, signifie aussi donner un ordre plus pressant. Je l'avois chargé & rechargé de terminer cette affaire, il

n'en a rien fait.

On dit en termes de Charrons, recharger un esseu; pour dire, grofsit les bras d'un esseu usés & assoiblis par le frottement.

RECHASSÉ, ÉE; participe passif.

Voyer RECHASSER.

RECHASSER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Expellere. Repousser d'un lieu en un autre. On rechassa les ennemis jusques sous le canon de la place. Il a très-hien rechassé la balle. Le vent rechassa la flotte dans le port.

RECHASSER, signifie aussi chasser de nouveau en quelque endroit. C'est un

Ll

canton où j'ai chassé & rechassé pendant six mois.

RECHAUD; substantif masculin. Ustensile dans lequel on met du charbon pour chaufter les viandes & pour d'autres usages. Un réchaud de fer. Un réchaud d'argent. Mettez ce ragoût sur le réchaud.

On dit en termes de Teinturiers, donner le premier réchaud, le second réchaud; pour dire, passer une première, une seconde fois l'étoffe qu'on veut teindre, dans la chaudière où

est la teinture chaude.

La première syllabe est brève & la seconde longue.

RECHAUFFE, EE; participe passif.

Voyez Réchauffer.

Il s'emploie aussi substantivement & familièrement tant au propre qu'au figuré. On nous donna un dîner qui n'etoit que du réchauffé. Ce discours n'est que du réchauffé.

RECHAUFFEMENT; substantifmasculin & terme de Jardinage. Il se dit du fumier neuf dont on se sert pour réchauffer les couches refroidies. Remuer, renouveller un réchauffement. Quand un réchauffement est fait, on y jette quelques voies d'eau pour empêcher le fumier de brûler la

RÉCHAUFFER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Recalefacere. Echauffer, chauffer ce qui étoit refroidi. Il faut réchauffer ce ragoût. Nous simes du feu dans la forêt pour nous réchauffer. Il faut du fumier neuf pour réchauffer ces couches.

Il s'emploie aussi figurément. Quand son amour pour elle viendroit à se refroidir, elle auroit l'art de le réchauffer.

Il est aussi pronominal résléchi tant au propre qu'au figuré. L'air

commence à se réchauffer. On croyoit la sédition appaisée, mais les esprits ∫e ∫ont réchauffés.

On dit en termes de Manége; réchauffer un cheval; pour dire, se servir des ades un peu vigoureulement, afin de rendre plus actif un cheval paresseux.

RECHAUFFOIR; substantif masculin. Fourneau qui sert à réchauffer les plats qu'on apporte d'une cuifine

éloignée.

RECHAUSSÉ, ÉE; participe passif. Voyez Rechausser.

RECHAUSSER; verbe actif de la première conjugation, lequel fe conjugue comme CHANTER. Chaufser de nouveau. Si cet enfant se déchausse encore, vous le rechausse-

On dit, rechausser un arbre; pour dire, mettre de la terre au pied d'un

arbre-

Rechausser, se dit en termes de charpenterie, de l'action de remettre des dents à une roue ou autre machine dentée comme celle des moulins, &c.

RECHBERG; comté libre & immédiat d'Empire, en Souabe, près des frontières du Wirtemberg, entre les rivières de Filtz & de Rems. Il a environ quatre lieues de long. Les endroits les plus considérables de ce comté sont Rechberg appelé communément Haut - Rechberg, château fort situé sur une montatagne, & les deux Seigneuries de Schlasfenberg & de Denzdorf. La Maison de Rechberg descend de la même tige que celle de Pappenheim. Elle possède encore une langue de terre assez étroite, mais qui a douze lieues de long au-dessus du Danube, le long de la rivière d'Iller, à quelque distance de Mem:

mingen. On y voit Iller-Tiffen, & Aichleim.

RECHERCHE; substantif féminin. Perquifitio. L'action de rechercher, perquisition. Il fera la recherche de cette pièce dans ses papiers. Tous les discours & toutes les actions de Socrate tendoient à la recherche de la vérité.

RECHERCHE, signifie quelquefois une chose curieusement recherchée. Un livre rempli de belles recherches.

On dit dans ce sens, il y a de la recherche dans ses repas, dans sa pa-

rure, dans ses meubles.

RECHERCHE, se dit en termes de peinture, du soin avec lequel un artiste finit son ouvrage.

RECHERCHE, en termes de Musique, se dit d'une espèce de prélude ou de fantaille sur l'orgue ou sur le clavecin, dans laquelle le Musicien affecte de rechercher & de rassem- bler les principaux traits d'harmonie & de chant qui viennent d'être exécutés ou qui vont l'être dans un concert. Cela se fait ordinairement sur le champ sans préparation, & demande par conséquent, beau-· coup d'habileté.

Les Italiens apellent encore recherches ou cadences ces arbitrii ou points d'orgue que le chanteur se donne la liberté de faire sur certaines notes de sa partie, suspendant la mesure, parcourant les diverses cordes du mode, & même en sortant quelquéfois, selon les idées de son génie & les routes de fon gosier, tandis que tout l'accompagnement s'arrête jusqu'à ce qu'il lui plaise de finir.

RECHERCHE, signifie aussi examen, perquisition de la vie & des actions de quelqu'un. La Justice fait la recherche de sa vie. Le Roi sit faire la recherche de ceux qui usurpoient le titre de noble.

RECHERCHE, fignifie encore poursuite que l'on fait pour avoir une fille en mariage. Il fit inutilement la recherche de cette fille.,

Recherche, en termes de Couvreurs & de Paveurs, signifie la réparation que l'on fait en remettant des tuiles, ardoises ou pavés neufs aux endroits où il en manque. On n'a pas relevé le pavé, on n'y a fait qu'une recherche.

RECHERCHE, EE; participe passif.

Voyez Rechercher.

On dit en termes de Peinture. de Sculpture, &c. figure bien recherchée; pour dire, figure bien travaillée, bien finie, & dans laquelle on a eu soin d'observer jusqu'aux moindres choses. Et l'on dit qu'un Peintre a un pinceau bien recherché; pour dire, qu'il adoucit, perfectionne, termine & carelle la touche par des soins & des recherches qui n'altèrent point le trait.

On dit aussi en parlant d'un livre, qu'on y trouve des choses bien recherchées, des passages bien recherchés; pour dire, qu'on y trouve des matières, des questions curienses soigneusement examinées, des citations peu connues, &c.

Il est aussi opposé à naturel, & en ce sens on dit, parure recherchée, ajustement recherché, ornemens trop recherchés; pour dire, parure, ajustement, ornemens où le travail & l'art se font trop sentir. On dit encore d'une pensée, d'une expression, qu'elle est recherchée, bien recherchée, trop recherchée; pour dire, qu'elle n'est point naturelle, qu'il y a de l'affectation.

RECHERCHER; verbe actif de la première conjugation, lequel le conjugue comme Chanter. Per:

Llij .

quirere. Chercher de nouveau. Pai cherché & recherché ces papiers sans

avoir pu les trouver.

RECHERCHER, signifie aussi chercher curieusement. Il a recherché tout ce qui a été écrit d'intéressant sur son art. Rechercher ce qu'il y a de plus

utile dans la taffique.

RECHERCHER, signisse encore faire enquête des actions ou de la vie de quelqu'un pour le faire punir. Cet Intendant méritoit d'être re-cherché. On établit une commission pour rechercher ceux qui avoient accaparé les blés. Cette Chambre sut créée pour rechercher les sinanciers.

RECHERCHER, signisse encore tâcher d'obtenir. Rechercher la faveur du Ministre. Il a toujours recherché votre

amitié.

En ce sens on dit, rechercher une fille en mariage; ou absolument, re-

chercher une fille.

RECHERCHER, se dit aussi en parlant des ouvrages de peinture, sculpture & gravure, & fignifie en séparer avec soin les moindres dé-· fauts, en retrancher jusqu'aux moindres petites choses qui pourroient les rendre moins parfaits. Quand un tableau est achevé, on le recherche en donnant à certaines parties plus de force, en rehaussant les jours, en fortifiant les ombres, en adoucissant par des glacis & des demi-teintes légères, des endroits qui sans cela paroîtroient trop durs; on recherche une statue, en répaavec soin jusqu'aux plus petites parties.

RECHERCHER UN CHEVAL, en termes de Manége, c'est l'animer, c'est multiplier les aides, c'est redoubler d'action sur lui, c'est solliciter une plus grande vivacité dans la senne, c'est hâter ses mouvemens dans une seule & même allure, ou dans un air quelconque. Les mauvais Ecuyers estrapassent un chevat en croyant le rechercher.

RECHIGNÉ, ÉE; adjectif du style familier. Qui rechigne. Un air rechigné. Une physionomie rechignée.

RECHIGNER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Terme du style familier. Témoigner par l'air de son visage la mauvaise humeur où l'on est, le chagrin, la répugnance qu'on a. Il n'a fait cela qu'en rechignant. Qu'avez-vous à rechigner?
RECHLINGHAUSEN; ville d'Alle-

magne, capitale d'un comté de même nom, sur la Lippe, entre Clèves & Munster, à huit lieues de

Ham.

RECHOIR; vieux verbe qui signissoit autrefois au propre tomber de nouveau; & au figuré, retomber dans une même maladie, dans une même faute.

RECHUTE; substantif féminin. Iteratus lapsus. Seconde chute, nou-

velle chute.

Il se dit sigurément du retour d'une maladie dont il n'y avoit pas long-temps qu'on étoit guéri. Suivant l'observation d'Hyppocrate, les sièvres ardentes sont souvent suivies de rechutes. Les rechutes sont toujours plus dangereuses que la maladie, à cause de la foiblesse où les accidens & les remèdes précédens ont jeté le malade.

rant, en finissant, en terminant avec soin jusqu'aux plus petites parties.

ECHERCHER UN CHEVAL, en termes de Manége, c'est l'animer, c'est mulripher les aides, c'est redou-

RÉCIDIVE; substantis séminin. Relapsus. Rechute dans une faute. Il a pardonné cette faute, mais il saut prendre garde à la récidive. On punit plus rigoureusement la récidive que le délit qui est commis pour la première

fois.

MÉCIDIVER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Faire une récidive, retombes dans une faute. Si vous récidivez, on vous punira sévèrement. La Cour sit désenses aux Parties de récidiver sous plus grande peine.

Les trois premières syllabes sont brèves, & la quatrième longue ou

brève. Voyez VERBE.

Les temps ou personnes qui se terminent par un e séminin, ont la pénultième syllabe longue.

RECINER; vieux mot qui signifioit

autrefois faire collation.

RECIPE; substantif masculin. Ordonnance d'un Médecin pour quelque malade. Elle est ainsi appelée, parcequ'elle commence par ce mot latin, & que les Médecins sont d'ordinaire leurs Ordonnances en cette langue. L'Apothicaire a représenté les récipés du Médecin.

RÉCIPIANGLE; substantif masculin & terme de Géométrie. Instrument servant à mesurer les angles faillans & rentrans des corps.

Le récipiangle est fait ordinairement en forme d'équerre, & composé de deux branches qui se meuvent autour d'un clou qui les assemble.

Lorsqu'on veut mesurer un angle avec cet instrument, on applique le centre d'un rapporteur à l'endroit où les deux branches du récipiangle se joignent, & l'on observe la quantité de deg és comprisentre deux : ou bien on transporte l'angle sur le papier, & on les mesure avec un rapporteur.

On ajoute quelquefois un cercle

gradué au centre de l'équerre, avec un style qui montre la quantité de degrés, sans qu'on soit obligé d'avoir recours au rapporteur.

RECIPIENDAIRE; substantif masculin. Recipiendus. Celui qui se présente à une Charge de Judicature ou de Finance, ou dans quelque

Compagnie.

Pour connoître si un réciplendaire a les qualités requises pour posséder un Office de Judicature, on fait une information de ses vie & mœurs. Il se présente ensuite au jour marqué pour subir l'examen, lequel se fait de différentes manières, selon les différentes Cours & Juridictions.

Les Juges & Officiers non lettrés ne sont examinés que sur les Ordonnances, sur la pratique, & sur l'Ordre judiciaire. Ceux qui sons examinés pour entrer dans des charges où il faut être gradué, doivent être examinés sur le droit & sur la pratique.

On fait tirer à ces derniers une loi, & on leur donne quelques jours pour la rendre & répondre

deffus.

Après l'examen, le récipiendaire prête serment de s'acquitter des devoirs de sa Charge; & dès qu'il est reçu, il peut s'installer, ou se faire installer, c'est-à-dire, prendre possession ou séance.

Voici de quelle manière cela se pratique au Parlement. Celui qui a des provisions du Roi pour être reçu dans une Charge de Judicature dans le ressort du Parlement, présente une requête à M. le Premier Président, tendante à ce qu'il plaise à la Cour ordonner qu'il sera procédé à la réception du Suppliant dans la Charge dont il a plu au Roi de lui donner des provisions.

Sur cette requêre, M. le Premier Président commet un Conseiller de la Grand'Chambre pour Rappore teur, à l'effet de rendre compte à la Cour si le récipiendaire est en état d'être admis.

On porte cette requête au Rapporteur, qui met ou fait mettre par le Greffier un soit montré au Procureur Général; ensuite on rend visite à M. le Procureur Général, qui donne des conclusions préparatoires pour informer sur les lieux des vie & mœurs du récipiendaire.

Sur ces conclusions que l'on porte au Rapporteur, la Cour rend un Arrêt préparatoire qui porte que les provisions de l'Officier seront enregistrées au Greffe de la Cour, & qu'information sera incessamment faite sur les lieux des vie & mœurs du recipiendaire, pour être dessus ordonné ce que de raison.

Cet Arrêt est envoyé sur les lieux, à la diligence de M. le Procureur Général; & l'information lui étant renvoyée avec l'extrait de baptême, & le certificat que le récipiendaire n'a aucun parent ou allié au degré prohibé dans le siége où il demande d'être admis, M. le Procureur Général donne des conclusions définitives.

On les porte avec les autres pièces au Rapporteur, qui le lendemain fait son rapport à la Grand' Chambre; & en conséquence la Cour rend un Arrêt qui renvoie le récipiendaire à une des Chambres des Enquêtes, pour y être examiné en la manière accoutumée.

Le récipiendaire porte cet Arrêt au premier Président de la Chambre, où il est renvoyé, pour y être examiné, & le premier Président lui donne un Rapporteur.

Rapporteur, qui lui donne jour pour tirer sa loi. Il va ensuite voir tous les Juges; & prend des mefures avec le Buffetier de la Chambre, qui l'instruit de tout ce qu'il faut faire en cette rencontre.

Le récipiendaire se trouve au jour marqué à la porte de la Chambre, avant que Messieurs entrent; & quand ils sont assemblés, ils font dire au récipiendaire d'entrer pour tirer sa loi, laquelle étant tirée, on le remet à huitaine, ou à tel autre jour plus proche qu'il fouhaite pour la rendre.

Le jour assigné au récipiendaire pour rendre sa loi , étant venu , il se trouve le matin à la porte de la Chambre; & quand on l'a fait entrer, il commence par un compliment en latin, & fait l'expolition de la loi qu'il a tirée, avec les raisons de douter & de décider.

Ensuite le Président & quelques Conseillers argumentent contre lui; & cet examen se termine à quelques argumens, & à quelques queltions de droit & de pratique.

Il faut remarquer à ce sujet qu'un récipiendaire doit être dans un état modeste, & ne peut par conséquent être ganté ni couvert, lorsqu'il subit l'examen pour sa réception.

Lorsque le récipiendaire est trouvé capable, le Président & le Rapporteur vont à la Grand'Chambre le certifier tel; & sur leur rapport on le fait entrer en la Grand'Chambre, & il y prête serment.

Le serment étant prêté, il va remercier le Préfident & le Rapporteur.

RECIPIENT; substantif masculin. Vase dont les Chimistes se servent pour recevoir les substances produites par la distillation. Un récipient de verre.

Le récipiendaire rend visite au Récipient, se dit aussi du vaisseau

qui sert dans la machine pneumatique à sentermer les corps qu'on veut mettre dans le vide.

Othon de Guericke cherchant à faire le vide, l'essaya d'abord dans des vaisseaux de bois qui lui réussirent mal à cause de leur grande porosité; il le tenta plus heureusement dans des globes de cuivre; ensuite il le sit voir dans un balon de verre que l'on nomme communément récipient dans les laboratoires de chimie; & voilà sans doute ce qui a donné lieu de nommer ainsi ces espèces de cloches de cristal ou de verre qu'on met sur la machine pneumatique.

Les premiers récipiens étoient des espèces d'entonnoirs de verre qui s'ajustoient à la pompe par leur con; leur ouverture supérieure sutfisamment large pour recevoir toutes fortes de corps, dispensoit de les détacher de la pompe toutes les fois qu'on vouloit faire une nouvelle expérience. On arrangeoit à son aise dans la capacité du vaisseau tout ce qu'on vouloit éprouver dans le vide, & on le couvroit d'un chapiteau qui fermoit exactement, & au travers duquel on pouvoit communiquer des mouvemens sans laisser rentrer d'air.

Il y a long-temps que le récipient a quitté la forme d'entonnoir pour prendre celle d'une cloche arrondie par le haut dont les bords posent sur une large platine de cuivre garnie d'un cuir mouillé: ce cuir procure une conjonction très exacte du récipient à la platine, & le poids de l'athmosphère, au premier coup de piston, supplée amplement à toutes sortes de luts & de cimens.

RECIPROCATION; substantif féminin. Terme de Physique. Il n'a guère d'usage que dans cette phrase, réciprocation du pendule, pour signifier le mouvement que certains Philosophes ont cru être imprimé aux pendules par le mouvement de la terre.

On dit aussi en Grammaire, la réciprocation des relatifs.

RÉCIPROCITÉ; substantif séminin. État & caractère de ce qui est réciproque. La réciprocité de l'amitié, de la tendresse, de la fidelité, des services.

RÉCIPROQUE; adjectif des deux genres. Mutuus. Mutuel. Il y a des devoirs réciproques entre le mari & la femme, entre le père & les enfans, entre le Prince & les sujets. L'amitié n'est constante que quand elle est réciproques. On se doit des secours réciproques. Promesses réciproques. Tendresse réciproques. Haine réciproque. Services réciproques.

Il s'emploie quelquefois substantivement, & dans cette acception on dit, je vous rendrai le réciproque; pour dire, je vous rendrai la pareille, j'en ferai autant pour vous que vous en ferez pour moi. Un honnête homme n'est jamais ingrat, il rend le réciproque dans l'occasion.

En termes de grammaire, on appelle verbes réciproques ou pronominaux réciproques, des verbes qui se conjuguent avec les pronoms personnels, & qui diffèrent de ceux que nous appelons pronominaux réfléchis, en ce qu'ils expriment l'action de deux ou plusieurs sujets qui agissent les uns sur les autres.

Quelques grammairiens appellent austi verbes réciproques, ceux que nous appelons pronominaux refléshis. Voyez Verbe.

Les trois premières syllabes sont brèves, & la dernière très-brève. RÉCIPROQUEMENT; adverbe. Vicissim. Mutuellement, d'une manière réciptoque. Ils s'aiment réciproquement. Ils se sont réciproque-

•ment rendu service.

RÉCIPROQUER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Rendre la pareille, le réciproque. Si vous lui rendez ce service, il réciproquera dans l'occasion. Il n'est guère usité que dans la conversation.

RECIRER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Repasser la cire sur une chose cirée. Recirer une toile, un parapluie.

RECISE; voyez Benoîte.

RÉCIT, substantif masculin. Narratio. Relation, narration d'une

chose qui s'est passée.

Il y a plusieurs sortes de récits, qui ont chacun leurs qualités particulières; le récit qui est proprement historique, le récit oratoire, le récit pocitique, le récit dramatique, le récit épique, le récit de l'apologue. Nous parlerons de chaque espèce de récit après quelques réslexions sur le récit pris en général.

On doir trouver dans un récit trois qualités essentielles, la brièveté, la clarté & la vraisemblance.

On n'est jamais long quand on ne dit que ce qui doit être dit; la brièveté du récit demande qu'on ne reprenne pas les choses de trop loin, qu'on finisse où l'on doit finir, qu'on n'ajoute rien d'inutile à la narration, qu'on n'y mêle rien d'étranger, qu'on y sous-entende ce qui peut être entendu sans être dit; ensin qu'on ne dise chaque chose qu'une fois, autrement on tomberoit dans un vice de style qui produit toujours l'ennui.

Le récit sera clair quand chaque chose y sera mise en sa place, en son temps, & que les termes & les tours seront propres, sans équivoque, sans désordre.

Il sera vraisemblable quand il aura tous les traits qui se trouvent ordinairement dans la vérité. Lorsque le temps, l'occasion, la facilité, le lieu, la disposition des acteurs qu'on fait parler, leurs caractères sembleront conduire à l'action; quand il sera peint selon la nature & selon les idées de ceux à qui on raconte.

Telles sont les trois qualités qu'on exige dans tout récit en général. Mais quand on a principalement envie de plaire, il doit y en avoir encore une quatrième, c'est qu'il soit revêtu des ornemens qui lui

conviennent.

Ces ornemens consistent, 1º. dans les descriptions, les images, les portraits des lieux, des personnes, desartitudes. 2 . Dans les pensées : on appelle ici pensées celles qui ont quelque chose de remarquable, & qui les tire du rang ordinaire. 3º. Dans les allusions lorsqu'on tapporte quelques traits qui figurent sérieusement ou en grotesque avec ce qu'on raconte. 4º. Dans les tours qui doivent être viss, piquans, aisés. 5º. Dans les expressions qui sont tantôt brillantes, tantôt hardies & tantôt riches.

Le récit acquiert une grande perfection quand il joint aux qualités dont nous avons parlé, la forte d'intérêt qui lui convient. L'intérêt du récit véritable est sans doute plus grand que celui du récit fabuleux, parceque la vérité historique tient à nous, & qu'elle est comme une partie de notre être. C'est le portrait de nos semblables, & par conséquent le nôtre.

Le récit historique, est un exposé

fidelle de la vérité fait en prose, c'est-à-dire, dans le style le plus naturel & le plus uni; cependant le vérité historique a aurant de caractères qu'il y a de sortes d'histoires. Or il y a l'histoire des hommes considérés dans leurs rapports avec la Divinité, c'est à-dire, l'histoire de la religion; l'histoire des hommes dans leurs rapports entre eux, c'est l'histoire prosane; & l'histoire naturelle qui a pour objet les productions de la nature, ses phénomènes & ses variations.

La gravité liée à la simplicité convient au récit de l'histoire sacrée; l'histoire profane se divise enhistoire des nations ou histoire universelle, en histoire des états ou histoire d'un peuple, en histoire des particuliers ou histoire de la vie privée d'un homme. Le caractère du récit varie selon le caractère de l'histoire.

Le récit oratoire, est dans l'art oratoire la partie du discours qui vient ordinairement après la division ou l'exorde. Ainsi l'art de cette partie consiste à présenter dans cette première exposition le germe à demi-éclos des preuves qu'on a dessein d'employer asin qu'elles paroissent plus vraies & plus naturelles quand on les en tirera tout-à-fait par l'argumentation.

L'ordre & le détail du récit doivent être relatifs à la même fin. On a soin de mettre dans les lieux les plus apperçus les circonstances savorables, de n'en laisser perdre aucune partie, de les mettre toutes dans le plus beau jour. On laisse au contraire dans l'obscurité celles qui sont désavorables, ou on ne les présente qu'en passant, soi-

Touce XXIV.

blement, & par le côté le moin<sup>s</sup> désavantageux.

Le récit poëtique, est à proprement parler, un exposé de mensonges & de sictions, fait en langage artificiel, c'est-à-dire, avec tout l'appareil de l'art & de la séduction. Dans l histoire les choses sont vraies, selon l'ordre naturel, le style ingénu, les expositions sans art & sans apprêt, du moins apparent; au contraire, dans le récit poètique il y a artifice pour les choses, artifice pour la narration, artifice pour le style & pour la versissication.

La pocíse a dans le récit un ordro tout différent de celui de l'histoire. Le récit pocitique le jette quelquetois au milieu des événemens. comme si le lecteur étoit instruit de ce qui a précédé. D'autres fois les poètes commencent le récit fort près de la fin de l'action, & trouvent le moyen de renvoyer l'exposition des causes à quelque occasion favorable. C'est ainsi qu'Enée part tout d'un coup des côtes de Sicile: il touchoit presque à l'Italie; mais une tempête le rejette à Carthage où il trouve la reine Didon qui veut savoir ses malheurs & ses aventures; il les lui raconte, & par ce moyen le poëte a occasion d'instruire en même temps le lecteur de ce qui a précédé le départ de Sicile.

Il y a trois différentes formes que peut prendre la poësse dans sa manière de raconter. La première forme est, lorsque le poèce ne se montre point, mais seulement ceux qu'il fait agir. Ains Corneille & Racine ne paroissent dans aucune de leurs pièces, ce sont toujours les acteurs qui parlent.

La seconde forme est celle où le poëte se montre par ses acteurs,

Mm

c'est-à-dire, qu'il parle en son nom, & dit ce que ses acteurs ont fait: ainsi La Fontaine ne montre pas la montagne en travail, il ne fait que rendre compte de ce qu'elle a fait.

La troisième est mixte, c'est-àdire, que sans y montrer les acteurs, on y cite leurs discouts, comme venant d'eux, en les mettant dans leurs bouches, ce qui fait

une sorte de dramatique.

Rien ne seroit si languissant & si monotone qu'un récit, s'il étoit toujours dans la même forme. Il n'y a point d'historien, quoique lié à la vérité, qui n'ait cru nécessaire en quelque sorte, de lui être insidelle, pour varier cette forme & jeter ce dramatique dont nous parlons, en quelques endroits de son récit: à plus forte raison la poèsie usera t-elle de ce droit, puisque son but est de plaire, & qu'elle en prend sans mystère tous les moyens.

Le récit épique, est l'exposition d'une action héroïque, intéressante & merveilleuse. Ses qualités essentielles sont la clarté, la brièveté & la vraisemblance; qualités qui lui font communes avec toute autre espèce de récit. Une autre qualité du récit épique, c'est l'à-propos. Toutes les fois que des personnages qui sont en scène, l'un raconte & les autres écoutent; ceux-ci doivent être disposés à l'attention & au silence, & celui-là doit avoir eu quelque raison de prendre pour le récit dans lequel il s'engage, ce lieu, ce moment, ces p.rsonnes mêmes. Une règle sûre pour éprouver li le récit vient à propos, c'est de se consulter soi-même, & de se demander, si j'étois à la place de celui qui l'écoute, l'écouteroisje? Le ferois-je à la place de celui | qui le fait? Est-ce là même & dans cet instant, que ma situation, mon catactère, mes sentimens ou mes desseins me détermineroient à le faire?

Les ornemens du récit épique font les mêmes que ceux dont nous avons parlé au commencement de cet article.

Le récit dramatique, est la description d'un événement funeste; il termine ordinairement nos Tragédies, & est destiné à mettre le comble aux passions tragiques, c'està dire, à porter à leur plus haut point la terreur & la pitié qui se font accrues durant tout le cours de la Pièce. Ces sortes de récits sont ordinairement dans la bouche des personnages qui, s'ils n'ont pas un intérêt à l'action du poëme, en ont du moins un très-fort qui les attache au personnage le plus intéressé dans l'événement qu'ils ont à raconter. Ainsi, quand ils viennent rendre compte de ce qui s'est passé fous leurs yeux, ils sont dans cet état de trouble qui naît du mélange de plusieurs passions. La douleur, le desir de faire passer cette douleur chez les autres, la juste indignation contre les auteurs du désastre dont ils viennent d'être témoins, l'envie d'exciter à les en punir, & les divers lentimens qui peuvent naître des différentes raisons de leur attachement à coux dont ils déplorent le malheur ou la perte, toutes ces raisons agissent en eux, en même temps, indistinctement, sans qu'ils le lachent eux-mêmes, & les mettent dans une lituation à peu près pareille à celle où Longin nous fait remarquer qu'est Sapho, laquelle racontant ce qui se passe dans son ame à la vue de l'infidélité de ce qu'elle aime, présente en elle, non

pas une passion unique, mais un concours de passions.

On voit aisément que ceci se restreint aux récits qui décrivent la mort des personnages pour lesquels on s'est intéressé durant la Pièce.

Le but de ces récits étant de porter la terreut & la pitié le plus loin qu'elles puissent aller, il est évident qu'ils ne doivent renfermer que les eirconstances qui conduisent à ce but. Dans l'événement le pius triste & le plus finistre, tout n'est pas également capable d'imprimer de la terreur, ou de faire couler des larmes. Il y a donc un choix à faire; & ce choix commence par écarter les circonstances frivoles, petites & puériles; voilà la première règle prescrite par Longin; & la nécessité s'en fait si bien sentir, qu'il est inutile de la détailler plus au long.

La seconde règle est de préférer, dans le choix des circonstances, les principales circonstances entre les principales. La raison de cette seconde règle est claire : il est impossible, moralement parlant, que dans les grands mouvemens, le feu du Poère se soutienne toujours au même degré. Pendant qu'on passe en revue une longue file de circonstances, le feu se ralentit nécessairement, & l'impression qu'on veut faire sur l'auditeur, languit en même temps, le pathétique manque une partie de son effet, & l'on peut dire que dès qu'il en manque une part, il le perd tout entier.

La troisième règle est que les récits soient rapides, parce que les descriptions pathétiques doivent être presque toujours véhémentes, & qu'il n'y a point de véhémence sans rapidité. Cette règle n'est pas moins nécessaire que les deux pre-

mières; mais il ne paroît pas que la plupart de nos tragiques la connoissent, ou qu'ils se soucient de la pratiquer. Si leurs récits font quelqu'impression au théâtre, elle est l'ouvrage de l'acteur, qui supplée par son art à ce qui leur manque. Mais destitués de ce secours dans la lecture, ils sont presque tous d'une lenteur qui nous assomme, & qui nous refroidit au point que si dans le cours de la pièce, notre trouble s'est augmenté de plus en plus, comme cela se devoit, nous nous sentons aussi tranquilles en achevant la lecture, que nous l'étions en commençant. Le style le plus vif & le plus serré convient à ces récits; les circonstances doivent s'y précipiter les unes sur les autres; chacune doit être présentée avec le moins de mots qu'il est possible.

Voilà les règles essentielles d'après lesquelles on doit juger les récits de nos Tragédies; & c'est d'après ces mêmes règles qu'on a dit que le fameux récit de la mort d'Hyppolite péche en général contro le caractère des passions dont le personnage qui parle doit être agité. Mais ce n'est point à Racine, comme Poëre, que l'on fait le procès dans ce récit, c'est à Racine faisant parler Theramene; c'est à Théramene lui-même, qui ne peut jouir des priviléges accordés aux Poètes, dans la situation où il se trouve.

Le récit de l'apologue, est l'exposé d'une action allégorique, attribuée ordinairement aux animaux. C'est surtout à cette espèce de récit que les trois qualités, dont nous avons déjà parlé, sont particulièrement nécessaires. Mais, outre la clarté, la briéveté, & la vraisemblance, il doit avoir encore de la naïveté; la naïveté plaît dans le

Mmj

discours, à plus forte raison dans la fable. Les petits détails y font souvent un très-bon effet. Voyez comment Lasontaine peint les tentatives des rats, qui après plusieurs alarmes, commencent à ressortir,

Mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête,

Puis rentrent dans leurs nids à rats; Puis ressortant font quatre pas; Puis enfin se mettent en quête, Mais voici bien une autre sête: Le pendu ressuscite, &c.

Tous ces menus détails sont bien placés, parcequ'ils semblent amuser & presqu'endormir le lecteur, pour le réveiller ensuite tout d'un coup par la chûte du pendu qui ressuscite. Il y a beaucoup d'art dans cette manière de raconter. On a beau admirer le mot de Madame de Sévigné, qui pour donner à entendre que Lafontaine produisoit des Fables, sans en connoître le prix, l'appeloit un Fablier; Lafontaine sentoit très-bien ce qui pouvoit plaire, amuser, surprendre, intéresser, ce qui devoit produire un bon effet, ce qui pouvoit en faire un mauvais, &c.

Le récit de l'apologue trouve les ornemens qui lui conviennent dans les images, les peintures des lieux, des personnages, des attitudes.

On dit, faire un grand récit, de grands récits; pour dire, en parler avantageusement, en dire beaucoup de bien. On fait un grand récit, de grands récits de ses talens. On m'a fait de lui beaucoup de récit, un récit fort avantageux.

Récit, en termes de Musique, se dit de tout ce qui se chante à voix seule. On dit, un récit de basse, un récit de haute-contre. Ce mot s'applique même ence sens aux instrumens. On dit, un récit de violon, de slûte, de haut-bois. En un mot réciter, c'est chanter ou jouer seul une partie quelconque, par opposition au chœur & à la symphonie en général, où plusieurs chantent ou jouent la même partie à l'unisson.

On peut encore appeler récit, la partie où règne le sujet principal, & dont toutes les autres ne sont que

l'accompagnement.

RÉCITANT, ANTE; adjectif & terme de Musique. On appelle partie récitante, celle qui se chante par une seule voix, ou se joue par un seul instrument, par opposition aux parties de symphonie & de chœur qui sont exécutées à l'unisson par plusieurs concertans.

RECITATEUR; substantif masculin. Qui recite quelque chose par cœur. Il n'est guère usité qu'en ces phrases, un bon récitateur, un mau-

yais récitateur.

RÉCITATIF; substantif masculin. Discours récité d'un ton musical & harmonieux. C'est une manière de chant qui approche beaucoup de la parole, une déclamation en musique dans laquelle le musicien doit imiter, autant qu'il est possible, les instexions de voix du déclamateur. Ce chant est nommé récitatif, parcequ'il s'applique à la narration, au récit, & qu'on s'en sert dans le dialogue dramatique.

La perfection du récitatif dépend beaucoup du caractère de la langue; plus la langue est accentuée & mélodieuse, plus le récitatif est naturel & approche du vrai discours : il n'est que l'accent noté dans une langue vraiment musicale; mais dans une langue pesante, sourde & sans accent, le récitatif n'est que du chant, des cris, de la psalmodie; on n'y reconnoît plus la parole. Ainsi le meilleur récitatif est celui où l'on chante le moins. Voilà, ce semble, le seul vrai principe tiré de la nature de la chose, sur lequel on doive se fonder pour juger du récitatif, & comparer celui d'une langue à celui d'une autre.

Chez les Grecs, toute la poësse étoit en récitatif, parceque la langue étant mélodieuse, il suffisoit d'y ajouter la cadence du mêtre & la récitation soutenue pour rendre cette récitation tout à fait musicale; d'où vient que ceux qui versifioient, appeloient cela chanter. Cet usage passé ridiculement dans les autres langues, fait dire encore aux Poëtes, je chante, lorsqu'ils ne font aucune sorte de chant. Les Grecs pouvoient chanter en parlant; mais thez nous il faut parler ou chanter, on ne sauroit faire à la fois l'un & l'autre. C'est cette distinction même qui nous a rendu le récitatif nécelsaire. La musique domine trop dans nos airs, la poësie y est presque oubliée. Nos drames lyriques sont trop chantés pour pouvoir l'être toujours. Un opéra qui ne seroit qu'une suite d'airs, ennuieroit presque autant qu'un seul air de la même étendue. Il faut couper & séparer les chants par la parole; mais il faut que cette parole soit modifiée par la musique. Les idées doivent changer: mais la langue doit rester la même. Cette langue une fois donnée, en changer dans le cours d'une pièce, ce seroit vouloir parler moitié françois, moitié allemand. Le passage) du discours au chant, & réciproquement, est trop disparat; il choque à la fois l'oreille & la vraisemblance: deux interlocuteurs doivent parler ou chanter, ils ne fauroient faire alternativement l'un & l'autre. Or le récitatif est le moyen d'union du chant & de la parole; c'est lui qui sépare & distingue les airs, qui repose l'oreille étonnée de celui qui précède, & la dispose à goûter celui qui suit : enfin c'est à l'aide du récitatif que ce qui n'est que dialogue, récit, narration dans le drame, peut se rendre sans sortir de la langue donnée, & sans déplacer l'éloquence des airs.

On ne mesure point le récitatif en chantant. Cette mesure qui caractérise les airs, gâteroit la déclamation récitative. C'est l'accent soit grammatical, soit oratoire, qui doit seul diriger la lenteur ou la 'rapidité des sons, de même que leur élévation ou leur abaissement. Le compositeur, en notant le récitatif sur que que mesure déterminée, n'a en vue que de fixerla correspondance de la basse-continue & du chant, & d'indiquer à peu près comment on doit marquer la quantité des syllabes, cadencer & scander les vers. Les Italiens ne se servent jamais pour leur récitatif, que de la mesure à quatre temps; mais les François entremêlent le leur de toutes fortes de mesures.

Ces derniers arment aussi la clef de toutes sortes de transpositions, tant pour le récitatif que pour les airs; ce que ne font pas les Italiens: mais ils notent toujours le récitatif au naturel: la quantité de modulations dont ils le chargent, & la promptitude des transitions faisant que la transposition convenable à un ton, ne l'est plus à ceux dans lesquels on passe, multiplieroit trop les accidens sur les mêmes notes, & rendroit le récitatif presqu'impossible à suivre & très - dissi-

En effet, c'est dans le récitatif qu'on doit faire usage des transitions harmoniques les plus recherchées, & des plus savantes modulations. Les airs n'offrant qu'un sentiment, qu'une image, renfermés enfin dans quelque unité d'expresfion, ne permettent guère au compositeur de s'éloigner du ton principal; & s'il vouloit moduler beaucoup dans un si court espace, il n'offriroit que des phrases étranglées, entassées, & qui n'auroient ni liaison, ni goût, ni chant; détaut très-ordinaire dans la musique françoise, & même dans l'allemande.

Mais dans le récitatif où les expressions, les sentimens, les idées varient à chaque instant, on doit employer des modulations également variées qui puissent représenter par leurs contextures, les successions exprimées par le discours du récitant. Les inflexions de la voix parlante ne sont pas bornées aux intervalles musicaux; elles sont infinies &impossibles à déterminer. Ne pouvant donc les fixer avec une certaine précision, le musicien, pour suivre la parole, doit au moins les imiter le plus qu'il est possible; & afin de porter dans l'esprit des auditeurs l'idée des intervalles & des accens qu'il ne peut exprimer en notes, il a recours à des transitions qui les supposent: si par exemple, l'intervalle du semi-ton majeur au mineur lui est nécessaire, il ne le notera pas, il ne sauroit; mais il vous en donnera l'idée à l'aide d'un passage enharmonique. Une marche de basse suffit souvent pour changer toutes les idées & donner au récitarif l'accent & l'inflexion que l'auteur ne peut exécuter.

Au reste, comme il importe que l'auditeur soit attentif au récitatif & non pas à la basse qui doit faire son effet sans être écoutée, il suit de là que la basse doit rester sur la même note autant qu'il est possible; car c'est au moment qu'elle change de note & frappe une autre corde 💃 qu'elle se fait écouter. Ces momens étant rares & bien choisis, n'usent point les grands effets, ils distraient moins fréquemment le spectateur, & le laissent plus aisément dans la perfuation qu'il n'entend que parler, quoique l'harmonie agisse continuellement sur son oreille. Rien ne marque plus un mauvais récitatif que ces basses perpétuellement sautillantes, qui courent de croche en croche après la succession harmonique, & font sous la mélodie de la voix, une autre manière de mélodie fort plate & fort ennuyeuse: le compositeur doit savoir prolonger & varier ses accords sur la même note de basse, & n'en changer qu'au moment où l'inflexion du récitatif devenant plus vive, reçoit plus d'effet par ce changement de basse, & empêche l'auditeur de le remarquer.

Le récitatif ne doit servir qu'à lier la contexture du drame, à séparer & faire valoir les airs, à prévenir l'étourdissement que donneroit la continuité du grand bruit s mais quelqu'éloquent que soit le dialogue, quelqu'énergique & savant que puisse être le récitatif, il ne doit durer qu'autant qu'il est nécessaire à son objet; parceque ce n'est point dans le récitatif qu'agit le charme de la musique, & que ce n'est cependant que pour déployer ce charme, qu'est institué l'opéra. Or c'est en ceci qu'est le tort des Italiens qui, par l'extrême

· longueur de leurs scènes, abusent l du récitatif. Quelque beau qu'il soit en lui-même, il ennuie parcequ'il dure trop, & que ce n'est pas pour entendre du récitatif qu'on va à l'Opéra. Demosthène parlant tout le jour ennuieroit à la fin; mais il ne s'ensuivroit pas de là que Démosthène fût un Orateur ennuyeux. Ceux qui disent que les Italiens eux mêmes trouvent leur récitatif mauvais, le disent bien gratuite ment, puisqu'au contraire il n'y a point de partie dans la musique dont les connoisseurs fassent tant de cas, & sur laquelle ils soient aussi disficiles. Il suffit même d'exceller dans cette seule partie, fût on médiocre dans toutes les autres, pour s'élever chez eux au rang des plus illustres artistes, & le césèbre Porpora ne s'est immortalisé que par-

J'ajoute, continue M. Rousseau, que quoiqu'on ne cherche pas communément dans le récitatif la même énergie d'expression que dans les airs; elle s'y trouve pourtant quelquesois, & quand elle s'y trouve, elle y fait plus d'effet que dans les airs mêmes. Il y a peu de bons opéra où quelque grand morceau de récitatif n'excite l'admiration des connoisseurs & l'intérêt dans tous les spectateurs; l'effet de ces morceaux montre assez que le désaut qu'on impute au genre n'est que dans la manière de le traiter.

M. Tartini rapporte avoir entendu en 1714 à l'opéra d'Ancône un morceau de récitatif d'une seule ligne, & sans autre accompagnement que la basse, faire un esser prodigieux non seulement sur les Professeurs de l'art, mais sur tous les spectateurs. » C'étoit, dit il, au mommencement dutroissème acte.

» A chaque représentation un silence prosond dans tout le spectacle annonçoit les approches de
ce terrible morceau. On y voyoir
les visages pâtir, on se sentoit
frissonner, & l'on se regardoit
l'un l'autre avec une sorte d'esfroi; car ce n'étoient ni des
pleurs ni des plaintes, c'étoit un
certain sentiment de rigueur âpre
& dédaigneuse qui troubloit l'ame, serroit le cœur & glaçoit le
sang.

Récitatif accompagné, se dit de celui auquel, outre la basse continue, on ajoute un accompagnement de violons. Cet accompagnement qui ne peut guère être syllabique, vu la rapidué du débit, est ordinairement formé de longues notes soutenues sur des mesures entières, & l'on écrit pour cela sur toutes les parties de symphonie, le mot sostenuto, principalement à la basse qui sans cela ne trapperoit que des coups secs & détachés à chaque changement de note, comme dans le récitatif ordinaire; au lieu qu'il faut alors filer & sourenir les sons selon toute la valeur des notes. Quand l'accompagnement est mesuré, cela force de mesurer aussi le récitatif, lequel alors fuit & accompagne en quelque sorte l'accompagnement.

RÉCITATIF MESURÉ; ces deux mots font contradictoires. Tout récitatif où l'on sent quelque autre mesure que celle des vers, n'est plus du récitatif; mais souvent un récitatif ordinaire se change tout d'un coup en chant, se prend de la mesure se de la mésodie; ce qui se marque en écrivant sur les parties à tempo ou à battuta. Ce contraste, ce changement bien ménagé produit des essets surprenans. Dans le cours d'un

récitatif débité, une réflexion tendre & plaintive prend l'accent musical & se développe à l'instant par les plus douces inflexions du chant. Puis coupée de la même manière par quelqu'autre réflexion vive & impétueuse, elle s'interrompt brusquement pour reprendre à l'instant tout le débit de la parole. Ces morceaux courts & mesurés accompagnés pour l'ordinaire, de flûtes & de cors de chasse, ne sont pas rares dans les grands récitatifs italiens.

On mesure encore le récitatif lorsque l'accompagnement dont on le charge étant chantant & mesuré luimême, oblige le récitant d'y conformer son débit. C'est moins alors un récitatif mesuré que, comme dh l'a dit plus haut, un récitatif accompagnant l'accompagne-

RÉCITATIF OBLIGÉ, c'est celui qui entremêlé de ritournelles & de traits de symphonie, oblige, pour ainst dire, le récitant & l'orchestre l'un envers l'autre; ensorte qu'ils doivent être attentifs & s'attendre mutuellement. Ces passages alternatifs de récitatif & de mélodie revêtue de tout l'éclat de l'orchestre, iont ce qu'il y a de plus touchant, de plus ravissant, de plus énergique dans toute la musique moderne. L'acteur agité, transporté d'une passion qui ne lui permet pas de rout dire, s'interrompt, s'arrête, fait des réticences durant lesquelles l'orchestre parle pour lui; & ces silences ainsi remplis affectent infiniment plus l'auditeur que si l'acteur disoit lui-même tout ce que la musique fait entendre. Jusqu'ici la musique francoise n'a su faire aucun usage du récitatif obligé. On a tậché d'en donner quelque l

idée dans une scène du Devin de village, & il paroît que le public a trouve qu'une situation vive ainst traitée, en devenoit plus intérelsante. Que ne feroit point le recitatif obligé dans des scènes grandes & pathétiques, si l'on en peut rirer ce parti dans un genre rustique &

RECITATION; substantif feminin. Action de réciter, de prononcer un discours qu'on sait par cœur, en prenant un ton moins élevé que celui de la déclamation, & plus élevé que le ton de la simple lecture.

Sa récitation en imposé.

RÉCITÉ, ÉE; participe passif. Voyez RÉCITER.

RECITER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Recitare. Prononcer quelque discours qu'on lait par cœur. Cet écolier a bien récité sa leçon. Réciter des vers. Réciter devant une assemblée nombreuse.

Réciter, fignifie aussi raconter, faire la narration d'une chose qui s'est passée. Il va nous réciter son histoire, ses aventures.

Réciter, en termes de Musique, signifie chanter ou jouer seul dans une mulique, exécuter un récit. Voy. Récit.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troissème longue ou brève. Voyez VERBE.

RECLAMATEUR; substantif masculin. Terme de commerce. Celui qui revendique une chose qui lui appartient. Ce terme est principalement en usage dans les Amirautés de France pour signifier un négociant ou autre personne qui redemande un vaisseau ou les marchandises de son chargement, qu'il prétend n'être pas de bonne prise, & qu'il qu'il conteste aux Armateurs qui s'en l'iont emparés.

RÉCLAMATION; substantif féminin & rerme de Palais. Il se dit de l'action de revendiquer les membles qu'on a vendus à crédit, ou qu'on a loués, lorsque la vente en a été ordonnée par le Juge pour le payement des loyers de la maison. On a procédé à la vente des meubles, nonobstant la réclamation du Marchand qui prétendoit les avoir loués.

RÉCLAMATION, fignifie aussi plainte ou protestation; comme quand on dit que la réclamation contre un acte, doit être faite dans les dix ans.

On appelle réclamation contre les vœux de religion, la protestation qu'un Religieux fait contre l'émission de ses vœux, & la demande qu'il forme ensuite pour faire annuler ces même vœux.

Il y a autant de causes de réclamation, que de causes qui peuvent rendre nulle la profession religieuse. Les plus ordinaires sont lorsque le prosès n'a point fait le temps nécessaire de noviciat; lorsqu'il a prononcé ses vœux avant l'âge sixé par les Ordonnances; qu'il les a faits par crainte, par violence, ou dans un temps auquel il n'avoit pas son bon sens; ou si la profession n'a point été reçue par un Supérieur légitime, ou qu'elle n'ait pas été faite dans un ordre approuvé par l'Église.

Toure personne de l'un ou de l'autre sexe qui veut faire déclarer ses vœux nuls, pour quelque cause que ce soit, doit avoir proposé ses moyens de nullité au Supérieur ou à la Supérieure, & à l'ordinaire du lieu où le Monastère est situé, dans les cinq ans, à compter du jour de la profession: on ne doit point

Tome XXIV.

Écouter celui ou celle qui n'a point rempli cette formalité.

La disposition du Concile de Trente est consorme à ce qui vient d'être dit pour la nécessité de récla-

mer dans les cinq ans.

En France, on n'admet point ce qu'on appelle ailleurs profession tacite. La réclamation doit y être faite dans les cinq ans, non en vertu du Concile de Trente, mais en vertu d'un ancien usage qui est fondé sur la disposition de droit, ne de statu defunctorum post quinquennium quaratur. C'est ainsi que s'en expliqua M. Talon lors d'un Arrêt du 4 Mars 1627 qui est au journal des audiences.

Ainsi parmi nous le laps de cinq ans sans réclamation ne répare rien, il n'opère qu'une sin de non recevoir qui empêche d'admettre & d'écouter les plaintes contre l'émission des vœux; au lieu que dans les pays où la profession tacite est admise, le laps de cinq ans sans réclamation, est une nouvelle profession tacite qui ratisse la première & en répare tous les désauts.

On accorde quelquesois à Rome une dispense de laps de cinq ans depuis la profession, sans aucune déclaration faite au Supérieur & à l'Ordinaire: mais pour qu'une telle dispense ne soit pas abusive, il faut que celui qui l'a obtenue, n'ait point eu la liberté de proposer dans les cinq ans ses moyens de réclamation.

Quelques religieux avant de donner leur requête en réclamation, obtiennent un bref de Cour de Rome à cer effet, ce qui n'est pourtant pas nécessaire, ne s'agissant pas en cette occasion de dispenser & de relever le Religieux de ses vœux, mais seulement de juger si N n l'émission des vœux a été faite valablement.

Le Religieux qui veut réclamer contre ses vœux, n'est pas obligé de faire des poursuites à cet effet dans les cinq ans, il suffit que dans ce délai il ait protesté & proposé ses moyens au Supérieur & à l'Ordinaire, pourvu néanmoins que depuis les cinq ans il n'ait pas laissé encore écouler l'espace de dix années, parcequ'un temps si considérable feroit présumer qu'il a abandonné tacttement sa réclamation.

Quand la cause de réclamation vient de ce que la personne étant déjà liée, ne pouvoit s'engager dans l'état religieux; en ce cas cette personne peut réclamer après les cinq ans, tant que le même empêchement subsiste. Ainsi un homme marié doit toujours retourner avec sa femme, & vice versa, la semme retourner avec son mari, quand il y auroit plus de vingt ans que l'un ou l'autre se seroit engagé dans la vie religieuse.

Celui qui réclame contre ses vœux, doit être revêtu des habits de son Ordre, & demeurer actuellement dans son Monastère. Telle est la disposition du Concile de Trente; & si le Religieux se présentoit autrement, loin de l'écouter, on le trai-

teroit comme un Apostat.

La demande en réclamation de vœux ne peut être portée que devant le Juge d'Église, cette matière étant réputée purement spirituelle; ce qui est conforme à l'Ordonnance de 1539, & à l'Edit du mois d'Avril 1695: de sorte que quand il y a appel comme d'abus au Parlement d'une Sentence de l'Official en cette matière, le Parlement juge seulement s'il y a abus ou non, & pour le

fond, il renvoie les Parties devant l'Official.

Le Religieux qui réclame doit faire assigner devant l'Ossicial le Supérieur du Monastère & ceux qui ont intérêt de s'opposer à sa rentrée dans le monde. Si les faits articulés par le Religieux, paroissent pertinens, on l'admet à la preuve, & si elle se trouve concluante, le Juge par sa Sentence, déclare nulle la profession de celui qui réclame, & lui permet de rentrer dans l'état séculier.

Le Religieux qui veut réclamer contre ses vœux, ne peut pas se contenter de faire preuve de ses faits devant l'Official, & ensuite se pourvoir en Cour de Rome, & y obtenir un rescrit qui déclare ses vœux nuls; cette procédure seroit contraire à la pragmatique & au concordat qui veulent que ses causes ecclésiastiques soient jugées sur les lieux.

Il est défendu sous peine de mort aux personnes de l'un & de l'autre sexe qui ont intenté leur action en réclamation, ou obtenu des rescrits pour être relevées de leurs vœux, de se marier avant que le rescrit soit sulminé ou le procès jugé.

RECLAME; substantif masculin & terme de Fauconnerie qui se dit du cri & du signe qu'on fait à un oifeau pour le faire venir au leurre ou sur le poing, L'oiseau n'est pas venu

au réclame.

RÉCLAME; substantif séminin & terme d'Imprimerie. On appelle ainsi le mot qu'on met au - dessous d'une page, & qui est le premier de la page suivante.

RÉCLAMÉ, ÉE; participe passif.

Voyez RÉCLAMER.

ment s'il y a abus ou non, & pour le | RÉCLAMER; verbe actif de la pre-

mière conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Reclamare. Implorer, demander avec instance. Réclamer l'autorité du Prince. Réclamer le secours du ciel.

On dit, réclamer les Saints; pour dire, implorer le secours des

Saints.

RÉCLAMER, signifie aussi revendiquer. Il réclame les meubles dont on a ordonné la vente. Cet Officier l'a réclamé comme soldat de son Régiment.

On dit en termes de Fauconnerie, réclamer un aiseau; pour dire, l'appeler pour le faire revenir sur le

poing ou au leurre.

RÉCLAMER, est aussi neutre, & signifie contredire, s'opposer de paroles. Il réclame contre ce que ses collégues ont résolu. Je ne réclame pas contre cela.

RÉCLAMER, signifie aussi revenir contre quelque acte. Il pourra réclamer pendant dix ans contre cet acte. Le Religieux qui veut réclamer contre ses væux, doit proposer ses moyens dans les cinq ans.

On dit, se réclamer de quelqu'un; pour dire, déclarer qu'on est à lui, qu'on lui appartient par quelque endroit. Quand on voulut l'emprisonner, il se réclama du Major de la place.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troissème longue ou

brève. Voyez VERBE.

RECLAMPE, EE; participe passif.

Voyez Reclamper.

RECLAMPER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Terme de Marine. Raccommoder un mât rompu, une vergue brisée.

RÉCLINAISON; substantif féminin & terme de Gnomonique. Il se dit du nombre de degrés dont le plan

d'un cadran s'éloigne d'un plan exactement vertical, c'est-à-dire, du zénith.

On trouve aisément la réclinaison par le moyen suivant. Ayant tiré une ligne horisontale sur le plan propre, avec un niveau ou quart de cercle, & une autre ligne fur celle-là à angles droits; on y appliquera une règle assez large, de sorte qu'un de ses côtés soit sur la ligne qu'on a tracée perpendiculairement à la ligne horisontale, & que le plan de la règle foit perperidiculaire au plan du cadran; l'angle compris entre le côté de la règle appliquée sur le plan, & une ligne à plomb ou verticale tirée dans le plan de la règle, fera l'angle de réclinaison du plan; cet angle se peut mesurer aisément par le moyen d'un quart de cercle.

RÉCLINER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Il se dit des cadrans inclinés à l'horison, qui ne sont pas directement tournés vers un des points cardinaux.

RECLOUER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Clouer une seconde sois. Il faut reclouer la caisse & la renvoyer.

RECLURE; verbe actif irrégulier de la quatrième conjugation. Includere. Renfermer dans une clôture étroite & rigoureuse où l'on n'a aucune communication avec le reste des hommes. Il n'y a que l'Évêque qui puisse reclure un pénitent ou un religieux quand il le demande.

Il est aussi pronominal réstéchi. Il est allé se reclure dans une cellule proche de cette Eglise.

Ce temps n'a d'usage qu'à l'indicatif & au participe passit qui sait

Ν'nij

reclus, recluse, & aux temps qui en sont formés.

On dit qu'un homme est reclus dans sa chambre ou dans sa maison, quand il ne sort point & qu'il ne voit personne.

RECLUS, USE, s'emploie quelquefois substantivement, & se dit des Religieux ou autres personnes enfermées dans une clôture très-étroite, dans une cellule, dans un hermitage, éloignés du commetce & même du voisinage du reste des hommes.

Ce mot se dit principalement de ceux qui s'enserment ainsi par dévotion pour faire pénitence; il se dit aussi quelquesois des semmes qui vivent mal, que leurs maris sont reclure dans un Couvent pour y garder une prison perpétuelle.

Il y avoit autrefois un grand nombre de Reclus; ces Reclus étoient des folitaires qui s'enfermoient dans une cellule, & faisoient vœu de n'en sortir jamais.

On ne les admettoit à faire des vœux qu'après qu'ils avoient donné des preuves suffisantes de leur renonciation au monde, & qu'ils en avoient obtenu permission de l'Évêque ou de l'Abbé du Monastère dont ils se séparoient, si c'étoient des Religieux, comme c'étoit l'ordinaire; aussi les cellules des Reclus devoient-elles toujours être attenantes à quelque Monastère,

Lorsqu'ils avoient obtenu la permission du Prélat, ils étoient éprouvés pendant un an dans le Monastère, d'où ils ne sortoient point pendant toute cette année.

Après ce temps ils étoient admis à faire vœu de stabilité dans l'Église, en présence de l'Évêque; après quoi le nouveau Reclus entroit dans sa cellule, dont l'Évêque scelloit la porte de son sceau.

La cellule devoit être petite & exactement fermée.

Le Reclus avoit dans sa cellule tout ce qui étoit nécessaire à la vie; & s'il étoit Prêtre, il avoit même un oratoire consacré par l'Évêque, avec une fenêtre en dedans de l'Église d'où il pût faire son offrande à la messe, entendre chanter, chanter lui-même avec la Commumunauté, & répondre à ceux qui avoient à lui parler; mais il falloit que cette fenêtre eût un rideau en dedans & en dehors, asin que le Reclus ne pût ni voir en dehors ni être vn.

Il avoit un petit jardin près de sa cellule, où il pouvoit saire venir quelque plante & prendre l'air; & à côté de sa cellule étoient celles de ses disciples s'il en avoit, comme cela étoit ordinaire, avec une fenêtre de communication par où ils lui sournissoient ses besoins, & recevoient ses instructions.

Quand on jugeoit à propos de mettre deux ou trois Reclus enfemble, leurs cellules étoient contiguës les unes aux autres, & avoient des fenêtres de communication; & si une femme vouloit les consulter ou se confesser à eux, il falloit que ce sût dans l'Église & en présence de tout le monde.

• Quand il y avoit deux ou trois Reclus ainsi rassemblés dans des cellules voisines, ils pouvoient avoir des conférences ensemble, mais il falloit que ce ne sût que sur des matières spirituelles; ils pouvoient aussi se confesser les uns pouvoient aussi se le Reclus étoit seul, il falloit qu'il s'examinat luimême, & il n'avoit la personne à qui se confesser.

Si le Reclus tomboit malade, on ouvroit sa porte pour laisser entrer les personnes du dehors qui vou-loient l'assister; mais il ne lui étoit jamais permis de sortir sous quelque prétexte que ce fût.

Il y avoit aussi des Recluses qui menoient à peu près la même vie-Sainte Viborade vécut Recluse à Saint-Gall, & sur martyrisée par

les Hongrois en 825.

Le P. Helyot nous a donné un détail des cérémonies qui se pratiquoient lorsqu'on faisoit une Recluse, dans la vie de la Mère de Cambri, institutrice de l'Ordre de la Présentation de Notre-Dame. Lorsque la cellule qu'on lui bâtit auprès de l'Église de Sr. André de Tournai fut finie, l'Evêque vint l'attendre dès le matin à la porte de l'Eglise; à son arrivée elle se prosterna aux pieds du Prélat qui lui donna sa bénédiction & la conduisir au maître autel; puis ayant béni · le manteau, le voile & le scapu-· laire, il les lui mit & lui donna un nouveau nom.

Lorsqu'elle eut fait son vœu, l'Évêque après avoir fait un discours public concernant les engagemens de la Recluse, la conduisit processionnellement à sa celluse, le Clergé chantant le long du chemin, veni sponsa Christi. De là l'Evêque l'ayant encore bénie de nouveau, consacra sa celluse, & l'y enferma pour touiours.

Le 5 Octobre 1403, Agnès du Rochier, fille d'un riche marchand de Paris, qui demeuroit dans la rue Thibautodé, se sit Recluse à l'âge de dix-huit ans, à la Paroisse de Sainte Opportune, & mourut dans sa cellule à quatre-vingt-dix-

huit ans.

RECLUSERIE; substantif féminin.

On a ainsi appelé les cellules des recluses & reclus. Voy. RECLURE.

RECOCHER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Terme de Boulangerie. Il se dit de l'action de rebattre la pâte avec le plat de la main.

RECOGNÉ, ÉE; participe passif. Voy. RECOGNER.

RECOGNER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Terme populaire qui signisse repousser. Quand l'ennemi voulut attaquer ce poste, nos grenadiers le recognèrent. On a recogné sa proposition, ses prétentions.

RECOIFFER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Coisser une seconde sois. Le vent l'a décoisfée, il faut la recoisser. Recoissez la bouteille que voûs venez de décoisser. RECOIN: substantif me seules sois

RECOIN; substantif masculin. Coin plus caché & moins en vue. On l'a cherché dans tous les coins & recoins du château.

On dit figurément & familièrement, les recoins du cœur; pour dire, les replis du cœur, ce qu'il y a de plus caché dans le cœur.

RÉCOLÉ, ÉE; participe passif. Voy. RÉCOLER.

RÉCOLEMENT; substantifmasculin.
Terme de Palais. Il se dit d'une formalité usitée dans les procès criminels, qui consiste à relire à chaque témoin sa déposition & à l'interpeller de déclarer s'il y persiste, ou s'il veut y ajouter ou diminuer, dont on dresse un acte que l'on appelle le procès-verbal de récolement.

Cette, formalité qui étoit inconnue dans le Droit Romain, a été introduite parmi nous pous s'assures d'autant mieux de la vérité des dépositions; elle n'a lieu que dans les procès qui sont reglés à l'extraordinaire, & il faut qu'il y ait un jugement qui ordonne que les témoins ouis aux informations, & autres qui pourront être ouis de nouveau, seront récolés en leurs dépositions, & si besoin est, confrontés à l'accusé. Ce Jugement est le premier acte qui régle la procédure à l'extraordinaire.

Néanmoins les témoins fort âgés, malades, valétudinaires, prêts à faire voyage, ou dans quelqu'autre nécessité urgente, peuvent être répétés avant qu'il y ait un Jugement qui l'ordonne; mais la répétition ou récolement du témoin ne vaut pour confrontation contre l'accusé contumace, qu'après qu'il a été ainsi ordonné par le Jugement de contumace.

En tout procès réglé à l'extraordinaire, les témoins doivent être récolés, quand même ils autoient éré ouïs devant un Conseiller de Cour souveraine.

Les témoins doivent être assignés pour le récolement; s'ils font défaut, on les condamne à l'amende, &c en cas de contumace, le Juge peut ordonner qu'ils seront contraints par corps.

Ils doivent être récolés chacun féparément, & après serment par eux prêté & lecture faite de la déposition, on interpelle le témoin de déclarer s'il veut y ajouter ou diminuer, & s'il y persiste on en fait mention, & on écrit ce qu'il ajoute ou diminue; on lui lit ensuite le récolement, lequel doit être paraphé & signé dans toutes ses pages par le Juge & par le témoin, si celui-ci sait ou veut signer, sinon on doit faire mention de son resus.

Le récolement ne se réitère point, encore qu'il ait été fait pendant l'absence de l'accusé, & que le procès ait été instruit en dissérens temps, ou qu'il d'ait plusieurs accusés.

Le procès-verbal de récolement doit être mis dans un cahier séparé

des autres procédures.

Lorsqu'il a été ordonné que les témoins seront récolés & confrontés, la déposition de ceux qui n'ont pas été confrontés, ne fait point de preuve, à moins qu'ils ne soient décédés pendant la contumace de l'accusé.

En procédant au Jugement d'un procès criminel, s'il s'agit d'un crime auquel il puisse échoir peine afflictive, & que les charges soient fortes, les Juges peuvent ordonner le récolement & la confrontation des témoins, quoique cela n'ait pas été fait précédemment.

Dans la visite du procès on fait lecture de la déposition des témoins qui vont à la décharge, quoiqu'il n'aient point été récolés ni confrontés, pour y avoir par les Juges tel égard que de raison.

Les témoins qui depuis le récolement, rétractent leurs dépositions, ou les changent dans des circonstances essentielles, sont poursuivis & punis comme faux témoins.

Le récolement doit être suivi de la confrontation des témoins à l'ac-

culé.

RÉCOLEMENT, se dit aussi en matière d'inventaire, de la vérification qui se fait des meubles, ou des titres & papiers compris dans un inventaire, pour reconnoître ceux qui se trouvent encore en nature, & marquer ceux qui sont en desicit.

Il y a trois cas où l'on ne fait que récoler les meubles & autres effets. io.. Quand ils ont déjà été inventoriés & qu'il se trouvent encore en nature, du moins pour la plus grande partie.

2°. Quand une femme séparée de biens, ou quelqu'autre personne justifie par des actes authentiques que les meubles lui appartiennent.

3°. Lorsque les meubles ont été saiss, & que le saisssant a droit de faire valoir sa saisse.

Dans ces différens cas le récolement tient lieu d'inventaire.
Cette manière de procéder à deux
objets, l'un d'éviter les frais, l'autre d'empêcher que les effets réclamés ne soient confondus parmi
ceux de la succession, ou de conferver le privilége spécial que celui
qui réclame les meubles peut y
avoir.

RÉCOLEMENT, se dit encore du procès-verbal de visite que sont les Officiers des Eaux & Forêts, pour vérisser si une coupe de bois a été faite consormément aux Ordonnances.

Les récolemens des ventes des bois du Roi, doivent être faits pour le plus tard six semaines après le temps de vidange expiré, par le maître, en présence du Procureur du Roi, du Garde-marteau, du Greffier, du Sergent de la garde, de l'Arpenteur qui a fait l'assette, & du soucheteur qui a vaqué au premier souchetage, s'il y en a eu, & du Lieutenant si bon lui semble.

C'est aux Procureurs du Roi à faire toutes les instances & poursuites nécessaires pour procéder aux récolemens.

Les Adjudicataires doivent être mandés huitaine avant pour convenir du jour, & nommer pour eux nouveaux arpenteurs & soucheteurs, & ce à peine de nullité du réco-

lement, ainsi qu'il a été décidé par Arrêt du Conseil des 21 Octobre 1704, 15 Octobre 1706, premier Septembre 1708, & 13 Août 1709.

Le Procureur du Roi de sa part doit nommer un arpenteur & soucheteur; si le marchand refuse d'en nommer, il doit être passé outre par ceux qui ont été nommés par le Procureur du Roi, & le rapport réputé contradictoire.

La première opération du récolement, est de procéder à la reconnoissance des pieds corniers, parois, arbres de lisière & baliveaux, sur la représentation des procès-verbaux

d'assiette & martelage.

La seconde, de visiter la vente dans toutes ses parties, afin de reconnoître si elle a été bien usée, vidée & nettoyée.

La troisième, est de faire le souchetage aux environs & dans les réponses des ventes, & dresser procès-verbal des délits qui y ont été commis pendant l'exploitation.

Le procès-verbal du second souchetage doit être répété & confronté sur le premier s'il y en a eu, & la différence qui se trouve de l'un à l'autre marquée en détail, asin de connoître de quels délits l'adjudicataire se trouve responsable, si lui ou ses sacteurs n'en ont fait leur rapport dans le temps prescrit par l'Ordonnance.

L'arpenteur dans son procès-verbal particulier, doit marquer exactement la quantité de terrein qu'il a trouvé dans la vente récolée, & s'il y a de l'entrepris au-delà des pieds corniers, il le doit mesurer & en faire, la description particulière dans le plan siguratif de la vente.

S'il se trouve de la surmesure entre les pieds corniers, le Marchand doit être condamné de la payer à proportion du prix principal & des charges de l'adjudication. S'il y a du moins, ce qui manque lui doit être rabattu à proportion fur le prix de son adjudication, ou remboutsé en argent sur le prix des ventes de l'année suivante, sans qu'il soit permis de donner aucune récompense en bois, ni de saire compensation de surmesure avec le manque de mesure.

S'il se trouve de l'outre-passe audelà des pieds corniers, le Marchand doit être condamné de payer le quadruple à raison du prix principal de l'adjudication, au cas que les bois, sur lesquels l'outre-passe a été faire, soient de même essence que la vente; s'ils sont de meilleure qualité & plus âgés, il doit être condamné à l'amende & restitution, selon le diamètre de chaque arbre.

RECOLER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Faire un récolement, procéder à un récolement. Récoler des témoins. Voyez Récolement.

RECOLLECTION; substantis féminin. Action par laquelle on se recueille en soi-même. Récollection intérieure. Il n'est en usage que dans le style de dévotion.

RECOLLER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Coller une seconde sois. La bordure de ce tableau s'est décollée, il faut la recoller.

RECOLLET; substantif masculin.
On appelle ainsi en France des Religieux Réformés de l'Ordre de S.
François, qui portent aussi le nom de Frères mineurs de l'étroite Observance. Cette réforme s'établit d'abord dans l'Espagne & dans le Portugal, où ces Religieux sont ap-

peles Déchaussés. Ils s'introduitirent en 1525 en Italie où ils sont connus sous le nom de Reformati, les Réformés. En 1592 Louis de Gonzague, Duc de Nevers, fit venir quelques-uns de ces Regilieux à Nevers, & leur donna un Couvent qui fut le premier de leur Ordre en France. On leur donna dans ce royaume, le nom de Recollets, qui lignifie recueillis, parcequ'ils faisoient profession de mener une vie plus austère & plus recueillie que les autres Religieux de l'Ordre de Saint François. Les Rois Henri IV, Louis XIII & Louis XIV rendirent plusieurs Ordonnances très-favorables à la propagation de cette rétorme qui, par ce moyen, s'étendit prodigieusement en France, & y forma dix provinces. Louis XIV fut si content de leurs services, au Camp de S. Sébastien, près S. Germain en-Laye, où ils avoient servi d'auphôniers, qu'il voulut qu'à l'avenir ils continuassent à exercer la même fonction dans ses armées. Les Recollets vont les jambes nues, & ont pour chaussure une espèce de focs ou de sandales fort hautes.

RECOLLIGER; (fe) vieux terme de spiritualité qui signifioit autrefois se recueillir en soi même.

RÉCOLTE; substantif séminin. Frugum perceptio. Dépouille des biens de la terre, ce qu'on recueille des fruits de la terre. Il a fait une bonne récolte de vin. Il ne partira qu'après la récolte de ses blés.

Il se dit aussi de l'action de recueillir. Il sera ici dans le temps de la récolte.

RÉCOLTÉ, ÉE; participe passif. Voyer RÉCOLTER.

RECOLTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Faire une récolte. técolte. On commence à récolter les blés.

RECOMMANDABLE; adjectif des deux genres. Commendabilis. Estimable, qui mérite d'être considéré. Cicéron s'est rendu recommandable par son éloquence. Elle a plusieurs bonnes qualités qui la rendent recommandable. Il étoit recommandable par sa valeur.

RÉCOMMANDARESSE; substantif féminin. On appelle ainsi des femmes préposées par M. le Lieutenant de Police à Paris, pour tenir des Bureaux dans lesquels on va chetcher des nourrices pour les enfans nouveaux nés.

Ces Recommandaresses doivent être veuves ou mariées, ou filles âgées au moins de quarante ans; elles sont au nombre de quatre, & la nomination en appartient à M. le Lieutenant Général de Police, devant qui elles prêtent serment.

Chaque Recommandaresse doit tenir un registre paraphé par M. le Lieutenant de Police, dans lequel doivent être inscrits, article par article, le nom, l'âge, le pays & la paroisse où demeure la nourrice, la profession de son mari, l'âge de l'enfant dont elle est accouchée, & a'il est vivant ou mort.

Les Recommandaresses sont bourfe commune entr'elles des droits qui leur sont payés à raison de 37 sous pour chaque nourrisson, par les père & mère ou autres personnes qui chargent les nourrices d'enfans, par leur ministère.

Il n'est point permis d'arrêter des nourrices ailleurs que dans ces Bureaux; au contraire il est défendu aux Aubergilles, aux Sages - Femmes, & à toutes autres personnes, sous peine de cinquante livres d'amende, de retenir ni loger les nour-

Tome XXIV.

rices & meneuses, de s'entremettre pour leur procurer des nourrissons, &c. & les nourrices ne doivent être admises à ces Bureaux pour obtenir un nourrisson, qu'en représentant le certificat de leur Curé, contenant les noms, âge, qualité, résidence, &c. dont on a parlé. Ce certificat doit même attester les mœurs & la religion de la nourrice, si elle est veuve ou mariée, & si elle n'a point d'autre nourrisson.

RECOMMANDATION; substantif féminin. Commendatio. Act.on de recommandet. It obtint sa grâce à la recommandation de cette Dame. Ce n'est pas à son mérite qu'il doit sa place, c'est à la recommandation d'un favori du Prince. Quelle horrible peine a un homme qui est sans cabale, & qui n'a que beaucoup de mérite pour toute recommandation, de se faire, jour à travers l'obscurité où il se trouve. Platon disoit que la beauté étoit une lettre de recommandation très-puissante.

On appelle prière de la recommandation de l'ame, la prière que l'Eglise fait à Dieu pour les agonisans.

RECOMMANDATION, se dit en termes de Palais, de l'opposition qu'on fait à la sortie d'un prisonnier arrêté à la requête de quelqu'un.

Le procès-verbal de recommandation doit contenir les mêmes formalités que le procès-verbal d'écroue: il doit être précédé d'un commandement fait au prisonnier amené entre les deux guichets, & le lendemain l'Huissier le doit faire revenir au même lieu pour faire son procès-verbal de recommandation, comme s'il le constituoit de nouveau prisonnier; il doit y exprimer les causes de la recommandation, & les arrêts, jugemens & autres actes en vertu desquels la recommandation est faite. On y doit aussi exprimer le nom, surnom & qualité du prisonnier, & ceux de la partie qui le fait recommander, & le domicile qui doit être élu par cette partie, au lieu où la prison est située, le tout à peine de nullité. Ce procès-verbal doit être aussi signissé, & copie laissée au prisonnier en parlant à sa personne, & l'Huissier doit faire mention du tout dans son procès-verbal, à peine de nullité.

La recommandation peut être faite sur un homme emprisonné pour dettes, ou sur un homme dé-

tenu pour crime.

Celui qui est emprisonné pour dettes, peut être recommandé pour d'autres dettes & par d'autres créanciers, mais il ne peut être recommandé pour crime; &, vice versa, celui qui est emprisonné pour crime, ne peut être recommandé pour dettes civiles. Néanmoins, lorsque le prisonnier qui a eu quelque administration se trouve condamné pour crime capital, s'il est recommandé pour une dette qui dérive du fait de son administration, on dissère l'exécution jusqu'à ce qu'il ait rendu compte.

Un prisonnier détenu pour crime, peut être recommandé pour d'autres crimes, & dans ce cas on préfère la recommandation qui est faite pour le crime le plus grave.

Quand l'emprisonnement pour dettes est déclaré nul par quelque désaut de sorme, cela emporte aussi la main-levée des recommandations; mais quand l'emprisonnement est valable en la sorme, les recommandations riennent, quoique l'élargissement du prisonnier ait été ordonné par le mérire du sond sur le premier emprisonnement.

RECOMMANDATION, se dit aussi de l'estime qu'on a pour le mérite. Il étoit en grande recommandation dans cette ville. On doit avoir la probité en recommandation présérablement à la fortune & aux dignités.

On dit, faire des recommandations à quelqu'un; pour dire, se recommander à quelqu'un, lui faire

ses complimens. Il vieillit.

La première syllabe est très brève, la seconde brève, la troisième moyenne, la quatrième longue & les autres brèves au singulier, mais la dernière est longue au pluriel.

RECOMMANDÉ, ÉE; participe pafsif. Voyez RECOMMANDER.

RECOMMANDER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Commendare. Ordonner à quelqu'un charger quelqu'un de faire quelque chose. Il a recommandé à son fils de prendre soin de la maison. La Cour recommanda à l'Ambassadeur de suivre ponctuellement ses instructions. Cela leur sut recommandé sous peine d'être chassés. Il m'a beaucoup recommandé de vous assurer de son respect.

RECOMMANDER, signifie aussi, exhorter quelqu'un à quelque chose, à faire quelque chose. On doit recommander aux jeunes gens de ne pas fréquenter les libertins. Il a recommandé à ses disciples la lecture des bons Auteurs. Les Espagnols recommandent à leur ensans la gravité.

RECOMMANDER, signisse aussi, prier d'être favorable à..... prier d'avoir attention à.... d'avoir soin de...... Cet homme est un sujet distingué que je vous recommande. On a recommandé cet Officier au Ministre. Je vous prie de recommander mon affaire à votre ami qui est chargé d'en faire le rapport. Elle lui recommanda en

partant les intérêts de sa sœur.

On dit, recommander quelqu'un aux prières, aux aumônes des fidelles; pour dire, exhorter à prier Dieu pour lui, à lui faire des charités. Et, recommander quelqu'un au prône; pour dire, le recommander aux prières & aux charités des Paroissiens en faisant le prône.

On dit figurément & populairement, que quelqu'un a été bien recommandé au prône; pour dire, qu'on a dit beaucoup de choses contre lui.

On dit, recommander le secret; pour dire, ordonner ou prier de

garder le secret.

On dit qu'un homme se recommande à Dieu, qu'il recommande son ame à Dieu; pour dire, qu'il réclame le secours de Dieu, qu'il prie Dieu d'avoir pitié de lui. On dit aussi populairement, qu'il se recommande à tous les Saints & Saintes du Paradis; pour dire, qu'il implore la protection de tout le monde.

On dit en termes de complimens, se recommander à quelqu'un. Diteslui que se me recommande bien à elle. Et l'on disoit aussi autresois dans le même sens, dites - lui que je me recommande à ses bonnes graces.

RECOMMANDER, signifie encore recharger un prisonnier par un nouvel écrou. Lorsqu'il étoit sur le point de sortir de prison, il a été recom-

mandé par deux créanciers.

RECOMMANDER, se dit aussi des avis qu'on donne aux Orsèvres & autres Marchands, pour arrêter des choses volées lorsqu'on les leur apporte à acheter. Cet Horloger a retenu une montre qu'on lui proposoit d'achèter, parcequ'elle lui a été recommandée.

RÉCOMMENCÉ, ÉE; participe palfif. Voyez RECOMMENCER.

RECOMMENCER; verbe actif de

la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Reite-rare. Commencer de nouveau à faite ce qu'on a déjà fait. Il a recommencé sa harangue. Il recommence son cours de Médecine. On yous prie de recommencer cette histoire. Cette Puisance n'est pas en'état de recommencer la guerre.

On dit en termes de Manége; recommencer un cheval; pour dire, le remettre aux premières leçons. Lorsqu'un cheval oublie & se dément,

il faut le recommencer.

On dit dans le style familier, recommencer de plus belle, recommencer sur nouveaux frais, pour dire, commencer de nouveau avec plus de zèle que la première sois, commencer de nouveau après s'être reposé, après avoir pris de nouvelles forces.

On dit aussi, c'est toujours à recommencer, en parlant d'un ouvrage où il y a toujours du nouveau à refaire, ou d'une chose qu'on répéteroit inutilement, pour dire, c'est comme s'il n'y avoit rien de fait ou de dit.

On dit proverbialement, il ne fauroit mieux dire, s'il ne recommence.

RECOMMENCER, est quelquefois verbe neutre. L'orage à recommencé.

RÉCOMPENSE; substantif féminin. Remuneratio. Le bien qu'on fait à quelqu'un, en reconnoissance d'un service ou de quelque bonne action. Le Ciel est la récompense des justes. Il sut élevé à cette dignité pour récompense de ses services. Chez les Romains, les honneurs du triomphe étoient la récompense des Généraux vi lor.eux.

Récompense, fignifie quelquefois en termes de Jurisprudence, compenfation ou dédommagement.

Oo ij

La récompense en fait de communauté, est l'indemnité qui est dûe à l'un des conjoints par l'autre qui a prosité des deniers de la communauté.

Cette indemnité a lieu, lorsqu'un des conjoints a fait des deniers de la communauté quelques impenses ou améliorations sur ses propres, ou qu'il a racheté quelque rente qu'il devoit de son chef : dans ces cas & autres femblables, celui qui a profité des deniers de la communauté doit récompense à l'autre conjoint ou à ses héritiers, conformément aux articles 232 & 234 de la Coutume de Paris; autrement il dépendroit des conjoints de s'avantager l'un l'autre indirectement, aux dépens de la communauté, ou même de leurs propres

Quand la femme ou ses héritiers renoncent à la communauté, ils ne peuvent demander récompense au mari pour ce qu'il a tiré à son prosit de la communauté, ils ne peuvent demander que le remploi de leurs propres s'il y en a eu d'aliénés.

Mais pour les impenses & améliorations faites sur les propres de la femme, la récompense en est toujours dûe au mari, quand même la femme renonceroit à la communauté.

Il y a une autre sorte de récompense ou indemnité qui est dûe par le frère aîné à ses puinés, quand il retient tout l'enclos ou jardin joignant le château on manoir qui contient plus d'un arpent de terre. Cette récompense doit être fournie en terres du même sief, quand il y en a, sinon en d'autres terres ou héritages de la même succession, à la commodité des puinés, le plus que faire se peut, au dire de prud'hommes, ainsi qu'il est porté par l'article 13 de la Coutume de Paris.

Celle d'Étampes, art. 16, porte, qu'à défaut d'héritages, la récompense sera fournie en deniers ou autrement; que pour raison de ce, il n'est dû au Seigneur aucun quint ni rachat.

Il est encore dû une autre sorte de récompense au légataire, lorsque le testateur lui ayant laissé plus que le quint des propres, l'héritier ne veut lui abandonner que le quint, & que cet héritier trouve dans la succession des biens libres en meubles & acquêts; mais s'il n'y avoit pas d'autres biens, le légataire n'auroit point de récompense à prétendre.

On dit adverbialement, en récompense; pour dire, en revanche. Rendez-lui ce service, & en récompense il sera ce voyage pour vous.

RÉCOMPENSE, se prend quelquesois segurément pour châtiment, peine dûe à une mauvaise action. La roue sera la récompense de son attentat.

La première syllabe est brève, la seconde moyenne, la troisième longue & la quatrième très-brève. RÉCOMPENSE, ÉE; participe passif.

Voyez Récompenser.

RECOMPENSER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Faire du bien à quelqu'un en reconnoissance de quelque fervice ou de quelque bonne action. On lui a donné ce gouvernement pour le récompenser de ses services. Dieu récompense les bons & punit les méchans.

On dit aussi, récompenser les services de quelqu'un. Récompenser une bonne action, le mérite, la vertu, &c. Le monde récompense plutôt les

apparences du mérite que le mérite même.

RÉCOMPENSER, s'emploie quelquefois figurément pour signifier, punir. En le condamnant au supplice on l'a récompensé de ses crimes.

RÉCOMPENSER, signisse aussi, dédommager, indemniser. Il a perdu quelque chose dans la première affaire, mais la seconde la récompensé.

Il est aussi pronominal résléchi. Il croit que par cette entreprise il se récompensera de la perte qu'il a faite.

On dit, récompenser le temps perdu; pour dire, réparer la perte du temps.

RECOMPOSÉ, ÉE; participe passif. Voyez RECOMPOSER.

RECOMPOSER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Denud componere. Composer une seconde fois. Cet Ecolier a perdu son thême & il a été obligé de le recomposer.

RECOMPOSER, se dit en termes de Chimie, de l'action de réunir les parties d'un corps qui avoient été séparées par quelque opération.

RECOMPOSITION; substantif séminin & terme de Chimie. Action de recomposer un corps ou l'effet qui résulte de cette action.

RECOMPTÉ, ÉE; participe passif.
Voyez RECOMPTER.

RECOMPTER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHAN-TER. Comptet de nouveau pour voir si l'on ne s'est point trompé en comptant la première fois. Il faut recompter cet or, cet argent, cette somme.

RÉCONCILIABLE; adjectif des deux genres. Reconciliandus. Qui peut être réconcilié. Les amans ne le brouillent guère au point de n'être

plus réconciliables. Ces deux hommes ne sont pas réconciliables.

RECONCILIATEUR, TRICE; fubstantif. Reconciliator. Celui, celle qui réconcilie des personnes brouillées ensemble. Elle sur la réconcilia-

trice des deux frères.

RÉCONCILIATION; substantif séminin. Reconciliatio. Accommodement de deux personnes qui étoient brouillées ensemble. On travaille à leur réconciliation. La vie des amans est une vie de réconciliations & de brouilleries. La réconciliation avec un ennemi n'est souvent qu'une crainte de quelque mauvais événement. C'est une réconciliation feinte, une réconciliation plâtrée, une réconciliation sincère.

RÉCONCILIATION, se dit aussi de l'acte folennel par lequel un hérétique est réuni à l'Église, & absous des censures qu'il avoit encourues.

RÉCONCILIATION, se dit encore de la cérémonie de rebénir une Église

profanée.

La première syllabe est brève, la seconde moyenne, les deux suivantes brèves, la cinquième longue & les autres brèves, mais la dernière est longue au pluriel.

RECONCILIE, ÉE; participe passif.

Voyez RÉCONCILIER.

On dit proverbialement, qu'il ne faut point se fier à un ennemi réconcilié.

RÉGONCILIER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Reconciliare. Remettre bien ensemble des personnes qui étoient brouillées l'une avec l'autre. Il est difficile de réconcilier ceux qui ont des haines invétérées. Une affaire d'intérêt les avoit brouillés, mais je les ai réconciliés. Les vrais amans se réconciliene d'euxmêmes. L'Evangile ordonne de laisser

son offrande devant l'Autel pour s'aller réconcilier avec son ennemi.

On dit, se réconcilier avec Dieu; pour dire, demander pardon à Dieu de ses péchés, & rechercher la grace par le moyen des Sacremens.

On dit aussi, se réconcilier, lorsque peu de temps après avoir été à confesse, on y retourne avant d'aller communier, pour s'y accuser, ou des fautes légètes qu'on a commises dans cet intervalle, ou de quelque péché que l'on a oublié dans sa confession.

On dit encore, réconcilier un hérétique à l'Eglise; pour dire, lui abjuré son hérésie.

On dit aussi, réconcilier une Eglise; pour dire, la rebénir avec de certaines cérémonies quand elle a

été profanée.

RÉCONDUCTION; substantif féminin & terme de Palais. Il n'a d'usage qu'en cette phrase, tacite réconduction, qui signifie, la continuation de la jouissance d'une ferme ou d'une maison, au même prix & aux mêmes conditions, après l'expiration d'un bail, & sans qu'il ait été renouvellé.

Latacite réconduction n'a lieu que pour les baux conventionnels & non pour les baux judiciaires, ni pour les baux emphitéotiques. Et quoiqu'elle se fasse au prix & aux conditions du bail expiré, cependant les cautions de ce bail sont déchargées, & l'hypothèque tacite qui a lieu pour cette continuation de bail, ne remonte point au jour de l'ancien bail au préjudice des créanciers intermédiaires.

Suivant l'usage le plus général, la tacite réconduction est d'un an pour les héritages des champs, en payant les labours & semences qui pourroient avoir été faits les années suivantes; cependant quand les solles ou faisons des terres sont inégales pour le produit, la tacite récondu-Aion doit durer autant d'années qu'il y a de solles, comme deux ou trois années.

'A l'égard des baux à loyer, la tacite réconduction ne dure qu'autant de temps que l'habitation du locataire dureroit s'il n'y avoit point eu de bail. Le bailleur & le preneur peuvent de part & d'autre, se donner congé dans le temps réglé par l'usage, selon la nature de la loca-

donner l'absolution après qu'il a RECONDUIRE; verbe actif de la quatrième conjugaison, lequel se conjugue comme Séduire. Reducere. Accompagnet par civilité quelqu'un dont on a reçu visite. Permettez que je vous reconduise jusqu'au bas de l'escalier. Il les reconduisse jusqu'au carrosse.

> RECONDUIRE, se dit aussi dans le style tamilier en parlant de quelqu'un · que l'on fait sortir de chez soi en le maltraitant. On le reconduisse à coups

de bâton.

RECONDUIT, ITE; participe passif. Voyez Reconduire.

RECONFORT; substantif masculin. Solatium. Confolation, secours dans l'affliction. Le réconfort des affligés. Il vieillit.

RÉCONFORTE, ÉE; participe paslif. Voyez Réconforter.

RECONFORTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Conforter, fortifier. Cette liqueur réconforte l'estomac.

Réconforter, lignificit autrefois, contoler dans l'affliction; mais il vieillit dans cette acception.

RÉCONFRONTATION; substantif

feminin. Reconfrontatio. L'action de réconfronter.

RÉCONFRONTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Confronter derechef. Quand des complices se sont accusés mutuellement, ou qu'ils se sont contrariés dans leurs réponses, on les réconfronte.

RECONNOISSABLE; adjectif des deux genres. Agnoscibilis. Facile à reconnoître. Un visage difforme est plus reconnoissable qu'un autre. La sièvre l'a tellement maigri, qu'il n'est plus reconnoissable. Depuis qu'il a fait fortune, son caractère n'est plus reconnoissable.

RECONNOISSANCE; substantif séminin. Agnitio. Action par laquelle, en se remettant l'idée de quelque personne on de quelque chose, on la reconnoît pour ce qu'elle est. On lui représenta les meubles volés pour en faire la reconnoissance.

Dans les Pièces de Théâtre le dénouement se fait souvent par une reconnoissance, ou simple on double : la simple est celle où une personne est reconnue par une autre qu'elle connoît : la double est quand deux personnes qui ne se connoissent point viennent à se reconnoître, comme dans l'Iphigénie d'Euripide, où Oreste reconnoît cette Princesse par le moyen d'une lettre, & elle le reconnoît par un habit, ensorte qu'elle échappe des mains d'un peuple barbare par le secours d'Oreste; ce qui contient deux reconnoissances différentes qui produisent le même effet.

Les manières de reconoissance peuvent être extrêmement diverfifiées. & dépendent de l'invention du Poëte; mais quelles qu'elles soient, il faut toujours les choisir vraisemblables, naturelles, & si propres au sujet que l'on ait lieu de croire que la reconnoissance n'est point une siction, mais une partie qui naît de l'action même.

De toutes les beautés de la Tragédie, les reconnoissances sont une des plus grandes, surtout celle où la nature se trouve intéressée; car indépendamment des mouvemens . de tendresse qu'elle excite par ellemême, c'est par-là qu'elle parvient au but principal de la Tragédie, qui est de produire la terreur & la pitié. Dans Sophocle la reconnoissance d'Œdipe & de Jocaste, qui passe par tant d'incidens, y prend tout ce qu'il faut pour frapper plus heureusement, si l'on peut ainsi parler, le coup de la terreur, qui fait d'autant plus d'impression, qu'il est suivi d'un changement de fortune dans les principaux personnages. Remarquez encore que ce changement d'état se fait si promptement après la reconnoissance, que le spectateur n'a pas le temps de respirer. & que tout se passe dans la chaleur de fes mouvemens.

Ce n'est qu'entre les principaux personnages d'une Tagédie, que les reconnoissances produisent leur grand esset; & ce n'est aussi que des circonstances où elles sont placées, que dépend leur véritable beauté, comme dans l'Édipe, où par une reconnoissance, le sils se trouve l'époux de sa mère, & le meurtrier de son père, dont la mort lui a servi de degrés pour monter au Trône, & lui a fait contracter une alliance incesseues qui met le comble à ses infortunes.

RECONNOISSANCE, signifie aussi, gratitude, ressentiment des bienfaits reçus.

Si la bienfaisance est une marque assuée d'étendue dans l'ame, la

reconnoissance est une preuve certaine de son élévation; l'une & l'autre de ces vertus est fondée sur la grandeur & la noblesse dans les sentimens.

Ne soyons donc point surpris que les plus grands hommes, que ceux dont les pas se dirigèrent toujours vers l'héroïsme, aient aussi été les plus sensibles aux services qu'on leur rendoit.

Pyrrhus, Alexandre, Alphonse, Roi d'Arragon & de Sicile, se faisoient gloire de n'oublier jamais un

bienfait.

Les animaux mêmes qui ont le plus de noblesse dans leur instinct, ne sont-ils pas austi les plus reconnoissans? La terre prodigue ses trésors en faveur de ceux qui lui ont prêté quelques semences. Les fleuves rapportent à grands flots dans la mer les eaux qu'ils en ont reçues en vapeurs légères; de même les cœurs vraiment reconnoissans ne se laissent jamais vaincre en générolité; ils sacrifieroient tout ce qu'ils ont de plus cher, leur vie même pour ceux qui les ont obligés. Témoin le rrait suivant rapporté par des Historiens célèbres.

En 1594, le Maréchal d'Aumont prit Grodon en Bretagne, sur les Ligueurs. Il avoit ordonné de passer au fil de l'épée tous les Espagnols qui composoient la garnison de la place. Malgré la peine de mort décernée contre ceux qui n'exécuteroient pas les ordres du Général, un soldat Anglois sauva un des Espagnols. L'Anglois déféré pour ce sujer au Conseil de guerre, convint du fait, & ajouta qu'il étoit disposé à souffrir la mort, pourvu qu'on accordat la vie à l'Espagnol. Le Marechal surpris, lui demanda! pourquoi il prenoit un li grand intérêr à la conservation de cet homeme; » c'est, répondit-il, Mon-» sieur, qu'en pareille rencontre, » il m'a sauvé une fois la vie à » moi-même; & la reconnoissance » exige de moi, que je la lui sauve » aux dépens de la mienne ». Le Maréchal accorda la vie à l'un & à l'autre.

RECONNOISSANCE, signifie aussi récompense qu'on donne pour reconnoître un bon office, un service. Ce qu'il a fait pour vous mérite une reconnoissance. Vous en recevrez une honnête reconnoissance.

RECONNOISSANCE, signifie encore, aveu, confession d'une faute. Cette humble reconnoissance de sa faute lui en mérit a le pardon.

RECONNOISSANCE, se dit aussi d'un acte par écrit pour reconnoître que l'on a reçu quelque chose, soit par emprunt, soit en dépôt, ou pour reconnoître qu'on est obligé à quelque devoir. Elle m'a laissé ses diamans en garde, & je lui en ai donné ma reconnoissance.

En termes de l'alais, on appelle reconnoissance de promesse ou d'écriture privée, l'acte par lequel un homme reconnoît qu'une promesse est de lui, que l'écriture qu'on lui représente est de sa main.

Cette reconnoissance se fait devant Notaire ou en Justice. Pour opérer la reconnoissance devant Notaire, il faut qu'il en soit passé un acte, faisant mention de ladite reconnoissance.

Elle se fait en Justice lorsque le porteur d'une promesse ou autre écriture privée assigne celui qui l'a écrite ou signée, à comparoit devant un Juge compétent, pour reconnoître ou dénier l'écriture ou signature, & en cas de dénéga-

tion

tion être procédé à la vérification de cette écriture par Experts.

Tout Juge devant lequel les Parties se trouvent en instance est compétent pour la reconnoissance & vérification d'une promesse ou écriture privée; mais pour le principal il faut se pourvoir devant le Juge naturel des Parties.

Les reconnoissances & vérifications des écritures privées se font Partie présente ou dûment appelée devant le Rapporteur, ou s'il n'y en a point, devant l'un des Juges qui sera commis sur une simple requête, pourvu que la Partie contre laquelle on prétend se servir des pièces, soit domiciliée ou présente au lieu où l'affaire est pendante, sinon la reconnoissance doit être faite devant le Juge royal ordinaire du domicile de la Partie, laquelle doit être assignée à personne ou domicile; & s'il échet de faire quelque vérification, elle se fait devant le Juge où est pendant le procès principal.

L'Édit du mois de Décembre 1684 porte que, par l'exploit de demande, on peut déclarer que dans trois jours le défendeur ait à reconnoître ou dénier l'écriture, sinon qu'elle sera tenue pour reconnue; que si le défendeur dénie l'écriture, on procèdera à la vérification sur des écritures publiques & authentiques.

La reconnoissance d'une écriture privée faite devant Notaire ou en Justice, emporte l'hypothèque à compter du jour de la reconnoissance.

On procède aussi en matière criminelle à la reconnoissance des écritures privées & signatures.

Celles qui peuvent servir à l'instruction & à la preuve de quelque. crime, doivent être représentées aux accusés; & après serment par eux prêté, on les interpelle de déclarer s'ils les ontécrites ou signées, & s'ils les reconnoissent véritables.

Si l'accusé reconnoît les pièces pour véritables, elles font foi contre lui sans autre vérification, s'il les dénie, on les vérifie sur pièces de comparaison.

La procédure que l'on doit obferver dans cette matière est prescrite par l'Ordonnance de 1670, tit. 8, & par l'Ordonnance du faux.

On appelle reconnoissance d'ainé & principal héritier, une Déclaration que des père & mère ou autres ascendans font dans le contrat de mariage d'un de leurs enfans, par laquelle ils font en sa faveur une espèce d'institution contractuelle des biens qu'ils possèdent actuellement, & s'obligent à les conserver à cet enfant qu'ils reconnoissent en qualité d'aîné pour leur principal héritier.

L'effet de ces sortes de reconnoissances est réglé différemment par les coutumes.

On appelle reconnoissance d'héritages, une déclaration que l'on passe au terrier d'un Seigneur pour les héritages qui ont été amortis, quoique ces héritages ne doivent plus de cens ni autres droits seigneuriaux; c'est pourquoi cette reconnoissance s'appelle déclaration sèche: elle sert à constater la directe & la justice du Seigneur.

Tout nouveau tenancier est obligé de passer à ses frais reconnoissance au Seigneur : celui-ci peut même obliger ses censitaires à lui passer nouvelle reconnoissance tous les 30 ans, parceque cette reconnoissance supplée le titre primitif, & sert con-

Рp

séquemment à empêcher la pres-

Le nouveau seigneur peut aussi demander une reconnoissance à ses censitaires, quoiqu'ils en aient déjà passé une à son prédécesseur; mais en ce cas, la reconnoissance se fait

aux frais du Seigneur.

Une seule reconnoissance suffit pour conserver le cens ordinaire ou autre droit représentatif du cens; mais pour autoriser la perception des droits exorbitans, tels que des corvées, une seule reconnoissance ne suffit pas, il en faut au moins deux ou trois quand le seigneur n'a

pas de titre constitutif.

RECONNOISSANT, ANTE; adjectif. Qui a de la gratitude, du tessentiment pour les biensaits qu'il a teçus. Si les biensaiteurs sont sensibles à la reconnoissance, que leurs biensaits cherchent le mérite parce qu'il n'y a que le mérite qui soit véritablement reconnoissant. Il n'y a point d'hommes p'us reconnoissans que ceux qui ne se laissent pas obliger par tout le monde; ils savent les engagemens qu'ils prennent, & ne veulent s'y soumettre qu'à l'égard de ceux qu'ils estiment.

RECONNOTTRE; verbe actif de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme Connoître. Agnoscere. Se remettre dans l'esprit l'idée, l'image d'une chose, d'une personne, quand on vient à les revoir. Il a rencontré son fils, & lui a parlé sans le reconnoître. J'ai reconnu chez un Horloger la montre qu'on

vous a volée.

On dit aussi, qu'on reconnoît une chose, une personne, quoique l'on ne l'ait jamais vue, quand on s'apperçoit à quelque marque ou par quelque discours que c'est telle chose e, telle personne. Le voleur sut re-

connu à la balafre qu'il avoit au-defsous de l'ail.

RECONNOÎTRE, fignifie encore, parvenir à connoître, à appercevoir, à découvrir la vérité de quelque chose. L'auteur du crime ne fut reconnu qu'après la condamnation de l'innocent que l'on avoit accusé.

RECONNOÎTRE, signisse aussi, considérer, observer, remarquer. Il se dit principalement à la guerre. Reconnostre une troupe, un camp, un ouvrage, un défilé, un marais, &cc.

Comme le Général ne peut pas reconnoître lui-même tous les différens objets sur lesquels il a besoin d'avoir des connoissances exactes, c'est à ceux qu'il charge de ce soin de ne rien négliger pour s'assurer par eux-mêmes de tout ce qui concerne l'examen qui leur est consié, asin de ne point le tromper par de faux rapports qui pourroient lui faire prendre des partis très-préjudiciables à l'armée.

On ne doit employer dans des commissions aussi délicates & aussi importantes, que des gens courageux & très-instruits de la science militaire sans laquelle, quoiqu'avec de la bonne volonté & du zèle, il est impossible de bien juger des circonstances dont il est à propos que

le Général soit informé.

On doit reconnoître aussi le pays par où les armées doivent passer, & où elles doivent agir; cette reconnoissance est même si importante, qu'on ne doit rien négliger pour se la procurer la plus exacte qu'il est possible; sans quoi il arrive souvent, comme le dit M. le Maréchal de Puységur, qu'on donne bien des combats où l'on perd beaucoup de monde mal-à propos. Il en donne pour exemple le combat de Fribourg en 1644. Il prétend que si l'on avoit

bien connu le terrein des environs de cette ville, il étoit aisé de le faire abandonner sans combat au Général Mercy.

On dit aussi en termes de marine, reconnoître un vaisseau, un bâtiment. Et l'on dit, reconnoître une terre; pour dire, en observer la situation, afin de savoir quelle terre c'est.

RECONNOÎTRE, fignifie aussi, avouer, confesser. Il a été pardonné, parcequ'il a reconnu sa faute. Je reconnois que vous m'avez prêté cinquante écus. Il ne reconnoît pas cette dette.

On dit, reconnoître son seing; pour dire, avouer qu'on a signé l'écrit dont il s'agit. Et dans la même acception. On dit, reconnoître une lettre, une écriture, une promesse, &c.

On dit, reconnoître une redevance, une rente; pour dire, en passer un aveu, une reconnoissance.

On dit, reconnoître pour; pour dire, avouer pour. Elle n'a pas voulu le reconnoître pour son frère. Les peuples l'ont reconnu pour l'héritier légitime de la Couronne.

On dit aussi dans le même sens, il ne reconnoît ni Juge ni Supérieur. Il ne reconnoît d'autre loi que sa volonté, d'autre Maître que Dieu.

RECONNOÎTRE, signisse aussi, avoir de la gratitude. L'homme de mérite reconnost les bienfaits, les grâces qu'il reçoit.

On dit, reconnoître un service; pour dire, le récompenser. Il re-connoîtra dans l'occasion les bons of-fices que vous lui avez rendus.

SE RECCONNOÎTRE, signifie, connoître que l'on a péché, que l'on a failli & s'en repentir. Fasse le ciel que ce malheureux se reconnoisse avant de mourir. Après avoir été l'un des principaux rébelles, il se reconnue, & devint un des meilleurs sujets du Roi.

SE RECONNOÎTRE, signifie aussi reprendre ses sens, penser à ce qu'on doit faire, y faire réslexion. On l'enleva sans lui laisser le temps de se reconnoître. Il est si accablé d'affaires depuis huit jours, qu'il n'a pas encore eu le loisir de se reconnoître.

On dit, se reconnoître, commenc:r à se reconnoître en quelqu'endroit; pour dire, se remettre dans l'esprit l'idée d'un lieu, d'un pays. Il y a dix ans que je n'avois passe par cette ville, mais je commence à me reconnoître.

RECONNU, UE; participe passif.
Voyez RECONNOÎTRE.

RECONQUERIR; verbe actif irrégulier de la seconde conjugation, lequel seconjugue comme Acquerir. Remettre sous sa domination par voie de conquête. Il pense à reconquérir le pays qu'on lui a enlevé.

RECONQUÍS, ISE; participe passif.

Voyez Reconquéria.

RÉCONSTITUTION; substantiféminin & terme de Pratique. Il se dit d'une constitution de rente à prix d'argent, lors de laquelle, celui qui emprunte, s'oblige d'employer la somme à lui prêtée, au remboursement d'une autre rente par lui dûe, ce qui s'exécute par le même acte; au moyen de quoi, le nouveau créancier est subrogé aux hypothèques & priviléges de l'ancien.

RÉCONSTRUCTION; substantif féminin. Action de reconstruire & l'effet qui en résulte. Il y a une Sentence de Police du 5 Août 1735, qui ordonne l'exécution des Ordonnances & Réglemens, concernant la reconstruction de certaines maisons de la Ville de Paris

Ville de Paris,

Ppij

RECONSTRUIRE; verbe actif de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme Séduire. Reedistance. Réédisser, construire de nouveau. Il en a couté plus à faire réparer ce pout, qu'il n'en couteroit pour le reconstruire à neuf.

RECONTER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Conter une seconde sois une histoire, une aventure, &c. Recontez nous encore cetté histoire.

RÉCONVENTION; substantif séminin & terme de Palais. Action, demande que l'on forme contre celui qui en a lui-même formé une le premier, & devant le même

Juge.

La Coutume de Paris & plusieurs autres, portent que reconvention n'a lieu en Cour laie, si elle ne dépend de l'action, c'est-à-dire, si la demande en réconvention n'est la défense naturelle contre l'action premièrement intentée, & en ce cas, le défendeur peut par ses défenses se constituer incidemment demandeur.

Ainsi dans notre usage la réconvention n'est admise que lorsque la demande que forme le désendeur, est vraiment incidente & connexe à la demande principale; de sorte que si la demande formée par le désendeur est indépendante de la première, elle est regardée comme une demande principale qui doit être sormée à domicile, & jugée séparément.

Les Canonistes tiennent, que la réconvention a lieu en Cour Ecclé-fiastique, c'est-à-dire, que dans ces Tribunaux on admet plus aisément le défendeur à former toutes sortes de demandes, quoiqu'elles ne dépendent pas de la première;

mais il faut toujours que le Juge soit compétent pour en connoître, eu égard à la matière, & que ces demandes incidentes tendent à opérer une compensation; car si ces demandes ne paroissoient formées que pour embarrasser l'affaire, on ne croît pas que le Juge d'Église se portât à les joindre à la première.

RECONVOQUER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Convoquer de nouveau. A peine le Parlement fut-il prorogé, qu'on sut obligé de le reconvoquer.

RECOPIER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Copier dereches. Il avoit se mal copié cet acte, qu'il failut le recopier.

RECOQUILLÉ, ÉE; Participe paffif. Voyez RECOQUILLER.

RECOQUILLEMENT; substantif masculin. État de ce qui est recoquillé.

RECOQUILLER; verbe actif de la . première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Retrouser en forme de coquille. Este ce vous qui avez recoquillé les feuillets de ce livre?

On le dit aussi populairement d'un chapeau. Il recoquille son chapeau.

On dit proverbialement, qu'il n'y a point de si petit ver qui ne se recoquille, si l'on marche dessus; pour dire, qu'il n'y a point de si petit ennemi qui ne songe à se désendre & à nuire quand on l'attaque.

On prononce rekokilier.

RECOKD; vieux mot qui signifioit autrefois témoignage, attestation.

RECORDE, ÉE; participe passif. Voyez RECORDER.

En termes de Pratique, on appelle

exploits recordés, ceux dans lesquels l'Huissier est assisté de deux témoins

appelés Recors.

RECORDER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Répéter quelque chose afin de l'apprendre par cœur. Il ne se dit guère qu'en cette phrase, recorder su leçon.

Et en parlant d'un homme qui ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit dire en quelque occasion, on dit, qu'il recorde sa leçon. Il est du style

familier.

On dit aussi, se recorder; pour ou à faire. Se recorder avec quelqu'un; pour dire, se concerter ensemble.

RECORS; substantif masculin. Celui · qu'un Huissier ou Sergent mêne avec lui pour servir de témoin dans certains exploits, & pour lui prêter main forre en cas de besoin.

L'Ordonnance de 1667 veut que les Huissiers dans tous leurs exploits se fassent assister de deux Reçors qui figuent avec eux l'original & la copie des exploits, sans qu'ils puissent le servir de recors qui ne sachent écrire, ni qui soient parens, alliés ou domestiques de la partie; mais depuis l'établissement du contrôle des exploits, le ministère des recors n'est plus nécessaire que dans certains exploits de rigueur, tels que les saisses-réelles & les commandemens recordés faits pour parvenir à ces soites de saisses.

RECORVELÉ; vieux mot qui signi-

fioir autrefois recourbé.

RECOUCHER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Remettre au lit, coucher une seconde fois. On avoit levé ce malade, mais il a - fallu le recoucher. Il s'étoit levé à quatre heures du matin, mais il s'est recouché à cinq.

RECOUDRE; verbe actif irrégulier de la quatrième conjugation, lequel fe conjugue comme Coudre. Resuere. Coudre une chose qui est décousue ou déchirée. Il faut recoudre la doublure de cet habit. Recoudre des bas. Le chirurgien a recousu la plaie.

tâche à se bien remettre dans l'esprit | RECOUPE; substantif féminin. Ce qui s'emporte des pierres en les taillant, & dont on se sert quelquetois pour garnir & pour affermir les allées des jardins. Mettre de la

recoupe dans une allée.

dire, se rappeler ce qu'on à dire RECOUPE, se dit aussi de la farine qu'on tire du son remis au moulin. Îl ne mange que du pain de recoupe.

RECOUPE, EE; participe passif.

Poyer RECOUPER.

Recours, se dit en termes de Blason, des écus à demi-coupés, & re-

coupés un peu plus bas.

RECOUPEMENT; substantif masculin & terme d'Architecture. On appelle ainsi des retraites faites à chaque assise de pierre pour donner plus d'empatement & de solidité à un bâtiment construit sur un terrain en pente roide, ou à des ouvrages fondés dans l'eau; comme les piles d'un pont, les digues, Ġс.

RECOUPER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel fe conjugue comme Chan-TER. Couper une seconde fois. Cette robe est mal coupée, il faut la recouper. Quand en jouant aux cartes, quelqu'un coupe mal on le fait recouper.

RECOUPETTE; substantif féminin. Troilième farine qu'on tire du son

des recoupes mêmes.

RECOURBE, EE; participe passif-Voyez Recourses.

RECOURBER; verbe actif de la première conjugation, lequel fe conjugue comme CHANTER. Recurvare. Courber en rond par le bout.

Recourber une barre de fer.

RECOURIR; verbe neutre irrégulier de la seconde conjugation, lequel fe conjugue comme Accourir. Recurrere. Courir de nouveau. Le métier d'un postillon consiste à courir & recourir continuellement.

RECOURIR, signisse aussi, demander du secours, s'adresser à quelqu'un pour en obtenir quelque chose. Il fallut recourir au médecin. Elle recourut au Prince pour demander

justice.

Il se dit aussi en parlant des chofes, & signifie y avoir recours. C'est un Prince à la bonté duquel on ne recourut jamais en vain. On fut obligé de recourir aux armes. Il faut recourir au remède. On peut recourir à l'original de l'acle chez le Notaire.

En termes de marine on dit, recourir les coutures; pour dire, repasser ·légèrement le calfat sur les coutures d'un vaisseau. En ce sens ce verbe est employé activement.

RECOURRE; vieux verbe actif qui signifioit autrefois reprendre, retirer, sauver quelqu'un d'entre les mains de ceux qui l'enlevoient par force, ou quelque chose d'entre les mains de ceux qui l'emportoient.

RECOURS, substantif masculin. Action par laquelle on recherche de l'assistance, du secours. Avoir recours à la clémence du Souverain. Si vos parens vous abandonnent, à qui aurez-vous recours? Quand on est malade on a recours au médecin, aux remèdes.

Recours, signifie aussi refuge, & dans cette acception il ne s'emploie guère qu'avec le verbe substantif. Tout fon recours est en vous. Il est mon unique recours. Dieu est te recours des affligés.

RECOURS, signifie encore le droit de reprise, l'action de garantie qu'on exerce contre quelqu'un afin d'être déchargé ou indemnisé de la demande ou prétention d'un tiers. Quand une caution est obligée de payer le créancier, elle a son recours contre le débiteur principal. Il a perdu son procès, mais on lui a réservé son recours sur ses co-héritiers. On l'a condamné, sauf son recours fur le vendeur.

RECOUS, OUSSE; participe passif du vieux verbe recourre. Voyez

RECOURRE.

RECOUSSE; substantif féminin. Délivrance, reprife des perfonnes, du butin & autres choses enlevées, emmenées par force. On alla trop tard à la recousse des prisonniers & du butin que l'ennemi avoit fait.

Dans quelques Coutumes on appelle revousse ou sur-gage, la faculté que celui dont les meubles ont été vendus par justice, a de les recirer

dans un certain temps.

Les Coutumes de Tours, Angers & quelques autres appellent le retrait lignager recousse simplement. & recousse par grâce, le rémeré ou rachar conventionnel; & les rentes rachetables, rente à recousse, comme si l'on rachetoit l'héritage qui étoit chargé de la rente.

RECOUVERT, ERTE participe pas-

fif. Voyez Recouvrir.

RECOUVRABLE ; adjectif des deux genres & terme de Finance. Qui se peut recouvret. Deniers recouvrables. Fonds recouvrables.

RECOUVRE, EE; participe passif. Voyer Recouver. On disoit autrefois recouvert, pour signifier, recouvré; & l'on dit encore proverbialement en ce sens, pour un perdu, deux recouverts.

RECOUVREMENT; subst. masculin. Action de recouvrer ce qui est perdu. Il n'a pas été possible de faire le recouvrement de cette pièce. On employa envain toutes sortes de moyens pour parvenir au recouvrement des choses volées.

RECOUVREMENT, se dit aussi du rétablissement de la santé. C'est au régime qu'il doit le recouvrement de sa santé. Les alimens de bon suc sont le meilleur moyen pour procurer le recouvrement des forces d'un convalescent.

RECOUVREMENT, fignisse encore, la perception des deniers qui sont dûs, & les diligences qui se font pour cela. Il est chargé de faire le recouvrement des deniers royaux. Il travaille au recouvrement de ce qui est dû à la succession.

RECOUVRER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Recuperare. Récupérer, retrouver, rentrer
en possession, acquérir de nouveau
une chose qu'on avoit perdue. Il
fut assez heureux pour recouvrer tout
ce qu'on lui avoit volé. Il est allé à
la campagne pour tâcher de recouvrer
sa santé. Elle n'a pas encore recouvré
ses sorces. L'occasion perdue ne se recouvre point. Ce Prince a recouvré la
province que l'ennemi lui avoit enlevée.

RECOUVRER, signifie quelquefois faire la levée, la perception des deniers imposés. Il est chargé de recouvrer l'impôt du vingtième dans ce département.

RECOUVRIR; verbe actif & réduplicatif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme Offrata. Iterùm tegere. Couvrir une seconde fois. Le vent a découvert cette mair, son, il faut lu recouvrir.

RÉCRÉANCE; substantif séminin & terme de Jurisprudence. Il se dit de la possession d'une chose qui est adjugée par provision, en actendant le jugement du fond.

Quelques Coutumes appellent toute provision récréance, même en matière profane; mais communément ce terme n'est usité qu'en matière bénésiciale.

La récréance dans ces matières est la possession d'un bénésice que l'on accorde par provision à celui des contendans qui a le droit le plus apparent, & qui paroît le mieux fondé; sauf aux autres contendans à contester ensuite sur la pleine maintenue.

Le jugement qui accorde cette possession provisoire, s'appelle Jugement de récréance.

En matière de Régale la récréance

s'appelle état.

Quand les droits & titres des Parties sont si douteux, qu'il n'y a pas lieu d'adjuger la maintenue à l'une ou à l'autre, le Juge n'ordonne guère aujourd'hui le séquestre; il doit, suivant les articles 57 & 58 de l'Ordonnance de 1539, faire droit sur le possessoire, & adjuger la récréance au possesseur, sauf à juger dans la suite l'instance possessoire par jugement de pleine maintenue, sans user à cet égard de renvoi pardevant le Juge de l'Eglise sur le pétitoire. Au grand Conseil on ordonnoit plus communément le séquestre.

En adjugeant la récréance à celui qui a le droit le plus apparent, on lui adjuge aussi les fruits & revenus du bénésice du jour de ses provisions, & l'on conda nne l'autre contendant à rendre ceux qu'il a

perçus.

Les Sentences de réctéance sont exécutoires nonobstant l'appel, suivant l'Ordonnance de 1667, pourvu qu'elles soient rendues par des Juges Royaux ressortissans aux Cours sans moyen; qu'ils aient assisté du moins au nombre de cinq nommés dans la Sentence; & si c'est sur instance, ils doivent signer la minute de la sentence.

Quand la récréance est accordée par arrêt, celui qui l'obtient n'est pas tenu de donner caution; mais si c'est seulement par Sentence, ildoit faire au Gresse les soumissions en tel cas requises & élection de domicile.

La caution que donne le recrédentiaire est pour la restitution des fruits, au cas que la Sentence de récréance soit insirmée.

Le jugement de récréance doit être exécuté avant qu'il foit procédé sur la pleine maintenue.

Lorsqu'il échet de juger séparément la provision avec le fond, il n'est pas permis aux Juges de cumuler l'un & l'autre, & de prononcer par un même jugement sur la récréance & sur la pleine main tenue, parceque cela se feroit en fraude de l'appel, qui est une voie de droit: on ne pour oit plus demander la provision après le jugement de la pleine maintenue, de sorte que la provision ne seroit pas exécutée nonobstant l'appel.

Le dévolutaire peut prendre la possession de droit, mais il ne peut pas la prendre de fait avant qu'il ait obtenu une sentence de récréance ou de maintenue, suivant l'Ordonnance de Henri II.

RÉCRÉANCE, est encore usité dans cette phrase, lettres de récréance, qui se dit, soit des lettres qu'un Prince envoie à son Ambassadeur, pour les présenter au Prince d'auprès duquel il le rappelle; soit des lettres que ce Prince donne à un Ambassadeur, afin qu'il les rende à son retour au Prince qui le rappelle. Le Roi a envoyé une lettre de récréance à son Ambassadeur pour le faire revenir. Le Roi d'Espagne a donné une lettre de récréance à l'Ambassadeur de France, lorsqu'il a pris son audience de congé:

RÉCRÉATIF, IVE; adjectif du style familier. Jucundus. Qui récrée. Un livre plein de traits plaisans & récréatifs. Une semme aimable & récréa-

tive.

RÉCRÉATION; substantif séminin.

Animi relaxatio. Divertissement
pout se délasser de quelque travail.

La promenade est une récréation aussi
utile qu'agréable après un travail d'esprit. Le jeu des échecs est plutôt une
occupation qu'une récréation.

Dans les Communautés religieufes, on appelle l'heure de récréation, l'heure de la récréation, un certain temps que l'on passe à se délasser &

à s'entretenir.

On dit aussi, qu'un Ecolier, qu'un Religieux est à la récréation, pour dire, qu'il est avec les autres pendant le temps destiné pour la récréation.

Les deux premières syllabes sont brèves, la troisième longue & les autres brèves au singulier, mais la dernière est longue au pluriel.

RÉCRÉDENTIAIRE; subst. masculin & terme de Jurisprudence. Il se dit de celui qui demande la récréance ou provision d'un bénésice, ou de celui auquel la possession en a été adjugée comme ayant le droit le plus apparent.

RÉCRÉE, ÉE; participe passif. Voyez Récréer.

RÉCRÉER:

RECRÉER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Oblectare. Réjouir, divertir. Ce jeu récrée & n'attache pas. Quand on a beaucoup gravaillé, il faut un peuse récréer.

Il s'emploie plus ordinairement dans les phrases suivantes: le vin récrée les esprits; pour dire, ranime les esprits. Le vert recrée la vue; pour dire, le vert fait plaisir à la vue.

RECRÉER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Iterum creare. Créer une seconde fois. Ces offices furent supprimées en telle année, mais on les recréa l'année suivante.

RÉCRÉMENT; substantif masculin & terme de Médecine. On a ainsi appelé des humeurs ou sucs qui se séparent de la masse du sang par des couloirs qui les distribuent à différentes parties du corps pour des usa ges particuliers.

Il y a des récrémens qui sont destinés pour la génération & la nourriture des enfans dans le sein de la mère, & pour les alimens pendant un temps après leur naissance; tels sont dans les animaux mâles la liqueur prolifique, & dans les femel. les, le suc des ovaires, qui fournit la première nourriture au germe animal, lorsque l'œuf est sécondé par la semence, le suc nourricier qui est filtré par la matrice pour nourrir l'enfant dans le sein de la mère, enfin le lait qui est séparé dans les mamelles, pour l'alimenter après sa naissance.

Il y en a d'autres qui sont filtrés & disposés dans différentes parties du corps, pour l'usage de ces parties mêmes; ceux ci peuvent être réduits à trois genres, savoir, aux récrémens dissolvans, aux récré-

Tome XXIV.

mens lubrifians, & aux récrémens humectans.

Les récrémens dissolvans sont la salive, le dissolvant de l'estomac, le suc pancréatique, la bile, & le suc dissolvant intestinal.

Les récrémens lubrifians sont les sucs muqueux qui servent à enduire les filtres, les conduits & les cavités par où passent & où séjournent les récrémens dissolvans, & les excrémens qui pourroient blesser ces parties par leur acrimonie; ils servent aussi à couvrir la surface intérieure des cavités où l'air a accès, pour éviter que les sels dont l'air est chargé n'agissent sur ces parties, & pour empêcher le desséchement auquel elles seroient exposées, si elles étoient continuellement & immédiatement touchées par l'air.

Les récrémens lubrifians différent beaucoup entre eux, surtout pour les différens degrés de consistance qu'ils doivent avoir selon l'acrimonie des sucs & l'impression de l'air auxquelles ils s'opposent, & selon la nature, l'action & l'usage des différentes parties qu'ils enduisent & humectent. Ils paroissent même de différentes natures : les uns sont plus onctueux, les autres sont plus glaireux; il y en a qui ne font pas entièrement privés de sels, comme les humeurs du nez; d'autres à en juger par leur insipidité, paroissent en être entièrement privés; tels sont ces crachats que fournissent les poumons dans l'état de santé : ainsi il y a de la différence entre les huiles muqueuses qui fournissent ces différens récrémens.

Les récrémens lubristans servent non-seulement à enduire les parties dont nous venons de parler, mais ils se mêlent aussi avec les récrémens dissolvans, & avec la

Qq

semence, pour retenir & assujettir leurs parties actives; de là vient la consistance un peu épaisse de la semence, la tenacité de la bile, la consistance limoneuse de la salive, &c.

Les récrémens humectans sont formés d'une eau très-vaporeuse, légèrement huileuse, qui relâche, humecte & lubrisse toutes les parties qui agissent & qui frottent les unes contre les autres; tel est l'usage des larmes qui mouillent continuellement les yeux, de la sérosité qui humecte la plèvre, la surface des poumons, le péritoine, la surface extérieure des intestins, les membranes des jointures, celles qui couvrent les muscles, &c.

RECRÉMENTIEL, ELLE, ou RÉ-CREMENTEUX, EUSE; adjectif & termes de Médecine. Ils ne sont guère usités qu'en ces phrases, humeurs récrémenteuses, humeurs récrémentielles; pour dire, des matières qu'on regarde comme des récrémens. Voyez Récrément.

RECRÉPIR; verbe actif & réduplicatif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Crépir de nouveau. Ce mura été mal

crépi, il faut le recrépir.

RECRÉUSER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter Creuser dereches. Ce puits n'est pas assez prosond il faut le recreuser.

RECRIBLER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Cribler plusieurs sois. Il a fait cribler & recribler son blé.

RÉCRIER; (se) verbe pronominal réfléchi de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Exclamare. Faire une exclamation sur quelque chose qui surprend & qui paroît extraordinaire, soit en bien, soit en mal. On se récria d'admiration à la première scène du dernier acte de la pièce. Tout le monde s'est récrié d'indignation contre le délateur.

RECRIMINATION; substantif féminin. Recriminatio. Occupation, reproche, injure tendante à repousser une autre accusation, un autre re-

proche, une autre injure.

En matière criminelle, quand la récrimination porte sur le même fait, il faut d'abord juger laquelle des Parties demeurera l'accusé & l'accusateur. La plainte qui est la dernière dans l'ordre des dates, est ordinairement regardée comme récriminatoire, à moins que par les circonstances & par le vu des charges il ne paroisse que le dernier plaignant est véritablement la partie sousse.

La récrimination se fait quelquefois par l'accusé en accusant l'accusateur d'un autre délit; mais cette
espèce de récrimination n'est point
reçue en France quand il ne s'agit
que d'un délit égal ou plus leger. La
même chose s'observoit chez les Romains, suivant la loi 19 cod. qui accusari possunt vel non; & autrement
il n'y auroit point de coupable qui ne
s'efforçât par une accusation fausse
ou véritable d'éluder celle qui a été
intentée contre lui.

Il en seroit autrement si la plainte récriminatoire étoit pour un délit beaucoup plus grave que celle qui fait l'objet du premier plaignant.

RECRIMINATOIRE; adjectif des deux genres & terme de Palais. Qui récrimine. Plainte récriminatoire.

RÉCRIMINER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Ré-

pondre à des accusations, à des reproches, à des injures, par d'autres accusations, d'autres reproches, d'autres injures. Il se dit principalement en cette phrase, en récriminant,

RÉCRIRE; verbe actif irrégulier de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme ÉCRIRE. Écrire de nouveau, écrire une autre fois. Ce bail est mal écrit, il faut le récrire

RÉCRIRE, signifie aussi, écrire une feconde & troissème lettre. Il n'a pas faisi le sens de ma lettre, il faut que je lui récrive.

RÉCRIRE, signifie encore faire réponse par lettres. J'ai reçu sa lettre, mais il est inutile que je lui récrive.

RECRIT, ITE; participe passif. Voy. Récrire.

RECROISETTÉ, ÉE; adjectif & terme de l'Art Héraldique. Il se dit des croix dont les branches sont terminées par d'autres croix.

CROISILLES, en Normandie, de fable à trois croix recroifettées d'or.

RECROÎTRE; verbe neutre de la quatrième conjugaison, lequel se conjugue comme connoître. Denuò crescere. Croître de nouveau. Les ongles, les cheveux recroissent quand on les a coupés.

RECROQUÉVILLÉ, ÉE; participe passif. Du parchemin recroquevillé. Voyez Recroqueviller.

RECROQUEVILLER; (se) verbe pronominal réstéchi de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Il se dit particulièrement en parlant de l'effet que le seu produit sur du parchemin, sur la couverture d'un livre qui se retire & qui se replie, lorsqu'on l'en approche trop près. Quand on lis auprès du seu la couverture du livre est sujette à se recroqueviller.

Il se dit aussi des seuilles des plantes & des arbres, lorsque le soleil les a trop desséchées. Il a saic si chaud que les seuilles de cet arbre se sont toutes recroquevillées.

RÉCROTTER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHAN-TER. Crotter de nouveau. On a beau se décrotter, on ne sauroit marcher dans la Ville sans se recrotter.

RECROYAUMENT; vieux mot qui fignifioit autrefois à regret, par force.

RECRU, UE; adjectif. Fessus. Harassé, las, qui n'en peut plus de trop de fatigue. Ces chevaux sont se recrus qu'ils ne peuvent plus mar-

RECRUE; substantif séminin. Militume collectio. Nouvelle levée de gens de Guerre, pour remplacer les cavaliers & les soldats qui manquent dans une Compagnie, dans un Régiment.

Lorsque le Roi trouve à propos d'accorder des routes pour des remontes, il veut que les Majors des Régimens, tant d'Infanterie, que de Cavalerie, Hussards & Dragons, & les Aides-Majors des Bataillons, qui sont séparés des corps de Régimens, envoient au commencement du quartier d'hiver au Sécrétaire d'État de la guerre les Mémoires des routes dons chaque Capitaine a besoin, soit pour les recrues d'hommes, où les chevaux de remonte de sa Compagnie.

Les routes qui sont expédiées pour faciliter aux Officiers les moyens de faire des recrues & des remontes, sont adressées au Major de chaque régiment, lequel en doit tenir un contrôle où il marque à quoi il les a délivrées & envoyées, & les Officiers qui les reçoivent sont

Q q iį

obligés à leur retour au Corps de les lui remettre, pour les renvoyer au Sécretaire d'État de la Guerre.

Quand on délivre directement des routes à des Officiers pour la conduite de leurs recrues, il en est donné avis aux Majors du Corps dont ils sont, afin qu'ils puissent se les faire remettre à l'arrivée de ces Officiers, & se rendre compte de l'usage qui en aura été fait.

Par deux Ordonnances de Louis XIV & de Louis XV, dont l'une est du 5 Mars 1686, & l'autre du 1 Mai 1717, il est défendu aux Officiers de mener à leur Régiment des Soldats de recrues hors d'état de fervir; & les Officiers conducteurs de recrues & de remontes, qui apprennent pendant leur route que les Régimens qu'ils vont joindre ont changé de quartier & de garni-

recrues ou remontes aux commandans ou Intendans des Provinces où ils se trouvent, pour qu'ils leur expédient de nouvelles routes.

son, doivent se présenter avec leurs

Il y a des peines portées par les Ordonnances contre les Maires, Échevins, Consuls, Syndics, ou Marguilliers, qui composeroient avec des Officiers de recrues, ou d'une troupe, pour convertir l'étape en argent, & qui enverroient au Sécrétaire d'État de la Guerre, & à l'Infandant de la Généralité la copie de la route d'une troupe de recrues ou de remonte, qui n'y auroit point passé, ou séjourné.

Losqu'une recrue est arrivée au Régiment, un sergent après qu'elle a été conduite chez le Commandant & le Major de la Place, doit la mener à celui qui commande le Régiment pour qu'il l'examine & reçoive les hommes qui sont bons, & congédie ceux qui ne sont pas con-

venables. Ensuite on mêne ceux qui sont conservés chez le Commissaire qui les enregistre, de-là chez le Major du Régiment qui prend le signalement de chaque soldat. On doit faire donner à chacun de ces soldats du linge, des souliers & généralement ce dont ils peuvent avoir besoin, & pricipalement les faire promptement vêtir avec l'uniforme du Régiment. On leur fait vendre tout ce qui dépend de leurs vieux vêtemens de bourgeois ou de paysans, afin de leur ôter le moyen. de s'en servir pour déserter, ce qui arrive souvent lorsque l'on manque à cette précaution.

RECRUE, se dit aussi de l'action de lever des hommes pour des recrues.

On a cesse la recrue.

RECRUE, se dit figurément & familièrement des gens qui surviennent dans une compagnie sans qu'on les attende. Vous nous amenez une recrue fort agréable. Nous nous serions bien passé de cette recrue. Il se dit plus ordinairement en bien qu'en mal.

La première syllabe est très-brève

& la seconde longue.

RECRUTE, EE; participe passif-

Voyez RECRUTER.

RECRUTER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Faire des recrues pour remplacer les soldats, les cavaliers qui manquent dans une compagnie, dans un régiment. Ce régiment a perdu beaucoup d'hommes, il a besoin d'être recruté.

On dit qu'un régiment s'est recruté en province; pour dire, qu'il y a

fait ses recrues.

La première syllabe est très-brève, la seconde brève, & la troisième longue ou brève. Voyez VERBE.

RECTA; adverbe. Mot pris du latin-& qui s'emploie dans le style familier pour dire, en droiture, directement, sans aucun milieu. Les causes des Pairs du royaume sont portés rectà au Parlement.

RECTANGLE; adjectif des deux genres & terme de Géométrie. Il se dit ou d'un triangle qui a un angle droit, ou d'un parallélogramme qui a quatre angles droits. Un triangle rectangle. Un parallélogramme rectangle.

Il s'emploie aussi substantivement pour signisser un parallélogramme qui a ses quatre angles droits. Tra-

cer un rectangle.

RECTANGULAIRE; adjectif & terme de Géométrie. Il se dit d'une sigure qui a des angles droits. Figure redangulaire.

RECTEUR; substantifmasculin. Rector. Celui qui est le chef d'une Uni-

versité.

Le Recteur a le pouvoir d'ordonner ce qu'il estime convenable pour le progrès des études & pour la police des Colléges, & de tous ceux qui sont au nombre des suppôts de l'Université. Sa fonction ne dure qu'un an, mais quelquefois il est continué. Dans l'Université de Paris, il préside au tribunal de l'Univerfité établi par le Roi en 1600. Il a pour Conseillers les Doyens des quatre Facultés, & les Procucureurs des quatre Nations qui composent la faculté des arts. Le Procureur Syndic y assiste comme partie publique avec le Greffier & le Receveur. Ce tribunal se tient chez le Recteur le premier samedi du mois, & toutes les fois qu'il y a des contestations à juger entre les suppôts de l'Université. L'appel des Sentences de ce Tribanal se relève au Parlement.

Dans quelques Académies, celui qui prélide est aussi qualissé de Recteur: par exemple, dans l'Académie royale de peinture & sculpture, la dignité de Recteur est réunie dans quatre Professeurs qui l'exercent chacun par quartier, avec le conseil des trois autres.

RECTEUR, se dit aussi en quelques provinces, comme en Bretagne, du

Curé d'une Paroisse.

RECTEUR, se dit encore chez les Jéfuites, de celui qui est le Supérieur

d'un Collége.

Les Chimistes appellent esprit redeur, la partie aromatique d'une plante. Il ne faut pas le confondre avec son essence ou huile essentielle. Esprit redeur de lavande. Dans cette phrase il est adjectif.

RECTIFICATION; substantif féminin & terme de Chimie. On appelle ainsi les purifications exactes de certaines substances, lorsqu'on fait certe purification par le moyen de la distillation ou de la sublima-

tion.

Cette opération est nécessaire pour débarasser unassez grand nombre de produits ou d'agens chimiques, du mélange des matières étrangères qui en alterent la pureté; ainsi par exemple, l'acide vitriolique retiré par une première opération, soit du vitriol, soit du soufre, se trouve toujours chargé d'une quantité confidérable. ou de matière inflammable qui le rend noir & sulfureux, ou d'eau surabondante qui l'affoiblit: on le sépare de l'une & de l'autre de ces matières étrangères par une seconde distillation dans laquelle ces substance plus volatiles que lui, sont enlevées; & cette seconde distillation se nomme concentration on rectificacation de l'acide vitriolique.

De même, lorsqu'on décompose par la distillation les matières végétales & animales, toute la portion d'huile non volatile que contiennent ces substances, ne s'élève qu'à un degré de feu assez fort pour en brûler une partie, & faire monter avec elles une portion considérable de substances salines qui mêlées avec la partie huileuse, en altèrent considérablement la pureté. Pour purifier ces huiles qu'on nomme empyreumatiques à cause de leur odeur de brûlé, on les soumet à de nouvelles distillations dans Jesquelles, à l'aide d'une chaleur moindre, on Sépare la partie la plus volatile & la plus pure de ces mêmes huiles, d'avec la portion la plus empyreumatique & la plus saline qui reste au fond du vaisseau distillatoire: c'est ce qu'on appelle rectification des huiles empyreumatiques.

Les esprits ardens qu'on obtient par une première distillation des liqueurs qui ont éprouvé la fermentation spiritueuse, sont surchargés d'une grande quantité de phlegmes & d'huile légère qui montent avec eux dans cette première distillation ; le produit de cette première distillation est ce qu'on nomme communément eau de vie. C'est un esprit ardent bien éloigné du degré de déflegmation & de pureté que doit avoir le bon esprit de vin propre aux opérations de chimie, & même à plusieurs compositions d'un usage ordinaire, telles que sont les eaux de senteurs délicates & les liqueurs fines de table. On purifie cet esprit de vin, ou plutôt on transforme l'eau de vie en esprit de vin par de nouvelles distillations bien ménagées à feu doux & au bainmarie, à l'aide desquelles on sépare la partie la plus volatile qui monte toujours la prémière à la moindre chaleur, & qui est le véritable esprit de vin, d'avec la partie la moins volatile qui reste dans l'alembic. & qui contient principalement le slegme & l'huile de vin qui en altéroient la pureté; la liqueur première de ces secondes distillations ou rectifications, est ce qu'on nomme esprit de vin rectifié.

Lorsque l'on n'a qu'une petite quantité d'esprit de vin à rectifier, l'opération devient difficile, surtout quand on veut avoir de l'esprit de vin parfaitement rectifié à cause de la très-petite quantité de liqueur première qu'on retire dans cette rectification. Plusieurs Chimistes, dans l'intention d'en obtenir davantage, ont proposé de mêler avec l'esprit de vin quelques intermèdes propres à en absorber & à en retenir le flegme & l'huile, tels que des sels desséchés & privés de l'eau de leur cristallisation, de la craie bien sèche, &c. Kunckel, pour séparer plus efficacement l'huile, prescrit de noyer dans une grande quantité d'eau l'esprit de vin qu'on veut rectifier, & de le distiller alors à une très-douce chaleur. Cette méthode est en effet très capable de faciliter beaucoup la séparation de l'huile de vin d'avec l'esprit de vin, parcequ'il est certain d'une part, qu'il y a adhérence de cette buile avec l'esprit de vin, ce qui est le plus grand obstacle à la séparation; & d'une autre part, l'esprit de vin a plus d'affinité avec l'eau qu'avec l'huile; en sorte que lorsqu'on l'étend dans beaucoup d'eau, il se détache de l'huile pour s'unir à cette eau. Cet expédient de Kunckel est donc très-bon pour faciliter la séparation de l'esprit de vin d'avec l'huile qui en altère la pureté; mais d'un autre côté, lorsqu'on le met en pratique, on est obligé de dés

pouiller ensuite l'esprit de vin de la grande quantité d'eau dans laquelle

il est noyé.

On peut éviter tous ces embarras & tous ces inconvéniens quand on opère en même temps sur une grande quantité d'eau de vie pour la transformer en esprit-de-vin; il ne s'agit, pour en avoir tout d'un coup une quantité assez considérable, que de mettre à part les douze ou quinze premières pintes de liqueur qu'on retire, par exemple, de trois cens pintes d'eau-de-vie - qu'on distille à un feu très-doux, dans un grand alembic. Comme c'est toujours la partie la plus spiritueule, la moins aqueule & la moins huileuse qui monte la première, ces douze ou quinze premières pintes sont de l'esprit de vin parfaitement rectifié, surtout lors que la chaleur a été bien ménagée. En mettant ainsi à part successive. ment les différentes portions de liqueur spiritueuse qui passent, on a de l'esprit de vin à dissétens degrés; celui qui est foible peut être rassemblé en pareille quantité, & par une nouvelle distillation on en retire autant d'excellent esprit de vin; enfin on en peut conserver aussi de moins fort qui est propre à une infinité d'usages.

Les sels volatils qu'on retire dans la décomposition de certaines substances huileuses comme les alcalis volatils qu'on obtient dans la décomposition des matières animales, sont toujours fort impurs & gâtés par beaucoup d'huile fétide empyreumatique qui monte avec eux. On les purisse, & on les en débarrasse en les soumettant à de nouvelles distillations ou sublimations à une chaleur bien ménagée. Il en est de même du beurre d'antimoine,

du cinnnabre artificiel, du phosphore & de beaucoup d'autres produits chimiques qui, en sortant des
premières distillations ou sublimations par les quelles on les fait passer,
sont toujours altérés par le mêlange de quelque matière hétérogène.
C'est pourquoi on est obligé de redistiller ou de resublimer de nouveau ces matières une ou plusieurs
sois, suivant leur nature, pour les
avoir pures. Toutes ces secondes
opérations qui ne tendent qu'à purisser ces matières, sont des rectifications.

On appelle en Géométrie reclification d'une courbe, l'opération par laquelle on trouve une ligne droite égale à une courbe.

REČTIFIÉ, ÉE, participe passif. Voy.

RECTIFIER.

RECTIFIER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Corrigere. Redresser une chose, la remettre dans l'état, dans l'ordre où elle doit être. Cette procédure est mal faite, il faut la rectifier. On rectifia les instructions qu'on avoit données à l'Ambassadeur. Rectifier un traité, une négociation.

Il se dit aussi en parlant des mœurs. La plupart des gens lisent les ouvrages de morale plus pour orner leur esprit que pour restisser leurs mœurs. Restisser ses intentions. La fortune restisse les fautes des gens heureux.

On dit en termes de Chimie; rectifier des liqueurs &c,; pour dire, les distiller une seconde ou plufieurs fois, pour les exalter & les purifier. Voyez RECTIFICATION.

On dit en Géométrie, redisser une courbe; pour dire, trouver une ligne droite qui lui soit égale en longueur.

On dit en termes d'Astronomie,

reclisser le globe ou la sphère; pour dire, ajuster & disposer le globe ou la sphère pour la solution d'un problème.

Cela se fait en déterminant d'abord le lieu du soleil dans l'écliptique, ce qui se trouve aisément par le moyen du mois & du cercle des fignes qui sont sur l'horison; ensuite on porte le lieu du soleil ainsi trouvé, sous le globe méridien immobile où les degrés sont marqués; on élève le pôle audessus de l'horison, suivant la latitude du lieu; on place l'index des heures exactement sur minuit; on dispose le quart de cercle de hauteur, s'il le faut, de manière qu'une des extrémités de ce quart de cercle soit fixée au zénith, & que l'autre parvienne jusqu'à l'horison; en sorte qu'on puisse faire tourner ce quart de cercle tout au-tour de l'horison par une de ses extrémités, tandis que l'autre demeure fixe au zénith. Quand cela est fait, le globe céleste représente la véritable position des cieux pour le foir du jour qu'on l'a rectifié, & le terrestre représente la situation de la terre pour le midi du jour où il est rectifié.

RECTILIGNE; adjectif des deux genres & terme de Géométrie. Il fe dit des figures terminées par des lignes droites. Un triangle rectiligne.

RECTITUDE; substantif séminin. Æquitas. Équité, justice, droiture. La rectitude de l'intention fait le mérite des bonnes æuvres. Ce Magistrat se conduit par une grande rectitude de mœurs. Donnez-nous, Seigneur, la rectitude de vos jugemens.

RECTO; terme emprunté du latin. La première page d'un feuillet. Il se dit par opposition à verso. Cet ar. ticle est rapporté au premier seuilles rectò du chapitre de dépense.

RECTORAT; substantif masculin. Charge, office, dignité de Recteur.

Il aspiroit au rectorat.

Il se dit aussi du temps pendant lequel on jouit de cette charge ou dignité. L'Université de Paris a révoqué son appel de la constitution Unigenitus durant le rectorat de l'Abbé de Ventadour.

RECTORERIE; substantif féminin.

Dans quelques endroits où les Curés sont appelés Recteurs, on nomme rectorerie ce qu'ailleurs on appelle Paroisse.

RECTUM; substantif masculin. Terme d'Anatomie emprunté du latin. C'est le nom d'un des trois gros intestins. Voyez Intestins.

REGU, UE; participe passif. Voyez

RECEVOIR.

En parlant d'un homme qui a été mal reçu en quelque endroit, on dit proverbialement qu'il y a été reçu comme un chien dans un jeu de quilles.

Il est aussi substantis masculin & signifie une quittance écrite sous seing privé par laquelle on reconnoît avoir reçu. Je vous en donnerai

un reçu.

RECUEIL; substantif masculin. Collectio. Amas, assemblage de divers actes écrits & autres sortes de pièces. Il a fait un recueil des meilleures pièces de poesse. Un recueil d'Arrêts, d'Ordonnances. Un reçueil de médailles, de tableaux, d'estampes.

On prononce rekeuil.

RECUEILLEMENT; substantif masculin. L'action par laquelle on se recueille. Le bruit confus d'une Cour tumultueuse ne troubla jamais son recueillement. Vivre dans un grand recueillement d'espris. Le recueillement des sens sert au recueillement de l'ame.

On prononce rekeuillemant.

RECUEILLI, IE; participe passif.
Voyer RECUEILLIR.

RECUEILLIR; verbe actif irrégulier de la seconde conjugaison, lequel se conjugue comme Accueillir. Colligere. Amasser, serrer les fruits d'une terre, faire la dépouille des fruits d'une terre. On a recueilli beaucoup de blé dans cette province. On n'a guère recueilli de vin cette année en Bourgogne. Je recueillerai beaucoup de soin cette année.

On dit figurément, recueillir une

succession.

On dit aussi sigutément recueillir du fruit de quelque chose; pout dite, en tirer de l'utilité, du prosit. Il n'a recueilli aucun fruit de son entreprise. Sa mauvaise santé est tout le fruit qu'il a recueilli de ses travaux.

RECUEILLIR, signifie aussi-rassembler, ramasser plusieurs choses dispersées. Recueillir! es débris d'un nau-

frage.

On dit figurément d'un homme curieux de tout ce qu'on dit par la ville, que c'est un homme qui s'amuse à recueillir tous les bruits de ville, toutes sortes de nouvelles.

RECUEILIR, signifie aussi compiler, réunir en un corps plusieurs choses de même nature, éparses dans un ou plusieurs auteurs Il a recueilli tout ce qu'il y a de mieux dans cet auteur. Il se propose de recueillir tout ce que les anciens Philosophes ont écrit sur cette matière. Recueillir des proverbes, des exemples, des anecdotes,

On dit, recueillir ses esprits; pour dire, rappeler ses esprits, son attention, afin de s'appliquer à la confidération de quelque chose. Il faut

Tome XXIV.

lui donner le temps de recueillir sesesprits.

On dit aussi dans le même sons, se recueillir, se recueillir en soi - même

se recueillir en-dedans de soi.

On dit figurément, recueillir les voix, recueillir les suffrages; pour dire, prendre les voix, les suffrages, les avis de ceux qui se trouvent dans une assemblée où il s'agit de juger quelque chose. C'est au Président à recueillir les vix.

RECUEILLIR, signifie quelquefois inférer, tirer induction. Tout ce qu'on peut recueillir de ce qu'il nous a dit, c'est qu'il n'est pas encore disposé à

se marier.

On dit aussi, je n'ai pu riez recueillir de tout le grand discours qu'il a fait, sinon que.... pour dire, je n'ai pu tirer autre chose de tout son discours....

RECUEILIR, signifie encore recevoir humainement & charitablement chez soi les survenans, ceux qui sont dans le besoin. Il recueille généreusement les passans chez lui. La veuve qui recueillit le Prophète, sut bien récompensée.

On prononce rekueillir.

RECUEILLOIR; substantif mascrlin & terme de Cordiers. Outil de bois dont cos artisans se servent pour tortiller leur ficelle.

RECUIRE; verbe actif de la quarrième conjugation, lequel se conjugue comme Séduire. Recoquere. Cuire une seconde sois. Quand les constitures sont décuites on les recuir. Recuire du pain. Recuire de la brique.

RECUIRE, se dit aussi dans plusieurs arts, de l'action de remettre un ouvrage au seu pour sa persection & sa conservation, pour y donner une plus grande solidité, &c. On recuit les limes, les burins, &c.

Rг

après les avoir trempés. On est parvenu en recuisant le ser sondu à le rendre capable de supporter le marteau, la lime, &c. comme le ser sorgé. Voyez RECUIT.

RECUIT, ITE; participe passif.

Voyez RECUIRE.

RECUIT, signifie aussi trop cuit. Cela est cuit & recuit. Des humeurs recuites.

RECUIT, se dit substantivement d'une opération qui consiste à faire chauffer & même rougir les métaux qui ont été écrouis par la percussion réitérée, ou par une forte compression. C'est une propriété singulière qu'ont plus ou moins tous les métaux, de se durcir, de se roidir & de perdre beaucoup de leur malléabilité lorsqu'on les frappe pendant un certain tems avec le marteau. Il semble qu'il leur arrive alors quelque chose d'assez semblable à l'effet que produit la trempe sur l'acier. Cette roideur qu'acquièrent les métaux par la percussion, & qu'on appelle écrouissement, est d'autant plus considérable & plus sensible, que les métaux sont naturellement plus durs. L'écrouissement devient si fort dans le cuivre, & même dans l'or & l'argent, que lorsqu'on plane ces métaux ils cessent bientôt d'être malléables, & qu'ils se gercent & se fendent platôt que de s'étendre. On | est donc obligé d'interrompre fréquemment ce travail, pour les raradoucir & leur rendre leur malléabilité. On y parvient facilement, en les faisant chauffer jusqu'à rougir; ce que les ouvriers appellent recuire; ainsi la chaleur produit sur les méraux écrouis le même effer que sur l'acier trempé; car si l'on fait rougir, & qu'on laisse refroidir la plus dure & la plus sèche, il redevient aussi mou & aussi ductile que le fer le plus doux.

Il y a austi un recuit pour les ouvrages de verre: il consiste à les mettre, austi-tôt qu'ils sont faits & encore rouges, dans un four où ils ne se dérougissent & ne se refroidissent que peu à peu, & fort lentement. Ce recuit des bouteilles & autres ustensiles de verre est absolument nécessaire pour qu'ils soient de quelque service; car tout verre qui s'est refroidi subitement, se casse & se brise en morceaux, non-seulement à la moindre alternative du chaud & du froid, mais même au moindre choc.

RECUL; substantif masculin. Il signisse le mouvement d'une chose qui recule, & il se dit principale-

ment du canon.

Le recul du canon est causé par l'action de la poudre, qui en s'enflammant, agit d'abord également sur toutes les parties intérieures de la chambre, ce qu'elle ne peut faire sans donner à la pièce un petit mouvement en tout sens; mais comme la résistance des côtés dirige l'action de la poudre, selon la direction de l'ame du canon, lorsqu'elle agit sur le boulet pour le pousser ou chasser en ayant, elle agit ausli vers la partie de l'ame opposée à l'ouverture de la pièce, c'est-à-dire, vers la culasse, à laquelle elle donne ce mouvement en arrière qu'on appelle recul. Le recul diminue une partie de l'action de la poudre sur le boulet, mais on ne peut éviter cet inconvénient. Si l'on vouloit empêcher l'affut de s'y prêter, l'action de la poudre le briseroit en très peu de temps.

lentement de l'acier de la trempe la plus dure & la plus sèche, il re
Le l'final fe fait sentir.

RECULADE; substantif séminin.

Action d'une ou plusieurs voitures

qui reculent. Les reculades sont dangereuses pour les gens de pied.

RECULADE, se dit sigurément & familièrement en parlant d'affaires, pour signisser ce qui en éloigne la conclusion. La recommandation de cet homme lui sera plutôt faire une reculade on'elle ne l'avancera.

RECULÉ, ÉE; participe passif. Voyez

RECULÉ, fignifie austi éloigné, lointain. C'est un des quartiers les plus reculés de Paris. C'est un peuple fort reculé de nous. Son nom passera à la postérité la plus reculée. Les temps les plus reculés. L'antiquité la plus reculée.

RECULÉE; substantif féminin du style familier. Il n'est guère usité qu'en cette phrase, feu de reculée; pour dire, un grand feu qui oblige à se reculer. On leur sit un seu de reculée.

RECULEMENT; substantif masculin. Action de reculer. Le reculement d'une voiture.

REGULEMENT, se dit aussi d'une pièce de harnois d'un cheval, qui sert à le soutenir en reculant, principalement à la descente.

RECULER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Recedere. Tirer en arrière. Il faut un peu reculer ce fauteuil, il est trop près du seu. Si vous ne vous reculez pas il pourra tomber quelque shose sur vous.

On dit, reculer une muraille, un fossé; pour dire, les reporter plus

On dit aussi figurément, reculer les bornes, les limites, les frontières d'un Royaume, d'un Etat; pour dire, les étendre, les poster plus loin.

RECULER, signisse encore sigurément,

éloigner quelqu'un, retarder quelqu'affaire. Il n'étoit pas mal à la Cour, mais cette aventure l'a fort reculé. Il n'a fait naître cet incident que pour reculer la décision de l'affaire.

RECULER, est aussi verbe neutre, & signifie, aller en arrière. Les chevaux ne pouvoient pas reculer. On fit reculer le monde. Un cheval doit reculer fur une ligne extrêmement droite, sans se traverser, sur les hanches & non sur les jarrets.

Il se dit aussi figurément des affaires & des personnes. Quand on s'est avancé jusqu'à ce point, on ne doit plus reculer. Il semble que cette affaire recule au lieu d'avancer.

On dit en termes de guerre, d'un brave soldat, d'un homme courageux, qu'il ne recule jamais, qu'on ne l'a jamais vu reculer; pour dire, qu'il n'a jamais lâché le pied devant l'ennemi, qu'on ne l'a jamais vu s'enfuir. Il aimeroit mieux se faire hacher en pièces, que de reculer.

On dit proverbialement & figurément, qu'il faut reculer pour mieux fauter; pour dire, qu'il faut céder, temporsser, pout mieux prendre ses avantages. On dit aussi, qu'un homme a reculé pour mieux sauter, lorsqu'il a négligé ou sacrissé un petit avantage présent, dans la vue de s'en procurer un plus grand dans la suite.

RECULER, signisse encore, disférer, éviter de faire quelque chose qu'on exige ou qu'on désire de nous. On a beau le presser de rendre son compte, il recule toujours. Il n'y a plus moyen de reculer.

En parlant d'un homme qui n'héfire point à accepter tout ce qu'on lui propose, qui se prête à tout ce qu'on exige de lui; on dit dans le

Rrij

style familier, quelque proposition que vous lui sassiez, il est homme à ne pas reculer.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troisième longue ou

brève. Voyez Verbe.

A RECULONS; adverbe du style familier. En reculant, allant en arrière. L'écrévisse va à reculons.

Il signisse figurément, en empirant. Son commerce va à reculons.

RÉCUPÉRER; (se) verbe pronominal réfléchi de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Se récompenser des pertes qu'on a faites. Il n'est guère usité qu'en cette phrase, se récupérer de ses pertes. On dit aussi absolument, se récupérer. Il est du style familier.

RECURRENT; adjectif & terme d'Anatomie qui s'emploie aussi substantivement. Il se dit particulièrement d'une branche de la huitième paire des nerfs cérébraux. Il y a deux récurrens; un de chaque côté, mais ils ne sont pas semblables. Le récurrent du côté droit part du tronc; lorsqu'il passe devant l'artère fouclavière, il se contourne en arrière sous cette artère, & remonte le long & à côté de la trachée-artère, en lui donnant des filets, & à l'œlophage, jusqu'à la partie postérieure du larynx. Il distribue des filets aux muscles de cette partie, au pharynx & à la glande tyroide; ensuite il s'insinue derrière les cornes du cartilage tyroïde, où il rencontre l'extrémité de la troisième branche du tronc de la huitième paire, & y communique avec elle.

Le nerf récurrent du côté gauche part aussi du tronc de la huitième paire, mais plus bas que eelui du côté droit, passe par dessous la courbe de l'aorte, se glisse derrière le canal artériel, & remonte ensuite le long & à côté de la trachée-artère jusqu'au larynx, auquel il se distribue comme le récurrent du côté droit.

RÉCUSABLE; adjectif des deux genres. Qui de droit peut être récusé. Les Juges qui sont parens des

parties, sont récusables.

Il se dit de ceux auxquels on ne peut ajouter soi. Quoique vous puissiez dire pour assurer la chose on ne vous croira point, vous êtes récusable.

RÉCUSATION; substantif féminin.

Recusatio. Il se dit de l'action par
laquelle on resuse de reconnoître un
Juge, ou un autre Officier, ou un
expert, ou même un témoin.

Un Juge peut-être recusé, tant en matière civile que criminelle, mais il faut pour cela qu'il y ait juste cause. Ces causes sont:

1 °C. Si le Juge est parent ou allié de l'une des parties; savoir, en matière civile, jusqu'aux enfans de cousin issu de germain, qui sont le quatrième degré inclusivement, & en matière criminelle jusqu'au cinquième.

Ces degrés se comptent suivant le droit canonique, & les degrés d'alliance se comptent comme ceux

de la parenté.

En outre en matière criminelle, fi le Juge porte le nom & les armes, & qu'il soit de la famille de l'accufateur ou de l'accufé, il est obligé de s'abstenir, en quelque degré de parenté ou alliance qu'il soit.

La récusation a aussi lieu, quoique le Juge soit parent ou allié des

deux parties.

La parenté ou alliance du Juge avec la femme de l'une des parties, dans les degrés ci-dessus expliqués, donne aussi lieu à la récusation, supposé que la femme soit vivante, ou qu'il y ait des enfans.

Mais si la femme est décédée sans enfans, il est seulement désendu au beau-père, au gendre & aux beauxfrères d'être Juges des parties.

2°. Le Juge est récusable lorsqu'il est prouvé par écrit, qu'il a un différend semblable à celui des

parties.

3°. S'il a donné conseil, ou s'il a connu auparavant du dissérend comme Juge arbitre, ou s'il a sollicité ou recommandé l'assaire, s'il a ouvert son avis hors la visite & Jugement du procès; mais dans tous ces cas, il est cru à sa déclaration, à moins qu'il n'y ait preuve par écrit au contraire.

4°. Si le Juge a un procès en son nom dans un Tribunal où l'une des

parties est Juge.

5°. S'il a menacé une des parties verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois qui ont précédé la récusation, ou s'il

y a inimitié capitale.

6°. Si le Juge ou ses enfans, son père, ses frères, oncles, neveux ou ses alliés en pareil degré, ont obtenu quelque office, bénéfice ou autre emploi de l'une des parties, pourvu que la nomination ait été volontaire & non forcée.

7°. Si le Juge est Protecteur, Chef ou Syndic de l'ordre, corps, collège ou communauté contre le-

quel on plaide.

Il en est de même s'il est tuteur honoraire ou onéraire, subrogé tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donataire, maître ou domestique de l'une des parties.

Enfin il peut y avoir encore d'autres causes de récusation, quoique non prévues par l'Ordonnance, lesquelles se tirent des moyens de

fait & de droit; par exemple, s'il étoir prouvé que le Juge est en grande familiarité avec l'une des parties, &c.

Le Juge qui est dans le cas de récusation, doit se recuser luimême sans attendre que la récusa-

tion soit proposée.

Si le Juge ne se récuse pas luimême, la partie qui a quelque moyen de récusation, doit le proposer aussi-tôt qu'il est venu à sa connoissance, & dans la huitaine de la déclaration du Juge ou de la partie, la récusation doit être formée.

Toute cause de récusation dois être proposée avant contestation en cause, si ce n'est que la cause soit survenue depuis, ou qu'elle ne soit venue à la connoissance de la partie que depuis que la cause a été contestée.

Si l'on veut récuser un Juge commis pour faire une descente, il faut le faire trois jours avant son départ, pourvu que le transport ait été signisié huit jours auparavant.

Les causes de récusation doivent être spécifiées dans la requête,

Le Juge qui est recusé ne doit point être présent au Jugement de la récusation.

Pour juger une récusation, les Juges doivent être au nombre de cinq, ou du moins au nombre de trois, s'il y a moins de six Juges dans le siège. A défaut de Juges en nombre sussissant pour juger la récusation, on prend des Avocats ou Praticiens du siège.

Les Jugemens qui interviennent en matière de réculation sont exécutoires, nonobstant opposition ou appellation, si ce n'est qu'il s'agisse de descente, information ou enquête, auquel cas le Juge récusé ne peut passer outre, & il doit être procédé à l'acte qui est à faire par un autre Juge ou Praticien du siège, à moins que l'intimé ne déclare qu'il veut attendre le Jugement de l'appel.

Les Juges Présidiaux jugent sans appel les récusations dans les matières dont la connoissance leur est attribuée, pourvu qu'ils soient au

mombre de cinq.

Dès qu'un Juge est recusé, il doit s'abstenir de paroître au siège, à l'Audience ou au Conseil; il ne lui est même pas permis de solliciter pour ses parens, ou autres personnes dont il prend les intérêts.

Quand la récusation est déclarée impertinente & inadmissible, la partie qui l'a proposée doit être condamnée en l'amende; le Juge peut même demander réparation des faits qui ont été préposés contre lui; mais il ne peut pas non plus assister au Jugement de la réparation.

RECUSE, EE; participe passif.

Voyez RECUSER.

RÉCUSER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Recusare. Il se dit particulièrement en parlant d'un Juge, à l'avis duquel on ne veut pas se soumettre pour les raisons qu'on allègue. Il a récusé ce Magistrat parcequ'il est protecteur de la Communauté contre laquelle il plaide. Le Président voyant qu'on vouloit le récuser, se récusa lui-même. Les Experts peuvent être récusés commes les Juges.

Il se dit aussi en parlant d'un témoin contre lequel on a des reproches à donner. Il a récusé une partie des témoins qu'on lui a confrontés.

Réquer, se dit encore en parlant de junes les personnes dont le témoi-

gnage est suspect en quelque chose. Nous récusons votre Nouvelliste, parceque c'est un menteur.

Les deux premières syllabes sont bièves, & la troisième longue ou

brève. Voyez VERBE.

Les temps ou personnes qui se terminent par un e séminin, ont la pénultième syllabe longue.

REDACTEUR; substantif masculin. Celui qui rédige. Rebuffe, Fontanon sont des Rédacteurs des Ordonnances des Rois de France.

RÉDACTION; substantif féminin. Action par laquelle on rédige. La rédaction des Canons, des Ordon-

nances, de la coutume.

REDAN; substantif masculin. Pièce de fortification à angles saillans & rentrans, dont les faces se flanquent réciproquement. On place les redans sur les lignes, de distance en distance, pour les couvrir & les désendre, sur la tête d'un pont, sur un passage, &c.

REDARGUER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Redarguere. Reprendre, réprimander, blâmer. Il redargue continuellement ses écoliers. Il y a bien des vers à

rédarguër dans ce poëme.

REDDITION; substantif féminin. Deditio. Action de rendre. En ce sens. il ne se dit proprement qu'en parlant d'une place qu'on remet entre les mains de l'armée qui l'assiége. Il vient de passer un courier qui va annoncer à la Cour la reddition de la citadelle.

Il se dit aussi en parlant d'un compte qu'on présente pour être arrêté. On ne saura ce qu'il doit qu'après la reddition de son compte.

REDÉBATTRE; verbe actif & réduplicatifirrégulier de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme BATTRE. Débattre de nouveau. On n'est pas reçu à redébattre les articles d'un compte quand les dé-

bats ont été jugés.

REDÉCLARÉR; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Déclarer de nouveau. Après lui avoir déclaré son intention verbalement, il la lui redéclara par écrit.

RÉDÉDIER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation,, lequel se conjugue comme CHAN-TER. Dédier de nouveau. On redédie les Églises quand elles out été

profanées.

RÉDEFAIRE; verbe actif & réduplicatif irrégulier de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme FAIRE. Défaire de nouveau. Il a fallu défaire & redéfaire cet ou-

vrage cinq ou fix fois.

REDÉLIBÉRER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequet se conjugue comme Chanter. Remettre une chose en délibération. On avoit délibéré là dessus, mais un incident qui est survenu a obligé de redélibérer.

REDÉLIVRÉR; verbe actif & réduplicatif de la première conjugaifon, lequel se conjugue comme Chanter. Délivrer de nouveau. Il est en prison pour la troisième sois, & il espère qu'on le redélivrera en-

core.

REDEMANDER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Demander une seconde sois. Il a déjà demandé cela inutilement, & ce seroit en vain qu'il le redemanderoit.

Il signisse plus ordinairement, demander à quelqu'un ce qu'on lui a donné, ce qu'on lui a prêté. Il

redemande les dix louis qu'il yous a prêtés. Il a redemandé à sa maîtresse tout ce qu'il lui ayoit donné.

REDEMEURER; verbe neutre & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Demeurer de nouveau. Il avoit quitté ce quartier, mais il va y redemeurer.

RÉDEMPTEUR; substantif masculin. Redemptor. Celui qui rachette. Ce terme est consacré pour signifier Notre-Seigneur Jisus-Christ qui a racheté les hommes par son Sang. Le Fils de Dieu est le Rédempteur du genre humain.

RÉDEMPTION; substantis féminin. Redemptio. Rachat. Ce terme est consacré pour signifier, le rachat du genre humain par Jússus-Christ. Le Fils de Dieu est mort sur la Croix pour opérer la rédemption des hommes. Le Mystère de la rédemption.

On dit, la rédemption des captifs, pour signifier le rachat qu'on fait des captifs Chrétiens qui sont au pouvoir des Insidelles. L'ordre des Mathurins & celui de la Merci sont établis pour la rédemption des cap-

tifs.

Prononcé rédamsion.

REDESCENDRE; verbe neutre & réduplicatif de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme FENDRE. Descendre une seconde fois. Il descendit & redescendit bien des sois de sa chambre.

Il s'emploie aussi activement. Vous n'avez pas assez descendu ce tableau, il faut le redescendre plus

bas.

REDEVABLE; adjectif des deux genres. Debitor. Qui est reliquataire & débiteur après un compte rendu.

320

Par le résultat du compte, il s'est trouvé redevable de mille écus.

Il se dit aussi généralement de tout débiteur à quelque titre que ce puisse être. Ainsi, en parlant des poursuites à faire contre les Tenanciers d'une terre, on dit, qu'il saut assigner, qu'il saut contraindre les redevables. Et l'on dit aussi, en parlant d'un homme qui n'a pas rendu l'argent qu'on lui a prêté, qu'il est redevable de tant.

REDEVABLE, se dit figurément, de tous ceux qui ont obligation à quel-qu'un. Cette famille lui est redevable de son illustration. Il leur est redevable

de sa vie, de sa fortune.

Il s'emploie aussi substantivement. Je suis votre redevable.

REDEVANCE; substantif séminin. Rente soncière ou autre charge que l'on doit annuellement au Seigneur d'une terre, d'un sief, &c. Redevance en grains. Redevance en argent.

REDEVANCIER, IÈRE; substantif.
Qui est obligé à des redevances. Il fit venir une partie de ses redevan-

REDEVENIR; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme Soutenir. Devenir de nouveau, recommencer à être ce qu'on étoit auparavant. Il est redevenu aussi malade que l'an passé. Il redevint plus sier qu'il n'avoit encore été.

REDÉVIDER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Dévider de nouveau. Il faut redévider cette soie.

RÉDEVOIR; verbe actif de la troisième conjugation, lequel se conjugue comme Concevoir. Étre en reste, devoir après un compte sait. Il ne me redoit que dix écus.

REDHIBITION; substantif féminin.

Restitutio. Action qui est attribuée à l'acheteur d'une chose mobilière désecueuse pour faire casser la vente.

Dans la vente des chevaux, la pousse, la morve & la courbature donnent lieu à la redhibition, mais il faut que cette action soit intentée

dans les neuf jours.

Il y a pareillement lieu à la redhibition en fait de vente de marchandises vendues par un Marchand ou artisan, lorsque la marchandise ne se trouve pas de la qualité requise par les statuts & règlemens de leur communauté; & dans ce cas l'action doit être intentée aussi tôt que l'acheteur a eu convoissance du vice de la chose vendue; néanmoins il n'y a point de temps sixe pour cela.

La redhibition peut même avoir lieu dans la vente d'un fonds, lorsqu'il s'y trouve quelque vice qui étoit inconnu à l'acheteur, & qui en rend l'usage, inutile, comme s'il exhale de ce fonds des vapeurs contagieuses.

Si la chose vendue ne se trouve pas de la qualité portée par le contrat, c'est encore une cause de

redhibition.

Au lieu de l'action redhibitoire, l'acheteur peut user d'une autre action appelée actio quanti minoris; celle-ci ne tend pas à résoudre la vente, mais seulement à obliger le vendeur de faire raison à l'acquéreur de ce qu'il a payé de trop, eu égard aux désauts de la chose vendue, & qu'il auroit probablement payé de moins s'il eût connu ces désauts.

Le redhibition ni l'action quanti minoris n'ont pas lieu dans les ventes qui se sont par autorité de Justice, parceque la Justice n'est jamais présumée présumée avoir voulu tromper perfonne.

Les Juges-Consuls connoissent de l'action redhibitoire pour marchandifes vendues entre Marchands.

REDHIBITOIRE; adjectif des deux genres. Ce qui peut opérer la red'hibibition: Vice redhibitoire. Cas redhibitoire. Action redhibitoire.

REDIGE, EE; participe passif. Voy.

Rédiger.

REDIGER; verbe actif de la première conjugation, lequel fe conjugue comme Chanter. Redigere. Mettre par écrit & réduire en ordre des constitutions, des réglemens, des décisions, des résolutions prises dans une assemblée, ce qui a été | prononcé dans un discours. On a nommé de temps en temps des Commissaires pour rédiger les Coutumes. Rédiger la déposition d'un témoin. Rédiger par écrit la délibération d'une assemblée.

Rédiger, signifie aussi, réduire en peu de mots un discours, un récit fort étendu. Il a rédigé en peu de mots tout de que cet Avocat a dit pen-

dant trois audiençes.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troissème longue ou brève. Voyez Verbe.

Les temps ou personnes qui se terminent par un e féminin, ont la pénultième fyllabe longue.

REDIME, EE; participe passif. Voy.

RÉDIMER.

REDIMER; (se) verbe pronominal réfléchi de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chan-TER. Liberare se. Se racheter, se délivrer. Il se dit principalement en parlant des poursuites judiciaires, & des vexations qu'on fait à quelqu'un. Il lui en coûta une partie de son bien pour se rédimer des vexations de cet homme.

Tome XXIV.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troissème longue ou

brève. Voyez Verbe.

REDINGOTE; substantif féminin. Mot tiré de l'Anglois. Espèce de casaque plus longue & plus large qu'un justaucorps, & dont on se sert dans les temps de gelée, de pluie, & sur-tout à cheval. Il est allé se promener en redingote.

REDIRE; verbe actif irrégulier de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme Dire. Repetere. Répéter, dire une même chose plusieurs fois. On lui avoit dit & redit de ne plus fréquenter cette femme, s'il

vouloit éviter sa ruine.

REDIRE, signifie aussi, révéler ce qu'on avoit appris de quelqu'un en confidence. Il n'a été curieux de savoir ce qui se passoit que pour aller le redire.

REDIRE, signifie encore, reprendre; blâmer, censurer. Il n'y a rien à tedire à la conduite qu'il a tenue. Je ne trouve rien à redire dans ce dis-

RÉDISTRIBUÉ, ÉE; participe pas-

fif. Voyez Rédistribuer.

REDISTRIBUER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Distribuer derechef. Ce Magistrat n'ayant plus voulu être Rapporteur de ce procès, on le rédistribua à un autre.

REDISTRIBUTION; substantif feminin & terme de Palais. Nouvelle distribution qui se fait d'une instance ou procès à un Juge au lieu & place d'un autre qui avoit été

nommé Rapporteur.

Les rédistributions ont lieu en plusieurs cas; savoir, quand le Rapporteur est recusé justement, ou qu'il se déporte lui-même du rapport, soit pour prévenir une récufation, ou pour cause de maladie, ou autre empêchement; elles ont aussi lieu lorsque pendant la poursuite du procès le Rapporteur se démet de sa charge, ou qu'il vient à décéder.

Pour faire une rédiftribution, la Partie qui veut aller en avant fait remettre le procès au Greffe par le Secrétaire de celui qui étoit Rapporteur; il présente ensuite un placet au Président, lequel ordonne la rédistribution à un autre Rapporteur.

Quand la rédistribution est faite, le Procureur de la Parrie qui l'a obtenue la fait signisser au Procureur de l'autre Partie.

REDITE; substantif féminin. Repetitio. Répétition fréquente d'une chofe qu'on a déjà dite. C'est le propre de la passion d'user de redites. Il faut éviter les redites.

REDNITZ; rivière d'Allemagne dans la Franconie. Elle a sa source près de la ville de Veissembourg & son embouchure dans le Mein au-dessous de Bamberg.

REDON; ville de France dans la basse Bretagne sur la Vilaine, à 11 lieues, est, de Vannes.

REDONDANCE; substantif féminin & terme didactique. Redundantia. Superfluité de paroles dans un discours. On doit éviter les rédondances, soit en parlant, soit en écrivant

RÉDONDANT, ANTE; adjectif. Redundans. Superfluité, qui est de trop dans un discours. Un mot rédondant. Une phrase rédondante.

REDONDELA; ville d'Espagne dans la Galice, à six lieues, sud, de Pontevedra. Les Anglois la pillèrent en 1702.

RÉDONDER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Redundare. Étre supersu, surabonder dans le discours. Cette clause rédonde dans le bail.

La première syllabe est brève, la seconde moyenne, & la troisième longue ou brève. Voyez VERBE.

Les temps ou personnes qui se déterminent par un e séminin ont la pénultième syllabe longue.

REDONDO; ville de Portugal dans la province de Beira, à l'embouchure de la rivière de Mondego & à sept lieues, sud-ouest, de Coimbre.

REDONNÉ, ÉE; participe passif.

Voyez Redonner.

REDONNER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Iterùm donare. Donner une seconde sois la même chose. Je lui avois rendu le cheval dont il m'avoit, fait présent, mais il me l'a redonné. REDONNER, signisse aussi, donner pour

la premiere fois, une chose qu'avoit déjà eue celui à qui on la donne. La présence du Géneral redonna du courage aux troupes.

On dit par exagération, ce remè-

de m'a redonné la vie.

REDONNER, est aussi verbe neutre & signifie en termes de guerre, revenir à la charge. Les Dragons se rallièrent derrière l'Infanterie & vinrent ensuite redonner.

On dit dans le style familier, que la pluie redonne de plus belle; pour

dire, qu'elle redouble.

REDORER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Dorer de nouveau. Il faut redorer les endroits où la dorure est gâtée.

REDOUBLE, ÉE; participe passif.

Voyez REDOUBLER.

En termes de musique on ap-

pelle intervalle redoublé, tout intervalle simple porté à son octave. Ainsi la treizième, composée d'une doublée, & la quinzième, qui est une octave ajoutée à l'octave, est une octave redoublée. Quand, au lieu d'une octave, on en ajoute deux, l'intervalle est triple, quadruple quand on ajoute trois octaves.

Tout intervalle dont le nom passe sept en nombre, est tout au moins redoublé. Pour trouver le simple d'un intervalle redoublé quelconque, rejetez sept autant de fois que vous le pourrez du nom de cet intervalle, & le reste sera le nom de l'intervalle simple : de treize rejetez sept, il reste six; ainsi la treizième est une sixte redoublée. De quinze ôtez deux fois sept ou quatorze, il reste un: ainsi la quinzième est un unisson triplé, ou une octave redoublée.

Réciproquement, pour redoubler un intervalle simple quelconque, ajoutez-y sept, & vous aurez le nom du même intervalle redoublé. Pour tripler un intervalle simple ajoutez-y quatorze, &c.

REDOUBLEMENT; substantifmasculin. Augmentatio. Accroissement, augmentation. Redoublement d'inquiétude, de peine, de plaisir.

Il se dit particulièrement de ce qui arrive dans la fièvre, lorsqu'après avoir duté quelque temps dans un certain état, elle vient à augmenter. Il a une fièvre continue avec des redoublemens. Le redoublement diminue.

REDOUBLER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Reduplicare. Réiterer, renouveler avec quelque sorte d'augmentation. Il faut redoublet vas sollicitations, vos prières. Nous allons redoubler nos soins pour réussir.

fixte & de l'octave, est une sixte re- REDOUBLER, signifie aussi simplement, augmenter. Cette nouvelle redoubla ses inquiétudes. Cela ne peut que redoubler son chagrin. Dans cette acception, il s'emploie aussi au neutre. La fièvre lui redouble tous les soirs. La gelée a redoublé.

> On dit, redoubler de soins, redoubler d'attention, redoubler de courage, &c. pour dire, augmenter ses foins, fon attention, fon courage, &c. Et proverbialement on dit, redoubler de jambes; pour dire, marcher plus vîte.

REDOUBLER, signifie aussi, remettre une doublure; & dans cette acception il est actif. Redoubler un manteau.

REDOUL; substantif masculin. Rhus myrtifolia. Plante qui est une espèce de sumac dont se servent les Teinturiers & les Tanneurs. M. Linnæus la range parmi celles qui ont des fleurs mâles sur des pieds différens de ceux qui portent les fleurs femelles: elle a dix étamines à sa fleur mâle, & la femelle est baccifere; toutes deux sont sans pétales: les feuilles sont entières, lisses, & trois ou quatre fois plus grandes que celles du myrthe, opposées deux à deux le long des tiges.

On fait léchet cette espèce de sumac, puis on le fait moudre sous une meule posée de champ, qui tourne autour d'un pivot vettical; & cette poudre est un tan beaucoup plus fort que celui de l'écorce du chêne vert : car quand les Tanneurs veulent hâter la préparation des cuirs, ils ne font que mêler le tiers ou le quart de cette poudre au tan ordinaire, au moyen de quoi le tan est plutôt nourri; mais

Sſij

il en vaut beaucoup moins pour l'u-

fage.

Tous les modernes, qui ont écrit sur cette plante, se sont contentés, dir M. Sauvage de la Croix, de dire qu'elle servoit aux Tanneurs à nourrir les cuirs, & aux Teinturiers à teindre en noir les maroquins: mais les anciens ont avancé de plus, sur la toi de Pline, qu'elle fert non-seulement aux Tanneurs, mais même qu'elle est utile dans les maladies pour résister au venin, pour guérir les maladies appelées cæliaques, pour les ulcères du fondement & des oreilles; qu'elle chasse les teignes; & même quelques-uns l'ont prise pour le sumac ordinaire, avec lequel la ressemblance des noms Latins & le défaut des caractères l'avoient fait confondre.

Après tous ces éloges, on ne soupçonneroit pas, dit M. Sauvage, que le redoul fût un poison; bien des gens sont au contraite persuadés que ses baies peuvent servir dans les ragoûts : cependant c'en est un, & des plus linguliers, ayant la propriété de causer l'épilepsie aigue aux hommes qui mangent de ses fruits, & le vertige aux animaux qui broutent ses jeunes rejetons. On voir quelquefois en Languedoc des chevreaux & des agneaux qui au retour du pâturage chancellent, tournent, & enfin tombent à la renverse avec des trémoussemens & des convulfions de tout le corps : ces animaux se relevent ensuite, mais ils portent la tête basse, donnent étourdiment de la tête contre ce qui se présente à leur passage, & enfin ils restent des heures entières dans cet état d'épilepsie ou de vertige. Des Bergers consultés sur cela répondirent que le redoul enivre ces animaux, & que ce n'étoit que les jeunes qui s'y laissoient attraper, les plus vieux se donnant bien de garde d'y toucher: ils ajoutèrent que cette ivresse ne tiroit guère à conséquence. Au reste, les Bergers ont coutume d'arroser d'eau bien fraîche les animaux qui tombent en épilepsie par l'ulage du redoul, & ce remède appaise beaucoup les crises; M. Sauvage a fait faire des expériences sous ses yeux, & a remarqué que ces animaux ne mangent que les feuilles tendres & nouvelles: les fruits & les feuilles anciennes sont un poifon plus violent, au lieu que les nouvelles ne font qu'enivrer. Deux expériences funestes, & qui coutérent la vie à deux personnes, ont convaincu l'Académie de Montpellier, que le redoul est aussi un poison pour les hommes. Dès que l'on en a mangé des baies, on est attaqué de convulsions, de délire; on devient livide, enfin on en meurt-M. Sauvage ayant fait ouvrir des personnes mortes par ce poison, n'a pu tien comprendre à la manière d'agir du redoul : il dit que le goût, la vue, l'odeur de son fruit, qui ressemble aux mûres de ronce, ne le rendent suspect qu'autant qu'il faut pour ne pas manger d'un fruit. dont on ne connoît pas les propriétés. Ces baies qui paroissent d'abord agréables, ne se démentent pas pour être mâchées plus long temps: l'extrait de sa pulpe est mucilagineux, doux, aigrelet, & se fond & l'air après avoir été desséché.

REDOUTABLE; adjectif des deux genres. Formidandus. Qui est fort à craindre. Un quartier redoutable. Une puissance redoutable.

REDOUTE; substantif séminin. Pièce de fortification détachée.

Il y a plusieurs sortes de redoutes. Les unes sont ordinairement construites dans les angles rentrans] de l'avant-fossé, aux environs du glacis, sur des hauteurs ou dans des

fonds, près de la place.

Quand on le peut, on contremine les redoutes, & même on ménage une retraite souterraine qui communique à la place. Le foldat combat mieux, quand il croit ne pouvoir être coupé. Cette précaution est même nécessaire à tous les autres ouvrages de fortification, & la bonté d'une place consiste dans le secours réciproque que chaque pièce peut se donner.

On place des redoutes pour arrêter les partis le long des rivières, afin d'en empêcher le passage; aux ponts, aux écluses pour empêcher qu'on ne les brûle; la garde de ces petits postes est selon leur capacité de cinquante ou soixante hommes. Ces redoutes ne sont pas à l'épreuve du canon; ce ne sont que de simples bâtimens de maçonnerie de deux ou trois pieds d'épaisseur. Il y a cependant des redoutes à l'épreuve du canon, employées pour détendre des avenues, soutenir des postes, des lignes, ou les retranchemens d'une armée, &c.

Les redoutes ont neuf ou dix toises de gorge, douze de face, sept ou huit de flanc, un parapet de trois toises d'épaisseur, sur six à sept pieds de haut, & une ou deux banquettes, un fossé de trois ou quatre toises, avec chemin couvert & glacis, & une bonne palissade.

REDOUTE, se dit aussi d'un lieu public établià Venise, où l'on s'assemble pour jouer à des jeux de hasard & furtout au pharaon. C'est toujours un noble Vénitien qui tient la banque, & il a à ses côtés deux Dames masquées pour l'avertir des fautes d'inadvertance qu'il pourroit commettre à son préjudice. On n'y entre que masqué, & c'est pendant le carnaval que se tient la redoute. Les étrangers se plaignent de ne gagner presque jamais au jeu qui s'y tient.

REDOUTÉ, ÉE; participe passif. Voy. REDOUTER.

REDOUTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Metuere. Craindre fort. C'est un rival qu'il doit redouter. C'est un ennemi à redouter. Il redoute le crédit de ses adversaires. Redouter le courroux du Ciel.

Voyez Apprehender pour les différences relatives qui en distinguent redouter, &c.

REDRESSE, EE; participe passif,

Voyez REDRESSER.

REDRESSEMENT; substantif masculin. Action de redresser ou l'effer de cette action.

REDRESSER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Arrigere. Rendre droite une chose qui l'avoit été auparavant ou qui devoit l'être. Redresser un bâton. Redresser une quille. Redresser un arbre. On s'est servi d'éclisses & de bandages pour redresser la jambe de cet enfant.

On dit à une jeune personne, redressez vous; pour l'avertir de se tenir droite. Et lorsqu'une femme ou une fille prend plus de soin de son ajustement qu'à l'ordinaire, on dit dans le style familier, qu'elle se redresse, qu'elle commence à se redresser. On le dit aussi de tous ceux qui paroissent enorgueillis de quelque nouvel avantage, de quelque nouveau succès.

REDRESSER, signifie aussi, remettre dans le droit chemin. Nous nous étions, égarés, mais nous avons rencontré un Chasseur qui nous a re-

dresses.

En ce sens, il se dit aussi figurément. Ce jeune homme se débauchoit, mais on lui a donné un Mentor qui l'a redressé. La science redresse l'esprit.

On dit en termes de Megissiers, redresser les peaux; pour dire, tirer les peaux avec les mains sur une table pour empêcher qu'il n'y reste aucun pli.

REDRESSER, se dit aussi dans le style familier pour dire, attraper. On le

redressa au pharaon.

Dans le style des vieux romans, on disoit, redresser les torts; pour dire, secourir les opprimés, réparer les torts qu'on leur avoit faits. Aujourd'hui il ne se dit que dans le style familier & ironique.

REDRESSEUR; substantif masculin.
Vieux mot qui se trouve dans les
Romans de Chevalerie où il signifie celui qui donne du secours aux
opprimés & répare les torts qu'on
leur a faits. Don Quichotte de la
Manche se disoit un grand redresseur
de torts.

REDRESSEUR, se dit encore populairement de quelqu'un qui cherche à attraper & à tromper les autres.

REDRESSOIR; substantif masculin & terme de Potiers d'étain. Morceau de plomb rond de la grosseur d'un œuf de poule, dans lequel tient par un bout une verge de fer un peu courbe; il sert à redresser les bosses des pots en l'introduisant & frappant par dedans pour les relever.

RÉDUCTIBLE; adjectif des deux genres & terme didactique. Reductibilis. Qui peut être réduit. La plupart des corps sont réductibles en poudre. La livre est réductible en on-

Brouctible, en termes de Jurispru-

dence, signisse, qui doit être teduit. Ce legs n'est pas nul, mais il est réductible.

RÉDUCTIF, IVE; adjectif. Qui réduit. Les Chimistes ont des sels ré-

ductifs.

RÉDUCTION; substantif féminin. Reductio. L'action de réduire. La réduction d'une ville à l'obéissance d'un Prince.

En ce sens, on appelle procession pour la réduction de Paris, la procession qui se fait annuellement le 22 Mars à Paris en mémoire de la réduction de cette ville à l'obéissance de Henri IV en 1594.

RÉDUCTION, se dit aussi de l'action par laquelle une certaine quantité de liqueur mise au seu, vient à être réduite à une moindre quantité. La réduction d'une chopine de liqueur à

la moitié.

RÉDUCTION, se dit encore des nombres, des poids, mesures, monnoies, &c. lorsqu'on veut savoir le rapport qu'elles ont les unes aux autres; ainsi l'on dit, faire la réduction des nombres entiers en fractions, & des fractions en nombres entiers; faire la réduction des poids étrangers en poids de France, & des poids de France en poids étrangers; il en est de même des mesures, des monnoies, &c.

La réduction est de deux espèces, 10. descendante, quand on réduit une grande quantité en une moindre; elle se fait en considérant combien la plus grande contient des parties de la moindre, & en multipliant la première par le nombre

de ces parties,

On réduit la livre de monnoie en sous, en la multipliant par vingt; les sous en deniers, en les multipliant par douze.

La livre de poids se réduit en on-

ces en la multipliant par seize; les onces en gros en les multipliant par huit, &c.

La réduction ascendante est celle par laquelle on réduit une espèce de moindre valeur à une autre de valeur plus grande.

Elle se faiten divisant la plus petite espèce par le nombre des parties de cette espèce qui contient la plus grande; ainsi 24720 sous divisés par vingt, donnent 1236 liv.

Pour faciliter cette pratique, on a imaginé plusieurs manières d'abréger les réductions. On réduit par exemple les verges en aunes, en retranchant  $\frac{1}{5}$ , & en aunes de Flandre en y ajoutant  $\frac{1}{5}$ , on réduit l'aune de Flandres en verge en retranchant  $\frac{1}{4}$ , &c.

La réduction des équations en algèbre, consiste à débarrasser les équations de toutes les quantités superflues, à les réduire aux expressions les plus simples, à séparer les quantités connues des inconnues, jusqu'à ce que celles-ci se trouvent seules dans un membre de l'équation, & les autres dans l'autre.

La réduction d'une équation est la dernière partie de la résolution d'un problème.

La fin de toutes les opérations algébriques, est que l'inconnue demeure seule dans un des membres de l'équation & qu'il n'y air que des grandeurs connues dans l'autre, sans le mélange d'aucune inconnue; car il est évident qu'on aura parlà la valeur de la quantité inconnue.

Cette réduction se fait par l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, l'extraction des racines, & en élevant une puissance à un plus haut degré, ensor-

te que l'égalité subliste toujours. Ces opérations suffisent pour la réduction des équations simples; mais les équations d'un plus haut degré demandent des procédés plus composés.

Il paroît par la formation des puissances, qu'en élevant une inconnue à sa plus haute puissance, elle se trouve mêlée autant de sois avec des quantités connues, que sa puissance a de degrés, ce qui la rend beaucoup plus difficile à dégager.

RÉDUCTION, se dit aussi de l'action par laquelle on change un dessein, ou une figure en une autre figure semblable, mais plus petite.

Le principal usage du compas de proportion, s'est la réduction des figures, ce qui lui a fait aussi donner le nom de compas de réduction.

On appelle échelle de réduction, un morceau de buis large & mince, sur lequel sont marquées dissérentes lignes ou échelles de parties égales, qui servent à transformer les longueurs mesurées en parties plus petites.

Cet instrument est utile aux arpenteurs, pour réduire des cartes ou plans d'une dimension dans une autre; on le nomme quelquesois échelle d'arpenteur.

RÉDUCTION, se dit aussi de l'état sacheux où l'on se trouve quand on est dans l'indigence ou dans une mauvaise fortune. C'est une triste réduction que de se voir dans le besoin après avoir vécu dans l'abondance.

RÉDUCTION, se dit aussi en termes de Logique, en parlant d'un argument par lequel on démontre une proposition, en faisant voir que le contraire seroit impossible ou absurde. On peut démontrer la verité de cette proposition par une réduction à l'impossible.

RÉDUCTION, se dit encore en termes de Chirurgie, d'une opération par laquelle on réduit, on remet, on fait rentrer dans leur place les parties qui en sont sorties. On fait la réduction dans plusieurs maladies chirurgicales, telles que les fractures, les luxations, les hernies, les chûtes de l'anus, du vagin, &c. Lorsque la réduction des parties est faite, il faut les contenir par l'application d'un bandage convenable.

RÉDUCTION, en termes de Chimie, fe dit des opérations par lesquelles on redonne la forme & les propriétés métalliques aux métaux qui en étoient privés, soit par la perte de leur principe inflammable, comme cela a lieu dans les chaux métalliques, soit par l'union de quelque matière hétérogène qui les déguise, comme le sont l'or fulminant, la lune cornée, le cinnabre & autres composés de cette nature. Ces réductions se nomment aussi révivissications. Nous allons parler de ces deux espèces de réductions.

La réduction des chaux métalliques ne regarde que les métaux imparfaits, parceque ce sont les seuls qui soient susceptibles de perdre leurs propriétés métalliques, par la privation de leur principe inslammable. Ils peuvent en être privés, soit par l'action de l'air & de l'eau, qui les réduit en rouille, soit par l'action des acides, surtout nitreux & vitriolique, soit ensin par la calcination ordinaire, c'est à-dire, par la combustion de leur phlogistique au seu & à l'air libre.

Les métaux privés de leur principe inflammable par quelqu'une de ces causes, n'ont plus la couleur, l'éclat, la ductilité, ni même la consistance & la pesanteur qui leur sont propres; ils sont sous la forme d'espèces de terres dont les parties n'ont aucune liaison entr'elles, à moins qu'ils n'aient éprouvé un seu assez violent pour les sondre, & alors ils sont sous la forme de verres ou de matières vitrissées fragiles & cassantes.

Mais ces terres, chaux ou verres métalliques sont susceptibles de se recombiner avec le principe inflammable, & de reprendre avec lui toutes les propriétés qui les constituent métaux. Il sussit en général pour cela, que leur calcination ou déphlogistication n'ait pas été poussée trop loin; & qu'on leur présente ce principe dans un état favorable à la combinaison. chaux, surtout celles des métaux qui ne se combinent point radicalement, tels que le plomb, le bismuth, le fer & le cuivre, peuvent reprendre du phlogistique, & se réduire, même sans le secours du feu ni de la fusion, par le seul attouchement du phlogistique réduit en vapeurs, par exemple, par la vapeur du foie de soufre, ou par la voie humide, lorsqu'on les précipite par quelque substance capable de leur transmettre du principe inflammable.

Mais il faut observer que les métaux réduits par l'un ou l'autre de ces moyens, ne le sont qu'à leur surface lorsqu'ils ont des masses un peu consiérables, & que lorsqu'ils sont en molécules très-fines, ces molécules, quoique très - bien réduites & pourvues de toutes leurs propriétés métalliques, restent toujours désunies & séparées les unes des autres, soit parcequ'elles ne sont point assez petites, soit parcequ'elles n'ont point le tems de s'u-

nir & de s'agglutiner entr'elles, comme cela leur arrive, quand c'est la nature qui les combine; car elle ne se sert certainement que de ces moyens pour former les métaux. Mais il y a bien loin des opérations de nos laboratoires à celles de la nature: ainsi on se sert dans la pratique de la chimie, d'un moyen plus expéditif pour saire ces réductions: ce moyen est la fusion.

La réduction des chaux métalliques par la fusion, est en général une opération prompte & facile; elle demande néanmoins certaines attentions & manipulations sans lesquelles elle ne peut bien réussir.

Ces manipulations se réduisent, 10. à mêler exactementla chaux métallique qu'on veut réduire, avec la quantité convenable de la matière qui doit lui transmettre le principe inflammable. 2°. A faire entrer dans le mélange quelque matière saline ou vitreuse capable de faciliter la fusion & la séparation du métal réduit, d'avec les scories; 30. à interdire soigneusement la communication avec l'air extérieur, pour empêcher que le principe inflammable, qui fait tout dans cette occasion, ne se brûle & ne se consume. 40. Enfin à ménager le feu dans le commencement, pour éviter le trop grand gonflement qu'occasionne ordinairement la réaction du principe inflammable sur les terres métalliques; & à le donner sur la fin allez fort pour que non - seulelement le metal, mais encore les scories qui surnagent, soient dans une fonte parfaite; sans quoi, si les scories étoient mal fondues ou pâteuses, elles retiendroient beaucoup du métal réduit, qui ne pourroit les traverser pour se réunir au culot de

Tome XXIV.

métal qui doit se rassembler au fond du creuset.

Il est très nécessaire d'avoir ces attentions, & d'exécuter avec exactitude ces manipulations, surtout dans les essais des mines, à cause de l'importance dont il est de connoître dans ces épreuves la quantité du métalqu'on réduit. Lorsque l'on a affaire à des demi-métaux très volatils, tels que le zinc & l'arsenic, on doit en faire la réduction dans des vaisseaux de terre absolument clos, par exemple, dans une cornue de terre. On trouve, après la réduction, ces matières métalliques sublimées à la voûte ou dans le cou de la cornue.

La réduction des métaux qui ne perdent point leur principe inflammable, tels que l'or, l'argent & le mercure, est d'une autre espèce: comme ces métaux ne peuvent être que déguisés par l'union qu'ils ont contractée avec quelque substance hétérogène, ce n'est point en leur rendant du phlogistique qu'on les réduit, mais en les traitant avec quelque intermède capable de les séparer de la substance qui leur est unie; les intermèdes qu'on emploie dans ces réductions doivent donc être différens, suivant la nature de l'a matière unie au métal.

On réduit, par exemple, l'or fulminant en le faisant fondre avec du soufre, ou avec de l'alkali fixe; parceque l'une & l'autre de ces deux substances sont capables de décomposer le sel ammoniacal nitreux dont l'union le rend or fulminant. De même la lune cornée se réduit en la faisant sondre avec une assez grande quantité, comme, par exemple, le double de son poids, d'alkali fixe; parcequ'il s'agit, dans cette réduction, d'enlever à l'argen;

Τţ

l'acide marin dont il est chargé, & que l'alkali fixe est une matière trèspropre à cela. La réduction de la lune cornée a ses difficultés, parceque ce composé est demi volatil & très pénétrant, ensorte que lorsqu'il sent l'impression du feu, il y en a toujours une partic de perdue, soit qu'elle s'exhale en vapeurs, soit qu'elle pénètre le creuset. Plusieurs Chimistes recommandent de réduire la lune cornée en la fondant avec des matières grasses; maison a reconnu par l'expérience que c'est une très mauvaile méthode; ce qui n'est point étonnant, vu que, d'une part, l'acide marin a une très-grande affinité avec l'argent; & que, de l'autre part, il n'a aucune disposition à s'unir ni avec le phlogistique, ni même avec les substances qui en contiennent beaucoup.

On peut aussi réduire très-bien la lune cornée par précipitation, & en la traitant avec d'autres métaux qui ont plus d'affinité que l'argent avec l'acide marin, tels que l'étain, le fer, le régule d'antimoine. M. Margraf donne dans ses opuscules, un procédé de cette nature, qui mérite de trouver place ici, parceque, suivant cet excellent Chimiste, on en retire un argent trèspur, & que cette réduction se fait absolument sans perte. Elle consiste à bien mêler dans un mortier de verre, la lune cornée avec de l'alkali volatil de sel ammoniac concret, dans la proportion d'environ cinq gros de lune cornée avec une once & demie de sel volatil, en y ajoutant un peu d'eau, pour donner au mélange la confistance d'une bouillie. Ce mélange se gonfle avec une sorte d'effervescence. Après un quart d'heure de trituration, on y | REDUIRE; verbe actif de la quatric-

ajoute trois onces de mercure bien pur & révivisié du cinnabre. On continue à broyer pendant deux ou trois heures, en y ajoutant un demi gros de sel volatil, pour remplacer celui qui se disfipe pendant la trituration, & ensuite une plus grande quantité d'eau. L'addition de cette eau fait discerner un bel amalgame d'argent : on le lave avec de nouvelle eau à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'eau en sorte claire; alors on distille cet amalgame pour en enlever le mercure, & l'on obtient tout l'argent qui étoit contenu dans la lune cornée, à quelques grains près, qui ont passé dans l'eau des lavages.

On réduit ou on révivifie le mercure du cinnabre, c'est-à-dire, que on les sépare d'avec le soufre, en mêlant avec le cinnabre quelque substance qui ait plus d'affinité avec le soufre que n'en a le mercure, comme les alkalis fixes, les terres absorbantes, le fer, le cuivre, le plomb, l'argent ou le régule d'antimoine; c'est ordinairement la limaille de fer qu'on emploie dans cette opération, & qu'on mêle avec le cinnabre à parties égales; & procédant ensuite à la distillation, on fait passer le mercure dans de l'eau qu'on a mise au fond du récipient; le sonfre du cinnabre reste dans la cornue, combiné avec l'intermède qu'on a employé pour cette décomposition. Ce mercure se nomme mercure révivissé du cinnabre. Il passe avec raison pour être très pur.

On appelle réduction d'une rente, la diminution de la rente à un de-

nier plus bas.

Tout est bref au singulier, mais la dernière syllabe est longue au pluriel.

Digitized by GOOGLE

me conjugation, lequel se conjugue comme Séduire. Cogere. Contraindre, nécessiter, obliger. On l'a réduit à demander pardon. Si vous le réduisez à dire ce qu'il sait, vous vous en repentirez. Les Médecins l'ont réduit au lait, à ne vivre que de lait.

On dit, réduire une personne au silence; pour dire, l'obliger, la forcer à se taire. Ces menaces le rédui-

sirent au silence.

On dit, réduire quelqu'un à l'exerémité; pour dire, être cause de ce qu'il tombe dans l'état le plus sâcheux. Ce naufrage l'a réduit à l'extrémité. On dit dans la même acception, réduire quelqu'un à la mendicité, à l'aumône, à la besace, le ré-

duire au désespoir.

RÉDUIRE, signisse encore, soumettre, subjuguer, dompter. Aly-Bey vient de réduire l'Egypte sous ses lois. Ce Prince réduiset plusieurs provinces, plusieurs villes sous son obéissance Il marcha pour réduire les rébelles à l'obéissance du Souverain. Et l'on dit absolument en ce sens, réduire une province, réduire une ville, reduire des rébelles.

On dit, réduire quelqu'un à la raison, le réduire à son devoir; & simplement, le réduire; pour dire, le ramener par force à la raison, le ranger à son devoir. Il ne sera pas aisé de le réduire à la raison, de le réduire à son devoir. On saura bien le réduire.

On dit aussi, réduire un cheval; pour dire, le dompter de telle sorte qu'on puisse lui saire tout ce que l'on veut. On réduit mieux & plus aifément un cheval par la douceur que par la violence.

REDUIRE, signifie résoudre une chose en une autre, changer un corps d'une sigure en une autre. Réduire un corps en poudre. Réduire du blé en farine. Le feu réduit le bois en charbon.

On dit, réduire une ville en poudre; pour dire, la détruire entièrement. Et l'on dit, que le feu du Ciel a réduit une maison en cendre; pour dire, qu'il l'a entièrement consumée.

En parlant d'un grand avantage qu'un homme a remporté sur un autre dans quelque dispute, on dit figurément, qu'il l'a réduit en poudre. Et en parlant d'ouvrages d'esprit & de raisonnement, on dit figurément d'un écrit, d'un raisonnement qu'on a réfuté, qu'on la réduit en poudre.

On dit, réduire les sous en livres, les livres en sous, des espèces de France en espèces d'Allemagne, des cannes d'Italie en aunes de France, &c. pour dire, évaluer ces espèces de monnoie, & ces différentes mesures les unes aux autres. Voyez Réduction.

On dit, réduire un plan, un deffein, un tableau; pour dire, les copier, les mettre en petit avec les

mêmes proportions.

On réduit les desseins ou tableaux de diverses façons, soit en traçant légèrement avec un crayon, sur tout le tab'eau ou dessein, un certain nombre de carreaux, que l'on répète en même nombre sur le papier où l'on doit faire la copie, en les faisant cependant plus petits, a proportion que l'on veut faire un dessein plus perit, ou en les faisant plus grands, si on veut la copie plus grande. On dessine ensuite son trait à vûe d'œil, faisant bien attention de placer chaque partie de l'original dans le carreau qui lui répond fur la copie; c'est ce qu'on appelle réduire aux carreaux.

Ttij

M. Langlois a perfectionné une machine appelée le singe, extrêmement commode pour ces sortes de réductions, & pour prendre le trait des desseins & des estampes, même sans savoir dessiner. Mais quelque perfection qu'on ait donné à cet instrument, ses essets sont si inférieurs à ce que peut faire à vue un bon dessinateur, que l'œit connoisseur & un homme de goût ne sauroient en être slattés. Les Peintres appellent graticuler la manière de réduire au moyen des carreaux.

RÉDUIRE, fignifie aussi changer d'un état en un autre. Un tremblement de terre a réduit cette ville en village. Le Vainqueur réduisit cet Etat en province. Réduire un Gouvernement démocratique en aristocratique.

REDUIRE, signifie quelquefois rédiger. Réduire en art. Réduire un compte en ordre. Réduire l'Hisloire.

On dit, réduire son opinion, la réduire en peu de mots; pour dire, la mettre en peu de paroles, après l'avoir expliquée plus au long. On dir aussi dans le même sens, se réduire. Pour me réduire, je remarquerai en peu de mots que...

RÉDUIRE, signifie encore restreindre. A quoi réduit-il ses prétentions. Il s'est réduit à la moitié de ce qu'il avoit d'abord demandé.

RÉDUIRE, signisse quelquesois diminuer, faire diminuer. Ce Régiment étoit de trois bataillons, mais on l'a réduit à deux. Il fut obligé de réduire sa dépense au quart. Faites bouillir la liqueur jusqu'à ce qu'elle soit réduite en sirop.

En ce sens, on dit proverbialement & figurément, réduire quelqu'un au petit pied; pour dire, le mettre dans un état fort au dessous de celui où il étoit.

RÉDUIRE, est aussi verbe pronominal réslèchi, & signisie, aboutir, se terminer. Tout ce discours se réduit à prouver que... à demander que... se réduit à deux chefs, à deux demandes, &c. En ce sens on dir dans le style familier, tous ses discours, tous ses projets se sont réduits à rien; pour dire, n'ont eu aucun effet.

Il est encore pronominal réstéchi dans la plupart des acceptions suivantes. Ainsi on dit, la jeunesse ne se réduit pas aisément. Tous les corps physiques se réduisent en leurs principes. Ce sirop se réduit à la moitié avant d'être assez cuit.

RÉDUIT, ITE; participe pallif. Voy. RÉDUIRE.

Il s'emploie quelquefois absolument. Ainsi on dit, il étoit dans une grande opulence, mais le voilà bien réduit; pour dire, que le mauvais état de ses affaires l'oblige à vivre avec beaucoup d'économie.

RÉDUIT; substantif masculin. Retraite. Un réduit agréable. Un réduit tranquille. Un réduit obscur.

RÉDUIT, signifie aussi un lieu où pluficurs personnes ont accourumé de se rendre pour converser, pour jouer, pour se divertir. Sa maison est pour notre société un réduit fort commode.

REDUIT, en termes de fortification, fe dit d'une sorte de petite demilune, construite dans la demi-lune ordinaire. C'est proprement un corps de garde retranché, dont les murailles ont des créneaux. L'usage du réduit est de donner une retraite sûre aux soldats lorsqu'ils se trouvent obligés d'abandonner la demilune, ou qu'ils ne peuvent plus y soutenir l'assaut. Étant retirés dans le réduit, ils causent beaucoup d'obstacles aux logemens que l'en-

nemi veut faire dans la demi-lune qu'ils viennent d'abandonner.

Il y a des places, telles que Landau, le Neuf Brissac, &c. dans lesquelles les réduits ont un rempart & un parapet comme la demi-lune. RÉDUIT, se dit encore en termes de fortification, d'un bastion dont on fortifie la gorge du côté de la place, & qui a le même usage que la citadelle; ou en général d'un espace fortifié, tant contre la ville que contre la campagne. L'orsque les villes sont fort grandes & fort euplées, le réduit occupe la partie de la ville opposée à la citadelle. Le terrein de la campagne oppolée au réduit, doit être exactement fortifié, parcequ'autrement l'ennemi pourroit attaquer d'abord le réduit, & se rendre maître ensuite de la ville, laquelle n'est point fortifiée contre cet ouvrage. On trouve des réduits à Strasbourg, à Lille, &c. Ils ont une espèce de garnison particulière, avec un Commandant, des bâtimens nécessaires pour la garnison, & des magasins de guerre & de bouche, &c. Lorsque la ville n'est pas assez grande pour qu'on y construise une citadelle, on se contente d'y faire un réduit, qui a le même usage. C'est ainsi qu'on en a usé à Landau.

RÉDUPLICATIF, IVE; adjectif & terme de Grammaire. Qui marque redoublement. Particule réduplicative. Redire est un verbe réduplicatif. Reprendre s'emploie quelquesois dans

un sens réduplicatif.
RÉDUPLICATION; substantif séminin. Terme qui n'a d'usage que dans la Grammaire Grecque, & qui signisse, répétition d'une syllabe ou d'une lettre.

RÉEDIFICATION; subkantif féminin, Action de réédifier. On va travailler à la réédification de cette Eglife.

REE

RÉÉDIFIÉ, ÉE; participe passif. Voy. Réédifier.

RÉÉDIFIER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Rebâtir. Réédisser un château, un palais, une Eglise.

RÉÉL, ELLE, adjectif. Realis. Qui est véritablement, essectivement, sans siction ni sigure. La présence réelle de Jésus Christ dans l'Eucharistie. La dot sut payée en deniers comptans réels & essectifs. Il ne faut pas amuser les gens par des complimens stériles quand on est hors d'état de leur rendre des services réels. L'amour est un bien réel.

On dit figurément, qu'un homme est réel & effectif; pour dire, qu'il tient sidellement ce qu'il promet.

On appelle en termes de droir, actions réelles, celles qui s'exercent fur les biens, &c. à la différence des actions personelles qui s'exercent contre les personnes.

On appelle faistes réelles, les saisies qu'on fait par justice, d'un fonds, d'un héritage, d'une maison, ou d'autres immeubles.

On appelle offres réelles, les offres qui se font en argent comptant, & à deniers découverts.

On appelle taille réelle, celle qui s'impose sur les héritages, & non sur les personnes.

RÉELLEMENT; adverbe. Realiter. En effet, effectivement, véritablement. On n'a remboursé que les d-niers qui étoient entrés réellement dans les coffres du Prince. Il offrit réllement la somme à deniers découverts.

On dit, faisir réellement; pour dire, faisir un immeuble pour le

faire vendre par autorité de Justice. Voyez Saisie REELLE.

REER; vieux verbe qui signifioit au-

trefois rater.

REES; ville forte d'Allemagne, au Cercle de Westphalie, dans le Duché de Cleves, sur le Rhin, à cinq lieues, sud est, de Cleves, & asix, nord-ouest, de Wesel. Elle appar-

tient au Roi de Prusse.

REFACTION; substantif féminin. Terme de Douane & de Commerce. Il signifie la remise que les Commis des Bureaux d'entrée & de sortie sont tenus de faire aux Marchands, de l'excédent de poids que certaines marchandises peuvent avoir lorsqu'elles ont été mouillées, audessus de celui qu'elles auroient naturellement si elles étoient sèches; telles que sont les laines, les cotons, les chanvres, les lins & autres marchandises de pareille espèce. Suivant le réglement de 1723, cette réfaction ne s'accorde que quand le poids des marchandises est augmenté de cing pour cent & au-destus.

REFAIRE; verbe actif irrégulier de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme FAIRE. Reficere. Faire encore une fois ce qu'on a dejà fait.Il refait l'ouvrage qu'il avoit déjà fait. Je referai encore cette année

le yoyage d'Italie.

REFAIRE, signifie aussi réparer, taccommoder, rajuster une chose ruinée ou gâtée. Voilà un mur qu'il faut refaire. Il y a toujours quelque chose à refaire dans un moulin.

On dit, refaire de la viande; pour dire, l'accommoder en la faisant revenir sur la braise ou dans de l'eau

chaude.

REFAIRE, signisse aussi recommencer. Si cette démarche étoit à refaire, je ne la ferois pas. En ce sens on dit dans le style familier, cet homme n'est jamais content de rien, avec lu: c'est toujours à retaire.

REFAIRE, en termes de jeu des cartes, tignifie redonner des cartes. Quand on a mal donné, on doit refaire.

Refaire, signifie aussi remettre en vigueur & en bon état. Il faut des alimens de bon suc aux convalescens pour les refaire. Il a Envoyé son cheval à l'herbe pour le refaire.

En ce sens il est aussi pronominal réfléchi. Il est retourné dans sa pro-Pince pour se refaire. Ces chevaux se

sont bien refaits.

REFAIT, AITE; participe passif. Voy. REFAIRE.

On dit d'un cheval ruiné qu'on a engraissé & laissé reposer quelque temps, que c'est un cheval refait. Il ne se prend qu'en mauvaise part.

REFAIT, est austi substantif masculin & se dit au piquet, aux échecs, d'un coup, d'une partie qu'il faut recommencer. Nos points sont égaux, c'est un refait.

REFAIT, en termes de Chasse, signifie le nouveau bois du cerf. Ce cerf

a déjà du refait.

REFAUCHER, verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Sicilire iterum. Faucher une seconde fois. On a fauché ce pré au mois de Juin, & on le refauchera au mois de Septembre.

REFE; substantif féminin. Mesure des longueurs dont on se sett à Madagascar. C'est à peu près ce qu'on appelle *une brasse* en Europe.

REFECTION; substantif feminin. Reparatio. Réparation, rétablissement d'un bâtiment. Il est chargé de la réfection de cet édifice.

RÉFECTION, signifie aussi repas. Prendre sa résection. En ce sens il ne se dit guère qu'en parlant des Commu-

nautés religieuses.

RÉFECTOIRE; substantif masculin. Resectorium. Lieu où les gens qui vivent en communauté, prennent leurs repas. Manger au résectoire. Les Religieux sont encore dans le résectoire.

REFEND; substantif masculin. On appelle mun de resend, un mur qui est dans œuvre, & qui sépare les pièces du dedans du bâtiment, à la différence des murs qui sont le pourtour du bâtiment.

On appelle bois de refend, les bois qui ont été sciés de long. Il est op-

posé à bois de brin.

REFENDRE; verbe actif & réduplicatif de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme FENDRE. Iterùm scindere. Fendre de nouveau. Il faut resendre les buches qui sont trop grosses.

REFENDRE, en termes d'art, fignifie feier en long, fendre, divifer.

Refendre une poutre.

REFENTE; substantif féminin. C'est dans la coutume de Touraine une réformation que les puînés peuvent faire du partage qui leur est offert par l'aîné. Celui - ci doit avoir les deux tiers, & les puinés l'autre. Si | les puinés ne sont pas contens de cette tierce partie qu'il leur a assurée par le partage, l'article 273 porte qu'ils sont tenus de faire deux portions des deux riers retenus par l'aîné, hormis le droit d'aînesse, desquelles portions l'aîné en prendra une avec la tierce partie qu'il avoit présentée aux puinés, & l'autre portion dementera aux puînés. Cette division que les puinés font des deux tiers que l'ainé avoit retenus pour lui, est ce que l'on appelle faire la refente du partage. Le terme de fente en Anjou & Touraine, signisse partage, & refente signisse subdivision d'un lot en deux.

RÉFÉRÉ, ÉE; participe passif. Voy.

Référer.

REFÉRÉ, est aussi substantif masculin, & signifie le rapport que fait à sa compagnie un des Juges chargés de l'examen de quelques incidens d'un procès; ou un Commissaire devant lequel les Parties ont formé des demandes sur lesquelles il ne pouvoit pas statuer seul, & qui doivent être décidées par la compagnie.

RÉFÉRENDAIRE; substantif masculin. Referendarius. Sous la première race de nos Rois on a quelquesois donné ce titre à celui qui étoit dépositaire du sceau du Roi dont il

scelloit les lettres.

On a depuis appelé Référendaires des Officiers qui rapportent les lettres royaux dans les Chancelleries, pour savoir si elles doivent être signées & scellées.

Anciennement c'étoient douze anciens Avocats qui exerçoient les fonctions de Référendaires en vertu d'un brevet qui leur étoit donné à

cet effet.

Mais François I, par édit du mois de Février 1522, les créa en titre d'office, & leur donna la qualité de Conseillers Rapporteurs & Référendaires. Il y en a douze en la Chancellerie du Palais.

Les Référendaires jouissent du droit de committimus, & des mêmes priviléges que les autres Officiers

des Chancelleries.

On appelle parmi les Procureurs, tiers Référendaire, celui qui est appelé en tiers pour la taxe des dépens.

On appelle à Rome, Référendaires de l'une & de l'autre signature, certains Prélats de la Cour de Rome qui rapportent les causes soit de Justice, soit de grâce. En Pologne on appelle Grand Référendaire, un grand Officier au dessous du Chancelier.

RÉFÉRER; verbeactif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Rapporter une chose à une autre. A quoi résérez-vous

cet article.

Il signisse aussi attribuer. Il en faut référer l'honneur, la gloire à Dieu. Il vieillit dans l'usage ordinaire.

On dit en termes de pratique, référer le serment à quelqu'un; pour dire, s'en rapporter au serment de quelqu'un qui vouloit s'en rapporter au nôtre. Le serment lui avoit été déséré, mais il le réséra à sa Partie

On dit, référer le choix à quelqu'un; pour dire, lui laisser le choix de la même chose dont il nous donnoit le choix.

Il est aussi pronominal réslèchi & signifie, avoir rapport. Cet article se

réfère à celui qui est ci-dessus.

On dit en termes de Palais, référer, pour dire, faire rapport, & en ce sens il est neutre. Il faut en référer à la Chambre. Il en sera référé.

REFERMER; verbe actif & réduplicatif de la première dénjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Recludere. Fermer de nouveau. On a ouvert la porte que j'avois ser-

mée, allez la refermer.

REFERRER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Iterum ferro instruere. Remettre des sets. Ce cheval est deserré, il faut le referrer.

REFETER, verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue

comme CHANTER. Rétablir la fêto d'un Saint que l'on avoit retranchée.

On retranche les Saints, on les resête après;

On plaide au Châtelet quand on fête au Palais.

REFEUILLER; verbe actif de la première conjugaison, sequel se conjugue comme Chanter. Terme d'Architecture. Faire deux seuillures en recouvrement, soit pour recevoir les volets d'une croisée ou les venteaux d'une porte, soit pour loger un dormant.

REFICHER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Ficher de nouveau. Reficher un clou.

Reficher un pieu.

REFIGER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Figer de nouveau. La cire d'Espagne . se fond & se resige promptement.

REFIXER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel fe conjugue comme Chanter. Fixer

une seconde fois.

RÉFLÉCHI, IE; adjectif. Qui est fait avec réflexion. Projet réfléchi, action réfléchie.

RÉFLÉCHI, 1E, est aussi participe passif du verbe actif résléchir. Voyez

Réfléchir.

En termes d'optique on appelle rayon réfléchi, un rayon renvoyé par une surface sur laquelle il tombe. Et vision réfléchie, celle qui se fait par le moyen des rayons réséchis de la surface des objets, & qui parviennent à l'œil.

La théorie de la vision résléchie embrasse tous les phénomènes des

miroirs de toute espèce.

En

En termes de Grammaire on appelle verbe pronominal réstéchi, un verbe dont le nominatif & le régime défiguent la même personne ou la même chose, en sorte que le sujet qui agit, agit sur lui-même, & est en même temps le sujet ou l'objet de l'action, comme dons ces phrases, je m'amuse, je me suis blessé.

Quelques - uns appellent verbes réfléchis, ceux que nous appelons

réciproques: Voyez VERBE.

RÉELÉCHIR; vérbe nouve de la feconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Meditari. Penser mûrement & plus d'une fois à une chose. Il faut me luisser le temps de réstéchir sur sa proposition. Elle lui a sait cette réponse sans réstéchissent. Les gens passionnés ne réstéchissent pas.

RÉELÉCHIR, est aussi verbe actif & signifie renvoyer, repousser. Il se dit de tous les corps qui renvoient les autres corps dont ils ont été touchés. Les échos résléchissent la voix. Le bois, la pierre, l'eau résléchissent plus ou moins les corps dont ils sont frappés. Le miroir réslechit les rayons des objets. Résléchir la lumière.

Réfléchir, signisse aussi rejaillir, être renvoyé; & dans cetté acception il est neutre. La lumière réstéchit de la lune pendant la nuit. La chaleur du feu réstéchit de la plaque dans la chambre

bre.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troisième longue ou

brève. Voyez VERBE.

REFLÉCHISSEMENT; substantif masculin. Resiexio. Rejaillissement, séverbération. Le réstéchissement de la voix. Le réstéchissement de la chaleur, des rayons de la lumière.

REFLET; substantif masculin & terme de Peinture qui signifie une su-

Tome XXIV.

mière réflèchie fur un cosps par les objets voilins: c'est comme un rejaitlissement des rayons qui emportent avec eux sur le corps qui les reçoit, une couleur emprantée de L'objet qui les renvoie. Les reflets font des effets charmans dans un tableau, & y font absolument néceffaires pour en angmenter & perfectionner l'harmonie. Les effets du reflet doivent être différens en couleur & en force, selon la différence des degrés d'éclat & de vivacité de la lumière, suivant la marière, la disposition & la proximité relatives des objets. Le meilleur moyen de les exprimer, est de les peindre d'après nature. Dans la gravure, les roflets doivent être auffi extrêmement tendres, & venlent tire gravés avec une pointe plus fine que celle dont on fait usage pour les ombres.

REFLÉTÉ, ÉE; participe passif. Voy.

Rflérer.

REFLETER; verbe actif de la première coujugnison, lequel se conjugue comme Chanter Terme de Peinture. Renvoyer la lumière & la couleur sur l'objet & le corps voisins. Voyez REFLET.

REFLEURI, IE; participe paffif.

Voyez REFLEURIR.

REFLEÙRIR; verbe neutre de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Restorere. Fleurit de nouveau. L'oranger, après avoir porté des sleurs au printemps, resteurit ordinairement en automne.

REFLEURIR, sigmfie figurément rentret de nouveau en estime, en vogue. Les belles lettres & les beaux arts commencèrent à resteurir en Italie sous les Medicis.

REFLEXIBILITÉ; substantif féminin & terme de Physique. Propriété d'un corps susceptible de réflexion. Newton a déconvert le premier que les rayons de lumière sont de différentes couleurs, & ont différente degrés de réflexibilité.

REFLEXIBLE; adjectif des deux genres & terme de Physique. Qui est

propre à être réfléchi.

Les rayons de lumière sont plus ou moins réflexibles, à proportion de la facilité qu'ils trouvent à retourner en arrière sous la même in cidence.

Si un rayon de lumière passe du verre dans l'air, & qu'il s'incline de plus en plus sur la surface commune de ces deux milieux, il commence enfin à se résléchir entièrement de cette surface, lorsqu'il est parvenu à une certaine obliquité; ceux des rayons qui se résléchissent en plus grande quantité sous la même incidence; ou qui commencent à se résléchir plusôr, sont les plus réslexibles.

Il paroît par diverses expériences que les rayons les plus réflexibles sont aussi les plus réfrangibles.

RÉFLEXION; substantif féminin.

Meditatio. L'action de l'esprit qui
réfléchit, méditation sérieuse, considération attentive sur quelque
chose.

C'est la réslexion qui retire notre ame de la dépendance où elle est de tous les objets qui agissent sur elle. Maîtresse par ce moyen de se rappeler les choses qu'elle a vues, elle y peut porter son attention & la détourner de celles qu'elle voit; elle peut ensuite la rendre à cellesci, ou seulement à quelques-unes, & la donner alternativement aux unes & aux autres. A la vue d'un tableau, par exemple, nous nous rappelons les connoissances que nous avons de la nature & des règles qui apprennent à l'imiter; &

nous portons notre attention successivement de ce tableau à ces connoissances, & de ces connoissances à ce tableau, ou tour à tour à ses différentes parties. C'est par une suite de cette liberté où nous met la réflexion, de disposer de notre attention, que nous pouvons à notre gré, ou fixer nos regards sur le tronc d'un arbre ou les élever sur la tige, & les promener ensuite sur les branches, les feuilles, les fleurs. Nous pouvons prendre de nouveau une feuille, & procéder de même dans l'examen que nous en faisons. Il est vrai que l'exercice donne la facilité de manier, pour ainsi dire, l'attention, & qu'ici comme partout ailleurs, la coutume perfectionne la nature.

Cette 'manière d'appliquer de nous-mêmes notre attention tour à tour à divers objets ou aux différentes parties d'un seul, est donc ce qu'on appelle réfléchir. On ne peut mieux en faciliter l'exercice qu'en s'occupant des objets qui exerçant le plus l'attention, lient ensemble un plus grand nombre de signes & d'idées : tout dépend de là. Cela fait, voir que l'usage où l'on est de n'appliquer les enfans pendant les premieres années de leurs études , qu'à des choses auxquelles ils ne peuvent rien confprendre ni prondre aucun intérêt, est peu propre à développer leurs talens; cet usage ne forme point de liaisons d'idées, ou les forme si légères, qu'elles ne se conservent point.

C'est par la réflexion que nons commencons à entrevoir tout ce dont l'ame est capable: tant qu'on ne dirige point soi même son attention, l'ame est assujettie à tout ce qui l'environne, & ne possède rien

que par une vertu étrangère; mais si nous guidons notre attention se-Ion nos desirs, l'ame alors dispose d'elle - même, en tire des idées qu'elle ne doit qu'à elle, & s'enrichit

de son propre fonds.

L'effet de cette opération est d'autant plus grand, que par elle nous disposons de nos perceptions à peu près comme si nous avions le pouvoir de les produire & de les anéantir. Que parmi celles que j'éprouve actuellement, j'en choisisse une, aussi-tôt la conscience m'en est si vive & celle des autres fi toible, qu'il me paroîtra qu'elle est la seule chose dont j'aye pris connoissance; qu'un instant après je veuille l'abandonner pour m'occuper d'une de celles qui m'affectoient le plus légérement, elle me paroîtra rentrer dans le néant tandis qu'une autre m'en paroîtra sortir: la conscience de la première, pour parler moins figurément, deviendra si foible, & celle de la seconde si vive, qu'il me semblera que je ne les ai éprouvées que l'une après l'autre.

On peut faire cette expérience en considérant un objet fort composé. Il n'est pas douteux qu'on n'ait en même temps conscience de toutes les perceptions que ses différentes parties disposées pour agir sur les sens, font naître. Mais on diroit que la réflexion suspend à son gré | les impressions qui se font dans l'ame, pour n'en conserver qu'une Leule.

La géométrie nous apprend que le moyen le plus propre à faciliter notre réflexion, c'est de mettre sous les sens les objets mêmes des idées dont on veut s'occuper, parceque la conscience en est plus vive. Mais on ne peut pas le lervir de cet ar-!

tifice dans toutes les sciences. Un moyen qu'on emploiera partout avec succès, c'est de mettre dans les méditations, de la clarté, de la précision & de l'ordre: de la clarté, parceque plus les signes sont clairs, plus nous avons conscience des idées qu'ils fignifient, & moins par con**léquent elles nous échappent : de la** précision, afin que l'attention moins partagée, se fixe avec moins d'effort : de l'ordre, afin qu'une première idée plus connue, plus familière, prépare notre attention pour

celle qui doit suivre.

La réflexion qui nous donne le pouvoir de distinguer nos idées, nous donne encore celui de les comparer pour en connoître les rapports. Cela se fait en portant alternativement notre attention des unes aux autres, ou en la fixant en même temps fur plusieurs. Quand des notions peu composées sont une impression assez sensible pour attirer notre attention sans effort de notre part, la comparaison n'est plus difficile; mais les difficultés augmentent à mesure que les idées se composent davantage & qu'elles font une impression plus legère. Les comparailons font, par exemple, communément plus aisées en géométrie. qu'en métaphysique. Avec le secours de cette opération, nous rapprochons les idées les moins familières, de celles qui le font davantage; & les rapports que nous y trouvons établissent entr'elles des liaisons très-propres à augmenter & à fortifier la mémoire, l'imagination, & par: contre-coup, la réflexion.

Quelquefois après avoir distingué plufieurs idées, nous les considérons comme ne faisant qu'une seule notion: d'autres fois nous retranchons d'une notion quelques, unes des idées qui la composent; c'est ce qu'on nomme composer & decomposer ses idées. Par le moyen de l ces opérations nous pouvons les comparer sous toutes sortes de rapports, & en faire tous les jours de nouvelles combinations. Pour bien conduire la première, il faut remarquer quelles sont les idées les plus simples de nos notions, comment & dans quel ordre elles le réunissent à celles qui surviennent. Par là on sera en état de régler également la seconde; car on n'aura qu'à défaire ce qui aura été fait : cela fait voir comment elles viennent l'une & l'autre de la réflexion.

La réflexion n'a point lieu dans les enfans nouveaux-nés; & même les personnes en âge de raison, ne réfléchissent pas, à beaucoup près, sur tout ce qu'elles voient & sur tout ce qu'elles font. On voit des personnes qui emportées par la violence de seur tempérament, & n'ayant pas été accoutumées à la réflexion, parlent, jugent, agissent conformément à l'impression actuelle qu'elles éprouvent, & ne se donnent jamais la peine de peser le pour & le contre des partis qu'on leur propose. On peut passer ainsi sa vie dans la société; mais les sciences, c'est-à-dire, les véritables sciences, les théories ne s'acquiètent qu'à l'aide de l'attention & de la réflexion, & quiconque néglige ces secours, ne fera jamais de progrès dans les connoissances spéculatives. Voyez l'essai sur l'origine des connoissances humaines.

On dit de quelqu'un qui ne fait rien sans y avoir bien songé, que c'est un homme de réstaxion.

RÉFLEXION, se die aussi des pensées qui résultent de l'action de l'espeit qui résléchit. Il y a de bestes restexions dans cer ouvrage. Des riflexions morales:

RÉFLEXION, signifie aussi, en mécanique, changement de direction qui arrive au corps en mouvement lorsqu'il donne contre un autre corps qu'il ne peut ni traverser ni pénétrer, ni mettre en mouvement s'il est en tepos. Un corps qui résléchit, rebondit après avoir choqué. M. de Mairan a prouvé que le ressort est la seule & véritable cause de la réslexion. Ainsi sans ressort point de réslexion.

En termes d'Optique, on appelle réstexion des rayons de lumière, un mouvement des rayons par lequel, après être tombés sur les parties solides des corps, ou pour mieux dire, après s'en être approchés le plus près qu'il est possible, ils s'en éloignent de nouveau.

C'est par la réflexion des rayons de lumière qui tombent sur la surface des corps éclairés, que ces mêmes corps deviennent visibles.

Et c'est la disposition qu'ont les corps à réséchir tel ou tel rayon en plus grande abondance, qui est la cause des dissérentes couleurs qu'on y remarque.

La résexion de la lumière de desfus les surfaces des miroirs sait l'objet de la Catoptrique. La résexion de la lumière, ainsi que M. Newton l'a fait voir, ne se fait point par les rayons qui frappent toutes les parties d'un corps, mais par quelque propriété de ce même corps également répandue sur toute sa surface, au moyen de laquelle il agit sur le rayon, l'attirant ou le reponssant sans aucun contact immédiat. Il prétend que c'est ce même pouvoir qui sait que les rayons se rompent dans d'autres sirconstances, & qu'ils amanent du corps lumineux.

Les raisons dont il se sert pour prouver son sentiment, sont 1°. que les surfaces des miroirs qui paroisfent les plus unies à l'œil, sont cependant raboteules & inégales, puilque polir une glace n'est autre chose qu'enlever les parties les plus éminentes par le moyen du fable ou du tripoli. Si donc les rayons de lumière étoient réfléchis en frappant les parties solides du verre, les réflexions ne seroient jamais ausli exactes qu'elles le sont, & le verre le plus uni écarteroit autant les rayons que le plus raboteux. Il reste done à savoir comment un verre poli peut réfléchir les rayons aussi régulièrement qu'il fait, & l'on ne peut tésoudre ce problème, qu'en disant que la réflexion d'un rayon se fait non d'un feul point du corps réfléchillant, mais par quelque faculté de ce corps également répandue sur toute sa surface, par laquelle il agit fur un rayon fans aucun contact immédiat.

2°. Si-l'on fait en sorte que les couleurs que l'on a séparées par le moyen d'un prisme placé à l'endroit par où un rayon de lumière entre dans une chambre obscure, tombent successivement for un second prisme place à une très-grande distance du premier avec une même obliquité; le second prisme peut être tellement incliné aux rayons incidens, qu'il réstéchisse tous ceux qui sont de couleur bleue, & qu'il donne passage à cenx qui sont rouges. Or, si la réflexion étoit causée par les parties de l'air ou du verre, on pourroit demander d'où vient qu'à la même obliquité d'incidence, les rayons bleus frappent ces parties de manière qu'ils se rétiéchillent, & que les nouges trouvent assez de poses pour passer à travers le prisme en grande quantité.

3°. Il n'y a point de réflexion sensible au point où deux verres se touchent, & cependant on ne voit point d'où vient que les rayons ne heurtent point les parties du verre, lorsqu'il est contigu à un autre verre avec autant de force que lorsqu'il l'est à l'air.

4°. Si les rayons rouges & bleus qui ont été séparés par le prisme, tombent successivement sur une lame plate de telle matière transparente que ce soit, dont l'épaisseur augmente en proportion arithmétique continue, telle qu'une lame d'air entre deux verres, dont l'un soit plan & l'autre un peu convexe , la même lame réstéchira dans la même partie tous les rayons d'une même couleur, & donnera passage à tous ceux d'une couleur différence, mais elle réfléchira dans ses différentes parties les rayons d'une seule & même couleur à une épaisseur, & leur donne passage à une autre; & ainsi alternativement & à l'infini. Or, on n'imaginera jamais que dans un endroit les rayons qui font voir, par exemple, une couleur bleue, rencontrent fortuitement les parties solides, & ceux qui font voir le rouge les pores du corps; & que dans un autre endroit où le corps est ou un peu plus mince, ou un peu plus épais, les rayons bleus frappent ses pores, & les rouges ses parties solides.

5°. Dans le passage de la lumière du verre dans l'air, la réserion est aussi forte que dans son passage de l'air dans le verre, & beaucoup plus forte que dans son passage de ce même verre dans l'eau. Il ne paroît pas cependant possible que l'air air

un plus grand nombre de parties téflochissantes que l'eau ou le verre; & quand même on suposeroit que cela est, on n'en seroit pas plus avancé pour cela; car la réflexion est aussi forte & même plus forte, quand on écarte l'air du verre au moyen de la machine pneumatique,. que quand il lui est contigu. On objectera peut-être, selon l'hypothèse de Descartes, qu'encore que l'on pompe l'air, il ne laisse pas d'y avoir une matière subtile qui le remplace, laquelle étant beaucoup plus dense, est par conséquent beaucoup plus propre qu'ancun autre corps à réfléchir la lumière. Mais quand cette matière subtile ne seroit pas imaginaire, l'expérience suivante suffiroit pour nous convaincre de la fausseté de cette hypothèse.

6°. Si la lumière en passant du verre dans l'air le frappe sous un angle moindre de 40 ou 41 degrés, elle se réfléchit entiérement; mais si son obliquité est moindre, elle est transmiss pour la plus grande partie. Or, on ne peut pas s'imaginer que la lumière à un degré d'obliquité, rencontre assez de pores dans l'air pour lui donner passage, . & que sous un autre degré elle ne rencontre que des parties capables de la réfléchir entiérement, surtout si l'on fait attention que dans le passage de l'air dans le verre, quelqu'oblique que scit son incidence, elle trouve assez de pores dans le verre pour en transmettre la plus grande partie : que si l'on suppose qu'elle n'est point résléchie par l'air, mais par les parties les plus superficielles du verre, la même difficulré sublistera toujours; d'ailleurs une pareille supposition est inintelligible & paroîtra également fausse, si l'on mer de l'eau à la place de l'air derrière quelque partie du verre : car en supposant les rayons dans une obliquité convenable, par exemple de 40 ou 46 degrés, suivant laquelle ils sont tous réstéchis dans l'endroit où l'air est contigu au verre, ils seront transmis pour la plupart où l'eau le touchera: ce qui prouve que leur réflexion ou leur transmission dépend de l'air & de l'eau qui sont derrière le verre, & non point de ce qu'ils frappent les parties de ce dernier; les rayons ne se réfléchissant jamais qu'ils ne soient parvenus à la dernière surface du verre & prêts à en sortir. Car s'ils rencontrent en sottant la surface de l'eau & de l'huile, ils passent à travers; l'attraction du verre étant balancée ou diminuée par une force contraire, & ne pouvant avoir son effet à cause de l'attraction de la liqueur qui lui est adhérente: mais si les rayons en sortant de cette dernière surface tombent dans un vide qui n'a point d'attraction, ou dans l'air qui n'en a que fort peu, & point assez pour contre-balancer l'effet du verre, pour lors l'action du verre les attire de nouveau & les oblige à se réfléchir.

Cela paroîtra encore plus évident si l'on applique l'un contre l'autre deux prismes de verre, ou deux verres objectifs, dont l'un soit plat & l'autre un peu convexe, ensorte cependant qu'ils ne se touchent point, & qu'ils ne soient pas trop éloignés; car la lumière qui tombera sur la surface postérieure du premier verre, à l'endroit où il n'est pas éloigné du second d'un 1000000 de pouce, passera à travers la surface pour pénétrer dans le second verre, quoiqu'il y ait de l'air ou du vide entre deux; mais si l'on ôte le second verre, la lumière pasfant de la seconde surface du premier verre dans l'air ou dans le vide, se résléchira & retournera de nouveau.

Il suit de-là, selon M. Newton, que les rayons sont attirés par quelque propriété du premier verre, n'y ayant rien qui puisse occasionner leur retour, & que la réslexion n'est point causée par quelque matière subrile, contigue à la surface postérieure, suivant les principes de Descarres, puisque cette matière devroit les résléchir aussi bien lorsque les verres sont presque contigus, que lorsqu'ils sont séparés l'un de l'autre.

Enfin si l'on demande comment quelques-uns des rayons sont réfléchis & d'autres transmis, & pourquoi ils ne se réfléchissent pas tous également, en supposant que la reflexion vienne de l'action de toute la surface, M. Newton répond qu'il y a tant dans les rayons de lumière que dans les corps mêmes, certaines vibrations ou quelque propriété pareille, imprimées aux rayons par l'action du corps lumineux qui les envoie, ou par celle des corps qui les réfléchissent, & qui fait que ces rayons, dans cette partie de leur vibration qui concourt avec le mouvement des parties du corps, entrent dans le corps, y sont rompus & transmis; au lieu que ceux qui sont dans la partie contraire de leur vibration se résléchissent.

Le Père Mallebranche, quoique d'une opinion fort différente de M. Newton sur la nature de la lumière & sa propagation, est eutièrement de l'avis de ce Philosophe sur la cause de la réslexion: il pense comme lui que ce ne sont point les parties solides des corps qui réstéchissent la lumière, & les raisons

qu'il en apporte sont les mêmes. Voyez la Recherche de la vérité. Plusieurs Philosophes ont depuis adopté cette opinion ; cependant il femble que les preuves que ces deux Auteurs en donnent, établissent seulement que les rayons ne sont point réfléchis uniquement par les parties solides des corps, mais que cette réfléxion a une autre cause plus générale & plus étendue, mais ils n'ont peut être pas prétendu donner entiérement l'exclusion aux parties solides; ils ont seulement dit qu'il y avoit beaucoup d'apparence que les rayons qui tomboient sur ces parties, s'éteignoient au moins en grande partie, & perdoient leurs for-

Loix générales de la réflexion.

1°. Quand un rayon de lumière est réstéchi par un miroir de quelque forme que ce soit, l'angle d'incidence est toujours égal à l'angle de réslexion. Cette loi à lieu dans les percussions de toutes les espèces de corps, & par conséquent elle doit être la même dans celle des rayons de lumière.

Certe loi se trouve confirmée par une expérience-très-facile: car faisant tomber par un petit trou un rayon solaire sur un miroir ensermé dans une chambre obscure, on a le plaisir de le voir se réstéchir & faire l'angle de réslexion égal à celûi d'incidence.

22. Chaque point d'un miroir réfléchit les rayons qui tombent sur lui de toutes les parties d'un objet. Puis donc que les dissérens rayons qui parrent d'un objet lumineux ne peuvent point se résléchir du même endroit d'un miroir vers le même point, il s'ensuit que les rayons qui viennent des divers points d'un objet, se séparerent après la réslexion. & montreront chacun le point d'où ils sont partis.

De là vient que les rayons réfléchis des miroirs représentent l'image des objets qui sont placés vis-à vis.

Il est aisé de concevoir par-là d'où vient que les images des objets ne se peignent point sur les corps dont la surface est inégale, c'est qu'ils réfléchissent la lumière de telle sorte qu'ils conson lent les rayons par leurs éminences & leurs cavités, leurs hauteurs & leurs ensoncemens alternatifs.

3°. Si l'œil & le point lumineux changent mutuellement de place, le rayon se résléchira vers l'œil, en prenant le même chemin qu'auparavant; car le rayon qui étoit auparavant le rayon de réslexion deviendra celui d'incidence; & puisqu'il doit résléchir sous le même angle que celui sous lequel il tombe, celui qui étoit auparavant le rayon d'incidence, deviendra le rayon de réslexion.

4°. Le plan de réflexion, c'est-àdire le plan où se trouvent les rayons incidens & résléchis, est perpendiculaire à la suiface du miroir; & dans les miroirs sphériques, il passe par le centre. Il suit del à que la cathète d'incidence & de réslexion se trouve dans le plan de réslexion.

Euelyde, Alhazen & d'autres, regardent comme un axiome la proposition que le plan de réstexion est perpendiculaire au miroir, & ne prennent point la peine de la démontrer, parce qu'elle est évidente par les observations aussi-bien que par l'expérience.

5°. Plusieurs auteurs prétendent que l'image de tout objet peint

dans un miroir est dans la cathere d'incidence. Les anciens out pris

cette proposition pour un axione; se comme l'image doir nécessairement se trouver dans le rayon réstéchi, ils en conclusient qu'il doit paroître dans le point de concours du rayon réstéchi avec la cathère d'inculence, ce qui est généralement vrai dans les miroirs plans, mais non pas dans les autres, comme le montre Képler.

En termes de gnomonique, on appelle cadran à réflexion, une sorte de cadran solaire qui indique les heures par le moyen d'un miroir plan placé de manière qu'il résléchit les rayons solaires au haut d'un plafond où les heures sont tracées.

Les rayons du soleil qui viennent tomber fur un cadran à réflexion, ont leur direction de bas en haut, au lieu que ceux qui tombent sur les cadrans ordinaires ont leur direction de haut en bas. Ainsi un cadran à réflexion , soit horisontal, soit vertical, soit incliné, n'est autre chose qu'un cadran horisontal, vertical ou incliné, tracé à l'ordinaire, & dont la surface est opposée au soleil: d'où il s'ensuit que pour tracer de pareils cadrans, on peut les décrire d'abord sur le papier à l'ordinaire, comme si l'on vouloit faire un cadran direct, en observant seulement d'écrire les heures avant midi à gauche de la méridienne, & les autres à droite, & ensuite tenverser le papier, de mamère que les heures qui étoient à droite se trouvent à gauche.

Voilà quelle doit être la conftruction de ces cadrans, lorsque la surface du miroir plan qui leur renvoie les rayons, est entièrement exposée au soleil, & éclairée par cet astre, parcequ'alors les cadrans de réslexion doivent montrer l'heure de la même manière que si le soleil

écoit

étoit sous l'horison, & que la terre étant transparente, il éclairât le plan du cadran; mais si les rayons du soleil tombent sur le miroit par un trou, & qu'ils soient réstéchis de là sur le cadran, il faut alors que le cadran soit construit de la même manière que si le bout de son style étoit placé dans la perpendiculaire menée du trou sur le miroir, & prolongée au-dessous du miroir, & que le bout de ce style sût autant éloigné de la surface du miroir en dessous que le trou l'est en dessus.

Voyez NOTE, pour les différences relatives qui en distinguent ré-

flexions, &c.

REFLUER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Refluere. Il se dit du mouvement des eaux qui retournent vers le lieu d'où elles ont coulé. Les fleuves refluent quand la mer monte.

On dit en termes de Médecine, la bile reflue dans le sang.

REFLUX; substantif masculin. Refluxus. Mouvement réglé de la mer qui se retire & qui s'éloigne du rivage après le flux. Le flux & le reflux ont un rapport constant & régulier avec les mouvemens de la lune. Voyez FLUX.

REFLUX, se dit figurément de la vicissitude des choses humaines. Toutes les choses de ce monde ont leur flux & leur reflux. La fortune est sujette à un flux & reflux continuel.

REFOILIR; vieux mot qui signissioit autrefois jeter des feuilles.

REFONDER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Refundere. Terme de Palais. On dit, resonder les dépens de contumace; pour dite, rembourser les frais d'un dé-Tome XXIV. faut faute de comparoir, afin d'y être reçu opposant.

REFONDRE; verbe actif & réduplicatif de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme Fandre. Denuò fundere. Mettre à la sonte une seconde sois. Cette cloche est fendue.

il faut la refondre.

On dit en termes de Graveurs en Taille-douce, refondre le trait; pour dire, faire réchausser la planche sur laquelle on a calqué le dessein, avec du papier qu'on brûle dessous, pour empêcher que ce trait ne s'essace. On remue de temps en temps le cuivre, pour qu'il ne chausse pas plus dans un endroit que dans l'autre, & que le vernia ne brûle point. Quand on le voit fondu également partout, on retire la planche, & on la laisse refroidir.

On dit figurément d'un ouvrage d'esprit dans lequel il y a de bonnes choses, mais qui auroit besoin d'être mis dans une meilleure forme, qu'il faut le resondre, qu'il faut le resondre entièrement.

On dit figurément d'un homme qui a de l'humeur ou de mauvaises habitudes, vous ne le corrigerez pas, il faudroit le refondre. Vous ne le refondrez pas. Il est du style familier.

REFONTE; substantif séminin. Action de resondre les monnoies pour en saire de nouvelles espèces. On ordonna la resonte des monnoies d'or & d'argent.

REFORGER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Iterum fabricare. Forger une seconde sois. Il faut resorger cette pièce.

RÉFORMABLE; adjectif des deux genres. Qui peut ou qui doit être résormé. Il y a des abus qui ne sont

pas réformables.

RÉFORMATEUR; substantif masculin. Reformator. Celui qui réforme. S. Bernard a été le premier Réformateur de l'ordre de Cîteaux.

On dit de quelqu'un qui se mêle mal à propos de vouloir réformer les autres, qu'il s'érige en Résormateur, qu'il fait le Résormateur. Et en parlant d'un Religieux qui a établi la résorme dans quelque ordre, on dit, qu'il en est le Résormateur.

On appelle aussi-Réformateurs, ou prétendus Réformateurs, les Chefs de la Religion prétendue résor-

mée.

RÉFORMATION; substantif séminin. Reformatio. Rétablissement dans l'ancienne forme, ou dans une meilleure forme. La réformation de la Justice. C'est à l'Église qu'appartient le droit de réformation, soit dans les opinions, soit dans les mœurs. Le Concile de Trente a travaillé à la réformation de la discipline. On doit à Grégoire XIII, la réformation du Calendrier.

On dit, la réformation des abus, des défordres; pour dire, le retranchement des abus, des défordres. RÉFORMATION, se dit particulièrement en matière d'Eaux & Forêts.

La réformation des forêts a deux objets; le premier est la réparation des dommages causés par les abus & malversations des officiers, marchands, siverains ou usagers; le second est le rétablissement de l'ordre nécessaire pour la confervation.

Le fondement de la réparation, qui fait le premier objet, est la connoissance des délits & des délinquais.

Il y a trois moyens pour y par-

Le premier est d'examiner les tittes de la Maîtrise en laquelle se fait la réformation; savoir, les procès-verbaux de mesurage, atpentage & bornage des forêts, les plans & figures, les rapports des gardes, & les procès-verbaux de vilite des Officiers, les jugemens rendus en conséquence, les papiers concernant les ventes, les délivrances de chauffages, les Lettres patentes & autres pièces en vertu delquelles les ventes ou délivrances ont été faites, les procès-verbaux des assiettes & martelages, les adjudications, les applégemens, rècolemens & congés de cour, & enfin les papiers concernant les acquisitions ou alienations faites par le Roi, les droits prétendus par Sa Majesté sur les bois des communautés ou des particuliers & ceux prétendus par les communautés ou les particuliers sur les forêts de Sa Majesté.

Par ce moyen le Réformateur connoît la juste étendue des forêts; il se met en état de juger, lors de la visite, s'il y a eu des entreprises ou usurpations; il connoît si lesgardes ont fait leurs rapports, files gardes-marteaux, maîtres ou lieutenans, ont exactement fait les vifites auxquelles ils étoientobligés, se le Procureur du Roi a fait les diligences nécessaires, st les jugemens ont été rendus conformément à l'Ordonnance, si le collecteur a fait ses diligences pour le recouvrement des amendes; il connoît le les adjudications, exploitations & récolemens ont été faits conformément à l'Ordonnance , &c.

Le second moyen est de visiter les forêts.

Cette visite, qui se doit faire avec le Procureur du Roi de la commission, les Ossiciers de la maîtrife, & le garde de chaque canton, un arpenteur & quelques marchands, met le Réformateur en état de connoître tous les délits commis en chaque garde, s'il en a été dressé des procès-verbaux, si les procès-verbaux qui en ont été rapportes sont fidelles, si les récolemens ont été bien faits, s'il y a quelque changement, altération, entreprise ou usurpation, par la confrontation de l'état actuel des choses, avec ce qui est énoncé par les anciens procès-verbaux, & enfin de connoître quelle est la nature du tond de chaque triage, la qualité, la nature & l'âge des bois, l'étendue & la qualité des places va-

Le troisième moyen est de faire d'exactes informations, de faire comparoître les riverains pour représenter les titres en vertu desquels ils possedent les héritages qu'ils tiennent dans l'enclos, ou aux rives des forêts. De faire comparoître les usagers pour représenter les titres de seur usage, & les marchands pour compter du prix des ventes, & représenter les congés de cour.

Par là le Réformateur connoît quelle a été la conduite des Officiers en général, & de chacun en particulier, s'ils ont admis aux adjudications des gens auxquels il est défendu d'y prendre part, s'ils ont eux-mêmes pris part aux adjudications, s'ils ont composé des ventes à vil prix, moyennant finance, s'ils ont exigé des marchands d'autres droits que ceux portes par les Ordonnances; s'ils ont différé le martelage des baliveaux jusqu'après les adjudications; s'ils ont change les ventes après les adjudications; s'ils ont été d'intelli-, gence avec les délinquans; s'ils ont l

donné des permissions d'abattre des bois, ou de mener paître les bestiaux dans les sorêts; sils ont accordé des décharges d'amende ou de confiscation moyennant finance; si les marchands ont sait quelque accord pour empêcher les enchères sur les ventes; si les usagers ont abusé de leurs droits; ensin le Résormateur connoît tout ce qui s'est fait contre les intérêts du Roi, s'il agit avec prudence dans cette insormation.

La réparation des délits se doit faire conformément à l'Ordonnance de 1669, que le Réformateur est obligé de suivre, si ce n'est à l'égard de ces misérables qui sont accoutumés à piller les forêts avec d'autant plus de hardiesse, qu'ils n'ont rien à craindre des condamnations pécuniaires: en ce cas le Réformateur peut sévir, suivant le principe, que tous délits doivent être payés, in are, aut in cute.

Pour parvenir au rétablissement des forêts, qui fait le second objet des réformations, il y a trois choses essentielles.

La première est le réglement des coupes qui doivent être faites à l'avenir, eu égard à l'étendue de la forêt, à la qualité du fonds, à la nature, essence & qualité du bois, & au plus grand avantage de Sa Majesté: par exemple, si les forêts ne sont plantées que de mort bois, les coupes s'en doivent faire à vingt ans; si le fonds ne peut nourrir le bois au-delà de vingt ou trente ans, les ventes doivent être réglées à ce temps, &c.

La seconde est la réduction des usages, à la possibilité de la forêt.

Pour procéder à cette réduction avec tout le ménagement des intércts du Roi & la justice dûc aux X x ij Usagers, le Commissaire déjà instruit de l'état des forêts, par la visite dont il est parlé ci-dessus, doit se faire représenter le rôle des Usagers avec les titres justificatifs.

S'il n'y a point de titres, l'usage

doit être supprimé.

Il en est de même s'il y a titre sans possession; si ce n'est que l'U-sager justisse que la cessation de l'usage est volontaire de sa part.

Si l'usage est de don gratuit, il

doit être supprimé.

Si enfin il y a titre & possession légitime, l'usage doit être con-

lervé.

La troisième chose essentielle pour le rétablissement des forêts est la destitution des mauvais Officiers, parceque ce seroit pécher contre la prudence d'en consier le soin à gens qui auroient été reconnus incapables & prévaricateurs.

Les réformations générales se font ordinairement par des Commissaires

du Conseil.

Les Grands - Maîtres peuvent, sans autre pouvoir que celui de leurs charges, saire en procédant à leurs visites toutes sortes de réformations, & connoître de tous délits commis dans leur département, soir par les Officiers ou autres.

Il leur est même enjoint de faire chaque année une visite dans les Mastrises & Gruries de leur département, de garde en garde, de triage en triage, pour s'informer de la conduite des Officiers, Arpenteurs, Gardes, Usagers, Riverains, Marchands ventiers & des préposés aux soins des chemins, rivières, canaux & sossés publics, d'examiner les régistres des Procureurs du Roi, Gardes Matteaux, Arpenteurs, Sergens à garde & des Gressiers, ensemble les procès-ver-

baux, rapports, informations & autres actes concernant les délits & contraventions, tant au fait des Eaux & Forêts, que des pêches & chasses, pour sur le tout pourvoir ainsi qu'il appartiendra.

L'Edit de Mai 1716 réduit les visites des Grands-Maîtres à deux

maîtrises par an.

Il leur est également enjoint de faire les récolemens par réformation le plus souvent qu'il sera possible, pour connoître si les Officiers ont remis ou dissimulé les délits commis par les Marchands, &c.

Tous les actes faits par les Grands-Maîtres dans leurs réformations, doivent être délivrés par les Greffiers commis en chaque département pour être à leur suite.

Les Officiers des Tables de Marbre, ne peuvent entreprendre de réformations, s'ils n'ont été commis par Sa Majesté, ou par le Grand-Maître, si ce n'est qu'il y eût quelque cas requérant célérité, & que le Grand-Maître fût éloigné de plus de dix lieues du Siège où le désordre auroit été commis; alors les Officiers des Tables de Marbre pourroient après avoir pris l'attache du Grand - Maître, faire l'instruction & donner les Jugemens interlocutoires seulement, sans pouvoit passer outre au Jugement définitif, qu'en présence du Grand-Maître.

On dit, la réformation des monnoies; pour dire, le changement qu'on fait des empreintes des espèces, sans faire de resonte. Telle sut la somme que produisit la résor-

mation des monnoies.

Différences relatives entre Ré-FORMATION & RÉFORME.

La réformation est l'action de réformer; la réforme en est l'esset. Dans le temps de la réformation on travaille à mettre en règle, & l'on cherche les moyens de remédier aux abus. Dans le temps de la réforme on est reglé, & les abus sont corrigés.

Il arrive quelquefois que la réforme d'une chose, dure moins que le temps qu'on a mis à sa réforma-

tion.

RÉFORME; substantif féminin. Reformatio. Rétablissement dans l'ordre, dans l'ancienne forme. Il travailla à la résorme de divers usages. Ces choses avoient besoin de résorme.

On dit, la réforme des abus; pour dire, le retranchement des

abus qui se sont introduits.

On appelle aussi résorme, ou prétendue résorme, le changement que les Hérériques du seizième siècle ont voulu introduire dans la doctrine & dans la discipline de l'Église.

L'Histoire Eccléssastique ne fournit point d'événement plus intéresfant: tout étoit tranquille dans l'Europe, toutes les Églises étoient unies par la même foi, par les mêmes sacremens; toutes étoient soumises au Souverain Pontise, & le regardoient comme le chef de l'É-

glise.

Léon X qui occupoit alors le Siége de Rome, envoya des indulgences en Allemagne, en Suisse; un intérêt sordide en abuse; Luther s'élève contre cet abus, & attaque ensuite les indulgences mêmes, le Pape & l'Église: la moitié de l'Allemagne s'arme pour Luther, & se sépare de l'Église Romaine; le Dannemarck, la Suède, une partie de la Hongrie & de la Pologne sont entraînés dans le schissme.

Dans le même temps Zuingle, Curé eu Suisse, prêche contre les indulgences, attaque presque tous les dogmes de l'Eglise Romaine, abolit toutes les cérémonies, & détache de l'Église Catholique la plus grande partie de la Suisse.

Du fein de la réforme de Luther, de Zuingle & de Calvin, naquirent mille sectes différences aussi opposées entre elles, qu'elles étoient ennemies de l'Eglise romaine: tels furent les Anabaptistes qui se divisèrent en treize ou quatorze sectes; les Sacramentaires qui se divisèrent en neuf différentes branches; les Confessionistes partagés en vingt quatre sectes ; les Extravagans qui avoient des sentimens opposés à la Confession d'Augsbourg, & qui se divisèrent en six fectes; les Calvinistes qui se divisèrent en Gomaristes & en Atminiens, en supra-Lapsaires & en infra - Lapfaires, en Puritains & en Anglicans; enfin Servet, Okin, les Sociniens, les nouveaux Ariens.

L'histoire de toutes ces sestes est à proprement parler l'histoire de la réforme. Ainsi voyez l'article propre à chacune.

RÉFORME, en parlant des gens de guerre, signisse, réduction des troupes à un moindre nombre par l'autorité du Prince ou de l'État qui a droit de les licencier. La réforme des troupes se fait ordinairement à la fin d'une guerre. Dès que la paix sut signée on sit une resorme considérable dans les troupes du Roi.

En patlant des Officiers réformés, on dit, qu'ils ont obtenu leur réforme, qu'on leur a donné leur réforme, lorsque le corps où ils servoient ayant été réformé, on leur a conservé leurs brevets avec de certains appointemens, mais moindres que ceux des Officiers qui sont en pied. Et cela se dit également, soit que ces Officiers ayent été at-

qu'ils ne l'ayent pas été.

On appelle aussi réforme, le congé qu'un Inspecteur donne à un ou plusieurs soldats, cavaliers ou dragons en faisant sa revue, parcequ'ils ne sont pas convenables pour faire le service.

Réforme, se dit encore en parlant des chevaux de la Cavalerie, Dragons, &c. On a fait une réforme de dix chevaux dans cette Compagnie. Acheter des chevaux de réforme.

En parlant de quelqu'un qui a diminué sa table ou ses équipages, & renvoyé une partie de ses domestiques, on dit qu'il a fait une grande réforme dans sa maison.

Réforme, en parlant de Réligieux, signisie, rétablissement dans l'ancienne discipline d'un Ordre Reli-

gieux.

Les nouvelles réformes dans les Monastères sont assujetties aux mêmes formalités que les nouveaux établissemens, c'est-à-dire, qu'il faut également le consentement de l'Evêque Diocésain, celui des Religieux des Monastères que l'on veut réformer, & des Lettres-Patentes du Roi enregistrées & exécutées par des Commissaires nommés ou approuvés par la Cour de Parlement.

Réforme, se prend aussi simplement pour régularité dans les mœurs, dans la conduite, par rapport aux choses de la Religion, & aux pratiques de la piété. Il se dit de ceux qui embrassent cette régularité, après avoir vécu dans le désordre ou dans la dissipation du monde. Elle vit dans la réforme. Il s'est mis dans une grande réforme.

Voyez Réformation, pour les différences relatives qui en distin-

guent réforme.

tachés à quelques autres corps, soit | RÉFORMÉ, ÉE; participe passif. Voyez Réformer.

On appelle le Calvinisme, la Religion Prétendue Réformée. Et ceux qui professent cette Religion, les prétendus réformés. Voyez Ré-FORMS.

On appelle dans les troupes, Lieutenant réformé, Capitaine réformé, Colonel réformé, un Capitaine, un Lieutenant, un Colonel qui étant réformé, ne laisse pas de tirer la paye & l'appointement de Lieutenant, de Capitaine, de Colonel, mais moindre que la paye, que l'appointement de celui qui est en pied.

On appelle aussi réformés, des Officiers qui sans avoir été en pied, ont obtenu des Lettres de Lieutenant, ou une commission soit de Capitaine, soit de Colonel, à la

suite de quelque Régiment.

Il est aussi substantif; & l'on appelle ainsi un Religieux qui suit la réforme qui a été établie dans l'ordre dont il est. Il ne se dit guère que par opposition aux Religieux qui n'ont point reçu la réforme, & qu'on appelle Religieux de la commune Observance, ou les anciens. C'est un réformé.

REFORMER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Reformare. Rétablir dans l'ancienne forme, donner une meilleure forme à une chose, soit en ajoutant, soit en retranchant. Réformer la Jurisprudence, les loix, les coutumes. Ce n'est pas à lui qu'il appartient de réformer l'État. Bien des gens se chargent de réformer les autres, mais presque personne ne commence par soi-même. Ne nous mêlons point de réformer le genre humain. On ne peut pas réformer un Monastère sans le consentement de

PÉvêque diocésain. Ce Prélat a ré- | RÉFRACTÉ; adjectif & terme d'Opformé le Bréviaire de son diocèse. Il a réformé quelques Chapitres de son

Réformer, signifie aussi, retrancher ce qui est nuisible ou de trop. Réformer les abus. Réformer le luxe.

On dit, réformer des troupes; pour dire, les réduire à un moindre nombre. On réforma ce Régiment, & on le réduisit à un bataillon.

On dit, réformer les Monnoies; pour dire, changer l'empreinte des espèces sans faire de refonte.

REFOULEMENT; substantif masculin. L'action de refouler & l'effet de cette action. Le refoulement de la marée; le refoulement du canon.

REFOULER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHAN-TER. Recalcare. Fouler de nouveau. Refouler une étoffe. Refouler un cha-

On dit en termes de Marine, Refouler la marée; pour dire, aller contre la marée.

Refouler, en termes d'Artillerie, signifie, bourrer une pièce de canon avec le refouloir.

On dit aussi neutralement, la marée refoule; pour dire, la marée descend.

REFOULOIR; substantif masculin & terme d'Artillerie. Bâton garni à l'une de ses extrémités, d'un gros bouton applati, qui sert à bourrer les pièces de canon.

REFRACTAIRE; adjectif des deux genres. Rebellis. Rebelle, désobéissant. Réfractaire aux ordres de la

REFRACTAIRE, en termes de Chimie, se dit d'une substance minérale qui ne peut point se fondre ou qui ne se fond que très difficilement. Une mine réfractaire.

tique. Il se dit d'un rayon de lumière qui a souffert une ou plusieurs réfractions. On l'appelle aussi rayon rompu.

REFRACTIF, IVE; adjectif & terme d'Optique. Qui cause la réfraction.

Pouvoir réfractif.

REFRACTION; substantif féminin. Refractio. Changement de direction qui se fait dans un rayon de lumière, lorsqu'il passe obliquement par des milieux différens.

Newton prétend que la réfraction de la lumière n'est point causée par les rayons qui rencontrent la surface des corps, mais sans aucun contact par l'action de quelque puissance qui se trouve également répandue sur toute leur surface, & qui détourne les rayons de leur chemin.

Les raisons dont on se sert pour prouver que la réflexion se fait sans aucun contact immédiat, ont également lieu dans ce qui concerne la réfraction; mais on peut y joindre les suivantes.

1º. Lorsqu'un rayon de lumière passe du verre dans l'air avec une certaine obliquité, ce rayon traverse l'air; mais il se réstéchit entiérement, si l'obliquité est trèsgrande, car la puissance ou attraction du verre sera trop forte pour laisser passer aucun de ces rayons: ce qui fait qu'ils se réfléchiront entiérement au lieu de se rompre.

2°. La lumière se rompt & se réfléchit plusieurs fois alternativement dans les lames minces du verre, à mesure que seur épaisseur augmente en progression arithmérique. C'est l'épaisseur de ces lames qui fait qu'elle se réfléchit ou qu'elle se transmetalternativement.

3°. Quoique le pouvoir que les

corps ont de réfléchir & de rompre la lumière, soit à peu près proportionnel à leur densité, on trouve cependant que les corps gras & sulfureux la réfléchissent avec plus de force que leur densité ne sembleroit l'exiger; car comme les rayons agissent avec plus de force sur ces corps pour les allumer que sur les autres, de même ces corps, par leur attraction mutuelle, agissent avec plus de force sur les rayons pour les rompre.

Enfin ce ne sont point seulement les rayons qui passent à travers le verre, qui se rompent, ceux mêmes qui passent de l'air dans le vide ou dans un air beaucoup plus rare, ou même vers les extrémités de la plupart des corps opaques, par exemple, le bord d'un canif, souffrent la même inflexion à cause de

l'attraction du corps.

Les loix générales de la réfraction sont, 1° que le rayon de lumière qui entre dans un milieu plus dense, en sortant d'un milieu plus rare, par exemple de l'air dans le verre, se rompt en approchant de la perpendiculaire, c'est-à-dire de l'axe de réfraction.

Il suit de là que l'angle de réfraction est plus petit que celui d'incidence; il suit encore qu'un rayon perpendiculaire à la surface rompante passera à travers sans se rompre, puisqu'il ne peut être rompu en s'approchant de la perpendiculaire.

2°. La raison du sinus de l'angle d'incidence à celui de l'angle de réfraction, est sixe & constante; si la réfraction se fait de l'air dans le verre, elle est plus grande que 114 à 76, mais moindre que 115 à 76, c'est-à dire, à peu près comme 3 à 2.

Cette raison s'accorde avec une autre de M. Newton, qui fait le tinus de l'ange d'incidence au finus de l'angle de rétraction comme 3 1 à 20: ce qui est à peu près comme 3 à 2. Il y a il est vrai, quelque différence dans la quantité de réfraction, selon les différentes espèces de verre: mais cette précision n'est point absolument nécessaire ici. Descartes a trouvé que la raison du sinus de l'angle d'incidence au sinus de l'angle de réfraction dans l'eau de pluie est comme 250 à 187, c'est-à-dire, à peu près comme 4 à 3: ce qui s'accorde avec l'observation de M. Newton qui la fait comme 529 à 376. Dans l'esprit de vince même Auteur fait cette raison comme 100 à 73 : ce qui n'est pas fort éloigné de la raison sesquitierce, c'est à dire de 4 à 3.

On n'a point encore déterminé d'où vient le différent pouvoir réfractif dans les différens fluides. L'eau claire est de tous les corps celui qui rompt le moins les rayons: mais quand elle est imprégnée de sel, sa rétraction augmente à proportion de la quantité qu'elle en contient. M. Newton fait voir que dans plusieurs corps, par exemple, le verre, le cristal, la sélenite, la fausse topase, &c. le pouvoir réfractif est proportionnel à leur densité; il n'y a que les corps sultureux, comme le camphre, l'huile d'olive, l'ambre, l'esprit de térébenthine, &c. où il est deux ou trois fois plus grand que dans les autres corps de densité égale; & néanmoins le pouvoir réfractif de chacun de ces corps sulfureux comparés enfemble , est à peu près com- . me leur densité. Quant à l'air, M. Newton montre qu'un rayon de lumière, en traverfant l'atmosphere.

fe rompt comme il le feroit, s'il passoit avec la même obliquité du vide dans un air aussi dense que celui qui est dans la partie la plus basse de l'atmosphère.

Il suit du principe qu'on vient d'établir, qu'un angle d'incidence & l'angle de réfraction qui lui correspond, étant une sois connus, il est aisé de trouver la valeur des angles de réfraction correspondans à plusieurs autres angles d'inclinaison.

Zahnius & Kircher ont trouvé que si l'angle d'incidence de l'air dans le verre est de 70 d. l'angle rompu sera de 38 d. 50'; & c'est sur ce principe que Zahnius a construit une table des réfractions de l'air dans le verre pour différens degrés d'angle d'incidence.

Snellius a le premier découvert la raison constante des sinus des angles d'inclinaison & des angles rompus. On attribue communément, cette découverte à Descartes, qui selon quelques-uns, l'ayant trouvée dans les manuscrits de Snellius, la publia pour la dernière fois dans sa dioptrique, sans faire mention de lui: c'est ce que nous apprend M. Huyghens. Mais ce prétendu vol de Descartes n'est point prouvé; d'ailleurs la raison trouvée par Descartes est plus simple que celle de Snellius, qui au lieu des sinus d'incidence & de réfraction, mettoit les sécantes de leurs complémens, qui sont en raison inverse de ces finus.

Comme les rayons de lumière n'ont pas tous le même degré de réfrangibilité, cette raifon des finus peut varier suivant leurs différentes espèces. La raison des sinus que les Auteurs ont observée, n'a donc lieu que par rapport aux rayons de réfrangibilité moyenne, c'est-à-dire à

Tome XXIV.

ceux qui sont verts. M. Newton fait voir que la différence de réfraction entre les rayons les moins réfrangibles & ceux qui le sont le plus, est environ la \(\frac{1}{23}\) partie de toute la réfraction des moyens réfrangibles; & cette différence est si perite qu'il arrive rarement qu'on doive y avoir égard.

3°. Lorsqu'un rayon passe d'un milieu plus dense dans un autre plus tare, par exemple du verre dans l'air, il s'éloigne de la perpendiculaire, ou de l'axe de réfraction; d'où il suit que l'angle de réfraction est plus grand que celui d'incidence.

Lorsque la réfraction se fait de l'air dans le verre, la raison du sinus de l'angle d'incidence, au sinus de l'angle de réfraction, est comme 3 à 2; si c'est de l'air dans l'eau, comme 4 à 3: c'est pourquoi la réfraction se fait d'une manière contraire, savoir, du verre ou de l'eau dans l'air; la raison du sint dans le premier cas, sera comme 2 à 3, & dans le second comme 3 à 4.

4°. Un rayon qui tombe sur une surface courbe, soit concave eu convexe, se rompt de la même maniere que s'il tomboit sur un plan contigu à la courbe au point d'incidence: car la courbe & la surface plane qui la touche, ont une portion insiment petite, commune entr'elles. Donc quand un rayon se rompt dans cette petite partie, c'est la même chose que s'il sousseroit une réfraction dans le plan touchant.

On appelle réfraction astronomique, ou réfraction des astres, le détour ou le changement de direction qui arrive aux rayons de ces corps lumineux, quand ces rayons passent dans notre atmosphère; ce qui fait que les astres paroissent plus élevés

au-dessus de l'horison qu'ils ne le sont en esset.

Cette réfraction vient de ce que l'atmosphère est irrégulièrement dense dans les différentes régions; qu'elle est plus rare par exemple, dans la région la plus élevée, & plus dense dans les couches qui sont les plus voisines de la terre, & cette inégalité dans le même milieu, le rend équivalant à plusieurs milieux d'inégale densité.

M. Newton a démontré qu'un rayon de lumière en passant de la région supérieure de l'atmosphère dans l'inférieure, souffre la même résraction que s'il passoit immédiatement avec la même obliquité du vide dans un air d'une densité pareille à celle de la région la plus

basse de l'atmosphère.

C'est la réfraction qui fait que la lune paroît quelquesois éclipsée, quand elle est au-dessous de l'hoaison, & one le soleil est au-dessus.

rison, & que le foleil est au-dessus. Plusieurs observations astronomiques faites avec la dernière précision, prouvent que les astres souffrent une réfraction réelle. La plus simple de toutes ces observations est que le soleil & la lune se lèvent plutôt & se couchent plus tard qu'ils ne doivent faire, suivant les tables, & qu'ils paroissent encore sur l'horison dans le temps qu'ils doivent être au-dessous.

En effer, comme la propagation de la lumière se fait en lignes droites, les rayons qui partent d'un astre qui est au-dessous de l'horison, ne peuvent parvenir à l'œil, à moins qu'ils ne se détournent de leur chemin en entrant dans l'atmosphère. Il est donc évident que les rayons souffrent une réfraction en passant par l'atmosphère: & c'est ce qui fait que les astres paroissent moins

élevés qu'ils ne le sont en effet à de sorte qu'il est nécessaire pour réduire leurs hauteurs apparentes, d'en retrancher la quantité de la réfraction.

Comme les anciens n'avoient aucun égard à la réfraction, il n'est pas surprenant qu'ils aient commis quelquesois des erreurs considérables pour avoir compté sur de

trop grandes hauteurs.

Il suit de la doctrine que l'on vient d'établir, que nous ne voyons jamais le véritable lever ou coucher du soleil, & que nous n'en appercevons que le fantome ou l'image, cet astre étant pour lors au dessous de l'horison.

Les astres qui sont au zénith ne sont sujets à aucune réfraction. Ceux qui sont dans l'horison souffrent la plus grande réfraction possible. La réfraction diminue continuellement depuis l'horison jusqu'au zénith; & cela vient de ce que dans le premier cas les rayons sont perpendiculaires, qu'ils sont plus obliques dans le second, & que cette obliquité va toujours en diminuant dans le troisième.

M. de la Hire a donné une table des réfractions des corps célestes dans leurs divers degrés d'élévation, fondée sur les observations les plus sûres & les plus exactes, & qui a depuis été persectionnée par M. Bouguer.

En termes de gnomonique, on appelle cadrans à réfraction, ceux qui indiquent les heures par le moyen de quelque fluide transparent, à travers lequel les rayons

du soleil passent.

Pour décrire ces sortes de cadrans, on prendra sur le contour du vase un point quelconque, pour être le centre du cadran; on appliquera

sur les bords du vase un cadran horisontal qui ait ce même centre en déterminant la ligne méridienne fur les bords du vase, & on y marquera aussi les autres lignes horaires, ensuite on ôtera le cadran horisontal, & on placera une corde ou fil depuis le centre dans un plan perpendiculaire à la ligne méridienne, ensorte qu'elle fasse avec cette ligne un angle égal à la latitude ou élévation du pôle du lieu, & que par conséquent cette corde ou fil représente l'axe de la terre. Après quoi on remplira le vase de quelque liqueur, & avec une chandelle ou quelque autre corps lumineux, on fera ensorte que le fil jette son ombre successivement sur tous les points horaires placés sur les bords du vase; l'ombre de ce même fil au fond du vase donnera les véritables lignes horaires, dans chacune desquelles on marquera deux ou plusieurs points pour les tracer. On effacera ensuite si l'on veut les lignes horaires qu'on aura d'abord tracés sur les bords du vase par le moyen du cadran horisontal, & enfin si l'on oriente le vase de façon que sa méridienne réponde à la méridienne du lieu, le cadran qui est tracé au fond du vase montrera les heures quand le vase sera rempli de la même liqueur dont on l'avoit rempli avant de construire le cadran.

REFRAIN; substantif masculin. On appelle ainsi un ou plusieurs mots qui so répètent à chaque couplet d'une chanson, d'une balade, d'un chant royal, d'un rondeau, triolet ou autre pièce de poësse françoise semblable. Le refrain de cette chanson est ingénieux. Ce rondeau a un refrain agréable.

REFRAIN, se dit aussi figurément d'une

chose qu'une personne ramène toujours dans le discours. De quelque chose qu'on lui parle, il retombe toujours sur ses voyages, c'est son refrain ordinaire.

On dit proverbialement dans le même sens, c'est le refrain de la

balade.

REFRAIN, en termes de marine, signifie le retour des houles ou grosses vagues qui viennent se briser contre les rochers.

REFRANCHIR; (se) verbe pronominal résléchi de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Terme de marine. On dit, qu'un vaisseau se refranchit, quand l'eau de la pluie ou des vagues qui étoit entrée dans le vaisseau commence à s'épuiser & à diminuer.

RÉFRANGIBILITÉ; substantif séminin & terme d'optique. Disposition que les rayons de lumiète ont à être rompus. Une plus grande ou moindre réfrangibilité est une disposition à être plus ou moins rompu en passant sous le même angle d'incidence dans le même milieu.

Toute la théorie de M. Newton fur la lumière & les couleurs, est fondée sur les dissérentes réfrangibilités des rayons de lumière. La vérité du principe paroîtra par les expériences suivantes.

1°. Si l'on fait passer un rayon de lumière à travers un petit trou sait à la senêtre d'une chambre obscure, sur un prisme, il peindra toutes les couleurs de l'arc-en ciel dans toute leur vivacité sur un papier blanc; savoir, le rouge, ensuite le jaune, le vert, le bleu, & ensin le pourpre ou le violet, & la couleur sera la même sur quelque corps que l'on reçoive la lumière.

Néanmoins cette lumière colorée

Y y ij

se propage en lignes droites de même que l'autre lumière; elle se réfléchit aussi de la surface d'un miroir, elle se rompt en passant à travers une lentille, & conserve ses couleurs tant après la réfraction qu'après la réflexion. Ces rayons étant rassemblés au foyer d'une lentille convexe, dégénèrent en une lumière blanche fort éclatante; mais ils reprennent leur première couleur lorsqu'ils ont passé le foyer, parcequ'alors ils s'écartent & se séparent de nouveau.

Puis donc que ces rayons en passant par le prisme, souffrent une réfraction à leur entrée, & une autre à leur sortie, il s'ensuit qu'un rayon de lumière se convertit en rayons colorés par la seule ré-

fraction.

2°. Puisque les rayons colorés se continuent toujours en lignes droites, quoiqu'ils se réstéchissent des miroirs, ou qu'ils se rompent dans les lentilles, il s'ensuit qu'ils retiennent toutes les propriétés de la lumière.

3°. Puisqu'il se fait au foyer un mélange des différens rayons colorés qui les fait paroître blancs, & qu'ils reprennent leur première couleur après leur séparation audelà du foyer, il s'ensuit que les rayons rouges, jaunes, verts, bleus & pourpres étant mêlés ensemble dans une proportion convenable, doivent produire la couleur blanche.

Il est bon d'observer que cette expérience réussit également quand la chambre n'est point obscure, les couleurs en sont seulement moins

vives.

M. Newton a le premier découvert que les rayons de lumière étoient différemment réfrangibles. Il a établi cette théorie par un grand

nombre d'expériences dans son Traité d'Optique.

Ce ne sont pas seulement les rayons colorés produits par la réfraction qu'ils souffrent dans le prisme, mais ceux qui se réstéchisfent des corps opaques, qui ont des différens degrés de réfrangibilité & de réflexibilité; & comme le blanc est produit par les mélanges de plusieurs rayons colorés, M. Newton en conclut que tous les rayons homogènes ont leur propre couleur qui répond à leur degré de réfrangibilité, & qu'elle ne peut être changée ni par la réflexion ni par la réfraction; que la lumière du soleil est un composé de toutes les couleurs primitives, & que toutes les couleurs composées ne naissent que du mélange de ces dernières.

Il croit que les différens degrés de réfrangibilité naissent de la différente grandeur des particules dont les différens rayons sont composés. Par exemple, que les rayons les plus réfrangibles, c'est-à-dire, les rouges, sont composés des particules les plus grosses; les moins réfrangibles, c'est à dire les violets, des plus petites, & les rayons intermédiaires, jaunes, verts & bleus, de particules d'une grosseur intermédiaire.

Le même auteur remarque qu'une des principales causes de l'imper-fection des lunettes est la différente réfrangibilité des rayons de lumière: car ces rayons étant différemment réfrangibles, sont d'abord différemment rompus par la lentille; & étant ensuite rapprochés, ils forment des foyers différens par leur réunion. C'est ce qui avoit engagé M. Newton à imaginer son télescope catadioptrique,

où il substitue la réflexion à la réfraction, parceque tous les rayons de lumière réfléchis par un miroir concourent tous au moins sensiblement au même foyer; ce qui n'arrive pas dans les lentilles.

REFRANGIBLE; adjectif des deux genres & terme d'optique. Qui est susceptible de réfraction. Les rayons de lumière sont différemment réfran-

gible's.

RÉFRAPPER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Iterùm percutere. Frapper de nouveau. Vous n'avez pas frappé assez fort en heurtant à cette porte, il faut refrapper. On a refrappé ces. médailles, ces pièces de monnoie.

REFRAYER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Polire. Terme de Potiers de terre, qui signisse, rendre la vaisselle de terre plus unie, soit avec le doigt, ou autrement avant de la cuire. Refrayer une terrine.

REFRÉNÉ, ÉE; participe passif. Voy.

REFRÉNER.

REFRENER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Refranare. Réprimer. Il ne se dit que dans la morale. On doit refréner ses passions, sa colère, ses desirs. Il n'est guère possible de, refréner le luxe des semmes. Les anciens Romains refrénerent la licence des Poètes. On doit refréner le faux zèle.

RÉFRIGÉRANT, ANTE; adjectif & terme de Médecine. Refrigerans. Qui a la propriété de rafraîchir. Des

remèdes réfrigérans.

Il s'emploie aussi substantive-

REFRIGÉRANT, se dit aussi en termes de Chimie, d'un vaisseau que l'on remplit d'eau, & avec lequel on couvre la partie supérieure d'un alembic, pour refroidir les vapeurs que le feu y a élevées, & faire ensorte qu'elles se tournent plus facilement & plus promptement en liqueur

liqueur.

Les réfrigérans étoient fort en ulage autrefois, & l'on en garnissoit exactement tous les alembics. Mais les distillateurs modernes ont reconnu qu'on ne retire pas de cette sorte de vaisseau, à beaucoup près, tous les avantages qu'on croyoit lui devoir : la raison de cela , c'est que, pour que la distillation aille bien, il faut que le chapiteau de l'alembic foir austi chaud, ou presqu'aussi chand que la cucurbite. M. Baumé a observé en effet que lorsqu'on refroidit beaucoup le chapiteau par de l'eau très-froide, la distillation s'arrête aussi-tôt & ne reprend que quand le chapiteau s'est considérablement réchausté. Ces observations font négliger beaucoup les réfrigérans; depuis un certain temps on leur substitue presque partout le serpentin, qui est à la vérité luimême un réfrigérant, mais dissérent de l'autre, en ce qu'il est adapté au bec de l'alembic, au lieu d'environner son chapitean.

RÉFRIGÉRATIF, IVE; adjectif & terme de Médecine. Refrigerativus. Qui rafraîchir. Un lavement réfrigé.

ratif. Une tisane réfrigérative,

Il s'emploie aussi substantivement. Ce remède est un bon refrigé-

ratif.

RÉFRIGÉRATION; substantif séminin & terme de Chimie. Refrigeratio. Refroidissement. C'est par la réfrigération que l'on convertit en liqueur les vapeurs que le seu élève dans l'alembic.

de Chimie, d'un vaisseau que l'on REFRINGENT, ENTE; adjectif &

terme de Physique. Qui a la propriété de changer la direction des rayons de la lumière lorsqu'ils passent obliquement. Milieu réfringent,

surface réfringente.

REFRIRE; verbe actif de la quatriè. me conjugation, lequel se conjugue comme Frire. Iterum frigere. Frire de nouveau. Ce poisson n'est pas assez frit, il faut le refrire.

REFRISER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chan-TER. Recrispare. Friser de nouveau. Dites au perruquier de refriser cette perruque.

REFROGNE, ou Renfrogné; patticipe passif. Visage refrogné. Mine renfrognée. Voyez REFROGNER.

REFROGNEMENT, ou Renfro-GNEMENT; substantif masculin. Action de se refrogner. Le refrognement de son visage annonce de la mauvaise humeur.

REFROGNER, ou Renfrogner; (se) verbe pronominal réstéchi de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Vultum contrahere. Se faire des rides sur le visage, se faire des plis au front, qui marquent du mécontentement, du chagrin, de la mauvaise humeur. Quand il rencontre cette femme, ilse refrogne. Si vous lui parlez de cette affaire, vous le verrez se refrogner.

On dit aussi, se refrogner, se renfrogner le visage. Et alors il se prend

activement.

REFROIDI, IE; participe passif. Voy. Refroidir.

REFROIDIR; verbe actif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Refrigescere. Rendre froid. Le vent du nord a refroidi le temps.

Il est aussi neutre & signifie, de-

venir froid. Si vous ne prenez poins ce caffé, il refroidira trop. Laissez refroidir la liqueur.

Il est encore pronominal réfléchi. Quand on a chaud, il est dangereux

de se refroidir sur le champ.

Il se dit aussi figurément tant comme verbe actif & neutre, que comme pronominal réfléchi, pour signifier, ralentir. L'âge refroidit les passions. Il ne faut pas refroidir son ardeur. Son zèle commence à se refroi-

REFROIDISSEMENT; subst. masculin. Diminution de chaleur. La pluie occasionne le refroidissement de l'atmosphère. L'agitation d'un corps chaud dans une liqueur froide, produit un refroidissement très-prompt. Le refroidissement de la chaleur na-, turelle.

REFROIDISSEMENT, se dit figurément de la diminution dans l'amour, dans l'amitié, dans les passions. La jouissance cause bien du refroidissement en amour. Il paroît qu'il y a bien du refroidissément dans son amitié. C'est à l'âge qu'on doit souvent le refroidissement des passions.

REFROIDISSEMENT, se dit encore d'une maladie du cheval provenant du passage subit d'une action vive & forcée, à une action lente & tardive, ou à un repos entier dans un temps froid, ou d'une boisson fraîche prise au moment où le cheval avoit chaud. Le refroidissement est une morfondure légère.

REFROTTER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Denud tergere. Frotter de nouveau. Ce plancher a été mai frotté, il faut le refrot-

REFUGE; substantif masculin. Refugium. Asile, retraite, lieu où on le sauve pour être en sûreté.

Chez les Anciens il y avoit des Villes, des Temples, des Autels qui jouissoient du droit de refuge. Ce privilége s'accordoit par la piété & par la libéralité des Princes, ou par décret d'un peuple, d'une nation.

Le Sénat de Rome, en confirmant les actes de Jules César, qui avoit accordé le droit d'assile au Temple de Vénus de la Ville d'Aphrodisée en Carie, ordonna que ce droit seroit semblable à celui du Temple de Diane Éphésienne, à Éphèse. Le Sénat en confirmation de l'Édit d'Auguste, reconnut aussiles refuges sacrés des Temples de la Ville de Stratonicée en Carie.

Les droits de refuge avoient plus ou moins d'extension, suivant que l'exigeoient ou le bien de la religion, ou les intérêts politiques; & quelques ois on les restreignoit, ou même on les supprimoit entièrement, lorsque les abus en étoient nuisibles à la société. Voy. Asile.

On appelle aussi refuges, les hospices que les Communautés Religieuses ont dans les Villes, pour leur servir de retraite en cas de guerre. Et l'on appelle Congrégation de Notre-Dame du Refuge, une Congrégation de Religieules qui admettent à la profession des filles pénitentes, & en gouvernent d'autres qui ne paroissent point propres à la vie religiense. Cette Congrégation instituée à Toul en 1631 a formé depuis plusieurs établissemens à Nancy, à Avignon, à Rouen, à Arles, &c. Chaque Communauté a un Supérieur choisi par la Supérieure en charge, & par le Conseil tant du dedans que du dehors, & confirmé par l'Évêque Diocéfain. Les Religieuses, outre les

de ne consentir jamais que le nombre des places réservées aux filles pénitentes soit diminué.

REFUGE, se dit figurément des perfonnes. La Vierge est appelée par l'Eglise le resuge des pécheurs. Vous êtes son unique resuge.

RÉFUGIÉ, ÉE; participe passif. Voy.

Réfugié, s'emploie aussi substantivement. C'est un pauvre résugié.

On appelle absolument résugiés, les Calvinistes qui sont sortis de France, à l'occasion de la révocation de l'Édit de Nantes. Les résugiés ont porté aux ennemis de la France des talens, des arts & des ressources dont ils ont souvent usé contr'elle; d'où l'on peut conclure que la révocation de l'Édit de Nantes sut une grande saute en politique.

RÉFUGIER; (se) verbe pronominal réstéchi de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Aliquò perfugere. Se retirer en quelque lieu, ou auprès de quelqu'un pour être en sûreté. Après la révocation de l'Édit de Nantes les Calvinistes de France se résugièrent en Angleterre, en Hollande & en Allemagne. Annibal s'étoit résugié auprès de Prusias, Roi de Bythinie.

Les trois premières syllabes sont brèves, & la quatrième longue ou brève. Voyez VERBE.

L'e féminin qui termine le fingulier du présent de l'indicatif, &c. s'unit à la syllabe précédente & la rend longue.

REFUITE; substantif féminin & terme de Vénerie. On appelle ainsi l'endroit où une bête a accoutumé de passer lorsqu'on la chasse. Ce Chasseur connoît toutes les resuites de la forée.

wœux ordinaires, font encore celui REFUITES, se dit aussi des ruses d'un

cerf qu'on chasse. Il y a des cerfs qui usent de resuites.

REFUITES, se dit figurément des retardemens affectés d'une personne qui ne veut point de conclusion dans une affaire. Il use de resuites pour retarder la décisson de cette afsaire.

REFUITE, se dit en termes de menuiserie, du trop de prosondeur d'une mortoise, d'un trou de boulin,

REFUS; substantif masculin. Denegatio. Action de refuser. Un refus injurieux. Il ne demande rien pour n'avoir pas la honte d'essuyer un refus. On doippar des manières honnêtes, adoucir ce que les refus ont de rude & de fâcheux. Telle est, dit Pline le jeune, la disposition du cœur humain; obligez cent sois, resusez une, le resus seul restera dans l'esprit.

On dit, qu'une chose n'est pas au resus de quelqu'un; pour dire, que ce n'est pas une chose qu'on lui of-fre, & qu'il ne dépend pas de lui de l'accepter ou de la resuser.

On dit aussi, avoir une chose au resus de quelqu'un; pour dire, ne l'avoir qu'après qu'un autre l'a resusée. Et, faire une chose au resus de quelqu'un; pour dire, la faire après qu'un autre a resusée de la faire.

On dit aussi dans le style familier, cela n'est pas de resus; pour dire, j'accepte volontiers, avec plaisir ce que vous m'offrez.

REFUS, se prend aussi quelquesois pour ce qu'un autre a resusé. Je ne veux point du resus d'un autre.

En termes de chasse, on dir, un cerf de refus; pour dire, un cerf de trois ans.

On dit, qu'un pieu de pilotis est au resus, quand le mouton ne peut

plus le faire entrer plus avant en terre.

RFFUSE, ÉE; participe passif. Voyez Refuser.

REFUSER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Denegare. Rejeter une offre, ne pas accepter ce qui est offert. Il a resusé l'argene qu'on lui a offert. Vous n'auriez pas dû resuser sa proposition.

On dit absolument & proverbialement, tel refuse, qui après muse, ou qui resuse, muse; pour dire, que souvent on se repent d'avoir resusé ce qu'on nous offroit, parceque l'occasion de l'avoir ne se présente plus.

REFUSER, signisse aussi, rejeter une demande, ne pas accorder ce qui est demandé. On lui resusa l'emploi qu'il demandoit. Ce Prince ne resuse rien à sa Maîtresse.

En ce sens, il s'emploie aussi abfolument. Quand on est obligé de refuser, il faut du moins refuser poliment. La Reine ne resusa jamais qu'à regret.

On dit, refuser la porte à quelqu'un; pour dire, ne pas lui permettre l'entrée de quelque lieu, de quelque maison. Lorsqu'il se présenta pour entrer chez elle, on lui resusa la porte.

On dit, se resuser quelque chose; pour dire, se priver de quelque chose. Ainsi en parlant d'un homme avare & sordide, on dit, que c'est un homme qui se resuse le nécessaire, jusqu'au nécessaire, qui se resuse tout.

Et, dans un sens opposé, on dit d'un homme qui aime extrêmement ses commodités & ses aises, que c'est un homme qui ne se resuse rien.

On dit, se refuser aux plaisurs;

- sa resuser à la joie; pour dire, suir

les plaisirs & la joie.

On dit aussi, il est impossible de se resuser à l'évidence de ses preuves, à la force de ses raisons; pour dire, il est impossible de résister à l'évidence de ses preuves, à la force de ses raisons.

Refuser, se joint aussi avec l'infinitif des verbes précédé des prépositions à ou de. L'Aubergiste leur resusa à diner. Je ne resuse pas de payer. Il a resusé de s'intéresser pour elle.

REFUSER, s'emploie aussi avec le régime simple. Ainsi on dit, qu'un homme refuse ses meilleurs amis; pour dire, qu'il ne fait rien de ce que ses meilleurs amis lui demandent, qu'il rejette les prières de ses meilleurs amis. Il a déjà resusé tous ceux qui l'en ont prié.

Refuser une fille en mariage, se dit ou d'un père ou d'une mère qui ne veulent pas donner leur fille en mariage à quelqu'un, ou de celui à qui on l'a offerte, & qui n'a pas voulu l'accepter. Et dans ce dernier sens, on dit, qu'un homme a resusé un bon parti, qu'une fille a resusé un parti avantageux.

En termes de Marine, on dit, le vent refuse; pour dire, que le vent est contraire.

On dit en termes de Manége, qu'un cheval refuse, lorsqu'il ne veut pas obéir au Cavalier.

La première syllabe est très brève, la seconde brève, & la troissème longue ou brève. Voyez Verbe.

Les temps ou personnes qui se terminent par un e séminin, ont la syllabe précédente longue.

RÉFUSION; fubstantif féminin & terme de Palais. Il n'a d'usage qu'en cette phrase, résusion de dépens, qui se dit des frais d'un jugement par désaut desquels on est obligé Tome XXIV.

de rembourser la partie, avant d'être reçu à se pourvoir contre.

RÉFUTATION; substantif féminin. Refutatio. Discours par lequel on résute. La résutation d'un livre.

En termes de Rhétorique, la réfutation est la partie du discours par laquelle on répond aux objections.

La réfutation demande beaucoup d'art, parcequ'il est plus difficile de guérir une blessure que de la faire.

Quand l'objection est susceptible d'une réfutation en règle, on la fait par des jugemens contraires, tirés ou des circonstances, ou de la nature de la chose, ou des autres lieux communs.

On peut suivre dans la réfutation la même méthode que dans la preuve, on peut austi s'en écarter; c'està-dire, qu'on peut commencer pat résoudre les plus fortes difficultés de l'adversaire, ce qui est même utile pour dissiper promptement les préventions qu'il auroit pu faire naître, & terminer sa réplique par la résolution des objections les plus foibles. Lorsque les objections sont fortes & en grand nombre, il. faut tâcher de les terrasser toutes, pour ainsi dire, d'un seul coup, par une raison générale & péremptoire tirée du fond même de la cause: le plus sûr & le plus court moyen de répliquer avec succès, seroit de trouver dans sa preuve même de quoi repousser les assauts de sa Partie adverse. Quelquefois il est bon de prendre séparément chaque objection, & d'en faire sentir le faux; d'opposer à celles qui sont fortes des raisons solides; & de combattre les plus foibles par une raillerie ou ironie. Cette dernière façon de répliquer a je ne sais quel Ζz

air de supériorité qui plast aux auditeurs, & les dispose en faveur de celui qui parle; mais aussi elle a ses inconvéniens qui sont assez connus. Un bon mot n'est pas toujours une raison.

Les deux premières syllabes sont brèves, la troissème longue & les autres brèves, mais la dernière

est longue au pluriel.

RÉFUTÉ, ÉE participe passif. Voyez

RÉFUTER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Resutare. Détruire par des raisons solides ce qu'un autre a avancé, montrer que ce qu'a dit un Adversaire est mal fondé ou n'est pas vrai. Résuter une opinion. Résuter une erreur Henri VIII écrivit pour résuter les dogmes des Prétendus Résormés, avant qu'il se séparât lui-même de la Communion de l'Eglise Romaine.

On dit, réfuter un livre, réfuter un Auteur; pour dire, détruire ce qui a été avancé dans un Livre, détruire ce qu'un Auteur a avancé.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troissème longue ou

brève. Voyez VERBE.

REGA; rivière d'Allemagne dans la Poméranie. Elle a sa source dans la moyenne Marche de Brandebourg, & son embouchure dans la Mer Baltique, entre Lutke-Horst & Langen-Hagen.

REGAGNE, EE; participe passif. Voy.

REGAGNER.

REGAGNER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Amissum recipere. Gagner ce qu'on avoit perdu. Il a regagné au quinze l'argent qu'il avoit perdu au pharaon.

REGAGNER, en termes de guerre, se dit en parlant des ouvrages de for-

tification qu'on reprend sur l'emnez mi après les avoir perdus. Nous regagnâmes la demi-lune. Les assiégés regagnèrent le chemin couvert.

En parlant des troupes qui repoussent les ennemis après en avoir été poussées, on dit, qu'elles ont

regagné leur terrain.

On dit dans le même sens, regagner le dessus; pour dire, reprendre le dessus. Et regagner l'avantage; pour dire, recouvrer l'avantage qu'on avoit perdu.

On dit en termes de Marine, regagner, le dessus du vent, ou regagner le vent sur l'ennemi. Et on le dit sigurément, pour dire, rétablit ses affaires, sa fortune, son crédit.

On dit, regagner le chemin, pour dire, reprendre le chemin qu'on avoit quitté; &, regagner le logis; pour dire, retoutner au logis.

On dit aussi, regagner l'amitié, l'affection, les bonnes graces de quelqu'un; pour dire, se rétablir dans l'amitié, dans les bonnes graces de quelqu'un. Et regagner quelqu'un; pour dire, se remettre bien avec quelqu'un, ou le remettre dans les intérêts qu'il avoit abandonnés, dans le parti qu'il avoir quitté.

REGAIN; substantif masculin. L'herbe qui revient dans les prés après

qu'ils ont été fauchés.

Les regains sont abondans quand l'été est pluvieux; & ce n'est que par le secours des pluies ou des canaux qu'on peut espérer une deuxième récolte dans les prairies séches. Quant aux prairies humides, surtout celles qui sont dans le voisinage de quelque rivière, on y donne tous les arrosemens qu'on veur, en faisant écouler de l'eau dans les prés si-tôt que le premier soin en est enlevé. Mais l'abondance du regain, ainsi que celle du premier soin, dé-

donne pour fertiliser les prairies. . On fauche ordinairement les regains à la mi-septembre, & ce second fauchage est d'autant plus utie-le, qu'outre la nouvelle herbe, on enleve aussi celle qui peut être échappée à la faux lors de la première fauchaison.

Aussi tôt que le regain est recueilli, on a coutume d'y mener paître les bestiaux pendant l'automne & l'hiver, jusqu'au temps que l'herbe doit recommencer à croître; mais il y a des gens entendus en agriculture qui ne permettent pas qu'on laisse des bestiaux dans leurs prés à foin plus de huit à quinze jours après qu'ils sont dépouillés, afin que ces animaux n'aient que le temps de pâturer ce qui est échappé au Faucheur. Ils prétendent que par ce ménagement ils retirent de leurs prés le double du foin qu'ils retireroient en paturage s'ils y laissoient les bestiaux pendant l'automne & l'hiver.

REGAIRE; substantif masculin. On donne ce nom en Bretagne aux juridictions temporelles des Evêques & 2 celles de leurs Chapitres. L'appel de ces Juridictions ressortit au Parlement.

REGAL; substantif masculin. Festin, grand repas qu'on donne à quelqu'un. La Ville sit un superbe régal à la Princesse. On leur donna un régal magnifique.

On dit figurément & familièrement, c'est un régal pour moi, pour dire, c'est un grand plaisir pour moi. Je me fais un grand régal de la voir.

Il ne faut pas imiter ceux qui disent régaux au pluriel, on doit dire, régals. On leur fit plusieurs régals à la Cour.

pend beaucoup des soins qu'on se REGALADE; substantif séminin qui n'a d'usage qu'en cette phrase, boire à la régalade; pour dire, avaler la boisson qu'on verse dans la bouche la tête étant renversée.

> REGALE; substantif masculin. Un des jeux de l'orgue dont les tuyaux out des anches.

> REGALE; substantif féminin & terme de Jurisprudence bénéficiale qui se dit du droit qui appartient au Roi sur certains bénéfices.

On distingue deux sortes de régales, la spirituelle & la temporelle.

La régale spirituelle, qu'on appelle aussi simplement régale par excellence, est le droit qui appartient au Roi de conférer tous les bénéfices non Cures dépendans de l'Evêché ou Archevêché vacant, lorsque ces bénéfices se trouvent vacans, ou qu'ils viennent à vaquer, de fait ou de droit, pendant la vacance du siège épiscopal ou archiépiscopal.

La régale temporelle est le droit que le Roi a de jouir de tous les fruits & revenus de l'Evêché ou Archevêché qui est vacant en régale.

Les Auteurs sont partagés sur l'origine de ce droit. Quelques-uns le font remonter jusqu'à la Loi Divine, & tiennent qu'il dérive de cette noble prérogative qu'avoient les Rois de Juda, d'être oints & sacrés, & en conséquence de faire les fonctions du Grand Prêtre; & lorsqu'il étoit absent, d'établir des Officiers, & de donner les places & les dignités du Temple.

M. Bignon , Avocat Général , réunit quatre sources d'où procéde la régale, lesquelles jointes ensemble en forment les fondemens; savoir, la souveraineré du Roi, sa

Z z 11

qualité de fondateur des Églises, sa qualité de Seigneur féodal des biens qui en composent les revenus, enfin sa qualité de Gardien, Avocat & Désenseur des droits & prérogatives des Églises de ses états.

Probus, Buzée & quelques autres, tiennent que la régale vient du Concile d'Orléans, tenu sous le regne du Roi Clovis I, à qui la nomination des Évêchés sut donnée comme une récompense de la victoire mémorable que ce Roi avoit remportée contre Alaric Roi des Visigots; d'autres disent que cette faculté sut donnée à l'Empereur Charlemagne par le Pape Adrien, pour avoir exterminé les Ariens.

D'autres prétendent que la régale n'a été établie que par le concordat fait entre Léon X & François I. Mais plusieurs croient avec fondement que le concordat n'a fait que renouveler un droit dont les Rois de France avoient joui longtemps auparavant.

Quoi qu'il en foir, il y a ouverture à la régale par la vacance de l'Évêché ou Archevêché; savoir, 1°. par mort.

2°. Par la promotion de l'Évêque ou Archevêque au Cardinalat; le Prélat promu à cette dignité étant attaché d'une manière plus particulière à l'Églife de Rome, attachement que l'on croyoit autrefois incompatible avec le fervice & la résidence que le Prélat doit dans son Diocèse, cela a fait regarder l'Évêché comme vacant. La promotion au Cardinalat, sub expectatione tituli, opère le même effet; mais la régale n'a lieu, par la promotion au Cardinalat en général, que du jour que l'Évêque a accepté.

3°. La régale est ouverte par la

démission simple entre les mains du Roi, & par la résignation en saveur, ou permutation, du jour que la résignation ou permutation est admise par le Pape.

4°. Par la transsation de l'Évêque à un autre Evêché ou Archevêché, du jour du serment de fidélité prêté pour l'Eglise à laquelle l'Evêque æ

été transféré.

5°. Il y auroit aussi ouverture à la régale par la rébellion publique & notoire de l'Evêque. Ce seroit une espèce de commise semblable à celle qui a lieu contre le vassal pour cause de sélonie.

Un bénéfice est dir vaquer en régale, lorsqu'il se trouve vacant au moment que la régale s'ouvre dans un Evêché, ou qu'il vient. à vaquer depuis l'ouverture de la ré-

gale.

On distingue trois sortes de vacances par rapport à la régale; savoir, 1º. la vacance de droit, qui arrive quand le pourvu a pris poiiellion en personne sur un titre nul & vicieux. 2°. La vacance de fait, quand celui qui est pourvu par un titre canonique, n'a pris possession que par procureur; car en matière de régale la prise de possession faite par procureur, quoique fondé de procuration spéciale, n'empêche pas que le bénéfice ne soit réputé vacant, si ce n'est un bénésice à charge d'ames. 3°. La vacance de fait & de droir, quand un Clerc possède un bénéfice sans titre canonique, & lans avoir pris possession en personne. Dans tous ces distérens genres de vacance, le Roi dispose des bénéfices qui vaquent en régale.

Le litige fait aussi vaquer en tégale les bénésices qui se trouvent contestés pendant qu'elle est ouverte; mais il faut que l'affaire soit au moins problématique, & que l'un des contendans ne soit pas évidemment mal sondé.

Néanmoins si l'un des contendans avoit seulement pour lui le bon droit, & que l'autre fût en possession sétuelle, le bénésice contesté entr'eux vaqueroit en régale; parce que pour empêcher la vacance en régale, il faut que le bénésice soit rempli de fait & de droit par la même personne.

Pour faire vaquer un bénéfice en régale à cause du litige, une simple assignation ne suffit pas; il faut suivant la Déclaration du 10 Fév. 1673, qu'il y ait contestation en cause six mois avant le décès des Evêques & Archevêques. Cependant s'il étoit certain que le litige sût sérieux & de bonne soi, il feroit vaquer le bénésice en régale, quoiqu'il n'y eût pas encore six mois depuis la contestation en cause.

La Grand - Chambre du Parlement de Paris est le seul tribunal qui ait droit de connoître de la régale dans toute l'étendue du royau-

Quand le pourvu en régale trouve un autre en possession du bénéfice, il doit former verbalement sa demande en la Grand-Chambre, par le ministère de son Avocat, & réquerir permission de faire assigner tous les contendans.

On adjuge toujours l'état, c'està-dire, la provision au régaliste, en attendant le jugement du fond.

En matière de régale, la Cour connoît; du péritoire des bénéfices; c'est pourquoi elle ne se sert pas du terme de maintenue: elle adjuge le bénéfice à celui qui a droit.

Le régaliste ne peut pas au préjudice du Roi, se désister de son droit au profit d'un pourvu par le Pape, ou par l'Ordinaire; mais un régaliste peut céder son droit à un autre régaliste.

Entre plusieurs pourvus en régale, celui dont le brevet est le premier est préféré, à moins que le second ne sût pourvu sur le véritable genre de vacance: si les brevets se trouvent de même date, il saut s'adresser au Roi, pour savoir quel est le pourvu qu'il veut préférer.

La régale a lieu en Bretagne dans les mois du Pape, jusqu'à ce que l'Evêque ait fatisfait aux formalités nécessaires pour la clôture de la régale.

La régale est ouverte jusqu'à ce que le nouveau Prélat ait fait au Roi le serment de fidélité, qu'il en ait fait enregistrer l'acte en la Chambre des Comptes de Paris, & les Lettres Patentes de main-levée de la régale; enfin qu'il ait levé l'arrêt de la Chambre des Comptes, & qu'il l'ait fait signifier avec l'attache & le mandement des Auditeurs, au Commissaire nommé pour la perception des fruits, aux Substituts de M. le Procureur - Général, & aux Officiers à la requête desquels la saisse des fruits a dû être faite, quand même il n'y auroit pas eu de faisse du temporel, ni d'économe constitué.

Lorsque le Roi veut bien recevoir le serment de sidélité d'un nouvel Evêque par Procureur, & lui accorder la délivrance des fruits, la régale n'est pas close pour la collation des bénésices; à moins que la dispense accordée par le Roi n'en contienne une clause formelle.

Le nouvel Evêque qui a fait ses diligences pour prêter le serment de sidélité, & qui ne peut le prêter à cause de la guerre, ne doit plus être privé de ses droits par la régale; il doit avoir main-levée de son temporel, & pourvoir aux bénésices dépendans de son Eveché, à l'exclusion des régalistes.

Dans les collations en régale, le Roi exerce le droit des Evêques de la même manière dont ils ont coutume d'en user avec leur Cha-

pitre.

Son pouvoir est même plus étendu que celui de l'Ordinaire; car le Roi use du droit épiscopal tel qu'il étoit anciennement, lorsque les Evêques avoient le pouvoir de conférer pleinement & librement toutes sortes de bénésices; il peut d'ailleurs admettre les résignations en faveur, & n'est point sujet à la prévention du Pape.

La dévolution n'a pas lieu non plus au préjudice du Roi, quoique l'Evêque dont l'Evêché est ouvert en régale, ait perdu son droit, & qu'il soit dévolu au Métropolitain.

Quelques Eglises ont prétendu être exemptes de la régale, & Henri IV déclara lui-même par un Edit de 1606, qu'il n'entendoit pas qu'elle sût étendue aux Eglises

exemptes.

Mais nonobstant cette Déclaration, il intervint Arrêt le 24 Avril 1608, sur les conclusions de M. l'Avocat Général Servin, qui déclara que la régale avoit lieu dans l'Eglise de Bellay, comme dans tous les autres Archevêchés & Evêchés du royaume.

En conséquence le Roi usa de la régale dans les Eglises du Dauphiné, de la Provence & du Languedoc, qui jusqu'alors avoient passé

pour exemptes.

La Sainte Chapelle de Paris à laquelle la régale temporelle avoit été cédée, fit saiss les revenus des Evêchés vacans dans ces provinces. Elle jouissoit ainsi de la régale, en vertu d'une concession de 1542, qui sut d'abord à tems, puis continuée par les Rois successeurs pendant leur vie. Ensin par un Edit de 1641, elle lui sut ôtée, & le Roi lui donna comme une espèce d'indemnité, la mense abbatiale de St Nicaise de Reims.

Le Clergé s'étant plaint de ce que l'on avoit étendu la régale dans des Eglises où le Roi n'en avoit point usé par le passé, Henri IV par des Lettres-Patentes du 26 Novembre 1609, évoqua au Conseil tous les procès pendans au Parlement, sous prétexte de provisions accordées en régale, au préjudice de l'Edit de 1606.

Il y eut en 1615, 1624 & 1636, divers contrats entre Louis XIII & le Clergé, par lesquels le Roi promit de ne rien innover aux droits

de l'Eglise.

Cependant comme il y eut encore des provisions en régale, & des saisses de la part de la Sainte Chapelle, le Clergé renouvela ses plaintes, ce qui donna lieu à un Arrêt interlocutoire, portant que les Evêques du Dauphiné, de la Provence & du Languedoc, enverroient au Gresse du Conseil les titres en vertu desquels ils se prétendoient exempts de la régale.

Enfin le 10 Février 1673, intervint une Déclaration par laquelle le Roi déclara que la régale lui appartenoir dans tous les Evêchés & Archevêchés de son royaume, à l'exception seulement de ceux qui en seroient exempts à titres oné-

reux.

Il y a eu depuis divers Arrêts conformes à cette Déclaration; & ençore en dernier lieu un du 20 Mars 1727, pour l'Eglise d'Arras. Les Eglises de Lyon & d'Autun sont exemptes de la régale, parceque pendant la vacance de l'une de ces deux Eglises, c'est l'Evêque de l'autre qui a l'administration de l'Eglise vacante, mais l'Archevêque de Lyon ne jouit pas du temporel d'Autun.

Le Roi confère en régale tous les bénéfices qui auroient été à la disposition de l'Evêque, si le Siége eût été rempli, à l'exception des Cures dont la disposition appartient au Chapitre.

Si la Cure est unie à un Canonicat, ou autre bénéfice simple, le Roi la confère aussi en régale; il en seroit autrement si c'étoit le bénéfice simple qui sût uni à la Cure, l'accessoire devant suivre le sort du principal.

Mais les Prieurés - Cures ne vaquent point en régale, excepté les Prieurés-Cures réguliers où les Religieux ont cessé de faire les fonctions curiales, dont ils se sont déchargés sur des Vicaires perpétuels.

Le Roi consère pendant la régale les bénésices qui sont en patronage, soit Ecclésiastique ou Laïque, mais seulement sur la présentation du patron; & si celui-ci négligeoit de présenter dans le temps qui lui est accordé pour cet esset, le Roi conféreroit librement: il y a encore cela de particulier pendant la régale, que le Pape ne peut prévenir le patron Ecclésiastique qui doir présenter au Roi.,

Dans les Eglifes ou Cathédrales, le Chapitre confère les dignités & les prébendes; le Roi ne les confère pas en régale; mais où il y a collation alternative, le Roi confère dans le tour de l'Evêque & si la collation se fait conjointement par l'Evêque & par le Chapitre, le Roi pendant la régale, nomme un Commissaire pour conférer avec le Chapitre; ensin si le Chapitre présente & que l'Evêque confère, la présentation du Chapitre doit être saite au Roi, qui donne les provisions.

Lorsqu'une Abbaye se trouve vacante tandis que la régale est ouverte, le Roi consère en régale les bénéfices dépendans de cette Abbaye, quand même ils vaqueroient en commende, ensorte qu'il jouit indirectement de la régale sur les Abbayes.

Les bénéfices nouvellement érigés sont sujets comme les autres à la régale.

Le Roi peut aussi conférer en régale ceux qui ont été unis depuis cent ans, à moins que l'union n'aitété saite en vertu de Lettres-Patentes duement homologuées.

Il peut austi conférer en régale à des séculiers les bénésices réguliers, dépendans des Abbayes vacantes, lorsque les bénésices sont situés dans les Diocèses où la régale est ouverte, & que les trois derniers titulaires ont été pourvus en commende.

Tant que la régale est ouverte, le Pape ne peut admettre aucune résignation en faveur, démission pure & simple, ni permutation, il ne peut pas même conférer les bénésices vacans in curia.

La règle de Chancellerie de verissimili notitia obitûs n'a pas lieu pour les provisions en régale.

Les provisions en régale doivent être signées d'un Secrétaire d'Etat, & sont sujettes à infinuation, ainsi que les prises de possession.

RÉGALE; adjectif féminin qui n'a d'usage que dans cette phrase, eau régale, qui est une liqueur compo-

fée d'esprit de nitre & d'esprit de sel dont on se sert en chimie pour dissoudre certains métaux, & particulièrement l'or & la platine. Voy. EAU RÉGALE AU MOT EAU.

RÉGALE, EE; participe passif. Voy. RÉGALER.

RÉGALEMENT, substantif masculin. Partitio. Répartition d'une taxe, d'une somme imposée, faite avec égalité ou avec proportion, sur plusieurs contribuables, afin que chacun en paye la part qu'il en peut potter. Le régalement des tailles. Le régalement du don gratuit.

REGALEMENT, se dit aussi en termes d'Architecture, du travail qui se fait pour mettre un terrein de ni-

veau.

RÉGALER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugure comme Chanter. Partiri. Répartir, distribuer une taxe, une somme imposée, avec égalité ou avec proportion, sur plusieurs contribuables, afin que chacun en paye la part qu'il peut potter. Il auroit fallu régaler le don gratuit sur le Clergé, sans y comprendre les Curés à portion congrue. On nomma des Commissaires pour régaler cette imposition sur la province.

RÉGALER, se dit aussi en termes d'architecture, & signisse mettre un terrein de niveau. On travaille à régaler

le terrein.

RÉGALER, signisse encore faire un régal, donner un régal. Elle nous regala magnifiquement. Le Ministre des affaires étrangères régale aujourd'hui tous les Ambassadeurs. Ils se régalent tour à tour chaque semaine.

RÉGALER, se dit aussi par extension, en parlant des choses qu'on fait pour réjouir ses amis, pour les divertir. Il vient de nous régaler d'une aventure

fort plaisante.

Il se disoit autresois en parlant des présens qu'on faisoit en de certaines occasions. Le Prince le regala de son portrait. En ce sens il est vieux.

On se sert aussi quelquesois en mauvaise part du mot régaler. Ainsi on dit d'un homme qui a été maltraité, qu'il a été régalé d'une étrange forte. On le régala de vingt coups de bâtons. Et on dit dans le même sens, s'il tombe entre mes mains, je le régalerai comme il faut. Il est populaire.

RÉGALES; substantif féminin pluriel. On appelle ainsi tous les droits qui appartiennent au Roi à cause de sa souveraineté.

On distingue deux sortes de régales, les grandes & les perites.

Les grandes régales, majora regalia, font celles qui appartiennent au Roi jure singulari & proprio, & qui sont incommunicables à autrui, attendu qu'elles ne peuvent être séparées du sceptre, étant des attributs de la fouveraineté, comme de se qualifier par la puissance de Dieu, de faire des lois, de les interpréter ou changer, de connoître en dernier ressort des jugemens de tous Magistrats, de créer des Offices, faire la guerre ou la paix, traiter par Ambassadeur, faite battre mor noie, en hausser ou baisser le titre & la valeur, mettre des impolitions sur les sujets, les ôter ou en exempter certaines personnes, donner des grâces & abolitions pour crime, accorden d'autres dispenses de la rigueur des lois, naturaliser les étrangers, faire des nobles, ériger des Ordres de Chevalier & autres titres d'honneur , legitimer les bâtards, donner des lettres d'Etat, amortir les héritages tombés en main-morte, fonder des Universités,

Universités, ériger des foires & marchés publics, assembler les Etats généraux ou provinciaux, &c.

Les petites régales, minora regalia, sont celles qui n'étant point nécessairement inhérentes à la Couronne, peuvent en être séparées; au moyen de quoi elles sont communicables & cessibles; telles sont les grands chemins, les grandes rivières, les Péages & autres droits semblables.

REGALEUR; substantif masculin, Ouvrier qui étend la terre avec la pelle, lorsqu'on la décharge.

REGALIEN; adjectif masculin qui n'a d'usage qu'en cette phrase, droit régalien; pour dire, un droit attaché à la Souveraineté. Le pouvoir de changer les lois est un droit régalien. Jouir des droits régaliens. Voy. Régales.

RÉGALISTE; substantif masculin. Celui qui est pourvu par le Roi d'un bénésice vacant en régale. Le bénésice sur adjugé au régaliste. Voyez Ré-

REGARD; substantis masculin. Afpectus. Action de la vue, action par laquelle on tegarde. Promener ses regards dans la plaine. Avoir le regard tendre, menaçant, altier, doux, rude, farouche. Il avoit un regard surieux. Le Prince le savorisa d'un regard. Elle tournoit l'asguissamment ses regards sur son amant. Detournez vos regards de cet objet. Soutenir les regards du Juge. Les Rois gênés par les regards curieux de la soule qui les environne, n'osent guère sortir de la gravité attachée au sasse de la Majesté Royale.

En termes de Peinture on appelle regard, deux portraits de même grandeur ou à peu près, qui sont peints de telle manière que les deux sigures qui y sont représentées, se

Tome XXIV.

tegardent l'une l'autre. L'amant & la maîtresse se firent peindre en regard. Il a dans son cabinet un regard d'Adam & d'Éve.

REGARD, se dit aussi de l'endroit fait pour visiter un aqueduc, & pour distribuer les jets d'eau, ou pour voir s'il n'y a rien à refaire aux tuyaux. On a construit des regards de vingt toises en vingt toises. Un regard de sontaine.

Au REGARD; vieille façon de parler adverbiale qui signifioit autrefois par rapport, en comparaison,

REGARDANT; substantif masculin.

Aspiciens. Spectateur, qui regarde.

Il y avoit dans l'Église bien des regardans.

On dit populairement, Il n'y æ pas tant de marchands à la foire que de regardans.

REGARDANT, se dit aussi adjectivement dans le style familier, pour signifier qui regarde de trop près à quelque chose, qui est trop exact, trop éconôme. Il est trop regardant.

REGARDANT, se dit en termes de Blason, des animaux qui ont la têto tournée comme s'ils regardoient leur queue.

Servien, d'azur à trois bandes d'or au chef d'argent chargé d'un lion regardant de gueules.

REGARDE, ÉE; participe passif.

Voyez REGARDER.

REGARDER; verbe actif de la première conjugation, lequel se con-

mière conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Aspicere, Jeter la vue sur quelque chose, porter ses regards sur quelque chose. Regarder la lune, les étoiles. On ne sauroit regarder sixement le soleil. Quand le soup sort du bois il regarde de tous côtés pour voir s'il n'y a rient à craindre. Regardez derrière vous. Ne regardez pas par la senétre, Elle le

regarda tendrement. Ils se regardolent à la dérobée.

On dit d'un homme qui en craint un autre, qu'il n'oseroit le regarder en face, entre deux yeux. Ce dernier est familier.

On dit d'un homme qui a la vue

basse, qu'il regarde de prés.

On dit familièrement, regarder quelqu'un sous le nez; pour dire, l'aller regarder de près, afin de le reconnoître.

En parlant de quelqu'un qu'on méprile & qu'on ne veut pas voir, on dit, je ne veux pas seulement le regarder.

On dit d'une femme qui aime à se mirer, qu'elle passe ses jours à se

regarder au miroir.

On dit proverbialement, qu'un ehien regarde bien un Évêque; pour dire, qu'on ne doit pas s'offenser d'être regardé par un inférieur.

On dit que deux armées ont été long-temps à se regarder avant de combattre; pour dire, qu'elles ont été long-temps en présence sans rien faire.

REGARDER, s'emploie avec diverses façons de parler figurées; ainsi on dit, regarder quelqu'un du haut en bas, de travers, de côté, de mauvais æil; pour dire, le regarder avec mépris, avec dédain, lui témoigner

du mépris.

On dit, regarder quelqu'un favorablement, le regarder de bon œil; &cc. pour dire, témoigner à quelqu'un qu'on a de la bienveillance pour lui. Et lorsqu'il est arrivé quelque chose d'heureux à des gens qui étoient dans l'affliction, on dit, que Dieu les a regardés en pitié, les a regardés avec des yeux de miséricorde.

On dit figurément, regarder quelqu'un en pitié; pout dire, le regarder avec des sentimens de compassion. On dit aussi, regarder en puié; pour dire, regarder avec mépris, avec dédain.

En parlant d'un homme heureux, on dit que les astres l'ont regardé fa-

vorablement à sa naissance.

REGARDER se dit aussi des choses & signifie signrément être vis-à-vis, à l'opposite. Son château regarde l'É-glifé. L'aiguille aimantée a la proprieté de regarder le nord.

On dit figurément, qu'une maison, une senêtre une galerie regardent sur la rivière, sur le jardin, &c.; pour dire, que de cette maison, de cette senêtre, de cette galerie on voit la

rivière, le jardin, &c.

REGARDER, signifie encore figurément prendre garde, songer mûrement à quelque chose. Avant de parler on doit regarder à ce qu'il convient de dire. Ne prenez point d'engagement que vous n'ayez bien regardé à ce que vous voulez faire.

En parlant d'un homme fidelle, exact, d'une probité reconnue, ou d'un jugement exquis, on dit, qu'il ne faut pas y regarder après lui, qu'il

ne faut pas regarder après lui.

On dit, qu'un homme regarde de près, de trop près à toutes choses; pour dire, qu'il est exact, trop exact, qu'il prend garde aux moindres choses. On ne me trompera pas,

j'y regarderai de près.

En parlant d'un homme sujet à faire des sautes, & qui a souvent besoin d'indulgence, on dit, que c'est un homme avec qui il n'y saut pas regarder de si près; pour dire, qu'il ne saut pas examiner sa conduite trop sévérement.

REGARDER, signisse aussi significant, considérer, examiner avec attention.

Lorsqu'on regarde attentivement les grandeurs de ce monde, on trouve que

ce n'est que vanité & folie. Il faut: regarder le mérite de la personne. Vous ne regardez pas la beauté de cette sleur. Regardez la noblesse de son port, l'élégance de sa taille.

On dit aussi, vous ne regardez pas que... pour dire, vous ne considérez pas que... Vous ne regardez pas

que la nuit s'approche.

REGARDER, signisse aussi concerner. Il s'intéresse à tout ce qui regarde votre maison. Cette affaire ne me regarde pas. C'est une question qui regarde la chimie plutôt que la médecine.

On dit figurément, qu'une succession, qu'une charge regarde quelqu'un; pour dire, qu'elle lui doit venir, ou qu'il y peut prétendre. Si votre oncle meurt, sa succession vous regarde. Mon père a une charge qui me regarde.

La première syllabe est trèsbrève, la seconde brève, & la troisième longue ou brève. Voy. VERBE.

Différences relatives entre regar-

der, concerner, toucher.

On dit assez indistéremment & ians beaucoup de choix, qu'une chose nous regarde, nous concerne, ou nous touche, pour marquer la part que nous y avons. Il paroît néanmoins qu'il y a entre ces trois expressions une distérence délicate qui vient d'abord d'un ordre de gradation; en sorte que l'un enchérit sur l'autre dans le rang qu'on vient de leur donner. Quoique nous ne prenions qu'une legère part à la chose, nous pouvons dire qu'elle nous regarde; mais il en faut prendre davantage pour dire qu'elle nous concerne; & lorsqu'elle nous est plus sensible & personnelle, nous disons qu'elle nous touche. Il paroît aussi qu'on se sert plus communément du mot de regarder, lorsqu'il est question de choses sur lesquelles on a des prétentions ou des démêlés d'intérêt; qu'on emploie avec plus de grâce celui de concerner, lorsqu'il s'agit de choses commises au soin & à la conduite; & que celui de toucher se trouve mieux placé dans les affaires de cœur, d'honneur & de fortune.

Il n'en est pas des biens publics comme des particuliers: la succession regarde toujours ceux - mêmes qui y ont renoncé. Les moindres démêlés dans l'Europe regardent tous les Etats qui la partagent; il est difficile qu'aucun d'eux se conserve long-temps dans une parfaite neutralité, tandis que les autres sont en guerre. Toutes les opérations du gouvernement concernent le premier Ministre; il doit être au fait de tout, soit guerre, police, finances ou intérêts de dehors; mais chacune de ces parties ne concerne que celui qui en est particulièrement chargé. La conduite de la femme touche d'assez près le mari pour qu'il doive y avoir l'œil; mais la trop grande attention y est pour le moins aussi dangereuse que la négligence. Les affaires des Moines touchens trop la Cour de Rome pour qu'elle n'en prenne pas connoissance, & qu'elle ne leur accorde point sa protection lorsqu'on les attaque.

Beaucoup de gens s'inquiètent mal à propos de ce qui ne les regarde pas, se mêlent de ce qui ne les concerhe point, & négligent ce qui les touche de près.

REGARDURE; vieux mot qui fignifioit autrefois l'action de regarder.

REGARNIR; verbe actif & reduplicatif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Iterùm ornare. Garnir de nouveau.

Azzij

Les meubles de cette chambre sont usés, il faut la regarnir.

REGATTA; on appelle ainfi à Venise des courses que font les Gondoliers avec leurs barques ou gondoles sur le grand canal, pour gagner le prix destiné à celui qui arrive le premier au but.

REGAYER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Terme de Chanvriers. Peigner le chanvre sur un regayoir, & le sendre de saçon qu'il n'air plus besoin d'être assiné. Regayer le chanvre.

REGAYOIR; substantif masculin & terme de Chanvriers. Sorte de seran entre les dents duquel on passe le chanvre pour le purger de ses or-

dures.

REGAYURE; substantif féminin & terme de Chanvriers. Ce qui demeure dans le regayoir lorsqu'on re-

gaye le chanvre.

REGELER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Rursus congellari. Geler de nouveau. Il dégeloit hier, mais il a regelé ce matin.

RÉGEMENT; vieux mot qui signifioit autrefois gouvernement.

REGEN; rivière d'Allemagne qui a fa fource en Bohême sur les froneières de la Bavière, & son embouchure dans le Danube, vis-à-vis de Ratisbonne.

RÉGENCE; substantif féminin. La dignité qui donne pouvoir & autorité de gouverner un Etat pendant la minorité ou l'absence du Souverain.

M. le Président Henault remarque sur la régence du Royaume de France; 1°. qu'autresois elle étoit distinguée de la tutelle, & ne se sonsondoit pas dans la même per-

sonne; en sorte que, par exemple; Charles V avoit donné la tutelle de fon fils à la Reine son épouse, & la Régence au Duc d'Anjou; ce qui n'eut pas lieu parceque la Reine mourut avant Charles V. La Reine Blanche, mère de Saint Louis fut la première qui réunit ces deux titres que l'on distingua toujours, mais que l'on ne sépara jamais depuis Charles V: 2°. Les Rois ont disposé de la régence par leurs testamens, & leurs dispositions ont été suivies : 3°. Charles IX est le premier qui ait déclaré solennellement sa majorité: 4%. le premier de nos Rois qui ait voulu apporter quelques réglemens sur les régences, est Philippe le Hardi; il rendit deux Ordonnances, l'une étant encore en Afrique, & l'autre à son retour, par lesquelles il vouloit que. son fils fût déclaré majeur à quatorze ans; mais ces Ordonnances n'eurent pas d'exécution après lui; celles même de Charles V furent contredites pendant la minorité de Charles VI qui rendit 2 son tour. deux déclarations conformes à celles du Roi son père, lesquelles sont enfin devenues la jurisprudence constante de notre droit public en cette matière.

RÉGENCE, se dit aussi du temps que la régence dure. Au commencement de la régence. Pendane la régence.

RÉGENCE, en quelques Etats de l'Europe, se dit des personnes qui composent le gouvernement. La régence de Suède. La régence d'Alger.

RÉGENCE, se dit encore du Conseil préposé au gouvernement de quelques villes. La régence d'Amster-

dam.

Régence, se dit aussi du Tribunal que quelques Seigneurs d'Alface ont droit d'établir dans leurs terres pour

rendre la justice tant en matière civile que criminelle, à la charge de l'appel au Conseil d'Alsace; quelques-unes de ces régences jugent même les appels des sentences des Baillis.

Le Comte de Hanau-Lutstemberg a une régence de cette espèce; il a prétendu être en droit d'y faire administrer la Justice par des Ossiciers Protestans; mais les lettres patentes qui lui furent accordées à ce sujet, au mois de Novembre 1707, ne décident rien sur ce point; elles portent que le Comte de Hanau est maintenu dans le droit de faire exercer cette régence comme par le passé.

RÉGENCE, se dit aussi du temps pendant lequel un homme enseigne publiquement dans un Collége. Pen-

dant le temps de sa régence.

La première syllabe est brève, la seconde longue & la troisième trèsbrève.

RÉGÉNERATION; substantif féminin. Regeneratio. Reproduction. La régénération des chairs.

On dit en Chimie, la régénération

des métaux.

RÉGÉNÉRATION, en parlant du Baptême, se dit figurément pour renaissance. Il n'y a point de falut sans la régénération en Jésus-Christ.

Les trois premières syllabes sont brèves, la quatrième longué &

les autres brèves.

RÉGÉNÉRE, ÉE; participe passif.

Voyez Régénérer.

REGENERER; (se) verbe pronominal réslèchi de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Se reproduire. Le pus est louable & les chairs commencent à se régénérer.

RÉGÉNÉRER, est aussi verbe actif & signisse engendrer de nouveau, donnet une nouvelle naissance. Il n'a d'usage qu'en matière de religion Il l'a régénéré en Jésus-Christ.

REGENSBERG; ville de Suisse, cheflieu d'un bailliage de même nom; au Canton de Zurich, sur une montagne qui fait partie du mont

Jura.

RÉGENT, ENTE; adjectif qui s'emploie aussi substantivement. Qui régit, qui gouverne l'Etat pendant une minorité ou une absence du Souverain.

En France les Reines mères sont ordinairement Régentes pendant la minorité des Rois. On a vu Brunehaut fous Childebert II, Roi d'Auftrasie; Frédegonde, sous Clotaire II; Bathilde sous Clotaire III; Nantilde, sous Clovis II; Alix de Champagne, sous Philippe Auguste; Blanche de Castille, sous St. Louis; Louise de Savoye, sous François I, gouverner l'État avec une autorité absolue pendant la minoriré ou l'absence des Rois leurs fils; on ne trouve qu'Anne femme de Henril, à qui la régence de son fils Philippe I ne fut pas confiée. Ce fut Baudouin, Comte de Flandre, qui fut Régent du Royaume sous le nom de Marquis de France.

Le pouvoir d'un Régent de France, remarque un Historien, égaloit autrefois celui des Rois dont il touchoit les revenus, sans être obligé d'en rendre compte. C'étoit en son nom qu'on rendoit la justice; c'étoit de son sceau, lorsqu'il étoit Prince du sang, & s'ilne l'étoit pas, d'un sceau particulier pour la régence, qu'on scelloit les Edits, les grâces, les patentes. C'étoit lui qui disposoit de toutes les charges & de tous les emplois, qui recevoit les hommages, qui étoit l'arbitre souverain de la paix & de la guerre.

Cette autorité parut si énorme, que Charles V entreprit de la restreindre. Il rendit une Ordonnance qui déclara les Rois majeurs à quatorze ans: jusques-là ils ne l'avoient

été qu'à vingt deux.

Charles VI régla que l'héritier de la Couronne, quoiqu'enfant, seroit proclamé Roi au moment de la mort de son prédécesseur. C'étoit un ancien usage que le Prince successeur ne pouvoit ni être sacré qu'il n'eût atteint l'âge de majorité, ni prendre le titre de Roi qu'après la cérémonie de son sacre. C'est par cette raison que Jean, fils de Louis Hurin & de Clémence de Hongrie, n'est point compté au nombre de nos Rois. Il ne vécut que cinq jours; cependant dans la pompe funèbre ce jeune Prince fut proclamé Roi de France & de Navarre, qualité que lui donnent d'anciens monumens qui se conservent au trésor des chartres. Le Comte de Poitiers, Philippe V, alors Régent, frère de Louis Hutin, fut héritier du trône; c'est la première fois depuis Hugues Capet, que la Couronne ait passé à la ligne collatétale, Il paroît par une autre Ordonnance de Charles VI, que la régence étoit quel quefois séparée de la tutelle; Ce Prince déclare que s'il meurt avant la majorité de son fils, le Duc d'Anjou son frère, sera Régent du Royaume, & que la Reine aura la tutelle de ses enfans avec les Ducs de Bourgogne & de Bourbon. Mais cet Edit n'eut lieu que pour un temps; & ces deux titres ne furent plus séparés par la fuite.

A la mort du Roi Henri II arrivée en 1560, quand Charles IX fon fils qui n'avoit que dix ans & demi monta sur le Trône, Cathe-

rine de Médicis n'eut point le titré de Régente pendant cette minorité, comme le disent la plupait de nos historiens; mais elle prit une grande part dans le gouvernement sous son règne & sous celui de Henri III, frère & successeur de Charles.

A la mort de Henri IV arrivée en 1610, Louis XIII monta sur le trône âgé de neuf ans accomplis, & la Reine mère, Marie de Médicis, réunit la tutelle à la ré-

gence.

A la mort de Louis XIII, par Arrêt du Parlement du 18 Mai 1643, la régence & la tutelle de Louis XIV furent déférées sans restriction à la Reine Anne d'Autriche; le Cardinal Mazarin fut nommé Surintendant de l'éducation de ce prince.

A la mort de Louis XIV arrivée le premier Septembre 1715, Louis XV régnant monta sur le trône, & Philippe Duc d'Orléans fut Régent du Royaume pendant sa mi-

norité.

RÉGENT, se dit aussi de celui qui enleigne dans un collège. Le Régent de Rhétorique. Le Régent de Philofophie. Et l'on appelle Docteurs-Régens, les Docteurs Professeurs en Théologie, en Droit, en Médecine, Docteur-Régent de la Faculté de Droit. Docteur-Régent en Méde-

REGENTE, EE; participe passif.

Voyez Régenter.

REGENTER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Enfeigner en qualité de Régent. Il Régente dans le collège de Louis le Grand. Il y a long-temps qu'il régente.

On l'emploie aussi activement

dans quelques phrases, comme régenter la Rhétorique, la Seconde, la Troissème, &c. Il y a trois ans qu'il régente cette classe.

RÉGENTER, se dit figurément de ceux qui aiment à dominer, & qui veu-lent toujours que leurs avis prévalent. Dans cette acception il s'emploie également au neutre & à l'actif. Il a beaucoup de créatures dans sa compagnie, il y régente. Personne ne doit s'ériger en pédagogue, ni pretendre régenter les autres.

La première syllabe est brève, la seconde moyenne, & la troisième longue ou brèvre. Voyez VERBE.

Les temps ou personnes qui se terminent par un e séminin, ont la pénultième syllabe longue.

REGENSWALDE; ville d'Allemagne dans la Poméranie Ultérieure, fur la rivière de Rége.

REGETAIRE; substantif féminin & terme de Relation. Nom que les Voyageurs donnent aux couttisannes dont le Roi de Benin tire une sorte de tribut; mais quand l'une d'elles devient grosse, & qu'elle accouche d'un fils, elle est affranchie de ce tribut : fi c'est d'une fille, le Roi la prend fous sa protection. Quand un homme est mort dans ce royaume, toutes les femmes qui lui appartenoient & qu'il a connues sont à la disposition du Roi, qui en fait souvent ses plus chères régétaires. Ces courtisannes forment une espèce de République à part, & ont leurs officières qui ressortissent immédiatement aux grands Fiadors, ou Conseillers d'Etat.

REGGIO; ville d'Italie au Royaume de Naples, dans la Calabre-ultézieure, à cinq lieues, sud-est, de Melline. C'est le siège d'un Arche-

REGGIO, est aussi le nom d'une autre ville d'Italie d'environ vingt mille habitans, située dans l'Etat de Modène, à six lieues de Parme, & à six lieues de Modène.

Cette ville étoit autrefois colonie romaine. Elle fut ruinée par Alaric, Roi des Goths, vers l'an 409, & ensuite par d'autres Barbares, à dissérentes reprises. Charlemagne en suite la liberté, & sur gouvernée par ses propres Magistrats, après quoi elle tomba, comme Modène, sous la domination de la maison d'Est qui la possede encore.

Reggio est la capitale du Duché de même nom, & la seconde ville de l'Etat de Modène; elle a des fortifications régulières, & elle est mieux bâtie que Modène, à certains égards; elle a un Evêque suffragant de Bologne.

RÉGICIDE; substantif masculin. Crime de tuer un Roi. Le régicide est un crime de leze-Majesté divine & humaine au premier chef.

Il se dit de celui qui commet le crime. Jacques Clément & Ravaillac furent des régicides.

RÉGIE; subitantif féminin. Administratio. Administration de biens à la charge d'en rendre compte. Ce Prince a mis ses Fermes en régie. Cette terre est en régie.

La première syllabe est brève, & la seconde longue.

Voyez Administration, pour les différences relatives qui en dis-

tinguent Régie, &c.

RÉGIFUGE; substantif masculin.

Regisugium. Fête que l'on ctlébrois
à Rome le six avant les Calendes de
Mars. Les anciens ne conviennens

pas de l'origine de la fête. Les uns rapportent que c'est en mémoire de l'évasion de Tarquin le Supetbe, lorsque la ville recouvra sa liberté. Les autres prétendent qu'elle fut instituée parceque le Roi des choses s'enfuyoit après qu'il avoit sacrissé. Le premier sentiment tondé sur l'autorité d'Ovide, de Festus & d'Ausone, paroît bien plus vraisemblable que le second qui est de Plutarque; à moins qu'on ne dise pour les concilier, que le Roi des choses sacrées fuyoit ce jour-là, pour rappeler la mémoire de la fuite du dernier des Rois de Rome.

REGIMBER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Recalcitrare. Il ne se dit au propre que des bêtes de monture, comme chevaux, mulets, &c. qui ruent des pieds de derrière, lorsqu'on les touche de l'éperon, de la houssine ou du fouet. Quand on donne de l'éperon à ce cheval, il regimbe au lieu d'ayancer.

Figurément en parlant d'un inférieur qui résiste à son supérieur, & qui resuse de lui obéir, on dit, que c'est un homme qui regimbe. Il regimbe contre l'éperon.

RÉGIME; substantif masculin. Vitius ratio. Ordre, règle qu'on tient, qu'on observe dans la manière de vivre pat rapport à la santé. Les jeunes gens n'observent guère de régime. Quand on est vieux on doit user de régime. Le régime de vivre doit varier selon la différence du tempérament, de l'âge, du sexe, des saisons, des climats.

On dir, qu'une personne vit de régime, d'un grand régime; pout dire, qu'elle vit non-seulement syst beautoup de règle, mais en-

core avec abstinence, pour conset? ver ou pour recouvrer sa santé.

RÉGIME, en termes de Grammaire; signifie l'action d'un mot sur un autre, & la manière régulière de les joindre ensemble.

Le régime est ou simple, ou com-

posé.

Le régime simple particularise le verbe sans préposition ni exprimée ni sous-entendue. Exemples. Fuyez les statteurs. Evitez le mal, la crainte l'accompagne toujours. Ici ces mots les statteurs, le mal, l', particularisent les verbes suyez, évitez, accompagne, c'est-à-dire, sont prendre dans un sens particulier & déterminé, ces verbes qui considérés seuls marquent une action générale & indéterminée.

Le régime composé particularise le nom ou le verbe par le moyen d'une préposition exprimée ou sous-entendue, comme dans ces phrases, la charité du particulier consiste à se-courir les pauvres; celle de l'homme public s'exerce à empêcher qu'il n'y en ait. Il faut rendre à chacun ee qui lui appartient.

Lui dans cette dernière phrase est régime composé, parcequ'il est employé pour à lui.

Il y a des adjectifs qui ne régiffent rien: ce font ceux dont la fignification est déterminée à une certaine chose; comme un homme courageux, intrépide;

La parole des Rois doit être inviolable.

Il y a d'autres adjectifs qui régissent un nom ou un verbe: ce sont ceux qui ont par eux-mêmes un sens vague, & dont la signification doit être restreinte. L'exercice & la tempérance sont GAPABLES de conserver

gur.

aux vieillards quelque chose de leur première vigueur.

Mourir pour sa patrie est un sort plein d'appas.

... Qui peut vivre infâme est indigne de vivre.

Il y a enfin des adjectifs qui sont sans régime, quand on les emploie dans une signification générale, & qui ont un régime quand on veut les appliquer à quelque chose de particulier. Exemples. Ce n'est pas en se livrant à ses passions que l'on vit content, c'est en les réglant.

Content du simple nécessaire, Fuis le chemin glissant qui mène à la grandeur.

Il ne faut point donner un régime à un adjectif qui ne doit pas en avoir. Le P. Bouhours a repris Balzac d'avoir dit: ils connoissent la noblesse de leur naturel, qui est impatient du joug & de la contrainte, c'est-à dire, qui ne peut sousserie le joug ni la contrainte.

Impatient ne régit pas de substantif: il peut régit un verbe, & l'on dit

impatient de se venger.

Guillaume, Prince d'Orange étoit doux, affable, populaire, & en même temps ambitieux d'autorité. Ditieux ne doit pas avoir de régime.

C'est une saute de donner à un adjectif un autre régime que celui qui lui est assigné par le bon usage. Par exemple, l'adjectif prêt veut être suivi de la préposition à ; comme, elle est prête à partir, à bien faire. Ce seroit une saute de dire, elle est prête de partir, de bien faire. Plusieurs sont cette saute.

RÉGIME, en termes de Palais, signi-

sie gouvernement, administration. Ainsi on dit, que le Commissaire des Saisses-Réelles est commis au régime & administration des biens saisses, pour dire, qu'il est chargé de gouverner, d'administrer les biens saiss.

RÉGIME, dans quelques maisons religieuses, signifie la supériorité, le gouvernement du Monastère. Régime annuel. Régime perpétuel. On a établi le régime triennal dans cette

maison.

RÉGIME, se dit encore des rameaux du palmier, du bananier, du siguier, &c. qui sont chargés de fruits: ainsi l'on dit un régime de dattes, un régime de sigues, un régime de bihai, plante qui a du rapport avec le bananier ou grand balisser, & qui croît aux Antilles.

REGIMENT; substantif masculin.

Corps de gens de guerre composé
de plusieurs compagnies, soit d'In-

fanterie, soit de Cavalerie.

Il n'y a rien de fixe sur le nombre des compagnies dont un Régiment est formé, ni sur le nombre d'hommes dont chaque compagnie est

composée.

Il'y a des Régimens de Cavalerie qui ne passent pas trois cens hommes, & il y en a en Allemagne qui vont jusqu'à deux mille. Le Régiment de Picardie a monté quelquefois jusqu'à cent vingt compagnies ou six mille hommes.

Quelques uns prétendent que la Cavalerie n'a point été enrégimentée avant l'an 1636 ou 1637; que les compagnies étoient alors détachées, & ne faisoient point ensemble les corps de troupes qu'on appelle Régimens.

Bien des gens pensent que l'institution des Régimens sut saite en France sous Charles IX, mais le Père Daniel prétend qu'elle se sit

RPP

fous le règne de Henri II. Il convient que le nom de Régiment devint plus commun fous Charles IX, que sous ses prédécesseurs; mais que ce qui caractérise le Régiment, subsistoit avant l'établissement de ce mot.

La plupart des Régimens François portent le nom des Provinces du Royaume; mais ils ne sont pas pour cela composés des Habitans de la Province dont ils ont le nom; les soldats en sont pris indifféremment de toutes les Provinces du

Royaume.

Le Régiment des Gardes Francoises est le premier de tous les Régimens; outre le service de guerre, il est destiné à garder les dehors du logis du Roi. Il fournit pendant toute l'année chez Sa Majesté une garde nombreuse, qui se relève toutes les semaines; le reste du Régiment ne s'éloigne ordinairement du lieu où est le Roi, que pendant la guerre.

On appelle vieux corps dans l'Infanterie, les six Régimens qui ont rang immédiatement après celui des Gardes, parcequ'ils sont réputés les plus anciens; autrefois ils étoient toujours entretenus sur pied dans le temps où les autres troupes étoient

rétormées.

Les Régimens de Champagne, Navarre & Piémont, n'étant point convenus de leur ancienneté, il a été réglé depuis long temps, qu'ils jouiroient alternativement chaque année des prérogatives de l'ancienneté; c'est ce qu'on appelle router.

Dans l'Infanterie, les Régimens ne changent point de rang, quoique les Princes en deviennent Colonels.

On appelle Régimens Royaux

dans la Cavalerie, ceux dont le Roi, la Reine & les enfans de France font Colonels; on les appelle aussi Régimens Bleus, parcequ'ils sont habillés de bleu, à l'exception de celui de la Reine qui est vêtu de rouge; ils sont commandés par un Mestre-de-Camp-Lieutenant, qui a le même rang que les Mestres-de-Camp. Ces Régimens depuis leur création, ont été confervés dans le même rang, non-obstant la mort des Princes de France qui en étoient Colonels.

On appelle Régimens de Princes, ceux qui ont pour Colonels des Princes du sang ou légitimés de France; ils ont à leur tête, outre le Prince qui en est Colonel, un Mestre-de-Camp-Lieutenant. Ils sont vêtus de gris, & ils changent de nom à la mort des Princes qui en sont

Colonels.

On appelle Régimens de Gentilshommes, les Régimens de Cavalerie qui ont pour Colonel un Gentilhomme dont ils portent le nom. Leur rang ne change point.

On dit, un Régiment sur le pied étranger; pour dire, un Régiment payé sur le pied étranger, dont la paye est plus forte que celle des Ré-

gimens François.

RÉGIMENT, se prend quelquesois sigurément & familièrement pur grand nombre, multitude. Il un Régiment de débiteurs. Ce Scigneur a un Régiment de créanciers qui le persécutent.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troisième moyenne au singulier, mais celle-ci est longue

au pluriel.

RÉGINA; bourg d'Italie au Royaume de Naples, dans la Calabre Citérieure, entre Cosenza & Bisseniano. RÉGION; substantif féminin. Regio.

Grande étendue, soit sur la terre, soit dans l'air, soit dans le ciel.

Région, à l'égard de la terre, se dit d'une grande étendue de pays habitée par plusieurs peuples, formant une même nation qui a ses bornes & ses limites, & qui est ordinairement assujettie à un Roi ou à un Despote. Une grande région se divise en d'autres régions plus petites à l'égard des peuples qui l'habitent; ainsi sous le nom de Bourguignons, de Champenois ou de Picards, on entend les régions de Bourgogne, de Champagne, de Picardie. Une petite région se partage en d'autres régions encore plus petites, qui composent chacune un peuple, & qu'on appelle pays. Ainsi la Normandie se divise en plusieurs pays, comme le pays de Caux, le Vexin & au-

Une région se divise en haute & basse, par rapport aux cours des rivières, par rapport à la mer ou par rapport aux montagnes. La région haute à l'égard des rivières, est la partie de la région située vers la source ou vers l'entrée d'une rivière, comme la haute Lombardie, le long de la rivière du Pô; la haute Alface, le long d'une partie du Rhin. A l'égard de la mer, c'est la partie la plus engagée dans les terres, comme la haute Picardie, la haute Bretagne, la haute Normandie, la haute Ethiopie & autres. A l'égard des montagnes, c'est la partie qui est engagée dans les montagnes, comme la haute Hongrie, la haute Auvergne, le haut Languedoc & autres. La basse région, à l'égard des rivières, est la partie de la région située vers l'embouchure de la rivière, comme la basse Lombardie, la basse Alsace.

A l'égard de la mer, c'est la partie la plus proche de la mer, comme la basse Éthiopie, la basse Normandie, la basse Bretagne. Quant à ce qui regarde les montagnes, c'est la partie la plus dégagée des montagnes, comme la basse Hongrie, la basse Auvergne, le bas Lanquedoc.

guedoc. Une région se divise aussi en ultérieure & en citérieure, ce qui a rapport aux rivières & aux montagnes à l'égard de quelqu'autre région. La région citérieure, par comparaison à une autre, est la partie de la même région qui est entre cette autre, & la rivière ou la montagne qui sépare la région en deux autres régions. Ainsi l'Afrique, à l'égard de l'Europe, est divisée par le mont Atlas, en citérieure & en ultérieure, c'est-à-dire, en deux autres régions, dont l'une est en-deçà, & l'autre au delà de l'Atlas; de même la Lombardie à l'égard de l'Italie, est divisée par la rivière du Pô en citérieure & ultérieure, c'est-à-dire, en deux autres régions, dont l'une est en-deçà & l'autre au-delà du Pô.Quelques régions, à l'égard de leur distance de quelque ville considérable, sont aussi divisées en citérieures & en ultérieures, selon deux parties plus proches ou plus éloignées de cette ville, sans que ces deux parties soient distinguées par quelque montagne ou par quelque rivière; ainfi la Calabre est divisée en citérieure & en ultérieu re. par rapport à deux parties, dont l'une est plus proche, & l'autre plus éloignée de la ville de Na-

On divise encore une région en intérieure & en extérieure à l'égard d'elle-même & par rapport à ses parties qui sont en-dedans ou aux

Bbb ij

extrémités. La région intérieure est la partie d'une région la plus engagée dans les terres de cette même région; la région extérieure est la partie d'une région la plus dégagée, & comme au dehors des terres de cette même région; ainsi la partie de l'Afrique qui se trouve la plus engagée dans les terres, se nomme Afrique-intérieure, & celle qui est la plus dégagée, & comme séparée des terres, s'appelle Afrique exté-lieure.

La grandeur respective d'une région à l'autre, la fait encore diviser en grande & petite, comme quand on divise l'Asse en Asse-majeure & en Asse-mineure, & la Tartarie en grande & petite Tartarie.

L'antiquité & la nouveauté de la possession, & encore la nouvelle découverte de quelque région, l'ont fait diviser en vieille & en nouvelle. C'est ainsi que les Espagnols ont appelé vieille, la partie de la Castille qu'ils ont reconquise sur les Maures, & nouvelle l'autre partie de la Castille qu'ils n'ont eue que depuis: de même le Méxique se divise en vieux & en nouveau. C'est encore ainsi que Quivira sur nommé la Nouvelle Albion par François Drack, & c.

Enfin les régions, selon les parties du Ciel vers lesquels elles sont situées l'une à l'égard de l'autre, sont dites, septentrionales, méridionales, orientales & occidentales: ainsi le Jutland en Dannemarck se trouve divisé en nord-Jutland, & sud-Jutland, c'est-à-dire, en septentrional & en méridional.

Il y a des régions, comme dit Sanson, qui sont appelées Orientales & Occidentales, non pour être ainsi situées l'une à l'égard de l'autre, mais par le rapport qu'elles ent avec quelqu'autre région qui se trouve entre deux. Telles sont les Indes Orientales & les Indes Occidentales à l'égard de l'Europe.

Dans la Topographie, le mot de région est en usage pour signifier les dissérens quartiers d'une ville, comme dans Rome qui étoit divisée en

quatorze régions.

A l'égard de l'air, les philosophes le divisent en trois régions, haute, moyenne & basse. La basse région est celle qui touche la terre & qui l'environne immédiatement. La moyenne région est celle qu'on suppose commencer au-dessus des plus hautes montagnes. Et la haute région est celle qu'on prérend qui va jusqu'au ciel de la lune, ou qui a pour limites celles de l'atmosphère même. Dans cette dernière région règnent un calme, une pureté & une sérénité perpétuelle.

A l'égard du ciel, les Augures romains le divisoient en quatre régions, lorsqu'ils vouloient tirer des présages.

Les anciens philosophes disoient la région du feu; pour dire, la par-

tie de l'air la plus élevée.

RÉGION, en termes d'anatomie, se dit de différentes portions du corps humain.

Les anatomistes partagent le corps en trois régions. La première région ou région supérieure, est la tête, qui s'étend jusqu'à la première vertèbre, où sont contenus les organes animaux, le cerveau, &c.

La seconde région ou région du milieu, est la poirtine & le thorax qu'Hippocrate appelle le ventre supérieur, qui s'étend depuis les clavicules jusqu'au diaphragme, & où sont contenues les parties

vitales, telles que le cœur, les

poumons, &c.

La troisième ou basse région est le bas-ventre où sont les parties naturelles destinées à la digestion

& à la génération, &c.

On appelle région épigastrique, la partie supérieure du bas-ventre, qui commence au dessous du sternum, à l'endroit qu'on nomme la fossette, & qui va jusqu'à deux doigts au-dessus de l'ombilic. Et l'on appelle région ombilicale, la partie moyenne du bas ventre. Et région hypogastrique, la partie inférieure du bas-ventre. Voyez Ab-

On dit aussi, la région du cœur, la région de l'estomac, pour exprimer les environs du cœur, de l'estomac.

Tout est bref au singulier, mais la dernière syllabe est longue au

pluriel.

REGIONE; expression empruntée du latin, & usitée en imprimerie, en parlant des ouvrages en deux ou plusieurs colonnes correspondantes, comme un original & une traduction, & qui signifie que les portions de chaque matière sont compassées de manière qu'elles sont toujours l'une à côté de l'autre. Mettez des blancs dans une colonne asin qu'elle tombe è regione. On a souvent imprimé l'oraison dominicale en diverses langues è regione.

REGIONNAIRE; substantif masculin. Titre que l'on a donné dans l'Histoire Ecclésiastique depus le cinquième siècle à ceux à qui on consioit le soin de quelque quarrier, région, ou l'administration de quelque affaire dans l'étendue d'un certain district. Il y avoit autresois à Rome des Diacres régionnaires qui gouvernoient des bureaux pour la distribution des aumônes. Il y avoit aussi des sous-Diacres régionnaires, des Notaires régionnaires & des Évêques régionnaires. L'Évêque régionnaire étoit un Missionnaire évangélique décoré du caractère épiscopal, mais sans siège particulier auquel il sût attaché, asin qu'il pût aller prêcher & faire en divers lieux les autres sonctions de son ministère.

REGIPEAU; substantif masculin & terme de rivière. C'est dans un train la perche attachée aux branches de rive qui unit deux coupons ensemble.

RÉGIR; verbe actif de la feconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Regere. Gouverner. Régir un Royaume. Régir un Diocèse. Il ne se dit guère que dans le style soutenu.

RÉGIR, en termes de Palais, signifie administrer sous l'autorité de la Justice. La Cour ordonna que les biens de la succession seroient régis par un Curateur.

REGIR, se dit aussi de l'administration des Finances. En France, le Contrôleur Général régit les Finances.

Régir, en termes de Grammaire, se dit de la constructions des mots qui ont un certain régime. Voyez Régime.

La première syllabe est brève, & la seconde longue ou brève. Voyez VERBE.

RÉGISSEUR; subst. masculin. Celui qui régit par commission & à la charge de rendre compte. Le régisseur de la succession doit vous présenter son compte.

REGISTRATA; substantif masculin & terme de Palais & de Chancellerie. C'est l'extrait de l'Artêt d'enregistrement que l'on met sur le repli des Édits & autres Lettres de Chancellerie, quand elles ont été vérifiées & registrées. Cet extrait s'appelle registrata, parcequ'anciennement quand les actes se rédigeoient en latin, on mettoit, Registrata audito & requirente Procuratore Generali Regis, &c. Présenfentement on met, registré au Parlement, ouï & ce requérant le Procureur Général du Roi, &c.

RÉGISTRATEUR; substantif masculin. Nom de certains Officiers de la Chancellerie Romaine qui enregistrent les bulles & les suppliques. Ils sont au nombre de vingt. Er l'on appelle régistrateur secret, celui d'entr'eux qui enregistre toutes les grâces expédiées par voies secret-

REGISTRE, ou Regître. Adorum tabula. Livre où l'on écrit les actes & les affaires de chaque jour pour y avoir recours. On a dans les Cours de Judicature des registres où l'on enregistre les Délibérations, Arrêts, Sentences, Déclarations, &c.

Les Curés tiennent des registres mortuaires, des registres de Baptême, de mariage, &c. paraphés par les Juges des lieux pour enregistrer les morts, les baptêmes, les mariages, &c.

Suivant la Déclaration du Roi du 9 Avril 1736, registrée en Parlement le 23 Juillet suivant, il doit y avoir dans chaque Paroisse du royaume deux registres réputés tous deux authentiques, & qui sont également soi en Justice, pour y inscrire les baptêmes, mariages & sépultures qui se sont dans le cours de chaque année. L'un de ces registres doit être tenu sur du papier timbré dans les pays où l'usage en est prescrit, & l'autre en papier commun.

Ces deux registres doivent être cotés & paraphés sur chaque seuil-

let par les Officiers des Juridic-

Tous les actes de baptêmes, mariages & sépultures doivent être inscrits sur chacun desdits deux registres de suite & sans aucun blanc; & lesdits actes signés sur les deux registres par ceux qui les doivent signer, le tout en même temps qu'ils sont faits.

Dans les acles de baptêmes, il doit être fait mention du jour de la naissance, du nom qui sera donné à l'enfant, de celui de son père & de sa mère, Parrain & Marraine; & l'acte doit être signé sur les deux registres, tant par celui qui a administré le baptême que par le père, s'il est présent, le parrain & la marraine; & à l'égard de ceux qui ne savent ou ne peuvent signer, il doit être fait mention de la déclaration qu'ils en sont.

Ces mêmes formalités sont requises pour les ondoyemens.

A l'égard des actes de célébration de mariage, on doit y inscrire les noms, surnoms, âge, qualité & demeure des contractans, & marquer s'ils sont enfans de famille en tutelle ou curatelle, ou en la puissance d'autrui. On doit aussi y faire mention de la présence, des noms qualités & demeures des rémoins, & chaque acte de mariage doit être signé sur les deux registres, tant pat celui qui aura célébré le mariage, que par les contractans & les témoins.

Dans les actes de sépulture il doit être fait mention du jour du décès, du nom & de la qualité de la personne décédée, ce qui doit même être observé à l'égard des enfans de quelqu'âge que ce soit; l'acte doit être signé sur les deux registres, tant par celui qui a fait la

fépulture, que par deux des plus proches parens ou amis qui y ont assisté, s'il y en a qui puissent signer, sinon il doit être fait mention de la déclaration qu'ils font de

ne lavoir ligner.

Dans six semaines au plus tard après l'expiration de chaque année, les Curés, Vicaires, Desservans, Chapitres, Supérieurs de Communautés ou Administrateurs des hôpitaux, sont tenus de porter ou envoyer sûrement un de leurs registres au Greffe du Bailliage, Sénéchaussée ou Siége Royal qui a la connoissance des cas royaux où l'Église est située.

Lors de l'apport du registre au Gresse, s'il y a des seuillets qui soient restés vides, ou s'il s'y trouve d'autre blanc, ils doivent être barrés par le Juge; & il doit être sait mention par ledit Gressier sur ledit registre, du jour de l'apport lequel Gressier en doit donner ou envoyer une décharge en papier commun aux Cures, Vicaires, Desservans, Chapitres, Supérieurs

ou Administrateurs.

Il est au choix des Parties intéressées, de lever des extraits des actes de baptêmes, mariages, ou sépulture, soit au greffe du siège royal, soit entre les mains des Curés, Vicaires, Desservans, Chapitres, Supérieurs ou Administrateurs. Il ne peut être pris par lesdits Greffiers, Curés & autres, que dix sous pour les extraits des registres des paroisses établies dans les villes où il y a Parlement, Évêché ou Siège Présidial; huit sous pour les extraits des registres des paroisses des autres villes, & cinq sous pour les extraits des registres des paroisses des bourgs ou villages, le tout y compris le papier timbré. Il estdéfendu d'exiger ni recevoir plus grande somme à peine de concus-

Dans les Maisons Religieus il doit y avoir deux registres en papier commun pour inscrire les actes de vêture, noviciat & prosession. Ces registres doivent être cotés & paraphés sur chaque seuillet par le Supérieur ou la Supérieure, en conséquence de l'autorisation donnée à cet esset par acte capitulaire inséré au commencement de chacun desdits registres.

Tous les actes de vêture, noviciat & profession doivent être inscrits en françois sur chacun desdits deux registres, de suite & sans aucun blanc; & lesdits actes doivent être signés sur lesdits deux registres, par ceux qui les doivent signer, le tout en même temps qu'ils

sont faits.

Dans chacun desdits actes, il doit être fait mention du nom & surnom, & de l'âge de celui ou celle qui prendra l'habit ou qui fera profession; du lieu de son origine; des noms & qualités ou domicile du père & de la mère; du jour de l'acte, lequel doit être signé sur lesdits deux registres, tant par le Supérieur ou la Supérieure, que par celui ou celle qui prendra l'habit, ou fera profession, ensemble par l'Evêque ou autre personne Ecclésiastique qui aura fait la cérémonie, & par les deux plus proches . parens ou amis qui y auront assisté.

En cas que par les Cours ou par les autres Juges compétens, il soit ordonné quelque réforme sur les actes qui se trouvent dans les registres de baptêmes, mariages & sépultures, vêtures, noviciat ou professions, cette réforme doir être faite sur les deux registres, & ce, en marge de l'acte qu'il s'agit de réformer, sur laquelle le jugement doit être transcrit en entier ou par extrait. Il est enjoint à tous Curés, Vicaires, Supérieurs ou autres Dépositaires desdits registres de saire ladite résorme sur lesdits deux registres, s'ils les ont encore en leur possession, sinon sur celui qui sera resté entre leurs mains, & aux Greffiers de la faire pareillement sur celui qui aura été déposé au Gresse.

Les Arrêts n'ont jamais permis que cette réforme pût être faite par l'autorité du Juge Eccléssastique.

Cette même déclaration porte qu'il sera tenu aux Archevêchés & Evêchés des registres pour les tonsures & ordres mineurs & sacrés, lesquels doivent être cotés & pararaphés sur chaque seuillet par l'Archevêque & Évêque.

Il est permis par l'article 33 de cette même Déclaration à toutes personnes qui auront droit de lever des actes, soit de baptêmes, mariages ou sépultures, soit de vêture, noviciat, profession ou enregistrement des professions dans l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, soit de tonsures & ordres mineurs ou sacrés, de faire compulser les regiftres entre les mains de ceux qui en seront dépositaires; lesquels sont tenus de les représenter, pour en être pris des extraits, & à ce faire contraints, nonobstant tous privilèges & usages contraires, & à peine de saisse du temporel, & de privation des droits, exemptions & priviléges à eux accordés.

Tous les Officiers des Eaux & Forêts, excepté les Maîtres & les Lieutenans, sont obligés de tenir registre particulier des actes qu'ils font dans l'exercice de leurs charges.

Le Grand-Maître doit tenir registre des ventes, adjudications, visites, provisions, commissions, institutions & destitutions d'Officiers, instructions, jugemens, ordonnances & autres actes faits dans le cours de ses visites & réformations, &c.

Le Procureur du Roi est tenu d'avoir trois registres séparés; le premier, pour marquer l'état des oppositions qu'il a formées, & de celles qui lui ont été signifiées, pour quelque cause que ce soit; les appellations des jugemens rendus en son Siège avec le nom des Parties, les jours de la signification & de l'envoi qu'il en a fait au Procureur Général; le second, pour enregistrer toutes les conclusions préparatoires & définitives qu'il a données; & le troissème, pour marquer tout ce qu'il a fait par rapport aux bois • sur lesquels sa Majesté a droit, & à ceux des Ecclésiastiques & Communautés, qui sont sous le ressort de la maîtrise.

Ces registres doivent être cotés & paraphés par le Maître particulier, ou par le Lieutenant en l'absence du Maître.

Le Garde-Marteau doit avoir un registre pour inscrire tous les rapports & procès-verbaux, les martelages, &c.

Ce registre doit être cotté & paraphé du Maître & du Procureur du Roi.

Chaque Garde doit avoir un registre pour inscrire ses procès verbaux de visite, rapports, exploits & autres actes de sa charge, les extraits des ventes ordinaires & extraordinaires, l'état & la valeur des chablis, & généralement tout ce qui se fait pour ou contre le service du Roi. Ce registre doit être cotte & paraphé du Maître & du Procureur du Roi.

L'arpenteur à la suite du Grand Maître, doit tenit registre des assistes, arpentages, mesurages, récolemens, plans, figures, assistetes & reconnoissances des bornes & généralement de tous les actes de sa prosession, &c.

Les arpenteurs ordinaires de la maîtrise sont également obligés de tenir registre des assiettes & récolemens, des procès-verbaux de visite des fossés, bornes & arbres de lisière, fermant les forêts du Roi, & autres dans lesquelles sa Majesté

a intérêt, &c. Les six Corps des Marchands & toutes les Communautés des arts & métiers de la ville & fauxbourgs de Paris, ont des registres paraphés par les Officiers de Police, ou par le Procureur du Roi du Châtelet, pour y écrire & enregistrer non-seulement leurs délibérations, mais encore les élections de leurs Maitres, Gardes, Syndics, Jurés, ou autres Officiers & Administrateurs de leurs Confréries, les réceptions à la maîtrise, enfin tout ce qui concerne la police de ces Corps ou Communautés.

Les Inspecteurs des manusactures, les Gardes des halles & magasins, les Receveurs, Contrôleurs,
Visiteurs & autres Commis de
douane, bureau des fermes & recettes des deniers royaux aux entrées & sorties du royaume, se servent aussi de registres pour y écrire
journellement, les uns le payement
des droits, les autres la réception
des marchandises dans leur dépôt;
ceux ci le nombre & la qualité des
étoffes auxquelles ils apposent les
plombs, ceux là la visite des balles,

Tome XXIV.

ballots, caisses, &c. qui passent par leurs bureaux, les acquits à caution, & autres tels actes qu'on leur présente, ou qu'ils délivrent aux Marchands & Voituriers.

On appelle registre des gros fruits, celui qui se tient par le Gressier de la Justice ordinaire des villes & bourgs où il y a marché, des rapports qui se sont toutes les semaines par les Marchands de grains ou les mesureurs, de l'estimation ou valeur desdits grains; ce qui a été ordonné, tant par les anciennes Ordonnances, que par celle de 1667, art. 6, 7 & 8 du titre 30.

Ces rapports contiennent ordinairement trois sortes de prix, le plus haut prix, le moyen & le plus bas. Par exemple, en un tel marché le serier du meilleur froment a été vendu quinze livres, le setier du médiocre douze livres, & le serier du moindre neuf livres.

Cela sert beaucoup pour la liquidation des fiuits; car en y procédant on fait un prix commun, eu égard à ce qu'une espèce de grains a valu aux quatre saisons d'une année; sur le pied de ce prix commun, on évalue & on liquide les fruits de chacune des années dont la restitution se doit faire.

En parlant d'un homme exact à écrire sur son registre toutes les choses qui doivent y être écrites, on dit, que c'est un homme qui tient bon & sidelle registre de tout.

On dit, charger un registre; pour dire, écrire sur le registre. Et, décharger un registre; pour dire, donner une décharge & l'écrire sur le registre.

On appelle vaisseau de registre; un vaisseau qui va aux Indes occidentales avec permission enregittrée à Cadix.

Ccc

Les vaisseaux de registre ne doivent être que du port de trois cens tonneaux, & les permissions le portent ainsi; mais les présens que les propriétaires & les armateurs font aux Gouverneurs & aux autres Officiers qui résident en Espagne & en Amérique, sont cause que les règlemens ne sont point observés, & que ces vaisseaux sont souvent de cinq à six cens tonneaux.

Proverbialement & figurément, lorsque l'on veut marquer qu'on se souviendra du déplaisir qu'on a reçu de quelqu'un, on dit, c'est un homme qui est sur mes registres, qui est écrit sur mes registres. Et en parlant d'un homme qui regarde, qui tetient exactement tout ce qu'il voit & tout ce qu'il entend, on dit, que c'est un homme qui tient registre de toutes choses.

REGISTRE, en parlant d'un orgue, se dit des bâtons qu'on tire pour faire jouer les différens jeux d'un orgue.

REGISTRE, en termes de Chimie, se dit de certaines ouvertures qui sont au sourneau, qu'on bouche, selon les degrés de chaleur que l'on veut donner.

REGISTRE, en termes d'Imprimerie, fe dit de la correspondance que les lignes des deux pages d'un seuillet ont les unes avec les autres. Ainsi on appelle bon registre, l'exactitude de cette correspondance. Et l'on dit, faire son registre; pour dire, tirer l'une sur l'autre les deux pages d'un seuillet, en telle sorte que les lignes se répondent exactement.

REGISTRÉ, ou REGÎTRÉ, ÉE; participe passif. Voyez REGISTRER.

REGISTRER, ou REGÎTRER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Inscribere. Ecrire quelque chose dans un registre. L'Edis a été lu, publié & registré. On dit plus communément enregistrer.

RÈGLE; substantif séminin. Regula. Instrument long, droit & plat, fait de bois ou de métal, & qui sert à

tirer des lignes droites.

La règle est l'instrument le plus en usage dans tous les arts mécaniques; pour s'assurer si elle est juste ou non, on tire d'abord, par le moyen de la règle, une ligne droite sur le papier; ensuite, on renverse la règle de manière que le bout qui étoit à droite, tombe à gauche, & réciproquement, & l'on tire de nouveau une ligne droite le long de la règle; si cette nouvelle ligne droite se consond exactement avec la première, la règle est bonne.

La règle des tailleurs de pierre est ordinairement longue de quatre pieds, & divisée en pieds & en pouces.

La règle des maçons est longue de 12 ou 15 pieds; on l'applique au-dessous du niveau, pour dresfer ou pour bien aligner les rangs de pierres dont on se sert dans la construction des bâtimens, &c.

Règle, signisse figurément, principe, maxime, loi, enseignement, & généralement tout ce qui sert à conduire, à diriger l'esprit & le cœur. Voilà la règle qu'il faut suivre pour ne pas s'égarer. Preserire une règle de conduite. Ebranler les règles de la morale. On ne doit pas s'écarter des règles de la bienséance.

Rècle, signisse quelquesois ordre, bon ordre. Il faut de la règle dans une maison. Il n'y a point de règle dans ses affaires.

Règle, se prend aussi pour exemple, modèle. Il est la règle de ses compagnons.

Règle, se dit encore des lois humaimes, des ordonnances, des coutumes, des usages. C'est la règle que les ensans héritent de leur père. Cela est contraire aux règles de la politesse.

On dit, qu'un procédé est dans les règles, n'est pas dans les règles; pour dire, qu'il est ou qu'il n'est pas conforme à quelque précepte, à quelque principe de morale, de bientéance, à l'usage reçu parmi les honnêtes gens, &c.

On dit encore, être en règle, se mettre en règle; pour dire, être au point, se mettre au point que la loi, la coutume ou l'usage demandent. Je suis en règle, avec lui, je sui ai rendu visite. Il s'est mis en règle, il a présenté ses comptes.

On dit proverbialement, qu'il n'y a point de règle sans exception; pour dire, qu'une loi, qu'une maxime, quelque générale qu'elle soit, n'est point applicable à tous les cas particuliers.

On dit aussi, que l'exception confirme la règle; pour dire, que la nécessité où l'on est d'excepter les cas particuliers dans lesquels une loi, une maxime n'est point applicable, prouve qu'elle doit s'appliquer dans tous les autres cas.

Règles de Chancellerie, on de la Chancellerie Romaine, se dit des réglemens, style & ordre que les Papes ont établis pour être observés dans la disposition des Bénésices ecclésiastiques, l'expédition des provisions & le jugement des procès en matière bénésicale.

Jean XXII est à ce que l'on prétend le premier qui ait fait de ces réglemens. Ses successeurs en ont ajouté de nouveaux.

Chaque Pape après son couronnement, renouvelle celles de ces règles qu'il juge à propos de conserver, ou les etend & restreint suivant les circonstances & les inconvéniens que l'on a reconsus sous ses prédécesseurs.

En général elles ne durent que pendant le Pontificat du Pape qui en est l'Auteur, à l'exception de celles qui sont reçues dans le Royaume, lesquelles subssitent toujours, étant devenues par leur vérification, une loi

perpétuelle du Royaume. Comme ces règles sont établies pour l'ordre d'une Chancellerie dont la France ne reconnoît point l'autorité, si ce n'est pour y obtenit certaines provisions bénéficiales, dispenses, & dans quelques autres matières semblables, lesquelles sont ensuite traitées devant les Juges du Royaume; elles n'y ont point lieu, à moins qu'elles n'aient été vérifices au Parlement, lequel ne les reçoit qu'aurant qu'elles se tronvent conformes aux hbertes de l'Eglise Gallicane, & comme dit Dumoulin, elles ne sont reçues en France que comme un remède politique contre les fraudes, de forte qu'il n'y en a que trois qui soient expressement recues: savoit, la règle de infirmis refignantibus, ou de viginti diebus; celle de publicandis resignationibus, & celle de verisimili notitia.

Il y a encore quelques autres de ces règles qui sont suivies dans le Royaume, non pas comme règles de Chancellerie, mais comme des règles d'équité établies par nos Ordonnances, ou par la Jurisprudence des Arrêts, telles sont les règles, de non tollendo alteri jus quasitum.

C c c ii

De non impetrando Beneficia viventium. De idiomate.

Il y a encore les règles de mensibus & alternativá, celle de triennali possessione ou de pacificis possessionibus, & celle de vero valore exprimendo qui sont observées à certains égards en France.

On va parler successivement de

chacune de ces règles.

La Règle de infirmis resignantibus ou de viginti diebus, en François, la règle des 20 jours, porte que si un Ecclésiastique résigne son Bénésice étant malade, il faut pour que la résignation soit valable, que le résignant survive vingt jours après qu'elle aura été admise en Cour de Rome; autrement, & s'il meurt dans les vingt jours, la résignation est nulle, & le Bénésice dont il s'est démis, est censé vaquer par mort, & non par résignation.

Anciennement on n'observoit d'autre règle que celle des vingt jours, laquelle ne distinguoit point si le résignant étoit malade ou non; il falloit indistinctement que le résignant survécût vingt jours : ce sut Boniface VIII qui en 1298, sit la règle de insirmis resignantibus, &c.

Cette règle a succédé à celle des vingt jours; on l'appelle aussi indisséremment règle de vingt jours, quoique ces deux règles ne soient pas entiérement semblables.

Ces deux règles ont été établies fuccessivement pour empêcher l'abus qui se pratiquoit dans les résignations. Ceux qui vouloient affurer leur Bénésice à un parent ou à un ami, sans néanmoins s'en dépouiller dès lors, résignoient secrettement en sa faveur, & gardoient les provisions, asin que si le résignataire mouroit avant le résignant, celui-ci n'étant pas encore dépouillé

de son Bénésice, le pût donner à un autre parent; & que si le résignant mouroit le premier, le résignataire sût assuré du Bénésice, & en pût prendre possession après le décès du résignant.

Trois conditions sont requises pour que la règle de infirmis resignantibus ait lieu, 1°. que le résignant soit malade; 2°. qu'il décède de cette maladie; 3°. qu'il décède

dans les vingt jours.

Cette règle n'a pas lieu lorsque les Médecins & Chirurgiens attestent que la maladie dont le résignant étoit atteint lors de la résignation, n'étoit pas mortelle, & qu'il est mort de quelque accident provenu d'ailleurs que de cette maladie : au reste, quand le titulaire résigne étant malade, & qu'il décède dans les vingt jours, on présume qu'il est mort de cette maladie; c'est au résignataire à prouver le contraire s'il y a lieu.

Les vingt jours se comptent du jour du *consens*, qui est une petite note qu**e** l'on fait à la Chancellerie Romaine, portant qu'un tel Procureur constitué par la procuration à l'effet de réfigner, a consenti à la résignation & à l'expédition de la signature de Cour de Rome, & que l'original de la procuration est demeuré à la Chancellerie ou à la Chambre Apostolique. Ce Consens est daté du jour même de la provision; mais comme à Rome on donne aux François la . date du jour de l'arrivée du courier, on compte aussi les vingt jours depuis cette atrivée.

Il faut que ces jours soient francs, c'est à dire, que l'on ne compte ni le jour de l'admission de la résignation, ni celui du décès du résignant.

La règle de infirmis resignantibus

n'a pas lieu à raison des provisions des collateurs ordinaires, elle a seulement lieu pour celles du Pape; mais il y déroge si facilement, que cela est devenu comme de style dans les résignations en faveur & permutations, & que pour obtenir cette dérogation, on ne va plus à la Componende.

Le Pape ne peut cependant y déroger au préjudice des Cardinaux, mais il y peut déroger au préjudice des indults extraordinaires accordés à des Particuliers, quand il y auroit la clause liberé & licité.

La Règle de publicandis resignationibus, veut que le résignataire pourvu en Cour de Rome publie sa résignation dans six mois, & prenne possession du bénésice dans le même temps, & que si ce temps passé, le résignant meurt en possession du bénésice, les provisions du résignataire soient nulles.

Cette même règle veut aussi, que si la résignation est admise par l'ordinaire ou par le légar, la publication se fasse dans un mois, & que dans ce même mois le résignataire prenne possession, à peine de nullité des provisions, en cas que le résignant meurt en possession après le mois; ce qui a été ainsi établi à l'égard des résignations pures & simples, afin que l'on connoille quel est le véritable possesseur du Bénéfice, & pour empêcher le légat & les ordinaires de suivre l'intention du résignant, qui est souvent de perpétuer le bénéfice dans sa famille.

La règle de publicandis fut enregistrée au Parlement en 1493; il y a eu depuis cinq additions à cette règle, mais elles n'ont pas été reçues en France; cependant, celle de Pie V qui explique que le mot obitus doit s'entendre de la mort civile, aussi-bien que de la mort naturelle, est suivie en France en certains cas, comme dans le cas du mariage, de la profession religieuse & autres, où il y a vacance de droit & de fait.

On ne publie plus les résignations dans les marchés & places publiques, comme le prescrivoit l'Édit de 1550; il sussit pour les Cures, Prieurés, Chapelles, &c. de prendre possession publiquement un jour de sète ou de Dimanche, à l'issue de la Messe paroissiale, ou de Vêpres, en présence du peuple, & que le Notatre sasse signer l'acte par quelques-uns des principaux habitans.

Le temps accordé pour faire cette publication court du jour de l'admission de la résignation, à moins qu'il n'y ait quelque empêchement légitime.

Les Bépéfices Consistoriaux ne sont pas sujets à cette règle, attendu qu'elle n'en fait pas mention.

La Règle de verisimili notitia, veut qu'entre le décès du défunt Bénéficier & les provisions qui ont été obtenues de son Bénéfice, il y ait un temps suffisant pour que cette mort soit venue à la connoissance de l'impétrant, & qu'on ait eu le temps d'aller ou d'envoyer vers les collateurs; autrement l'impétrant est présumé avoir couru le Bénéfice du vivant du dernier titulaire, & cette présomption est si forte qu'elle rend les provisions nulles.

Quoique le décret de Jean XXIII duquel est tirée cette règle, ne fasse mention que des provisions du Saint Siège, cette règle a paru si favorable, qu'on l'a étendue jusqu'aux provisions des ordinaires.

Le temps fe compte du jour de la

mort, & non pas seulement du jout du bruit public de la mort.

Il n'est pas absolument nécessaire que le genre de vacance, en vertu duquel on a obtenu la provision, soit venu à la connoissance du collateur, il suffit que cela ait pu y ve-

Le Pape peut déroger à la règle de verisimili notitià, en mettant la clause disjonctive, aut alias quovis modo, etiam per obitum, que l'on insère dans les provisions de Cour de Rome sur les résignations. Cette clause est même toujours sous-entendue dans les provisions qui sont

pour des François.

La dérogation à cette règle, par le moyen de la clause sive per obitum, ne se met point dans les provisions expédiées sur résignation en faveur, pour la Bretagne, à cause du parrage des mois entre le Pape & les Ordinaires de cette Province; & aussi parceque certo clause pourroit opérer une prévention contre l'Ordinaire, laquelle n'a pas lieu en Bretagne.

Cette règle n'a pas lieu pour les provisions données par le Roi, soit

en régale, ou autrement.

La Règle de non tollendo alteri jus quasitum, est une règle suivant laquelle on ne peut point enlever à quelqu'un le droit qui lui est déjà acquis sur un Bénéfice; mais cette règle n'est point particulière à la Chancellerie Romaine, c'est une règle générale, & une maxime tirée du droit naturel & commun, reçue également par-tout; c'est pourquoi elle est suivie en France.

La Règle de non impetrando Benesicia viventium, est une règle suivant laquelle celui qui obtient du Pape des provisions d'un Bénéfice du vivant du citulaire, encourt l'indignité & l'inhabilité de posséder le bénéfice dont il a obtenu les provisions, de quelque manière que le Bénéfice vienne à vaquer dans la

On excepte néanmoins le cas où l'Ordinaire contère le Bénéfice d'un titulaire décédé malade, & que ses parens ou domestiques ont célé pendant sa dernière maladie : car, si l'Ordinaire a fait une fommation de le représenter, & qu'il y ait un procès-verbal de refus, le Bénéfice est censé vacant de ce jour-là.

Cette règle diffère de celle de verisimili notitià, en ce que celle-cine rend pas l'impétrant incapable de jamais posséder le Bénéfice; il n'en est déchu que pour cette fois, au lieu que l'inhabilité prononcée par la règle de non impetrando, est aussi pour les autres vacances qui pourroient arriver dans la suite au même Bénéfice.

Pour encourir cette indignité, il suffit d'avoir couru le Bénéfice du vivant du titulaire, quand même on ne l'auroit pas obtenu de son vivant.

Pour juger s'il y a eu une course ambitieuse, ce n'est pas l'arrivée du courier à Rome que l'on considère, mais son dépatt.

La Règle de Idiomate, déclare nulles toutes provisions données pour une Eglise Paroissiale, à moins que le pourvu n'entende la langue du lieu où est située l'Eglise.

La Règle de mensibus & alternativă, est une règle suivant laquelle les Papes se sont réservé la collation des Bénéfices qui vaquent pendant huit mois de l'année; savoir, en Janvier , Février , Avril , Mai , Juillet, Août, Octobre & Novembre, ne laissant aux collateurs ordinaires que les mois de Mars, Juin,

Septembre & Décembre. La régle de l'alternative est une exception de celle des mois en faveur des Evêques résidens dans leur Diocèse, auxquels les Papes ont permis en faveur de la résidence, de conférer alternativement & également avec le Saint Siège, à commencer par le mois de Janvier pour le Pape, Février pour les Evêques résidens, & ainsi consécutivement. On tient que 🚗 certe règle fut projetée par quelques Cardinaux après le Concile de Constance, pour conserver la liberté des collateurs ordinaires, au moins pendant quelques mois de l'année. Martin V en fit use loi de Chancellerie, & ses successeurs l'adoptèrent: ce fut Innocent VIII qui en 1484, établit l'alternative pour les Evêques en faveur de la réfidence.

Cette règle n'a point été reçue en France, si ce n'est dans les Provinces de Bretagne, Provence & Roufsillon, qui, dans le temps, n'étoient pas réunies à la couronne.

La Règle de triennali possessore, ou de pacificis possessores, a été reçue parmi nous par la Pragmatique-Sanction, & même par le Concordat, & autorisée & suivie dans toutes les Cours Souveraines du Royaume.

L'effet de cette règle est que celui qui a joui paisiblement d'un Bénésice pendant trois ans avec un titre juste ou coloré, ne peut plus être valablement troublé, soit au possessione ou au pétitoire.

La Règle de vero valore exprimendo, ordonne d'exprimer dans les provisions la véritable valeur des Bénéfices, à peine de nullité. On n'exprime en France la véritable valeur que des Bénéfices taxés dans les livres de la Chambre Apostolique; pour ce qui est des autres, leurs fruits sont également exprimés de la valeur de 24 ducats.

Règle, fignifie encore les Statuts que les Religieux d'un Ordre sont obligés d'observer. Les premiers Instituteurs de la vie monastique ne présentèrent d'abord à leurs disciples d'autres règles que l'exemple d'une vie laborieuse & remplie de bonnes œuvres; s'ils donnoient des instructions particulières, elles n'étoient point écrites, ce qui occasionnoit souvent divers changemens dans la pratique des Monastères. Ce fut Saint Benoît, selon le Père Mabillon, qui le premier donna à ses Moines une règle constante & uniforme qu'il ne fut plus permis de changer. On distingue aujourd'hui quatre règles principales, dont les autres ne sont que des modifications; savoir, la Règle de Saint Basile, celle de Saint Augustin, celle de Saint Benoît & celle de Saint François.

On dit d'un Bénéfice, qu'il est en règle, c'est-à-dire qu'il ne peut être possédé que par un Régulier, suivant la maxime regularia regularibus, &c. Et l'on dit, qu'un bénéfice a passé de règle en commende; pour dire, qu'après avoir été possédé par un Régulier, il est possédé par un Séculier.

Règle, en parlant des Sciences & des Arts, se dit des préceptes qui les enseignent, des principes, des méthodes qui en rendent la connoissance plus facile, & la pratique plus sûre. Les règles de la Grammaire. Connoître, étudier, négliger les règles d'une Science, d'un Art. Traiter une maladie selon les règles de l'Architecture.

Tous les ouvrages de Poësse ont leurs règles particulières; les ouvrages écrits en Prose n'ont pour la plûpart que des règles générales. Les Auteurs sont fort divisés sur les égards que l'on doit avoir pour les règles de poche que nous ont laissées les Anciens, comme Ariftote, Horace, Longin, & qui ont été admises par quelques critiques modernes, entr'autres par le Père le Bossu. Les uns soutiennent que ces règles doivent être inviolablement observées; d'autres prétendent qu'il est permis quelquefois de s'en écarter; les règles, disent ces derniers, sont des entraves qui ne servent souvent qu'à embarrasser le génie, & qui ne doivent être religieusement observées que par ceux qui n'ont rien de mieux à faire que de les suivre.

Les règles de la versification sont & doivent être inviolables. Tous nos grands Poetes les ont obser-

vées.

Les règles ont été faites sur les ouvrages qui ont réussi en chaque genre; mais ce n'est point d'après le résultat général du plaisir que ces ouvrages nous ont donné, c'est d'après une discussion réstéchie qui nous a fait discerner les endroits dont nous avons été vraiment affectés d'avec ceux qui n'étoient destinés qu'à servir d'ombre ou de repos. Et c'est là la méthode qu'on doit fuivre, toutes les fois qu'on voudra établir des règles; car si l'on ne se conduisoit pas ainsi, l'imagination échaustée par quelques beautés du premier ordre dans un ouvrage monstrueux d'ailleurs, fermeroit bientôt les yeux sur les endroits foibles, transformeroit les défauts mêmes en beautés, & nous conduiroit par degrés à cer enthousiasme froid & stupide qui no sent rien à force d'admirer tout, espèce de paralysie de l'esprit, qui nous rend incapables de goûter les beautités réelles. Ainsi sur une impression consuse & machinale, ou bien on établiroit de faux principes de goût, ou, ce qui n'est pas moins dangereux, on érigeroit en principe ce qui est en soi purement arbitraire; on rétréciroit les bornes de l'art, & l'on prescritoit des limites à nos plaisirs, parce qu'on n'en voudroit que d'une seule espèce & dans un seul genre; ensin on tracerois autour du talent un cercle étroit dont on ne lui permettroit pas de sortir.

En parlant d'une pièce de théâtre, on dit, qu'elle est dans les règles, selon les règles; pour dire, que toutes les règles du théâ re y sont exactement observées. Et les Comédiens disent, qu'une pièce nouvelle est tombée dans les règles, lorsque la recette commence à cire au-dessous de certaine somme sixée. Quand une pièce nouvelle est tombée dans les règles, l'Auteur n'a plus de part au prosit des représentations.

En termes d'arithmétique, on dit, faire une règle; pour dire, faire une opération d'arithmétique selon les lois de cette science. Avez vous fait la règle que votre précepteur vous a donnée. Il sait les quatre règles principales qui sont, l'addition, la soustraction & la

division.

En termes de médecine, on appelle règles, la purgation ordinaire & naturelle des femmes. Voyez MENSTRUES.

La première syllabe est longue, & la seconde très brève.

Différences relatives entre ordre & règle.

Ils sont l'un & l'autre une sage disposition des choses; mais le mot d'ordre a plus de rapport à l'esset

dar

qui résulte de cette disposition; & celui de règle en a davantage à l'autorité & au modèle qui condui-sent la disposition.

On observe l'ordre; on suit la règle. Le premier est un effet de la

feconde.

REGLE, ÉE; adjectif & participo passif. Papier réglé. Dispute reglée. Heures réglées. Mouvement réglé. Horloge bien réglée. Voyez REGLER.

On dit familièrement, nos rangs font réglés; pour dire, il ne peut y avoir entre nous ni sujet de dispute, ni occasion de cérémonie.

On dit, il est réglé que.... pour dire, il est déterminé que..... Et cela est réglé; pour dire, cela

est jugé, arrêté, conclu.

On dit proverbialement, d'un homme qui observe avec une grande ponctualité une certaine manière de vivre, qu'il est réglé comme un papier de musique.

On dit aussi proverbialement, que la vie d'un homme, que sa journée est régiée comme un papier de musique; pour dire, qu'il fait tous les jours les mêmes choses à peu près aux mêmes heures.

On dit aussi d'un homme sage, que c'est un homme réglé, un esprit

reglé.

On dit aussi, qu'un homme tient un ordinaire réglé; pour dire, qu'il tient tous les jours son ordinaire: que le prix d'une marchandise est réglé; pour dire, qu'il est fixé, & qu'il n'y a point à marchander: qu'un homme a le pouls réglé; pour dire, que les battemens de son pouls sont égaux sans être trop forts ni trop fréquens: & qu'une sièvre est réglée; pour dire, que les accès en sont réguliers.

On dit, que des bois sont en soupes réglées: qu'on les a mis en

Tome XXIV

coupes réglées; pour dire, qu'on en coupe tous les ans une certaine quantité d'arpens à un certain âge, ensorte que les coupes différentes se succèdent les unes aux autres.

On dit aussi qu'une semme est réglée; pour dire, qu'elle a ses ordinaires régulièrement.

On appelle troupes réglées, des troupes entretenues sur pied, pour les distinguer des milices.

Voyez RANGÉ, pour les différences relatives qui en distinguent réglé.

RÈGLEMENT; substantif masculin. Prascriptio. Ordonnance, statut qui apprend & prescrit ce que l'on doit faire.

Quoiqu'il soit de principe que le Roi seul peut faire des lois, il est cependant permis aux Cours supérieures de faire des règlemens sous le bon plaisir du Roi, & ils s'exécutent comme lois dans le ressort.

La même facuké appartient aux Juridictions subalternes, pour ce qui concerne la police seulement, sous le consentement tacite de leurs supérieurs, quand les circonstances l'exigent.

Ces fortes de règlemens, dit l'auteur du code de la Police, ne doivent rien contenir de contraire à ceux émanés de l'autorité supérieure; les anciens usages doivent être difficilement changés, à moins qu'on ne soit assuré d'un succès qui surpasse toutes sortes d'inconvéniens.

Mais quant à l'administration de la justice, les Baillis, Sénéchaux & Juges subalternes ne peuvent faire aucun règlement soit provisoire ou définitif; cela leur est expressément interdit par l'article

D d d

6 de l'arrêt rendu en forme de règlement le 10 Juillet 1665.

Le Parlement de Toulouse à aussi par arrêt du 20 Juillet 1729, fait désense aux Présidiaux de son ressort, & à tous autres Juges inférieurs, de faire à l'avenir aucun règlement.

Le Parlement de Rennes a rendu un arrêt semblable le 27 Juin 1737. Règlement, se prend quelquesois pour l'action de régler, comme dans cette phrase travailler au rè-

glement des limites.

REGLEMENT, se dit encore au Palais des jugemens préparatoires qui prescrivent la forme dans laquelle les affaires seront instruites & jugées; tels sont, par exemple, les jugemens qui appointent les parties, qui ordonnent qu'une accusation sera instruite par récolement & confrontation, &c.

On dit, plaider en règlement de Juges; pour dire, plaider afin de faire décider à quel tribunal une affaire doit être portée. Et l'on dit dans le même sens, instance en rè-

glement de Juges.

Ces sortes d'instances se portent au Conseil du Roi, lorsque deux Cours ou deux Juridictions insérieures, indépendantes l'une de l'autre, & non ressortissantes en même Cour, sont saisses du même dissérend.

Mais si les deux tribunaux qui prétendent respectivement avoir la connoissance du même différend ressortissent à la même Cour, c'est dans cette Cour qu'il faut se pourvoir pour faire tégler lequel des deux restera Juge.

Les cas dans lesquels il y a lieu de se pourvoir en règlement de Juges, & la forme de procéder sur ces matières, sont réglés par les

titres deux & trois de l'ordonnance du mois d'Août 1737, registrée au Parlement le 11 Décembre suivant.

Différences relatives entre règle

& règlement.

La règle regarde proprement les choses qu'on doit faire; & le règlement la manière dont on les doit faire. Il entre dans l'idée de l'une quelque chose qui tient plus du droit naturel; & dans l'idée de l'autre quelque chose qui tient plus du droit positif.

L'équité & la charité doivent être les deux grandes règles de la conduite des hommes; elles sont même en droit de déroger à tous les règlemens

particuliers.

On se soumet à la régle. On se conforme au règlement. Quoique celle-là soit plus indispensable elle est néanmoins plus transgrossée, parcequ'on est plus frappe du détail du règlement que de l'avantage de la règle.

La première syllabe est longue, la seconde très brève, & la troissème moyenne au singulier; mais celle-ci est longue au pluriel.

RÉGLÉMENT; adverbe. Regulariter. Avec règle, d'une manière réglée. Pour se bien porter il faut vivre ré-

glément.

Il se dit aussi des choses qui se font toujours précisément de la même manière, dans le même temps. Le Messager part réglément tous les lundis à midi. La sièvre le prend réglément tous les deux jours à six heures du soir. Il passe réglément une heure par jour au jeu.

Les deux premières syllabes sont brèves & la troisième moyenne.

RÉGLER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Tirer des

lignes sur du papier, du parchemin, du vélin, du carton, &c. pour setvir de règle, ou pour l'ornement. Régler du papier pour noter de la musique. Régler un exemple à écrire. Régler, signifie figurément, conduire, diriger suivant certaines régles, assujettir à certaines règles. Régler Ja conduite. Régler sa vie. Régler ses mœurs. La police règle le prix du pain. Ce Prélat règle bien son Eglise.

On dit, régler ses affaires; pour dire, les mettre dans un bon or-

dre.

On dit, se régler sur quelqu'un; pour dire, se conduire sur l'exemple de quelqu'un, prendre quelqu'un pour modèle de sa conduite. Et, se régler sur quelque chose; pour dire, le conformer à ce qui a été décidé ou pratiqué sur quelque chose. Je ne veux pas me régler sur cela. Se régler sur l'exemple des personnes sa-

On dit, régler sa dépense, régler sa table, son équipage; pour dire, mettre un certain ordre dans la dépense de sa maison, de sa table, &c. On le dit aussi quelquetois pour dire, retrancher sa dépense, son

équipage, &c.

On dit, qu'une fièvre commence à se régler; pour dire, qu'après que les accès en ont été irréguliers, elle commence à se tourner en tierce, en quarte, &c.

On dit, régler une pendule, une montre; pour dire, la mettre en état

d'aller bien.

On dit en termes d'Imprimerie, régler le coup; pour dire, marquer avec de la craie sur le tympan, l'endroit où doit poser la platine.

RÉGLER, en termes de société de comd'une société, compter ensemble, faire le partage des dettes actives l

& passives, voir ce que chacun doit porter de la perte, ou avoir du gain à proportion de ce que chaque associe doit fournir à la caisse, & de l'intérêt qu'il a pris au fond de la

Régler, signifie aussi, déterminer décider une chose d'une façon ferme & stable. Régler les jours d'assemblée. Il fut réglé que cette cour auroit

la préséance jur l'autre.

On dit, régler les différens; pout dire, les terminer, soit par un jugement, soit par un accommodement. On dit aussi, régler une affaire, régler un compte; pour dire, terminer une affaire, arrêter un compte. Et, régler le mémoire d'un ouvrier; pour dire, en mettre tous les articles à leur juste valeur.

On dit en termes de Pratique régler les Parties à écrire & produire; pour dire, ordonner que les Parties écriront & produiront dans

un certain temps.

REGLET; substantif masculin & terme d'Imprimerie. Petite règle de fonte dont les Imprimeurs se servent pour marquer des lignes droites. Il y a des reglets simples, doubles

& triples.

REGLET, se dit en termes de Menuisiers, d'une règle de bois de quinze lignes de large sur quatre d'épaisfeur, environ dix-huit pouces ou deux pieds an plus de long, & bien de calibre sur tous les côtés, montée sur deux coulisses, qui élèvent une règle environ d'un pouce, de sorte qu'elle soit bien parallèle au plan sur lequel on pose les coulisses ou pied; fon ulage est pour voir si les bords d'une pièce de menuiserie ne sont point gauches.

merce, signifie liquider les affaires | REGLET, se dit en termes d'Architecture, d'une petite moulure plate & étroite qui dans les comparti-

Ddd ij

mens & panneaux, sert à en séparer les parties, & à former des guillochis & entrelas, Le réglet est différent du silet ou listel, en ce qu'il se prosile également comme une règle.

REGLETTE; substantif féminin & terme d'Imprimerie. Petite règle de bois qui sert aux Compositeurs à tirer leurs lignes du composteur &

à les placer sur la galée.

REGLEUR; substantif masculin & terme de Relieurs. Ouvrier qui règle avec une encre qui tire sur le rouge, les seuillers de certains livres, comme les Bréviaires, Misfels, &c.

On appelle aussi Regleur, celui qui fait profession de régler du papier pour noter de la musique.

RÉGLISSE; substantif féminin. Glycyrrhiza. Plante dont on distingue trois espèces, qui sont la réglisse étrangère, la réglisse vulgaire, & la

réglisse sauvage.

La Reglisse étrangere a des racines longues & grosses comme le bras, de couleur jaunâtre & d'un goût moins doux & moins agréable que la suivante. Elle pousse des tiges à la hauteur d'un homme, rameuses, garnies de feuilles oblongues, pointues, faites comme celles du lentisque, vertes, un peu glutineules & disposées comme dans la réglisse ordinaire: ses fleurs sont petites, bleues; il leur succède des fruits épineux, composés de plusieurs gousses, oblongs, hérisses de pointes amoncelées l'une contre l'autre, & jointes ensemble par le bas : elle croît principalement en Italie. M. de Tournefort l'a aussi trouvée en Orient; mais on lui - préfére celle de l'espèce suivante qui a plus de force, meilleur goût, & plus de vertu.

La Reglisse vulgaire vient d'elle-même en Italie, en Languedoc, en Allemagne, & notamment en Espagne, vers Sarragosse, d'où l'on nous apporte la racine qui est intérieurement jaune, roussatre en dehors, de la grosseur du petit doigt ou du pouce, douce, succulente, rameuse, tranchante de tous côtés, & d'une saveur douce : cette racine pousse plusieurs tiges branchues & hautes de trois ou quatre pieds; les feuilles sont oblongues, visqueuses, vertes, luisantes, rangées par paires sur une côte dont l'extrêmité est terminée par une seule feuille. Les fleurs sont petites, légumineuses, purpurines, disposées en manière d'épi à l'extrémité des tiges. A ces fleurs succèdent des gousses lisses, relevées, roussatres, s'ouvrant à deux panneaux, & n'ayant qu'une cavité dans laquelle sont contenues de petites graines dures, applaties, & presque de la figure d'un rein.

La racine de réglisse adoucit les humeurs salées & âcres, sur tout celle qui est séche: elle remédie au vice de la poirrine & à la toux. On la prescrit dans presque toutes les tisannes pour leur donner un goût

plus agréable.

On prépare différemment un suc tiré des racines de cette plante; c'est pourquoi il y a plusieurs espéces de suc de réglisse: l'un étranger qui vient d'Espagne; il est en rotules noires, solides, enveloppées dans des seuilles de laurier: il est fait avec la décoction de la racine qu'on a desséchée jusqu'à consistance d'extrait; communément on fait dissource dans la décoction les gommes de prunier, d'abricotier, de cèrisser, & c. asin de lui donner une consistance & une saveur plus mucilagineuse. Bien des Brasseurs mettent de ce suc de réglisse dans leur

Dans les boutiques on fait fondre cet extrait de réglisse noir; on y ajoute de l'essence d'anis, &c. pour l'aromatiser, & l'on en fait des pastilles. On fait aussi des tablettes de réglisse avec une légère décoction de cette racine qu'on édulcore avec beaucoup de sucre; puis on fait cuire le tout ensemble jusqu'au degré de cuisson appelé plume. D'autres fois on mêle un peu de poudre de réglisse avec du sucre en poudre, & l'on en fait une pâte avec du mucilage de gomme adragant. On en fait des pastilles plattes ou carrées qu'on fait sécher à l'étuve. C'est ainsi que se font les fucs de réglisse de Blois, de Rouen, de Paris, &c. que l'on vante comme un pectoral propre à adoucir l'âcreté du rhume, à exciter les crachats, à humecter la poitrine & les poumons.

La Reglisse sauvage ales fleurs légumineuses & d'un jaune pâle; le pistil devient une gousse divisée en deux loges, selon sa longueur. Elle est apéritive.

REGLOIR; substantif masculin & terme d'Epiciers-Ciriers. Morceau de bois en forme de petite règle où "leur nom est gravé, & dont ils se fervent pour marquer leurs cierges.

Régloir, se dit aussi en termes de · Cordonniers & de Savetiers, d'un petit instrument de bois ou d'os dont ces artisans se servent.

Rédloir, se dit encore en termes de · Papetiers, d'un instrument qui sert à tégler le papier en blanc.

REGLURE; substantif féminin. Manière dont est réglé le papier. Il y a plaisir de noter de la musique sur une réglure bien nette:

RÉGNANT, ANTE; adjectif. Regnans. Qui règne. La Roi régnant. La Reigne régnante.

Il se dit aussi en parlant d'un Souverain qui n'est pas Roi. Le Duc régnant. le Prince régnant. L'Impéra-

trice régnante.

RÉGNANT, se dit quelquesois figurément, en parlant des choses. Le goût régnant. La mode régnante. Il ne faut pas attaquer ouvertement les opinions régnantes.

La première syllabe est brève, la seconde longue, & la troisième

du féminin très-brève.

On mourille gn. REGNARD, (Jean-François) nâquit à Paris en 1647. Sa passion pour les voyages se déclara presque dès son enfance: il parcourut d'abord l'Italie; à son retour s'étant embarqué à Gènes, sur un bâtiment Anglois qui alloit à Marseille, ce bâtiment sut pris par deux Vaisseaux Algériens, & tout l'équipage fut conduit à Alger. Regnard avoit du talent pour la cuisine; art qu'il avoit exercé pour satisfaire son amour pour la bonne chère. Il fut fait Cuisipier du Maître dont il étoit devenu l'esclave : il ' s'en fit aimer; mais sa bonne mine & ses manières prévenantes lui gagnèrent aussi le cœur des femmes favorites de son Maître. Il écouta leur passion, fat découvert & livré à la Justice, pour être puni selon les loix, qui veulent qu'un Chrétien trouvé avec une Mahométane expie son crime par le feu ou se falle Mahométan. Le Consul de la Nation Françoise qui avoit reçu depuis peu une somme considérable pour le racheter, s'en fervit pour l'arracher au supplice & à l'esclavage. Regnard devenu libre retourna en France, emportant avec lui la chaîne dont il avoit été d'abord attaché. Le 26 Avril 1681, il partit de nouveau de Paris pour visiter la Flandre & la Hollande, d'où il passa en Dannemark & enfuite en Suède.

Le Roi de Suède lui conseilla de voir la Laponie. Notre Voyageur s'embarqua donc à Stockolm avec deux autres François, & passa jusqu'à Tornéo, qui est la dernière Ville du côté du nord, située à l'extrémité du Golfe de Bothnie. Il remonta le sleuve Tornéo, pénétra jusqu'à la mer glaciale, & s'étant arrêté, lorsqu'il ne pût aller plus loin, il grava ces quatre vers sur une pierre & sur une pièce de bois:

Gallia nos genuit, vidit nos Affrica, Gangem

Hausimus, Europamque oculis lustravimus omnem;

Casibus & variis asti terraque marique , Hic tandem setimus nobis ubi defuit orbis.

De retour à Stockolm, il en partit le 3 Octobre 1683, pour aller en Pologne. Après avoir visité les principales Villes de ce Royaume, il passa à Vienne, d'où il revint à Paris, après un voyage de trois années. Enfin lassé de ses courses, Regnard se retira dans une terre proche de Dourdan, à onze lieues de Paris. C'est-là qu'il goûtoit les délices d'une vie sensuelle & délicate dans la compagnie de personnes choisies & dans les charmes de l l'étude. Ce Philosophe voluptueux, cet homme si gai mourut de chagrin, en 1709, à 62 ans. On prétend même qu'il avança ses jours. On a publié ses œuvres, en 5 volumes in-12, à Rouen 1731. Le premier volume contient la relation de ses voyages en Flandre, en Hollande, en Suède, en Dannemark, en Laponie, en Pologne & en Allemagne : il n'y a que la relation de son voyage de Laponie qui mérite de l'attention; le reste est fort peu de chose. L'Auteur n'avoit composé ces relations que pour s'amuser; il ne comptoit pas les publier. Le second volume renferme les piéces suivantes. La Provençale, œuvre posthume: c'est une historiette où Regnard fait le récit des aventures qu'il eut dans le voyage sur mer, où il fut pris & mené à Alger; elle contient quelques particularités de sa vie. On trouve ensuite ses pièces de théâtre qui lui donnent un rang distingué dans la classe des plus excellens Poëtes comiques. Qui ne se plaît point aux Comédies de Regnard, dit M. de Voltaire, n'est point digne d'admirer Moliere. Les pièces conservées au théâtre Francois, font le Joueur, le Distrait, les Ménechmes, Démocrite, le Légataite universel, Comédies en cinq actes, la Sérénade, le Retour imprévu, pièces en un acte; la petite Comédie, Attendez-moi sous l'orme, est attribuée à Dufresny. Regnard a aussi travaillé pour le théâtre Italien, & a donné à l'Opéra le Carnaval de Venise, mis en munque par Campra. La gaieté est le caractère dominant des Comédies de Regnard; il excelle dans le comique noble, ainsi que dans le fami-

RÈGNE; substantif masculin. Regnum.
Gouvernement, administration d'un
Royaume par un Roi. Les règnes de
Charles IX & de Henri III surene
malheureux. Un règne heureux & long.
Un règne doux. Un règne orageux.

Il se dit par extension des Princes souverains, quoiqu'ils n'ayent pas le titre de Roi. La Lorraine sut heu-

reuse durant le règne du Duc Léo-

pold.

On dit en style de l'Écriture sainte, le règne de JÉSUS - CHRIST sur les ames. Le règne de JÉSUS-CHRIST est en nous.

On dit aussi le règne de la grâce; pour dire, le pouvoir de la grâce. Et le règne du péché; pour dire, l'empire du péché sur les hommes.

On dit figurément être en règne; pour dire, être en vogue. Cette mode fut long-temps en règne. La Philosophie péripatéticienne n'est plus en

règne.

La plupart des Physiciens, des Naturalistes & des Chimistes divifent tous les corps naturels en trois grandes classes, savoir, celle des minéraux, celle des végétaux, & celle des animaux: ils ont donné à ces classes le nom de règne; ainsi l'on distingue le règne minéral, le règne végétal & le règne animal.

Cette grande & première diviou un végéral quelconque qui naît, qui croît, qui a une organisation, qui porte son germe, & qui reproduit son semblable, paroît un être très distinct & totalement distérent d'une pierre ou d'un métal dans lesquels on ne remarque tout au plus, qu'un arrangement symétrique sans nulle véritable organisation, & qui n'a aucun germe pour le reproduire; & sur ce qu'un animal quelconque ne distère pas moins d'une simple plante par le sentiment, l'usage des sens & les mouvemens volontaires qui lui sont accordés, tandis que ces choles sont refusées à tout ce qui est simplement végétal.

Mais malgré des caractères aussi distinctifs, il y a des Philosophes qui prétendent que ces classes ne sont qu'idéales & n'ont rien de réel: ils assurent qu'en observant attentivement la nature, on reconnoît qu'elle a lié toutes ses productions les unes aux autres par une chaîne non interrompue, & qu'en passant en revue toute la suite des êtres, on est convaincu qu'il n'y en a aucun qui ne diffère qu'infiniment peu de deux autres entre lesquels il est placé; en sorte qu'on peur descendre depuis l'animal le plus parfait jusqu'au minéral le plus brute, par degrés insensibles, & sans trouver aucun interstice auquel on puisse s'arrêter pour faire une division.

Cette idée est, sans doute, grande, sublime, & n'est point sans vraisemblance; car si l'on compare un polype avec la sensitive, ou un lichen avec une belle mine d'argent natif ramissé, on sera trèsporté à la regarder comme conforme au vrai plan de la nature.

fion est fondée sur ce qu'une plante ou un végéral quelconque qui naît, qui croît, qui a une organisation, qui porte son germe, & qui repro-

La première syllabe est longue & la seconde très-brève.

On mouille gn.

Différences relatives entre règne,

empire.

Empire, a une grâce particulière, dit M. l'Abbé Girard, lorsqu'on parle des peuples ou des nations; règne, convient mieux à l'égard des Princes. Ainsi l'on dit l'empire des Assyriens & l'empire des Turcs, le règne des Césars & le règne des Paléologues. Le premier de ces mots, outre l'idée d'un pouvoir de gouvernement ou de souveraineté, qui est celle qui le rend synonyme avec le second, a deux autres signi-

fications dont l'une marque l'espèce ou plutôt le nom particulier de certains États, ce qui peut le rendre synonyme avec le mot de Royaume; l'autre marque une sorte d'autorité qu'on s'est acquise, ce qui le rend encore synonymeavec les mots d'autorité & de pouvoir. Il n'est pas ici question de ces deux derniers sens; c'est seulement sous la première idée, & par rapport à ce qu'il a de commun avec le mot de règne, que nous le considérons à présent & que nous en faisons le caractère.

L'époque glorieuse de l'Empire des Babyloniens est le règne de Nabucodonosor: celle de l'Empire des Perses est le règne de Cyrus: celle de l'Empire des Grecs est le règne d'Alexandre: & celle de l'Empire des Romains est le règne d'Auguste: ce sont les quatre grands Empires prédits par le Prophête Daniel.

Donner à Rome l'Empire du monde, c'est une pensée fausse dans le sens littéral; & quelque beauté qu'ony trouve dans le sens figuré, elle sent toujours la dépendance d'un, sujet qui parle de ses maîtres, ou du moins de ceux qui l'ont été. Je ne crois pas qu'un Orateur Russien ou Chinois s'en servit en faisant l'éloge des Romains : nousmêmes nous ne nous en servons point en parlant de l'empire des autres nations sous la puissance desquelles nous n'avons pas été, quoiqu'elles aient étendu leur domination aussi loin & sur d'aussi vastes contrées que l'a fait Rome. Louer un Prince par le nombre des guerres & des victoires arrivées sous son règne, c'est saisir ce que la gloire a de brillant : le louer par la sagesse de son règne, c'est saisir ce que la gloire a de solide.

Le mot d'Empire s'adapte au Gou-

vernement domestique des particuliers, austi bien qu'au gouvernement public des Souverains; on dit d'un père qu'il a un empire despotique sur ses enfans; d'un maître, qu'il exerce un empire cruel sur les valets; d'un tyran, que la flatterie triomphe, & que la vertu gémit sous son empire. Le mot de règne ne s'applique qu'au gouvernement public ou général & non au particulier; on ne dit pas qu'une femme est malheureuse sous le règne, mais bien sous l'empire d'un jaloux : il entraîne même dans le figuré cette idée de pouvoir souverain & général; c'est par cette raison qu'on dit le règne & non l'empire de la vertu & du vice; car alors on ne suppose ni dans l'un ni dans l'autre un simple pouvoir particulier, mais un pouvoir général sur tout le monde. & en toute occasion. Telle est aussi la raison qui est cause d'une exception dans l'emploi de ce mot à l'égard des amans qui se succèdent dans un même objet, & de ce qu'on qualifie du nom de règne le temps passager de leurs amours, parcequ'on suppose que selon l'effet ordinaire de cette aveugle passion, chacun d'eux a dominé sur tous les sentimens de la personne qui s'est successivement laissé vaincre.

Ce n'est ni les longs règnes ni leurs fréquens changemens qui caufent la chûte des *Empires*, c'est l'abus de l'autorité.

Toutes les épithetes qu'on donne à empire pris dans le sens où il est synonyme avec règne, conviennent aussi à celui-ci; mais celles qu'on donne à règne ne conviennent pas toutes à empire dans le même sens où ils sont synonymes. Par exemple, on ne joint pas avec empire comme avec règne, les épithetes de long &

de glorieux, on se sert d'un autre tour de phrase pour exprimer la même chose.

L'empire des Romains a été d'une plus longue durée que l'empire des Grecs amais la gloire de celui-ci a été plus brillante par la rapidité des conquêtes. Le règne de Louis XIV a été le plus long & l'un des plus glo-

rieux de la monarchie.

REGNER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Regere. Régir, gouverner un Etat avec titre de Roi. Louis XIV a régné long-temps. Régner heureusement. Régner en paix. Malheur aux Monarques qui méprisant les lois, veulent régner despotiquement.

RÉGNER, se dit par extension, des Princes Souverains, quoiqu'ils n'aient pas le titre de Roi. L'Infant Dom Philippe régnoit alors à

RÉGNER, se dit aussi figurément & ingnifie dominer. L'amour règne dans Son cœur. Il faut savoir régner sur ses

passions.

RÉGNER, signifie figurément être en crédit, en vogue, à la mode. Cette Dame régnoit alors à la Cour. Les étrangers suivent souvent les modes qui règnent en France. L'hypocrisse règne partout. Le luxe & la débauche règnent aujourd'hui dans la plupart des grandes villes.

On dit que l'hyperbole, que l'antithèse, que l'ironie règnent dans un discours; pour dire, que ces figures

y sont fort fréquentes.

On dit, qu'une corniche, une frise, un balcon, un corridor règnent le long d'un bâtiment, règnent autour d'une chambre, &c. pour dire, qu'une corniche, qu'une frise s'étendent le long d'un bâtiment, tout autour d'une chambre.

Tome XXIV.

On dit aussi, le vent qui règne, la maladie qui règne.

La première syllabe est brève. & la seconde longue ou brève. Voyez

VERBE.

Les temps ou personnes qui se terminent par un e féminin ont la syllabe précédente longue.

On mouille gn.

REGNICOLE; substantif des deux genres. Regnicola. Terme de Jurisprudence & de Chancellerie, qui se dit de tous les habitans naturels d'un Royaume, par rapport aux priviléges dont ils sont en droit de jouir.

Les Romains appeloient donc citoyens ceux que nous appelons règnicoles ; mais ils avoient des idées différentes des nôtres sur ce qui constitue un homme citoyen ou ré-

gnicole.

La naissance faisoit bien le citoyen, mais cette qualité de citoyen ne dépendoit pas du lieu où l'enfant étoit né, foit que sa naissance dans ce lieu fûr purement accidentelle, soit que ses père & mère y eussent constitué leur domicile; le fils étoit citoyen du lieu d'où le père titoit lui - même son origine.

En France, la qualité de Règnicole s'acquiert par la naissance, & ce n'est point le lieu de l'origine ni du domicile du père que l'on considère, pour déterminer de quel pays l'enfant est citoyen & sujet, c'est le lieu dans lequel il est né; ainsi toute personne née en France, est sujette du Roi & règnicole, quand même elle seroit née de parens demeurans ailleurs & sujets d'un autre

Souverain.

Les droits attachés à la qualité de règnicole, sont les mêmes que les droits de cité: ils consistent dans la

Еeе

faculté de plaider en demandant, fans donner la caution judicatum folvi, à pouvoir succéder & dispofer de ses biens par testament, posséder des offices & des bénésices dans le Royaume.

Au contraire les aubains ou étrangers sont privés de tous ces avantages, à moins qu'ils n'aient obtenu des lettres de naturalité; auquel cas ils deviennent règnicoles, & sont réputés naturels Francois.

On ne mouille pas gn, on le prononce durement.

REGNIER; (Mathurin) Poëte françois né à Chartres le 21 Décembre 1573, & mort à Rouen le 22 Octobre 1613. Il marqua dès sa jeunesse son penchant pour la satyre. Son père le châtia plusieurs fois pour le lui faire perdre; punitions, prières, tout fut inutile. Ce malheureux talent lui fit des amis illustres. Le Cardinal François de Joyeule le mena à Rome avec lui, & il fit une seconde fois ce voyage avec l'Ambassadeur Philippe de Bethune. Ses protecteurs lui procurèrent plusieurs bénéfices & une pension de 2000 livres sur une Abbaye. Il eut en même temps par dévolut, un Canonicat de l'Église de Chartres, & ne se servit de tous ces biens sacrés que pour satisfaire son goût pour le plaisir. Vieux à trente ans, il mourut à 40 entièrement usé par les débauches. On prétend que sa fin fut chrétienne. Ce n'est pas du moins, ce que prouve son épitaphe:

J'ai vécu sans nul pensement, Me laissant aller doucement A la bonne loi naturellle. Et je m'étonne fort pourquoi La mort daigna songe r à moi Qui ne songeai jamai s'à elle.

On trouve dans le recueil de ses œuvres seize satyres, trois épîtres, cinq élégies, des stances, des odes, &c. Les meilleures éditions de ces différentes pièces sont celles de Londres en 1529, in-4°, & celle de Rouen in -8°, 1729, avec des remarques curieuses. Ses satyres sont ce qui mérite le plus d'attention dans ce recueil. Imitateur de Perse & de Juvenal, Regnier verse son fiel sur tous ceux qui lui déplaisent, & souvent avec une licence brutale & groffière. Il a cependant quelques vers heureux & originaux, quelques saillies fines, quelques bons mots piquans, quelques expressions naïves. Le coloris de ses tableaux est vigoureux; mais son style est le plus souvent incorrect, ses plaisanteries basses; la pudeur y est blessée en plus d'un endroit, & c'est avec raison que Boileau a dit que ses discours se sentoient des lieux que fréquentoit l'auteur.

REGNIER DES MARMAIS OU DESMA-RETS, (François Séraphin) naquit à Paris d'une famille noble originaire de Saintonge. Il fit sa philosophie avec distinction dans le Collége de Montaigu; ce fut pendant son cours qu'il traduisit en vers burlesques la bateacomiomachie d'Homère, ouvrage qui parut un prodige dans un jeune homme de quinze ans. Le Duc de Créqui charmé de son esprit, le mena avec lui à Rome en 1662. Le séjour d'Italie lui fut utile; il apprit la langue italienne dans laquelle il fit des vers dignes de Pétrarque. L'académie de la Crusca de Florence prit une de. ses odes pour une production de l'amant de la belle Laure, & lorsqu'elle fut désabusée, elle ne se vengea de son erreur qu'en accordant une place à celui qui l'avoit

causée. Ce fut en 1667 qu'on lui sit cet honneur; & trois ans après l'Académie françoise se l'associa. Mézeray, Secrétaire de cette compagnie étant mort en 1684, cette place fut donnée à l'Abbé Regnier. Il se signala dans les démêlés de l'Académie contre Furetière, & composa tous les mémoires qui ont paru au nom de ce Corps. L'Abbé Regnier eut plusieurs bénéfices, entr'autres, l'Abbaye de Saint Laon de Thouars. On prétend qu'il auroit été Evêque sans sa traduction d'une scène voluptueuse du Pastor sido. Cet illustre écrivain mourut à Paris en 1713 à 81 ans. Ses ralens étoient relevés par une probité, une droiture & un amour du vrai généralement reconnus. Son amitié faisoir honneur par là à ceux qu'il appeloit ses vrais amis, parcequ'il ne la leur donnoit que quand il reconnoissoit en eux les qualités qui formoient son caractère. Nous avons de lui, 1°. une grammaire françoise imprimée en 1676 en deux volumes in-12. La meilleure édition est celle de 1710, in-4°. 2°. une traduction en vers italiens, des odes d'Anacréon, in-8°., qu'il dédia en 1692 à l'Académie de la Crusca. La simplicité & le naturel y sont joints à l'élégance & à la noblesse ; 3º. des poësses françoises, latines, italiennes & espagnoles réunies, en 1730 en deux volumes in-12. Ses vers françois offrent de la variété, de la gaieté, des moralités heureusement exprimées; mais son style est plus noble que vif, & plus pur que brillant. Les vers italiens & espagnols ont plus de coloris & plus de grâce; 4°. une traduction de la perfection chrétienne de Rodriguès, entreprise à la prière des Jésuites, & plusieurs fois réimprimée en trois volumes in-4°. & en quatre volumes in-8°. Cette version écrite avec moins de force que celle de Port-Royal, est d'un style plus pur & plus coulant; 5°. une traduction des deux livres de la divination de Ciceron, imprimée en 1710; 60. une autre version des livres de cet auteur, de finibus morborum & malorum, avec de bonnes remarques; 7°. l'histoire des démêlés de la France avec la Cour de Rome, au sujet de l'affaire des Corses, in-40. ouvrage assez intéressant pour les pièces justificatives qu'il renferme, mais qui prouvent que l'auteur n'étoit pas né pour écrire l'histoire.

REGONFLEMENT; substantif masculin, Élévation des eaux dont le cours est arrêté par quelque obstacle.

REGONFLER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Intumescere. Il se dit des eaux courantes qui s'ensient & s'élèvent quand elles sont arrêtées par quelque obstacle.

REGORGEMENT; substantif masculin. Action de ce qui regorge. Le regorgement de la rivière a inondé les prés. Le regorgement de la bile est dangereux. Le regorgement des humeurs.

REGORGER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Exundare. Déborder, s'épancher hors de ses bornes. Il ne se dit au propre que de l'eau & des autres liqueurs. Les écluses arrêtent le cours de l'eau & la font regorger dans la campagne. La bile, les humeurs regorgeoient dans son corps.

Ses cruels favoris d'un regard curieux,
Voyoient les flots de fang regorger à
leurs yeux,

E e e ij

biens, d'or, de richesses, de blé, de 'vin, &c. pour dire, en avoir une trop grand abondance. Il a tant d'argent qu'il en regorge. Ses greniers regorgent de blé.

On dit aussi figurément & familiérement d'une personne qui jouit d'une parfaite santé, qu'elle regorge

de santé.

REGOULÉ, ÉE; participe passif.

Voyer REGOULER.

REGOULER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Objurgare. Terme populaire. Rabrouer, repousser avec des paroles dures & fâcheuses, une personne qui dit, qui propose quelque chose. Quand · il leur parla de mariage, ils le regoulèrent.

On dit aussi populairement, j'en fuis regoulé; pour dire, j'en suis raf-

salié jusqu'au dégoûr.

REGOUTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Iterum guftare. Goûter de nouveau. Vous n'avez pas bien goûté ce vin, il faut le regoûter.

REGRACIER; vieux verbe qui signifioit autrefois remercier.

REGRAT; substantif masculin. Vente de sel à petite mesure, à petit poids. Acheter du sel de regrat. La Ferme des regrats.

REGRAT, se dit aussi quelquesois du lieu où le sel se vend à petite mesure, à petit poids. On a établi un re-

grat dans ce village.

RÉGRATTÉ, ÉE; patticipe passif.

Voyez REGRATTER.

REGRATTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Gratter de nouveau. A force de gratter & regratter il s'est écorché.

On dit figurément, regorger de REGRATTER, signifie aussi racler; & il se dit proprement des bâtimens de pierres de taille dont on lève la superficie pour les faire paroître nœufs. On va regratter l'Hôtel de-

> REGRATTER, signifie encore faire le métier de Regrattier. Les Fripiers

regrattent les vieux habits.

REGRATTER, signisse signifement & familièrement, faire des réductions sur les plus petits articles de la dépense d'un compte. Il regratte sur tout. En ce sens il est neutre.

REGRATTERIE; substantif féminin. Commerce de marchandifes de peu de conséquence qu'on achette pour les revendre. La regratterie n'enrichit

guère ceux qui la font.

REGRATTIER, IERE; substantif-Celui ou celle qui vend du sel à petite mesure, à petit poids. Acheter du sel chez la Regrattière. On ne peut pas être Regrattier en France qu'on n'ait une commission enregistrée au Greffe du Grenier à Sel sous la juridiction duquel on veut exercer.

REGRATTIER, se dit quelquesois des petits Marchands qui vendent d'autres sortes de denrées en détail & de la seconde main. Le regrattier lui

a vendu un boisseau de blé.

REGRATTIER, se dit figurément & familièrement de celui qui fur un compte, sur une dépense d'une grosse somme, fait des réductions aux plus petits objets. C'est un franc

Regrattier.

REGREFFER; verbe actif & réduplicatif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chan-TER. Greffer un arbre de nouveau, ce qui artive quand on a parmi les plants quelque arbre greffé d'un manvais truit; alors on peut le regreffer d'une meilleure espèce sur la greffe même & non sur le sauvageon. C'est le moyen d'avoir des fruits singuliers; si même on veut greffer en écusson sept ou huit années de suite sur la greffe de l'année précédente, & toujours en changeant d'espèce à chaque sois, on est sûr par l'expérience d'avoir des fruits excellens & monstrueux.

REGRÉLER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Terme de blanchiment de cire. Faire passer une seconde sois, après la seconde fonte, la cire dans la greloire; ce qui se pratique pour mettre la matière en rubans, & l'exposer de nouveau sur les toiles, pour lui faire prendre plus de blancheur.

REGRÈS; substantif masculin & terme de Jurisprudence bénéficiale. Droit, pouvoir de rentrer dans un

bénéfice qu'on a réligné.

Autrefois l'Eglise désaprouvoit fort les regrès; c'est pourquoi elle rejetoit toutes les démissions ou les résignations qui se faisoient par les titulaires, dans l'espérance qu'ils avoient de rentrer dans leur bénéfice.

Dans la suire le regrès a été admis par l'Église en certains cas, & singulièrement en faveur de ceux qui ont resigné étant malades.

Cependant en France, les regrès n'étoient point admis anciennement lorsque la résignation avoit eu son plein & entier effet en faveur du

résignataire.

Cette Jurisprudence ne changea que du temps de Henri II, à l'occasion du sieur Benoît, Curé des Sints Innocens, qui avoit résigné sa cure & un autre bénésice au nommé Femelle son Vicaire, qui n'avoit payé ce biensait que d'ingratitude:
Henri II ayant pris connoissance de

cette affaire, rendit un Arrêt en son Conseil le 29 Avril 1558, par lequel ledit Femelle sur condamné à remettre les deux bénésices ès mains de l'Ordinaire, pour les conférer & remettre audit Benoît; & il sut dit que cet Arrêt seroit publié & enregistré dans toutes les Cours, pour servir de loi sut cette matière.

Depuis ce temps le regrès est admis parmi nous, & l'on en distin-

gue de trois soites.

La première est le regrès tacite qui a lieu en cas de permutation & de résignation. Quand on ne peut pas jouir du bénésice donné par le copermutant, on rentre dans le sien de plein droit, sans qu'il soit be-soin de nouvelles provisions.

Le second est le regrès que l'on admet humanitatis causa, comme dans le cas d'une résignation faite in extremis. Ces fortes de résignations sont toujours réputées condi-

tionnelles.

On regarde aussi comme telles celles que l'on fait dans la crainte d'une mort civile.

Dans le cas d'une résignation faite in extremis, le Résignant revenu en santé est admis au regrès, quoique le Résignataire ait obtenu des provisions, & même qu'il ait pris possession, & soit entré en jouissance.

Lorsque le Grand-Conseil existoit, la maladie du résignant n'y étoit pas regardée comme un moyen de regrès, à moins que le résignant ne prouvât qu'il étoit en démence, ou qu'il avoit résigné par force ou par crainte, ou parcequ'il avoit cédé aux importunités du résignataire.

La réserve d'une pension n'empêche pas le regrès, à moins que la pension ne soit suffisante, ou qu'il n'y ait des circonstances de fraude. La minorité seule n'est pas un moyen pour parvenir au regrès, puisque les Bénéficiers mineurs sont réputés majeurs à l'égard de leur bénéfice: mais les mineurs sont admis au regrès, quand ils ont été induits à résigner par dol & par fraude, & que la résignation a été saite en saveur de personnes suspectes & prohibées. Dumoulintient même que dans cette matière les mineurs n'ont pas besoin de lettres de restitution en entier, & que la résignation est nulle de plein droit.

Les majeurs mêmes sont aussi admis au regrès, quand ils ont été dépouillés par force, crainte ou dol.

Le novice qui rentre dans le monde après avoir résigné, rentre aussi dans son bénésice.

Le résignant revenu en santé qui use du regrès, n'a pas besoin de prendre de nouvelle provisions, nonobstant l'édit du Contrôle qui ordonne d'en prendre; l'usage contraire a prévalu.

Le regrès dans le cas où il est admis, a lieu quand même le résignataire auroit pris possession réelle & actuelle du bénésice résigné, & qu'il en auroit joui passiblement pendant quelque temps; il auroit même encore lieu, quoique le bénésice eût passé à un second ou troissème résignataire.

Mais si le résignataire avoit joui paissiblement pendant trois ans depuis que le résignant est revenu en santé, cette possession triennale empêcheroir le regrès; il suffiroit même pour cela qu'il y eût un an de silence du résignant depuis sa convalescence, ou quelqu'autre approbation de la résignation.

Celui qui a su l'indignité de son résignataire, ne peut ni rentrer dans son bénéfice, ni exiger la pension qu'il s'étoit réservée.

Quoique le regrès soit une voie de droir, ce sont de ces choses qu'il n'est pas convenable de prévoir ni de stipuler, desorte que la résignation seroit viciense, si la condition du regrès y étoit exprimée.

Pour parvenir au regrès, il faut présenter requête au Juge Royal, & y joindre les pièces justificatives des causes sur lesquelles on sonde le re-

Le résignant peut faire interroger fur faits & articles son résignataire, ou demander à faire entendre des témoins quand il y a un commencement de preuve par écrit.

RÉGRESSION; substantif féminin.
Figure de rhétorique qui fait revenir les mots sur eux-mêmes, avec un sens différent. « Nous ne vivons » pas pour boire & pour manger, » mais nous buvons & nous man» geons pour vivre. »

REGRET; substantif masculin. Molestia. Déplaisir d'avoir perdu un bien
qu'on possédoit, ou d'avoir manqué
celui que l'on auroit pu acquérir.
Il a regret à l'occassion qu'il a échappée. Nous avons grand regret au Ministre qui vient d'être disgracié. J'ai
regret d'avoir vendu mon cheval. La
maison que vous avez achetée n'est
pas chère, il ne faut pas avoir regret
à votre argent.

REGRET, se dit aussi quelquesois de toute sorte de déplaisir, ou léger, ou considérable. J'ai regret de n'avoir pas vu jouer cette pièce. Elle le quitta avec le plus grand regret. Il est parti pour l'Amérique au regret de sa famille. Cet accident la fera mourir de regret. J'ai regret que vous ne leur ayez pas rendu ce service.

On dit en plaisantant de quelqu'un qui a passé sa jeunesse dans les plaisits, qu'il ne doit pas avoir regret à sa jeunesse; pour dire, qu'il

a bien bien passé son temps.

REGRET, signifie aussi, repentir, déplaisir d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque chose. Il a regret d'avoir commis ce crime. Avoir regret de ses fautes. Il a le plus grand regret de n'avoir pas prévu cet accident.

REGRETS, au pluriel, signifie quelquefois, lamentations, plaintes, doléances. De vains & d'inutiles regrets. Elle se consume en regrets.

A REGRET, se dit adverbialement, pour dire, avec répugnance. Il ne partit qu'à regret.

Je m'arme d'autant plus que mon cœur en

Voudroit se laisser vaincre & combat à regret.

CORNEILLE,

REGRETTABLE; adjectif des deux genres. Plangendus. Qui mérite d'être regretté. Les Princes qui gouvernent sagement les peuples sont très-regrettables.

REGRETTÉ, ÉE; participe passif. Voyez REGRETTER.

REGRETTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Dolere. Etre faché, être affligé d'une perte qu'on a faite, ou d'avoir manqué un bien qu'on pouvoit acquérir, ou de n'avoir pas fait quelque chose. Regretter le temps perdu. Il regrette l'argent que cette affaire lui a coûté. Les hommes passent leur vie à desirer ce qu'ils n'ont pas, & à regretter ce qu'ils n'ont plus. Il regrette de n'avoir pas profité de l'occasion. Ce Prince sera regretter son prédécesseur. Cette Princesse fut universellement regrettée.

Foyez Plaindre, pour les dif-

férences relatives qui en distinguent Regretter.

REGUINDER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Terme de Fauconnerie. Il se dit de l'oiseau qui fait une nouvelle pointe au-dessus des nues.

REGULARITE; substantif féminin. Regularitas. Conformité aux règles. Ce mot a divers usages, tant dans la physique, que dans la morale, dans la religion & dans les arts.

Dans la physique, il se dit de l'ordre invariable de la nature. La régularité des saisons. La régularité du mouvement des astres, du cours de la lune.

Dans la morale, il se dit de l'observation exacte des devoirs & des bienséances. Une femme doit avoir de la régularité dans sa conduite. Il remplit les fonctions de sa charge avec beaucoup de régularité.

A l'égard de la religion, il se dit de l'observation des règles, des préceptes & des commandemens de Dieu & de l'Eglise. Il jeune avec

régularité tout le carême.

A l'égard des arts, il se dit aussi de l'observation des règles; & on l'emploie, tant en poësse, qu'en peinture., architecture, &c. Quoique ce drame ne soit pas dans toute la régularité possible, il plaît aux spectateurs. Le coloris de ce tableau est brillant, mais il n'y a aucune régularité de dessein. Cet architecte observe une grande régularité dans les édifices qu'il construit.

En parlant de la juste proportion des traits du visage, on dit, la régularité des traits du visage.

En termes de Mathématique, on appelle régularité dans une figure, l'égalité de tous les côtés & de tous les angles d'une figure.

RÉGULARITÉ, en parlant des ordres religieux, fignifie l'exacte observation des règles de chaque ordre. On travaille à rétablir la régularité dans ce Monastère.

Il se dit aussi pour signifier l'état religieux par opposition à l'état séculier. On a ôté la régularité de ce Chapitre pour le séculariser.

RÉGULATEUR; substantif masculin & terme d'Horlogerie. Les Horlogers entendent par ce mot, le balancier & le spiral dans les montres, ou la verge & la lentille dans

les pendules.

REGULE; substantif masculin & terme de Chimie. Les Chimistes ont donné en général le nom de régule aux matières métalliques séparées d'avec d'autres substances par le moyen de la fusion. Ce nom vient des Alchimistes qui croyant toujours trouver de l'or dans les culots métalliques qu'ils retiroient de leurs fontes, les appeloient régules comme contenant ce roi des métaux. Mais quoique depuis qu'on cultive la Chimie-physique, on ait continué de donner quelquefois encore ce nom à plusieurs culots qui contiennent divers métaux mêlés ensemble, il est devenu néanmoins le nom particulier de plusieurs demi-métaux qui n'en avoient aucun, tels que régule d'antimoine, le régule d'arsénic & le régule de co-

LE RÉGULE D'ANTIMOINE est la substance demi - métallique contenue dans l'antimoine minéral, après qu'on l'a séparée par des opérations convenables, d'avec le soufre qui la minéralise.

Ce demi - métal lorsqu'il est bien pur & qu'il a été bien sondu, a une couleur blanche, brillante, & il est disposé par lames appliquées les

unes contre les autres: il est une des marières métalliques qui a le plus de facilité à prendre l'arrangement régulier qui convient à les parties: lorsqu'il a été bien fondu & refroidi un peu lentement, & que la surface n'a pas été gênée en se figeant par le contact d'une matière folide, son arrangement régulier est sensible, tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette espèce de cristallisation forme donc alors à la surface supérieure des pains ou culots de régule d'antimoine, un dessein qui représente en quelque sorte une étoile rayonnante. Les Alchimistes dont l'imagination a été de tout temps d'autant plus portée au merveilleux, qu'ils étoient plus ignorans, ainfi que cela arrive presque toujours, regardoient cette étoile comme quelque chose de très - significatif & de très - mystérieux; & faisant, suivant leur coutume, une application déplacée des choses saintes à leurs opérations, elle n'étoit rien moins que l'étoile qui apparoissoit aux Mages, pour les conduire au berceau du Roi. Mais toute cette grande merveille a été réduite par Stahl dans son Opusculum chymicum, & par M. de Réaumur dans son Mémoire de 1724, à ce qu'elle est en effet, c'està-dire, à l'arrangement régulier des parties intégrantes du régule d'antimoine, quand par une fusion parfaite & un refroidissement lent, elles ont eu le temps & la facilité de prendre les unes auprès des autres, la disposition à laquelle elles tendent naturellement en vertu de leur forme primitive; & depuis, ce phénomène a été reconnu par les Chimistes, commun à toutes les matières métalliques qui dans pareil cas forment, non pas des étoiles,

les, parceque leur parties intégrantes ont toutes des formes différentes, mais diverses figures non moins régulières & dépendantes de la forme de ces mêmes parties; c'est un effet absolument semblable à la régularité de la figure des sels dans leur cristallisation.

Le régule d'antimoine est médiocrement dur, mais il n'a, comme les autres demi-métaux, aucune ductilité & se brise en petit fragmens sous les coups de marteau.

Pesé dans l'eau à la balance hydrostatique, il y perd † de son poids: l'action de l'air & de l'eau lui font perdre le brillant de sa surface, comme à tous les métaux imparsaits, sans cependant la détruire & la rouiller aussi efficacement que le cuivre & le fer.

Ce demi métal se sond à une chaleur modérée & austi-tôt qu'il commence à rougir; mais dès qu'il est chaussé jusqu'à un certain point, il sume continuellement, & se dissipe en vapeurs, parcequ'il est demivolatil, comme les autres demimétaux.

Les fumées du régule d'antimoine, quand elles ont lieu avec le concours de l'air, forment ce qu'on nomme fleurs argentines du régule; elles ne sont que la terre de ce demi-métal dépouillée d'une partie de son principe inflammable, & capable de se réduire en régule par sa réunion avec ce principe.

Lorsqu'on calcine ce régule à un feu modéré, il se dépouille de plus en plus de son phlogistique, & se change suucessivement, d'abord en une chaux grise, capable de se sondre par une chaleur plus forte, soit en une. matière vitreuse & cassante, mais brune & opaque, soit en un vert rougearre transparent, sui-

Tome XXIV.

vant son degré de calcination: la première matière est un foie, & la seconde un verre d'antimoine.

Si la calcination se continue plus long-temps, la chaux de régule d'antimoine perd de plus en plus de son phlogistique, de sa couleur, de sa volatilité & de sa fusibilité; elle peut devenir ensin semblable aux chaux blanches d'antimoine qu'on fait par des procédés plus expéditifs, & qu'on nomme antimoine diaphorétique & bézoard minéral.

Le nitre détonne avec ce demimétal, & accélère plus ou moins, suivant la dose, mais toujours considérablement, ces différentes calcinations, comme il le fait à l'égard de tous les métaux imparfaits.

Les acides minéraux ne disfolvent que fort difficilement le régule d'antimoine : c'est l'eau régale qui le dissout le mieux; cependant on peut faire une très-bonne combinaison de l'acide marin avec cette matière métallique, par le procédé du beurre d'antimoine. Le soufre a de l'action sur le régule d'antimoine, peut se recombiner avec lui & le rétablir en antimoine minéral. Le foie de soufre le dissout aussi très-efficacement, forme avec lui un foie de soufre antimonié, plus ou moins alkali, d'où l'on tire le kermes minéral & le soufre doré d'antimoine.

Le régule d'antimoine ne se trouve d'ordinaire dans l'intérieur de la terre que minéralisé par le sous la soume d'antimoine, ainsi que cela a lieu pour toutes les autres matières métalliques, à l'exception de l'or & de la platine; cependant on a trouvé un régule d'antimoine non minéralisé dans la mine de Salberg en Suède. C'est M. Antoine Swabe qui l'a

Fff

découvert, & qui en fait méntion dans les Mémoires de l'Académie de Suède, année 1748.

On obrient facilement le régule d'antimoine pur & dégagé de son Soufre, par le procédé ufité pour retirer les autres matières métallis ques de leurs mines, c'est-à dire, en enlevant par la calcination les matières minéralisantes, soufre & arsénic, & fondant ensuite la terre métallique avec une matière propre à lui transmettre le phlogistique. Ainsi en faisant fondre de la chaux grise d'antimoine, par exemple avec du flux noir, ou avec du Savon, on obtiendra un fort beau régule d'antimoine, ainsi que Kunckel l'a indiqué, & que M. Geoffroy l'a pratiqué depuis. Mais la méthode ordinaire de faire le régule en petit dans les laboratoires, & décrite dans tous les livres de chimie, est plus expéditive, parcequ'elle évite la calcination : elle consiste à mêler ensemble quatre parties d'antimoine eru avec trois parties de tartre & une partie & demie de nitre, à faire détonner

Le nitre qu'on ajoute dans cette opération consume promptement la plus grande partie du soufre de l'antimoine; le tartre brûle & s'al-kalise. Cet alkali confondu avec une portion de celui du nitre, faisit une portion du soufre de l'antimoine, avec lequel il forme un foie de oufre, lequel dissout à son tour une portion du régule d'antimoine,

ce mêlange par parties dans un grand creuset rouge, & à pousser

ensuite à la fonte. Quand le creuset

est refroidi, on le casse & on trou-

ve au fond un culor de régule d'an-

timoine, sous des scories salines,

dont on le sépare facilement par un

coup de marteau.

qui reste par conséquent dans les scories: ces scories contiennent outre cela une certaine quantité de tartre vittiolé formé par l'acide de la portion de soutre dont le phlogistique a été brûlé pendant la détonnation, & par une partie des alkalis du nitre & du tartre : comme le tartre entre en grande dose dans ce mêlange, & qu'il contient beaucoup d'huile, il lui reste assez de phlogistique, vu la médiocre quantité de nitre qui entre dans ce même mélange, pour en fournir à la terre métallique de l'antimoine la quantité qu'il lui en faut pour se retrouver dans l'état métallique.

Il est aisé de sentir que cette fonte de la mine de régule d'antimoine destinée à en séparer le régule, n'a d'autre avantage que d'être fort prompte, en ce qu'elle évite la calcination ou torréfaction, qui est toujours très-longue pour toutes les mines; mais qu'elle ne rend pas à beaucoup près toute la partie métallique de cette mine, puisqu'il en reste nécessairement une quantité notable de combinée avec le foie de soufre dont sont formées les scories; & que d'ailleurs, comme le régule d'antimoine est volatif, il s'en dislipe aussi beaucoup en fumée pendant la détonnation. Sans cet inconvénient, cette méthode d'obtenir tout d'un coup le métal d'une mine cruë seroit très-commode; mais il est évident qu'on doit bien se garder de s'en servir, surtout quand il s'agit d'un essai. Il est au contraire très-essentiel dans ce dernier cas d'éviter avec le plus grand soin qu'il ne se forme la moindre partie de foie de soufre pendant l'opération. Il faut par cette raison que la mine soit dépouillée avec la der-

nière exactitude de tout son soufre, par la torréfaction, avant de la fondre. Il y a même des Chimistes qui évitent d'employer dans ces fontes d'essai des fondans alkalins, tels que les flux noir & blanc, à cause d'une petite portion de soufre, qui le plus souvent reste unie opiniâtrément à la mine, malgré la calcination, & cette pratique est certainement plus sure & plus exacte. Mais lorsqu'on ne s'embarrasse point d'avoir au juste la quantité de métal contenu dans un minéral, on peut se servir très-commodément de cette fonte de la mine cruë, avec du flux crud; telle qu'elle est usitée pour obtenir le régule d'antimoine dans les laboratoires & démonstrations chimiques.

Le régule d'antimoine est une des plus importantes matières métalliques à cause des remèdes puissans qu'il fournit à la Médecine. Lorsqu'on le fait prendre en substance, il produit un effet purgatif & émétique, mais d'une manière tout à fait irrégulière & infidelle, parcequ'il n'agit dans notre corps qu'autant qu'il est plus ou moins dissous, ou corrodé lui-même par les substances qu'il rencontre dans les premières voies, & que ces dissolvans sont très-sujets à varier, non-seu-Iement par la nature des alimens, mais encore par les dispositions variables & les vicissitudes particulières des tempéramens. Quand on a commencé à faire usage de l'antimoine, on faisoit prendre intérieurement de petits globules de régule qui produisoient leur effet en parcourant tout le canal intestinal, & enfin étoient rejetés hors du corps avec les évacuations qu'ils avoient occasionnées. Comme ces globules ou espèces de pilules n'étoient ni di-

minuées, ni même altérées sensiblement après ces opérations, & qu'elles étoient très-capables de reservir un nombre indéterminé & presque infini de fois au même usage, on les nommoit pilules perpétuelles. On faisoit aussi des gobelets de régule d'antimoine, dans lesquels on laissoit séjourner du vin qui y prenoit une qualité fortement purgative & émétique, & l'on se purgeoit avec ce vin; mais comme le vin dissour plus ou moins de régule, suivant la force & la quantité de l'acide qu'il contient, & que le vin en général est très-sujet à varier à cet égard, il s'ensuit que ce vin purgatif n'étoit ni plus constant, ni plus sûr dans ses effets que les pilules perpétuelles. Austi depuis qu'on a trouvé de meilleures préparations d'antimoine, a-t-on abandonné tous ces anciens médicamens antimoniaux. Leut infidélité, & même les accidens fâcheux qu'ils occasionnoient affez souvent, n'out sans doute pas peu contribué à l'oppolition que plusieurs Médee cins, d'ailleurs gens de mérite, ont apportée pendant long-temps 🏖 l'usage de l'antimoine, quand il a commencé à s'introduire dans la Médecine. Tout le monde connoît les fameules querelles qui s'excitèrent alors entre les gens de l'Art. Il est arrivé au sujet de l'antimoine ce qui arrive presque toujours' quand on dispute sur des choses que l'on ne connoît pas encore assez, c'està-dire, qu'on avoit en même temps tort & raison des deux côtés. Ceux qui rejetoient l'usage de l'antimoine avoient tort sans doute de proscrire absolument une substance capable de fournir de si puissans secours à la Médecine; mais ses partisans les plus ardens n'étoient pas Fff ij

exempts de reproche sur les éloges outrés qu'ils donnoient à cette drogue, qui ne les méritoit pas encore, faute d'être assez connue & assez bien préparée, & sur la hardiesse avec laquelle ils employoient des médicamens alors insidelles, & capables d'occasionner les plus fâcheux accidens.

Le régule d'antimoine est d'usage aussi dans plusieurs arts; on le fait entrer dans la composition d'alliages de métaux propres à faire des miroirs de télescopes. Il entre aussi dans celle des caractères d'Imprimerie.

Suivant la table des Affinités de M. Geoffroi, il s'unit aux autres métaux avec les degrés d'affinité suivans, le fer, le cuivre, l'argent & le plomb. Suivant celle de M. Gellert, avec le zinc, le fer, le cuivre, l'étain, le plomb, l'argent, le bismuth & l'or.

Le RÉGULE D'ARSENIC est de l'arsenic blanc auquel on a donné les propriétés d'un demi-métal, en le combinant d'une manière convenable avec une suffisante quantité

de phlogistique.

Il y a plusieurs méthodes de faire le régule d'arsenic; le procédé anciennement ufité pour cela, consistoit à mêler l'arsenic blanc avec une demi partie de flux noir, un quart de partie de borax, & autant de limaille de fer ou de cuivre, & à faire fondre promptement le mêlange dans un creuset. Par ce procédé on trouve au fond du creuset un culot de régule d'arsenic d'une couleur blanche livide, & qui a assez de solidité. Le ser ou le cuivre que l'on emploie dans ce procédé, ne sont point destinés à précipiter l'arsenie ou à le séparer du soufre, ou de

quelqu'autre substance, car l'arsenic blanc est pur, il n'y a rien à lui ôter, il ne faut au contraire que lui donner du principe inflammable, pour le réduire en régule. Le véritable usage de ces métaux dans l'opération présente, est de s'unir au régule d'arsenic, de lui donner plus de corps, & d'empêcher qu'il ne se dissipe presque tout entier en vapeurs. Il fuit delà que l'addition du fer en procurant ces avantages, a d'un autre côté l'inconvénient d'altérer beaucoup la pureté du régule : car c'est alors une espèce d'alliage de régule d'arsenic & de fer, & non un régule pur. On peut néanmoins le purifier assez bien de cet alliage de fer en le tatiant fublimer dans un vaisseau clos; alors la partie arsenicale régulisée, qui est très-volatile, se sublime au haut du vaisseau, & se fépare ainsi du fer qui demeure au fond à cause de sa siccité: il n'est pas bien sur néanmoins que dans cette espèce de rectification, le régule d'arsenic n'enlève point avec lui une certaine quantité de fer ; car il arrive en général presque toujours qu'une substance volatile qu'on dégage par la sublimation d'avec une matiète sixe, entraîne une portion de cette dernière avec elle.

Mais il y a une autre méthode d'obtenir le régule d'arsenic, qui nous paroît bien préférable à celle dont nous venons de parler; elle est de M. Brandt, & consiste à mêler de l'arsenic blanc avec du savon; on la fait aussi avec de l'huile d'olives toute pure, & cela réussit trèsbien. On met ce mélange dans une corque ou dans un matras de verre; on procède ensuite à la distillation ou sublimation, par un seu d'abord très modéré, & capable sensemen

de faire monter l'huile. Comme les huiles non volatiles ne s'élèvent qu'à une chaleur capable de les brûler & de les décomposer en partie, celle qui est mêlée avec l'arsenic, éprouve ces altérations, & après avoir bien pénétré l'arsenic de toutes parts, elle se réduit enfin en matière charbonneuse. Quand on s'apperçoit qu'il ne sort plus du vaisseau aucune vapeur huileuse, c'est une marque qu'elle est alors réduite ainsi en matière charbonneuse, il faut augmenter un peu le feu, & l'on verra bientôt l'arseuic métallisé se sublimer à la partie supérieure du vaisseau, dans l'intérieur de laquelle il s'appliquera comme un enduit métallique formant une espèce d'étamage.

Quand il ne se sublime plus rien, on casse le vaisseau & l'on en détache la croûte de régule d'arsenic qui y est appliqué. Ordinairement le régule qu'on obtient par cette première opération, n'est point parfait, ou du moins ne l'est pas totalement, il y en a une portion qui est comme surchargée de matière fuligineuse, & une autre qui au contraire n'est point suffisamment phlogistiquée; cette dernière est à la surface intérieure de la croute, & y forme des cristaux gris bruns. Il faut donc détacher tout ce sublimé, le mêler avec une moindre quantité d'huile, & sublimer une seconde fois comme la première, & pour avoir un régule aussi bien conditionné qu'il puisse être, il n'est pas hors de propos de le sublimer encore une troisième fois dans un vaisseau clos, & sans addition d'huile. Il est à remarquer, que pendant cette opération l'odeur de l'huile empyreumatique qui sort des vaisseaux est d'une fétidité infiniment plus désagréable que celle de toute autre huile empyreumatique & presque insupportable: cette sétidité extraordinaire lui est sans doute communiquée par l'arsenic, dont l'odeur est elle-même extrèmement sorte & rabutante lorsqu'il est échaussé.

Le régule d'arsenic sait par la méthode qu'on vient de décrire, a toutes les propriétés d'un demimétal; il a la pesanteur, l'opacité & le brillant métallique, sa couleur est blanche & livide, elle se ternit à l'air ; il est très-fragile, mais surtout infiniment plus volatil qu'aucun autre demi-métal. Sa pesanteur spécifique est à peu près la même que celle du régule d'antimoine; si on le sublime dans des vaisseaux où l'air extérieur ait accès, il perd facilement son principe inflammable, il se sublime d'abord en fleurs grises, & ces fleurs sublimées de même plusieurs fois de suite, deviennent entièrement blanches, & en tout semblables à l'arsenic blanc cristallin.

Lorsqu'on chausse brusquement & fortement le régule d'arsenic à l'air libre, par exemple, si on le met sur un têt bien rouge, il brûle avec une slamme sensible; cette slamme est blanche, bleuâtre & sombre, il se dissipe en même temps en sumée très épaisse, & d'une odeur d'ail très-fétide.

Le régule d'arsenic peut se combiner avec les acides & avec la plupart des métaux.

Le RÉGULE DE COBALT, est un demi métal qui n'est connu que depuis peu de tems, & il ne l'est point encore parsaitement; on lui a donné ce nom de régule de cobalt, parceque c'est uniquement du vrai cobalt qu'on peut le tirer,

Le procédé par lequel on obrient ce demi métal, est semblable à celui dont on se sert pour retirer les autres matières métalliques de leurs mines; il consiste à torrésier parfaitement le cobalt, pour lui enlever tout ce qu'il peut contenir d'arsenic & de soufre, & en séparer le plus qu'il est possible, par le lavage, les matières terreuses ou pierreuses non métalliques; à mêler ce cobalt, ainsi préparé, avec le double ou triple de son poids de flux noir, & un peu de sel marin décrépité, enfin à pousser à la fonte, soit à la forge, soit dans un foutneau qui puisse chauffer fortement; car cette mine est de dissicile fusion.

Quand la fonte a été bien faite, on trouve en cassant le creuset après qu'il a été refroidi, un culot métallique qui en occupe le fond, & qui est surmonté d'une scorie d'un bleu très-foncé; les parois même du creuset sont enduites d'une espèce de couverte vitrisiée d'un très beau bleu.

Le régule de cobalt qui se trouve au fond, est d'une couleur blanche métallique; sa cassure est serrée & à très-petits grains; ce demi métal est assez dur, mais il est malgré cela fragile & cassant. Lorsque la fonte a été bien faite, sa surface paroît comme ciselée en filets de relief qui s'entrecoupent diversement. Comme presque tous les cobalts contiennent aussi du bismuth, & même fouvent en aussi grande quantité que le régule même, ce bismuth se trouve réduit par la même opération, & précipité de même en un culor au fond du creuser; mais il n'altère en rien la pureté du régule de cobalt : car quoique ces deux demi métaux le trouvent souvent confondus dans le mêmé minéral, ils ne peuvent cependant contracter aucune union ensemble, & sont toujours distincts & séparés l'un de l'autre, après qu'on les a fondus ensemble: on trouve donc au fond du creuset en même temps, du tégule de cobalt & du bismuth : ce dernier ayant une plus grande pesanteur spécifique, occupe le fond, & est recouvert par le premier: on peut les séparer l'un de l'autre par un coup de matteau. Le bismuth se distingue très-facilement du régule de cobalt, nonseulement par la place qu'il occupe, mais encore par les grandes faces brillantes qui se font remarquer dans sa cassure, & qui font un contraste marqué avec le grain serré, & comme cendré du régule de cobalt.

Ce demi-métal est plus difficile à fondre que tous les autres, il réfiste aussi davantage à la calcination, & il est surtour singulièrement beaucoup moins volatil: sa chaux est toujours grise, plus ou moins brune, & étant poussée à la fonte avec des matières vitrifiables, elle se change constamment en beau verre bleu, qu'on nomme smalt. Il paroît par-là que cette chaux est du nombre de celles qui confervent toujours une portion de leur principe inflammable; d'ailleurs elle est dissoluble dans les acides, à peu près comme le régule même. Ce régule peur se dissoudre dans les acides vitriolique, nitreux, marin, & dans l'eau régale, & communique toujours des couleurs à ces dissolutions; celle par l'acide vitriolique est rougeatre ; celle par l'acide marin, est d'un beau vert bleuatre, tant qu'elle est chaude, & cette couleur s'efface presque totalement quand elle est froide; mais il est facile de la faire reparoître dans toute sa beauté, en la chauffant de nouveau, sans même qu'il soit nécessaire de REGULIER, ERE; adjectif. Regudéboucher le flacon qui la contient. C'est cette dissolution de chaux ou de régule de cobalt dans l'acide marin, qui est la base de l'encre de sympathie: car sans cet acide, on n'obtient point cette encre.

Toutes les dissolutions de régule de cobalt par les acides, peuvent se précipiter à l'ordinaire par les al-Kalis, & ces précipités ont une couleur bleue qu'ils conservent dans la vitrification au plus grand

On peut avec le saffre ordinaire, qui n'est que de la chaux de régule de cobalt mêlée avec une quantité plus ou moins grande de cailloux pulvérilés, faire affez commodément, non-seulement l'encre de sympathie, mais encore le régule de cobalt : il faut pour cela en séparer le plus qu'il est possible de la poudre des cailloux par le lavage, .& fondre ce qui reste avec le flux noir & le sel marin, ainsi qu'il a été dit.

Il paroît que le régule de cobalt ne s'unit point avec le soufre, mais d'un autre côté il s'unit très-facilement avec le foie de soufre, & l'union qu'il contracte avec lui est si intime, qu'il a été impossible à M Baumé de séparer ces deux matières l'une de l'autre, autrement que par la précipitation avec un acide.

Régules, en termes d'horlogerie, est un nom que les horlogers ont donné à deux petits poids qui servoient autresois à régler les horloges; ils se mettoient sur le folio de chaque côté de son centre de mouvement; de façon qu'en les approchant plus ou moins près de ce centre, on parvenoit à régler l'horloge.

laris. Il se dit généralement de tout ce qui est suivant une certaine régularité. Ainsi dans la Physique, on dit, Le cours régulier de la lune. Le mouvement régulier des corps céleftes. Le flux & le reflux de la mer ont Teurs périodes régulières.

Il se dit aussi dans la morale & par rapport à la religion. La conduite de cette semme n'est pas trop régulière. Mener une vie pieuse & régulière. Des gens sages & réguliers.

Régulier, signifie aussi, exact, ponctuel. Il est fort régulier à remplir ses obligations. Il a toujours été régulier en tout.

Régulier, se dit encore dans les arts, des choses qui sont faites dans une certaine régularité, dans une certaine symétrie. Un dessein régulier. Une place régulière.

En termes de Palais, on dit, qu'un acte est régulier, lorsqu'il est rédigé suivant ce qui est permis & ordonné par les règlemens. Et qu'une procédure est régulière, lorsqu'elle est conforme à l'Ordonnance & aux Arrêts & Règlemens de la Cour.

On dit, que les traits d'un visage font réguliers ; pour dire, qu'ils sont dans une juste proportion entr'eux.

En Mathématique, on appelle figure régulière, celle dont les côtés & tous les angles sont égaux. Et, corps réguliers, les cinq polyèdres dont les surfaces sont des polygones réguliers égaux entr'eux.

On appelle austi courbes régulières, celles dont la courbure est uniforme, c'est-à-dire, qui n'ont ni point d'inflexion, ni point de rebroussement, &c. Telles sont les sections coniques, à la différence de la conchoïde & des paraboles cubiques solides qui ont un point d'inflexion ou de rebroussement, & qu'on appelle courbes irrégulières.

En termes de Grammaire, on appelle verbes réguliers, ceux qui suivent dans la formation de leurs temps, les règles générales des conjugations. Voyez VERBE.

RÉGULIER, en parlant du clergé, se dit du clergé composé des ordres Religieux. Le Clergé Régulier. Les Chanoines Réguliers de Saint Augustin.

On appelle bénéfice régulier, un bénéfice qui ne peut être tenu que par un Religieux. Et l'on appelle observance régulière, l'observance, la discipline pratiquée par les Religieux. On dit dans cette même acception, lieux réguliers, habits réguliers.

RÉGULIER, s'emploie aussi substantivement pour signifier, Religieux, & est oppposé à Séculier.

Les Réguliers ont un Superieur de même qualité qui prend le titre d'Abbé, ou autre titre, selon l'usage de chaque Ordre ou Communauté.

La Juridiction des Supérieurs Réguliers n'étoit autrefois que correctionnelle; présentement elle s'étend à tout ce qui est du gouvernement monastique. Ils peuvent prononcer des censures contre les Religieux, les en absoudre, & condamner aux peines portées par la règle ou par les canons ceux qui ont commis des crimes dans le Cloître.

Le Supérieur des Réguliers doit être régulier lui-même, de sorte que les Abbés Commendataires n'ont point de juridiction sur leurs Religieux, à moins que le Pape ne la leur ait accordée par un indult particulier.

Les Réguliers doivent être gouvernés suivant la règle de leur Ordre.

Pour que la règle soit canonique, il faut qu'elle soit du nombre de celles que l'Église a approuvées.

Depuis le Concile de Latran, on n'en peut point établir de nouvelles sans le consentement exprès du St Siége.

Les bulles d'érection donnent ordinairement aux Chapitres Généraux le pouvoir de faire de nouveaux statuts.

Mais aucune règle ni aucun statut n'ont force de loi en France, qu'ils n'ayent été autorisés par lettres-patentes dûment enregistrées.

L'Evêque Diocésain est le Supérieur immédiat de tous les Réguliers qui ne sont pas soumis à une Congrégation & sujets à des Visiteurs, quand même ces Réguliers prétendroient être soumis immédiatement au Saint Siège. Il peut conséquemment les visiter, leur donner des statuts pour la discipline régulière, & juger les appels qu'on interjette des jugemens supérieurs réguliers,

Les Réguliers mêmes qui sont en congrégation, sont soumis à la juridiction de l'Évêque, à moins qu'ils n'aient titre & possession d'exemption; l'Évêque peut par conséquent visiter leurs maisons, y faire des réglemens pour le service divin, la discipline régulière & le temporel, & enjoindre aux Supérieurs de faire le procès à ceux qui ont commis quelque délit dans le Clostre; mais il ne connost, ni par lui-même, ni par son Official des jugemens rendus par les Supérieurs de chaque Monastère; ces ap-

pels

pels sont portés devant les Supérieurs majeurs réguliers. L'Evêque pourroit néanmoins connoître de ces délits, si le Supérieur régulier en étant averti par l'Evêque, né-

gligeoit de le faire.

Pour ce qui est des Monastères, Chefs & Généraux d'Ordre, de ceux où résident les Supérieurs réguliers, qui ont juridiction fur d'autres Monastères du même Ordre, & ceux qui étant exempts de la juridiction Episcopale, se trouvent en congrégation, l'Evêque ne peut les visiter. S'il y arrive quelque désordre, il doit avertir les Supérieurs réguliers d'y pourvoir dans six mois ou même plutôt, si le cas est pressant, & faute par les Supérieurs réguliers de justifier à l'Evêque qu'ils se sont conformés à ce qu'il leur a prescrit, il peut ordonner ce qui convient pour remédier aux abus, en se conformant à la règle du Monastère.

Quoique l'Évêque fasse la visite dans les Monastères non exempts, soumis à une Congrégation, le Supérieur régulier peut aussi faire la sienne pour l'observation de la dis-

cipline.

Les Congrégations des Réguliers doivent tenir au moins de trois ans en trois ans des chapitres généraux ou provinciaux, dans lesquels on examine entr'autres choses, tout ce qui concerne la discipline régulière.

Les Ordonnances des Supérieurs Réguliers ou du Chapitre en matière de discipline sont exécutoires par provision, comme celles de l'E-

Les appels des jugemens des premiers Supérieurs des Monastères en congrégations, se portent de degré en degré jusqu'au Général de l'Or-

Tome XXIV.

dre, & de-là au Pape, qui délègue des Juges sur les lieux pour ju-

ger l'appel.

La voie d'appel que les Réguliers ont devant leurs Supérieurs, n'empêche pas qu'ils ne puissent aussi se pourvoir devant leur Evêque, dans les cas où il a juridiction sur eux, ou aux Juges Royaux dans les cas royaux, ou au Parlement par appel en cas d'abus.

Un Régulier qui commet quelque délit hors du Monastère est jus-

ticiable de l'Official.

Quand les délits des Réguliers ne méritent qu'une légère correction, les Supérieurs ne sont pas astreints à instruire le procès dans toutes les formes, mais s'il s'agit d'une peine grave, il faut se conformer à l'Ordonnance criminelle.

La réforme des Réguliers appartient à leurs Supérieurs & à l'Évêque; & si ceux ci négligeoient de le faire, ou ne croyoient pas avoir assez d'autorité, le Roi, comme protecteur des Canons, & les Parlemens y pourvoiroient.

REGULIEREMENT; adverbe. Ex norma. D'une manière régulière, avec régularité, selon les règles. Vivre régulièrement. Cette Eglise n'est pas bâtie régulièremet. Vous ne parlez pas régulièrement.

Régulièrement, fignifie austi réglément. Le Courier part régulièrement tous les jeudis à midi. Il donne régulièrement deux diners par semaine à ses amis.

Les deux premières syllabes sont brèves, la troisième longue, la quatrième très-brève, & la dernière

moyenne.

REGULINE, adjectif féminin & terme de Chimie. On appelle partie réguline, la partie métallique pu-

Ggg

re d'un demi métal. Voyez Ré-

REGULO; substantif masculin & terme de relation Titre qu'on donne aux fils des Empereurs de la Chine.

RÉGULUS; substantif masculin & terme d'Astronomie. On donne ce nom a une étoile de la première grandeur qui est dans la constellation du Lion. On l'appelle aussi à cause de sa situation, le Cœur du Lion.

RÉHABILITATION; substantif séminin. In integrum restitutio. Rétablissement dans le premier état.

Lorsque quelqu'un a été condamné à une peine infamante, & que le Roi juge à propos de le remettre en sa bonne fame & renommée, c'est une réhabilitation qui s'opère par des lettres du grand sceau, par lesquelles le Roi veur que pour raison des condamnations qui étoient intervenues contre l'impétrant, il ne lui soit imputé aucune incapacité ou note d'infamie, & qu'il puisse tenir, posséder & exercer toutes sortes d'offices.

On trouve, dit M. le Président Hénault un sait bien singulier dans les lettres du 20 Juin 1383, qui sont au registre 123 du trésor des chartres, pièce 2. Le Roi Charles VI voulant réhabiliter un coupable nommé Jean Mauclerc, habitant de Senlis, à qui le poing avoit été coupé pour avoir frappé un Flamand nommé Jean Lebrun, lui permit de remplacer ce poing par un autre, sait de la matière qu'il voudroit.

On peut aussi faire réhabiliter ou purger la mémoire d'un défunt en appelant de la Sentence rendue par contumace, ou si c'est un jugement en dernier ressort, il faut se pourvoir devant les mêmes Juges; mais si le défunt est décédé après les cinq ans de la contumace, on n'est point reçu à purger sa mémoire sans lettres du grand sceau.

On appelle réhabilitation de noblesse, l'acte qui fait revivre la noblesse que quelqu'un avoit perdue, par quelque jugement qui l'en avoit déclaré déchu, lui ou ses ancêtres, ou bien lorsqu'elle avoit été perdue par quelque acte dérogeant.

Cette réhabilitation s'opère aussi par des lettres qui doivent être re-

gistrées au Parlement, &c.

On appelle réhabilitation de mariage, une célébration de mariage que l'on fait pour réparer le vice d'un premier mariage.

Cet acte est qualifié improprement de réhabilitation; la nouvelle célébration de mariage est le seul acte que l'on considère, & elle n'a point l'effet de valider le premier

mariage qui étoit nul.

Le Parlement ordonne quelquefois qu'un mariage sera réhabilité, lorsqu'il ne péche que par quelque défaut de forme, & que les Parties consentent de demeurer unies; mais le Juge d'Église ne peut ordonner une telle réhabilitation.

RÉHABILITÉ, EE; participe passif.

Voyez REHABILITER.

RÉHABILITER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. In integrum restituere. Rétablir, remettre en état, dans le premier état. Il ne se dit qu'en parlant de ceux qui par l'autorité ou séculière ou ecclésiastique, sont rétablis dans un droit, dans un emploi, dans quelque pré rogative dont ils étoient déchus. Le Roi a réhabilité la malheureuse samille des Calass Quand un Prêtre est

tombé dans l'irrégularité, il a befoin d'être réhabilité.

RÉHABILITER, se dit aussi par rapport à la noblesse. Son aïeul avoit dérogé, il s'est fait réhabiliter.

On dit encore, réhabiliter un mariage; pour dire, célébrer de nouveau un mariage, pour réparer le vice d'un premier mariage. Voyez RÉHABILITATION.

Les quatre premières syllabes sont brèves, & la cinquième longue

ou brève. Voyez VERBE.

REHABITUER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Confuetudinem prissinam resumere. Resprendre une habitude qu'on avoit quittée ou perdue. On a de la peine à se rehabituer à la fatigue quand on a vécu long-temps dans la molesse.

REHACHER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Hacher de nouveau. Cette paille n'est pas hachée assez menu, il faut la reha-

cher.

REHANTER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Hanter de nouveau. Il s'étoit retiré de la mauvaise compagnie, mais il commence à la rehanter.

REHASARDER; verbe actif de la premiere conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Remettre au hasard. L'ai regagné mon argent & je ne le rehasarderai plus.

REHAUSSE, EE; participe passif.

Voyer REHAUSSER.

REHAUSSEMENT; substantif masculin. Action de rehausser. On travaille au rehaussement des murs, des planchers.

On dit aussi, le rehaussement des monnoies; pour dire, l'augmenta-

tion de la valeur numéraire des monnoies. Et le rehaussement des tailles; pour dire, l'augmentation de l'imposition des tailles. Il n'a guère d'usage que dans ces façons de parler.

REHAUSSER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Altiès tollere. Hausser davantage. Ce mur est trop bas, il faut le rehausser. Ce plancher n'est pas assez élevé, il faut le rehausser.

On dit figurément, rehausser le courage à quelqu'un; pour dire, luis

relever le courage.

Rehausser, signifie aussi augmenter. On a rehausse le prix du pain. Le prix

du vin est rehaussé.

On dit aussi, rehausser les monnoies; pour dire, en augmenter la valeur. Et rehausser les tailles; pour dire, augmenter l'imposition des tailles.

REHAUSSER, signifie figurément faire paroître davantage. La laideur de la suivante rehausse la beauté de la mai-

trelle

REHAUSSER, en termes de Peinture, signifie donner plus de clair aux jours & plus d'obscurité aux ombres. Quand un tableau est fini, on le rehausse en donnant quelques coups de pinceau sur les lumières avec une couleur plus brillante qui fasse sorties.

En sculpture on dit, rehausser un bas-relief, lorsque sur la couleur on applique de l'or sur les endroits les

plus clairs.

En parlant des ouvrages de tapisferie, on dit, rehausser d'or & de soie; pour dire, en relever la beauté en y mêlant de l'or & de la soie. On se sert aussi d'or & d'argent pour ajouter à l'éclat des lumières, des ornemens représentés en pein-

Gggij

ture; & cela s'appelle rehausser des ornemens.

Dans cette acception, on dit ausli figurément, rehausser l'éclat, rehaus faire valoir, relever le mérite d'une action, lui donner un nouvel

REHAUTS; substantif masculin pluriel. Terme de peinture & de gra-- vure qui lignifie la même chole que les clairs, les jours, c'est-àdire, les parties de tous les corps qu'on représente éclairées, & qui paroissent frappées directement par la lumière. Dans la gravure on ne doit point faire trop de travail sur les rehauts, il faut les traiter légérement & avec peu d'ouvrage, c'est-1-dire, que les jours doivent ctre vagues, & les demi - teintes fort claires, si l'on veut finir autont qu'il est possible; car il seroit disticile de trouver dans les ombres, des bruns capables de soutenir & de donner de la force & de la rondeur.

REHEURTER : verbe actif de la première conjugation, lequel fe conjugue comme Chanter. Heurter de nouveau. Ce vaisseau a endommagé l'autre en le heurtant, & il le reheurtera si l'on n'y prend garde.

REJAILLIR; verbe neutre de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme KAVIR. Il se dit proprement des corps liquides; & alors il signifie la même chose que jaillit. Faire rejaillir de l'eau. Les chevaux font rejaillir de la boue en galopa**nt.** 

REJAILLIR, se dit par extension des corps solides qui en frappant d'autres corps, sont repoussés & résiéchis. La balle a rejailli sur lui. La pierre qu'il a jetée contre le mur sa res jailli jusqu'ici.

Il sedit aussi de la lumière. La lu-

mière qui rejaillit du foleil.

ser le mérite d'une action; pour dire, REJAILLIR, se dit figurément de l'honneur, du deshonneur, de la gloire, de la honte, du bien & du mal qui reviennent de quelque chose à une personne. La gloire des grands hommes rejaillit sur leurs descendans. La honte en rejaillira sur vous. La réputation du père réjaillit sur le fils. Cette calomnie a rejailli jusqu'à

> REJAILLISSEMENT; substantif masculin. L'action, le mouvement de ce qui rejaillit. Le rejaillissement de l'eau. Le rejaillissement de la balle. Le rejaillissement de la lumi**ère.**

REJAUNIR ; verbe actif de la seconde conjugaison, lequel se conjugue comme RAVIR. Jaunir derechet-Rejaunir une toile.Rejaunir un platecher.

Relaunir, est austi neutre & lignisie redevenir jaune. Il avoit repris fa couleur naturelle, mais un dégargement de bile l'a fait rejaunir.

REIGHENAU; perire île siruée dans le lac de Zell, à une lieue de Conftance, vers le couchant. Cette île n'a que trois Paroisses & une riche Abbaye unie à l'Évêché de Constance. Elle appartient à l'Évêque de Constance à titre de Baronnie de laquelle dépendent plusieurs lieux du Turgaw. Elle amême plusieurs Gentilshommes pour vassaux,

REICHENBACH; ville d'Allemagne dans le Voigtland, à un mille de-Werda & à deux de Plawen. Il s'y fabrique des draps. Elle appartient à l'Electeur de Saxe.

Il y a une autre ville de même nom en Silésie, dans la principauté de Schveidnitz, vers les frontières de la Bohême. Les Impériaux la tous les habitans. Il s'y fait un commerce considérable de toiles de

REICHENSTEIN; petite ville d'Allemagne, dans la Silésie, à deux milles de Glatz, & à quatre de Noille.

REICHENWEYER, ou RIQUEVIR; petite ville de France en Alface, au-dessous de Keysersberg, à deux lieues de Colmar, & à trois de Schelestadt.

REICHERSBERG; Petite ville d'Allemagne, dans la Bavière, sur la rivière d'Inn, à deux milles de REJETER, fignifie aussi jeter dehors. Scharding.

REICHERSHOFFEN; bourg d'Allemagne dans la Bavière, à deux mil-

les d'Ingolstadt.

REICHSHOFEN; perite ville de France en Alface, dans le voitinage de

Haguenau.

REJET; substantif masculin & terme d'agriculture. Il se dit du nouveau bois, de la nouvelle pousse d'une plante, d'un arbre. Voilà le rejet de cette année.

REJET, est aussi un terme de finance qui se dit de la réimposition qu'on fait fur un corpe, fur une communauté, pour achever le payement d'une taxe qui n'e pu être payée par ceux sur lesquels elle avoit été imposée. Cet homme est insolvable, il faut faire le rejet de sa quote-part sur la communauté.

REJET, en termes de Palais, se dit d'une pièce qui est rejetée d'un procès. La Cour ordonna le rejet de cette

pièc**e.** 

REJETABLE; adjectif des deux genres. Rejiciendus. Qui doit être rejeté. Il ne propose que des conditions rejetables.

REJETE, EE; participe passif. Voyez

prirent en 1633 & en massacrèrent | REJETER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Iterum jacere. Jeter une seconde fois. Puisque vous avez laissé tomber le volant quand je vous l'ai jeté, rendez le-moi, le vous le rejeterai.

Rejeter, fignifie aussi repousser. On lui jeta la balle & il la rejeta fort

adroitement.

REJETER, signifie encore jeter une chose dans l'endroit d'où on l'avoit titée. Il prit trois carpes d'un coup de filet, mais il en rejeta deux dans l'étang.

Son estomac rejette tout ce qu'elle

avale.

REJETER, se dit encore des arbres qui repoullent après avoir été coupés. Cet arbre a mieux rejeté que celuilà. Cet abricotier a rejeté beaucoup de bois.

REJETER, lignifie aus mettre quelque chose dans un endroit, après l'avoir ôté de l'endroit où il étoir. ainsi en matières de comptes, on dit, cet article n'est pas à sa place, il faut l'ôter & rejeter cette somme sur le compte de l'année prochaine.

On dit figurément, rejeter une imposition, une taxe sar une ville. fur les habitans; pour dire, faire une réimposition pour achiever le payement d'une taxe qui n'a pu être payée entièrement par ceux sur qui elle avoir été imposée.

On dit aussi figurément, rejeter la faute sur quelqu'un; pour dire, en accuser un autre pour se discul-

REJETER, fignifie encore figurément rebuter, n'agréer pas, ne vouloir pas recevoir. Il a rejeté la proposition qu'on lui a faite. Vous n'auriez pas dû rejeter cet avis. On a rejeté une parcie des marchandises que son correspondant lui avoit envoyées. On rejette les monnoies d'or & d'argent lorsqu'elles ne sont pas de poids.

REJÉTON; substantif masculin. Nouveau jet que pousse un arbre par le pied ou par le tronc. Un rejeton vigoureux. On vit l'arbre renaître à pousser des rejetons. Il se dit aussi de quelques autres plantes.

On dit aussi figurément en style soutenu & en poèsse, que les enfans d'une maison considérable, d'un père illustre, en sont des rejetons, d'il-

lustres, de nobles rejetons.

REIFFERSCHED; petite ville d'Allemagne, dans le cercle du bas-Rhin, au pays d'Eiffel, près de Manderscheid.

REILLANE; petite ville de France en Provence, à trois lieues, sudouest, de Forcalquier.

RÉIMBRER; vieux verbe qui significit autrefois acheter.

RÉIMPOSÉ, ÉE; participe passif. Voyez Réimposer.

RÉIMPOSER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Iterùm imponere. Faire une nouvelle imposition pour achever le payement d'une taxe qui n'a pu être entièrement acquittée. Il y a eu beaucoup de non valeurs sur les tailles, & on les a réimposées sur la communauté

REIMPOSITION; substantif séminin. Nouvelle imposition faite pour achever le payement d'une somme qui n'a pu être entièrement acquittée. Il faudra lever le reste de la somme par une réimposition.

RÉIMPRESSION; substantifféminin. Nouvelle impression. On travaille à la réimpression de cet ouvrage.

RÉIMPRIMÉ, ÉE; participe passif.

REIMPRIMER; verbe actif de la pre-

mière conjugaison, lequel se conjugue comme Chanten. Typis de novo mandare. Imprimer de nouveau. On réimprime ce livre.

REIMS; voyez Rheims.

REIN; substantif masculin. Ren.
On donne ce nom à deux corps glanduleux, de figure à peu près ovalaire, comparés assez ordinairement à une grosse féve, placés au dessous de la rate & du foie, assez près l'un de l'autre, n'étant séparés que par l'élévation que fait dans cet endroit la colonne vertébrale.

On divise le rein en faces, en bords & en extrémités. Les deux faces du rein sont distinguées en antérieure & en postérieure, l'une & l'autre très-unies.

On remarque aussi au rein deux bords, l'un interne, regardant les vertebres, & l'autre externe tourné du côté opposé: ce dernier est celui qui a le plus d'étendue; c'est au bord inverne du rein que paroît un enfoncement en manière de scissure ou de sinuosité, & c'est aussi dans cet endroit que se rencontrent tous les vaisseaux qui appartiennent au rein; enfin les dernières parties extérieures à observer dans le rein, sont ses deux extrémités dont la supérieure est plus grosse & plus inclinée du côté de la sinuosité, & l'inférieure, au contraire, est plus petite & moins courbée.

En partageant le rein dans toute l'étendue de son épaisseur, au moyen d'un instrument bien tranchant, soit que l'on commence cette division par le bord interne ou par l'externe, on découvre sur chaque moitié du rein trois substances dont la première est nommée corticale, la seconde sillonnée, & la troisieme porte le nom de substance mamelonnée,

Cette dernière paroît n'être que la continuation de la seconde, & se pré-Tente sous la forme de dix à douze petits corps arrondis & coniques, en partie recouverts chacun par une elpèce de poche ou de capsule membraneuse que l'on nomme les calices du rein. On trouve quelquefois deux corps mamelonnés renfermés ensemble dans une même capsule; de la réunion de ces calices résultent aux environs de la sinuosité du rein trois Ouvertures qui réunies pareillement ensemble, forment le principe ou la partie supérieure de l'urètre : c'est cet endroit qu'on nomme le bassinet du rein.

Toutes les parties du rein sont contenues & exactement enveloppées dans deux membranes, dont la première ou l'externe est un tissu silamenteux plus ou moins considérable, résultant du tissu cellulaire

du péritoine.

La seconde tunique du rein, & dont il est immédiatement recouvert, est très-lice & fort unie extérieurement; mais du côté interne, ou du côté par lequel elle touche au rein, elle fournit nombre d'expansions silamenteuses qui plongeant dans sa substance, s'y distribuent çà & là dans un ordre admirable.

Les reins reçoivent chacun une artère, quelquefois même deux, qui naissent du tronc de l'aorte descendante; elles sont nommées rénales, ou bien artères émulgentes: les veines qui en résultent reçoivent le même nom & se rendent dans la veine-cave; les ners des reins résultent des plexus rénaux, & ceux-ci du ners intercostal & de la huitième paire.

L'usage du rein est de servir à la

sécrétion de l'urine.

Quand les reins sont blessés, le

malade urine avec peine; son urine est sanglante, & il souffre de grandes douleurs aux aînes, à la verge & aux testicules; de plus, il est alors à craindre que la plaie continuellement humectée par l'urine, n'ait beaucoup de peine à se consolider, & ne dégénère en un ulcère sistuleux.

REINS, au pluriel, signifie aussi, les lombes, le bas de l'épine du dos & la région voisine. Il reçue un coup

de báton sur les reins.

Il se dit encore de l'épine du dos, par rapport à la sorce, à la souplesse, &c. Avoir les reins sorts, les reins soibles, les reins souples. Une bonne qualité du cheval est d'avoir les reins larges.

On dit, qu'un cheval a du rein; pour dire, qu'il est fort de reins, qu'il a les reins forts.

On dit figurément & proverbialement, qu'un homme a les reins forts; pour dire, qu'il est riche, & qu'il a le moyen de soutenir la dépense qu'il faut faire pour une affaire, pour une entreprise. On dit au contraire, qu'il n'a pas les reins assez forts, qu'il a les reins trop foibles, quand il n'en a pas le moyen.

On dit aussi figurément d'un homme qui entreprend quelque chose qui est au dessus de ses forces, qu'il n'a pas les reins assez forts, qu'il a les reins trop soibles; pour dire, qu'il n'a pas la force ou la capacité nécessaire pour réussir. Il a entrepris cet ouvrage, il n'a pas les reins assez forts. Il demande un tel emploi, il n'a pas les reins assez forts.

On dit aussi figurément & populairement, qu'un homme a eu un tour de reins, qu'on lui a donné un tour de reins; pour dire, qu'on lui a rendu un mauvais office qui lui nuira beaucoup.

En termes d'architesture, on appelle les reins d'une voûte, les parties d'une voûte qui portent sur les impostes. Les reins des voûtes gothiques sont vides.

Ce monofyllabe est moyen au

fingulier & long au pluriel.

REINE; substantif séminin. Regina.
Femme souveraine qui possède une couronne de son chef, & par dsoit de succession. En ce sens nous n'avons point de Reine en France, où la Couronne ne tombe point en quenouille, c'est-à-dire, où les filles & parentes des Rois ne sont point admises à leur succéder.

Reine, signifie aussi la semme d'un Roi, & c'est dans ce sens qu'on dit, une Reine de France. Dans les autres royaumes, comme en Angleterre, en Hongrie, &c. pour distinguer une Princesse qui est Reine de son chef d'avec celle qui n'est que l'épouse d'un Roi, on l'appelle Reine regnante. Celle-ci est souveraine même du Roi son époux dans ses états, au lieu que la Reine dans le second sens, c'est-à-dire, l'épouse du Roi, est seu-lement sa première sujette.

On appelle la veuve d'un Roi, Reine douairière, & Reine-mère, si

son fils est sur le trône.

On appelle la Siinte Vierge la Reine du ciel, la Reine des Anges, &c.

Reine du ciel, est aussi un nom que les Hébreux prévaricateurs & idolâtres donnèrent à la lune à laquelle ils rendoient un culte superstitieux.

On appelle reine du bal, celle à qui on donne le bal. Et reine de la féve, celle qui a la féve dans sa part de gâteau le jour des Rois.

On le sert aussi figurément de ce

mot pour signisser, la plus excellente de son genre. Ainsi les poëtes disent, Rome est la reine des cités. La rose est la reine des fleurs. Et dans le discours familier, on dit qu'une semme est la reine des semmes.

On appelle ceinture de la Reine, un ancien droit qui se lève à Paris pour fervir à l'entretien de la maifon de la Reine. Voyez CEINTURE. REINE D'OR, est le nom d'une ancienne monnoie de France qu'on attribue à St. Louis, & qu'on prétend avoir été fabriquée en l'honneur de la Reine Blanche sa mère; mais il y a toute apparence, dit le Blanc, que cette monnoie doit son existence à Philippe-le-bel. Il ajoute que celle de ces monnoies où est empreinte la figure de la Reine Blanche, & qui se trouve au cabinet du Roi, ne peut servir de preuve, parcequ'elle est contrefaire.

Dans une ordonnance de Charlesle-Bel de l'an 1322, il est dit que les reines d'or étoient de 52 ½ au marc. Pour le titre, sans doute qu'il n'étoit pas sin; car dans cette ordonnance, Charles-le-Bel leur donne le même prix qu'aux moutons qui étoient d'or sin, & qui pesoient bien moins que les reines, puisqu'ils étoient de 59 ½ au marc. Dans cette même ordonnance de Charles-le-Bel, il est aussi parlé de reines d'or, dont les 54 pesoient un marc.

REINE, au jeu des échecs, se dit d'une pièce moins grande que le roi, qui va après lui comme la seconde du jeu, & qui est la meilleure dont on puisse se servir pour défendre son roi, & attaquer son ennems. La reine est toujours placée à la gauche du roi. Elle marche comme lui en ligne droite & de biais

biais de case en case, & si loin que l'on veut, pourvu qu'elle ne trouve point d'obstacle en chemin. Elle prend aussi si elle veut, les pièces qui sont sur son passage, & se met en leur place. C'est par-là que l'on connoît que la reine est la meilleure & la plus forte pièce qui puisse défendre le Roi & attaquer l'ennemi.

REINE CLAUDE, se dit d'une excellente prune qui a la peau fine, verte, colorée d'un rouge brun, & dont la chair est succulente & sucrée.

Reine des prés, se dit d'une plante qui croît abondamment proche de tous les lieux aquatiques. Sa racine est assez grosse, longue comme le doigt, odorante, noitâtre en dehors, rouge-brune en-dedans, fibreuse: elle pousse une tige à la hauteur de trois pieds, droite, anguleuse, lisse, rougeatre, ferme, creuse & rameuse: ses feuilles sont alternes & composées de plusieurs autres feuilles oblongues, dentelées à leurs bords, vertes en-dessus comme celles de l'orme, & blanchâtres en-dessous; ses sleurs qui paroissent en Juin & Juillet, sont petites, ramassées en grappe au sommet de la tige & des rameaux, composées chacune de plusieurs feuilles blanches; disposées en rose, & d'une odeur agréable approchante de celle de la fleur de vigne. A ces feuilles succède un fruit composé de quelques graines torses & ramassées en forme de tête. Chaque graine contient une semence assez menue. Ce fruit mûrit en automne.

Les feuilles de la reine des prés ont un goût d'herbe salée : toute la plante est sudorifique, cordiale & vulnéraire; la décoction de l sa racine est très-propre dans les fièvres malignes, & pour déterger Tome XXIV.

les ulcères. Les feuilles tendres & les fleurs de cette plante mises dans le vin, dans la bierre ou dans l hydromel, leur donnent une saveur & une odeur agréable qui les font ressembler au vin de Crète, connu sous le nom de Malvoisie.

La première syllabe est longue,

& la seconde très-brève.

REINECK; petite ville d'Allemagne dans la Franconie, sur le Syn, près du Mein, à neuf lieues, nord,

de Wurtzbourg.

REINETTE; substantif féminin. Sorte de pomme fort estimée, & dont il y a plusieurs espèces, dont les principales sont la reinette blanche, la reinette grise & la reinette franche. La reinette blanche est tendre, elle n'a pas l'eau si relevée que les autres. La reinette grise a l'eau fucrée & relevée, c'est la meilleure de toutes. La reinette franche est grosse, elle jaunit en mûrissant, elle est tiquetée de points noirs; son eau est sucrée, on en fait des compotes, & une gelée qui est une des plus excellentes confitures.

REINFECTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Denuò inficere. Infecter de nouveau. A peine cette Ville étoit délivrée de la peste, qu'un navire venu du levant la réin-

fecta.

REINFREW; Ville d'Écosse sur le Cluyd, à vingt-deux lieues, nord-

ouest, d'Édimboug.

REINSTALLER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Inftaller de nouveau. Il fut réinstallé dans l'emploi qu'on lui avoit ôté.

REINTE, ÉE; adjectif & terme de Venerie, qui se dit d'un chien dont les reins sont larges & élevés en

Hhh

arc. On présère les chiens reintés à ceux dont les reins sont étroits.

REINTEGRANDE; substantif téminin & terme de Jurisprudence. Action possessoire par laquelle on demande à être rétabli dans la jouissance d'un immeuble dont on a été

dépossédé.

La réintégrande a pour fondement cette maxime tirée tant du droit civil que du droit canonique, spoliatus ante omnia restituendus est: ce qui s'observe indistinctement, quand même celui qui a été dépossédé n'auroit aucun droit à la chose, parce qu'il n'est permis à qui que ce soit de se faire à soi-même justice, ni de dépouiller de son autorité privée quelqu'un d'un lieu dont il est en possession. On comprend quelquetois la réintégrande sous le terme général de complainte; elle ne diffère en effet de la complainte proprement dite qu'en ce que la complainte est pour le cas d'un simple trouble sans dépossession; au lieu que la réintégrande est pour le cas où il y a eu expulsion violente.

On peut poursuivre la réintégrande civilement ou criminelle-

ment,

Elle se pour suit par action civile, quand celui qui a été expulsé, fait simplement ajourner le détenteur, ou celui qui l'a expulsé, pour voir dire qu'il sera réintégré dans sa posfession.

La réintégrande se poursuit criminellement, lorsque celui qui a été expulsé, rend plainte de cette violence, & qu'il demande permission de faire instrmer.

Celui qui a intenté cette action au civil, ne peut plus prendre la voie ex raordinaire; mais quand il a pris d'abord la voie criminelle, les Juges peuvent en connoissance de cause renvoyer les Parties à fins civiles.

L'action de réintégrande doit, comme la complainte, être intentée dans l'an & jour du trouble.

On peut intenter la réintégrande devant tous Juges, même non royaux, pourvu qu'il n'y ait point de port d'armes; mais MM des Requêtes n'en peuvent connoître au criminel, à moins qu'elle ne soit incidente à un procès qui étoit déjà pendant pardevant eux pour le même héritage.

Si le défendeur à la réintégrande dénie le trouble qu'on lui impute, on appointe les Parties à faire preuve

de leurs faits.

On ne peut former aucune demande au pétitoire que la réintégrande n'ait été jugée, & le jugement exécuté, tant en principal que restitution de fruits, dépens, dommages & intérêts, s'il y en a d'adjugés.

Cependant si le demandeur étoit en demeure de faire liquider tous ces accessoires, le désendeur à la réintégrande, pourroit poursuivre le pétitoire, en donnant caution de payer le tout après la taxe & liqui-

dation qui en sera faite. •

Les Sentences qui interviennent dans cette matière, sont exécutoires par provision, nonobstant l'appel.

REINTÉGRÉ, ÉE; participe passif.

Poyez Réintégrer.

RÉINTÉGRER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Redintegrare. Terme de Palais. Remettre, rétablir quelqu'un dans la possession d'une chose dont il avoit été dépouillé. La Cour l'a réintégré dans ses droits. Il sur réintégré dans la jouissance de cette terre. Cet Officier

tégrer dans ses fondions.

On dit aussi, réintégrer dans les prisons; pour dire, remettre quelqu'un en prison. Et faire réintégrer des meubles; pour dire, les faire remettre dans le lieu d'où on les a enlevés.

REINTERROGER; verbe actif de la : première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Iterum interrogare. Interroger de nouveau. On l'a interrogé & réinterrogé inuti-

lement sur cette chose

REINVITER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter: Iterum inremet la cérémonie à un autre jour, il - faudra réinviter les personnes qui y avoient été invitées.

REJOINDRE; verbe actif de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme CRAINDRE. Rejungere. Réunir des parties qui avoient été séparées. Rejoindre les deux lè-, vres d'une plaie. Il cassa un vase de porcelaine, mais il en rejoignit proprement les pièces.

REJOINDRE, fignifie aussi, ratteindre, retrouver des gens dont on s'étoit Séparé. Je le rejoignis à Londres. Je compte que je les rejoindrai à Paris.

REJOINTOYER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Terme d'Architecture qui signifie, remplir les joints des pierres d'un vieux bâtiment, & les ragréer avec le mortier. Cela se fait aussi aux joints des voûtes, lorsqu'ils se sont ouverts.

REJOUER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Rursus ludere. Jouer de nouveau. Il vient de perdre en rejouant, ce qu'il avoit gagné.

étoit interdit, mais on vient de le réin. | RÉJOUI, IE; participe passif. Voyez Réjouir.

> On dit familièrement, un gros réjoui, une grosse réjouie; pour dire, une personne d'une physionomie gaie & de bonne humeur. Alors il

est substantif.

RÉJOUIR, verbe actif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Exhilarare. Donner de la joie. Cette nouvelle doit vous réjouir.

On dit d'une couleur agréable 🕽 qu'elle réjouit la vue; pour dire, qu'elle plaît aux yeux. Et l'on dit proverbialement & familièrement du vin, qu'il réjouit le cœur.

vitare. Inviter de nouveau. Puisqu'on | Réjouir, signifie aussi donner du divertissement. Il donna un bal pour réjouir ses nièces. On fit venir des Musiciens pour réjouir les convives.

> On dit, réjouir la compagnie aux dépens de quelqu'un; pour dire, se moquer de quelqu'un pour divertir

les autres.

Se réjouir, est aussi pronominal réfléchi & signifie, passer le temps agréablement, se divertir. Ils vont & la campagne pour se réjouir. Ils ne sont occupés que des moyens de se réjouir. SE RÉJOUIR, se dit aussi par compli-

ment, & alors il signisse, féliciter. Personne ne se réjouit plus que moi

du bien qui vous arrive.

On dit aussi, se réjouir aux dépens de quelqu'un; pour dire; se moquer de quelqu'un, pour se divertir.

Les deux premières syllabes sont brèves & la troisième longue ou

brève. Voyer VERBE.

RÉJOUISSANCE; substantif féminin. Latitia. Démonstration de joie. On fait des réjouissances publiques à l'occasion du mariage d'un Prince, de la naissance d'un héritier de la couronne. Le Carnayal est un temps de rejouissance.

Hhhii

On appelle cris de réjouissance; les cris d'alégresse qu'on fait dans des occasions d'une joie publique.

On dit, en signe de réjouissance; pour dire, pour marque de la joie

qu'on a de quelque chose.

RÉJOUISSANCE, au jeu de Lansquenet, se dit de la carte que celui qui donne tire après la sienne, & sur laquelle tous les coupeurs & autres peuvent mettre de l'argent. Si la carte du coupeur qui tient le jeu vient la première, tous ceux qui ont mis à la réjouissance, tirent leur rétribution; mais s'il amène la réjouissance la première, il gagne tout ce qu'on avoit mis sur la carte; on dit aussi que les réjouissances ruinent ou enrichissent les coupeurs.

Les trois premières syllabes sont brèves, la quatrième longue, &

la cinquième très-brève.

RÉJOUISSANT, ANTE; adjectif.

Latificans. Qui réjouit. Un homme réjouissant. Une nouvelle réjouissante.

Difference relatives appearance de la constitute de la

Différences relatives entre rejouis-

fant, gai, enjoué.

C'est par l'humeur qu'on est gai, par le caractère d'esprit qu'on est enjoué, & par les saçons d'agir qu'on est réjouissant. Le triste, le sérieux, & l'ennuyeux sont précisément leurs opposés.

Notre gaieté tourne presqu'entièrement à notre prosit; notre enjouement satisfait autant ceux avec qui nous nous trouvons que nousmêmes; mais nous sommes uniquement réjouissans pour les autres.

Un homme gai veut rire. Un homme enjoué est de bonne compagnie. Un homme réjouissant fait rire.

Il convient d'être gai dans les divertissemens, d'être enjoué dans les conversations libres, & il faut éviter d'être réjouissant par ridicule. REJOUTER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Jouter de nouveau. Il a été vaincu à la première joute, & il rejoute pour réparer son honneur.

REJOUVENIR; vieux mot qui figni-

fioit autrefois rajeunir.

REJOYER; vieux mor qui signifiois autresois réjouir.

REIPERSWEILER; petite Ville de France dans l'Alface.

REIS; substantif masculin & terme de Relation. Nom que les Turcs donnent à un Capitaine de Galère.

On appelle aussi chez les Turcs, Reis-Effendi, un Officier de Justice qui est le Chancelier de l'Empire Ottoman. Il a séance au Divan, & d'ordinaire il est Sécrétaire d'État-Et l'on appelle Reis-Kitab, un Officier du Grand-Seigneur, qui est le premier Secrétaire de ce Prince, & quelquesois Secrétaire d'État.

REIS, se dit aussi d'une petite monnoie de cuivre de Portugal, qui revient environ à deux deniers tournois de France, & qui est tout ensemble monnoie courante & monnoie de compte; les Portugais comptant & tenant leurs livres par Reis, comme les Espagnols par Maravedis. La piastre vaut 50 reis, & la pistole à proportion. Les 200 reis du Bresil font environ une livre 14 sous de France.

RÉITÉRATION; substantif séminin-Reiteratio. Action de réitérer. Il y a trois Sacremens, dont la réitération ne doit pas avoir lieu, savoir, le Baptême, l'Ordre & la Confirmation. La réitération du pansement guérira la plaie.

REITERE, EE; participe passif. Voy. Réstérer.

RÉITÉRER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Reiterere. Faire de nouveau une chose qui a déjà été faite. Il est chargé de réitérer la prière qu'on vous a dejà faite. Il faut réitérer l'application de ce cataplasme sur la partie malade. Saint Grégoire dit que ce n'est pas réitérer le Baptême que de le donner sous condition quand on n'a pus des preuves certaines qu'il ait été administré ou qu'il l'ait été validement une première sois.

Les trois premières syllabes sont brèves, & la quatrième longue ou

brève.

Les temps ou personnes qui se terminent par un e féminin, ont la pé-

nultième syllabe longue.

REITRE; substantif masculin. On appeloit ainsi en France dans le seizième siècle, un Cavalier Allemand.

Un Régiment de Reitres. Les Reitres vinrent en France durant la régence de Catherine de Médicis.

Onappelle communément, vieux reitre, un homme qui a vu beaucoup de pays, & qui s'est mêlé de beaucoup d'affaires. Il ne se ditordinairement qu'en mauvaise part.

RELACHANT; adjectif qui s'em ploie aussi substantivement & terme de médecine. Il se dit des remèdes propres à relâcher, étendre ou ramollir quelque partie du corps. Les onguens, les cataplasmes, les fomentations, &c. sont des relâchans.

RELACHE; substantif masculin. Relaxatio. Interruption de communication, discontinuation de quelque travail, de quelque étude, de quelque exercice. Il étudie sans relâche. Ces ouvriers ont besoin de relâche. Vous avez assez travaillé pour prendre un peu de relâche.

RELACHE, signissie aussi repos, intermission dans quelque état douloureux. Son mal ne lui laisse point de relâche. La sièvre tierce donne un jour de relâche. Elle souffre sans re-

On dit à peu près dans le même sens, en parlant d'un créancier trèspressant, qu'il ne donne point de relâche.

RELÂCHE, est auss substantif féminin en termes de marine, & signifie, un lieu propre pour y relâcher. Il y a près de cette île une bonne relâche.

Voyez Relâchement, pour les différences relatives qui en distin-

guent relâche.

RELÂCHÉ, ÉE; adjectif & participe passif. Voyez Relâcher.

Il se dit principalement comme adjectif, du relâchement dans les mœurs & dans les choses de la religion. Ces Religieux sont sort relâchés. Morale relâchée. Discipline relâchée.

RELÂCHEMENT; substantif masculiu. Relaxatio. L'état, la disposition d'une chose qui devient moins tendue qu'elle n'étoit. Le relâchement des cordes d'un instrument de musique en change le ton. Le relâchement de l'anus.

Relâchement, signifie aussi la disposition du temps à s'adoucir. Lorsque la neige vient à tomber, il arrive d'ordinaire quelque relâchement dans le froid.

RELACHEMENT, fignifie figurément, l'état de celui qui se reiâche, soit dans le travail ou dans quelque exercice, soit dans les mœurs ou dans la prière. Il y a du relâchement dans ses opérations. Le temps a apporté bien du relâchement dans la vie monastique. On s'éleva contre le relâchement de ces casuistes. Il ne faut pas laisser tomber les troupes dans le relâchement de la discipline militaire. Les novices ont une dévotion servente, mais peu à peu ils tombent dans le relâchement.

RELACHEMENT, se dit aussi quelquefois en bonne part, pour signisser,
délassement, un certain état de repos, une espèce de cessation de
travail ou d'exercice. Après avoir
étudié, on doit prendre un peu de
relâchement.

Différences relatives entre relache & relachement.

Le relâche est une cessarion de travail; on en prend quand on est las; il sert à réparer les forces. Le relâchement est une cessarion d'austérité ou de zèle; on y tombe quand la ferveur diminue; il peut mener au dérèglement ou à une inattention coupable.

L'homme infatigable travaille sans relâche. L'homme exact remplit son devoir sans relâchement.

RELÂCHER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Relaxare. Faire qu'une chose soit moins tendue. Le temps humide relâche le papier des chassis. La pituite relâche les nerfs. La secheresse relâche les cordes d'un violon.

En ce sens, il est aussi pronominal résléchi. Cette corde s'est relâchée.

On dit, que le temps se relâche; pour dire, qu'il s'adoucit. Le temps commence à se relâcher.

RELACHER, signifie aussi laisser aller; & il se dit d'un prisonnier que l'on remet en liberté. On l'avoit mal à propos mis en prison, on vient de le relâcher.

RELACHER, fignisse encore, céder, quitter, remettre quelque chose de ses droits, de ses prétentions, de ses intérêts. Il ne veut rien relâcher de ce qu'il répète. Si vous voulez relâcher quelque chose du prix que vous demandez de cette terre, on l'achetera,

En ce sens, il est aussi pronominal réslèchi. Il ne veut se relâcher d'aucun de ses droits. Il s'est relâché de quelques unes de ses prétentions.

Relàcher, signifie aussi diminuer de sa première serveur, de sa première e ardeur. Les Moines ont beaucoup relâche de la régularité dans laquelle vivoient leur prédécesseurs.

En ce sens, il est aussi pronominal réslèchi. Il s'est relâché de son zèle. La ferveur de la dévotion se re-

lâche tous les jours.

On dit aussi activement, se relâcher l'esprit; pour dire, se délasser l'esprit, se reposet. Après l'étude il faut se reposer l'esprit.

RELACHER, est aussi verbe neutre; alors il est terme de Marine, & signifie discontinuer sa route & se retirer à l'abri pour céder à la tempête, ou pour éviter quelque autre péril. Le temps devint si mauvais que nous sûmes obligés de relâcher. Pour éviter l'ennemi, nous primes le parti de relâcher à Dunkerque.

La première syllabe est très-brève, la seconde longue, & la troisième longue ou brève. Voyez VERBE.

RELAIS; substantif masculin. Ce mot se dit d'un ou de plusieuts chevaux frais, soit de selle, soit d'attelage, que l'on poste en quelque endroit pour s'en servir à la place de ceux qu'on quitte. Il sit mener des chevaux en relais. Où sont les chevaux qui doivent servir de relais. Il y a des voitures de relais de six lieues en six lieues. Il tient des chevaux de relais. Nous sommes près du relais. Il faut le charger de poser les relais. La charge de sur-Intendant des postes & relais de France.

On dir, avoir des chevaux de relais, des équipages de relais; pour dire, avoir des chevaux & des équipages en assez grand nombre, pour se pouvoir servir tantôt des uns, tantôt des autres.

On dit figurément & familièrement, être de relais; pour dire, être de loisir, ne travaillet point, n'ette point employé. Quand vous Jerez de relais, vous me ferez aver-

RELAIS, se dit aussi en parlant des chiens de chasse qu'on poste, foit à la chasse du cert, soit à celle du sanglier. Mettre des chiens de la vieille meute en relais.

On dit en termes de chasse, don ner le relais; pour dire, lâcher après la bêre que l'on court, les chiens placés en relais.

RELAIS, signifie aussi le lieu où l'on met les relais. Quand nous arriva-

mes au premier relais......

RELAIS, en termes de fortification, se dit d'un espace de quelques pieds de largeur que l'on réserve entre le pied du rempart & l'escarpe du fossé, pour recevoir les terres qui s'éboulent.

Relais, en termes de Tapissiers, se dit des ouvertures que l'ouvrier laisse quand il change de couleur & de figure. On reprend les relais à l'aiguille quand le reste est achevé.

La première syllabe est très-brè-

ve, & la seconde longue.

RELAISSE; adjectif masculin & terme de chasse. Il se dit d'un lièvre qui après avoir été long-temps couru, s'arrête de lassitude.

RELANCE, EE; participe passif.

Voyez RELANCER.

RELANCER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Lancer de RELATIF, IVE; adjectif. Relativus. nouveau. Il se dit des bêtes fanves, quand après avoir été lancées elles se reposent, & qu'ensuite on les fait partir du lieu de leur repos.

Les chiens viennent de relancer le cerf.

Il signifie aussi relever un défaut & faire repartir le lièvre quand il est relaissé. Relancer le lièvre.

On dit figurément & familièrement relancer une personne; pour dire, l'aller chercher, l'aller trouver au lieu où elle est, pour l'engager à quelque chose à quoi elle ne songeoit point ou qu'elle n'avoit pas envie de faire. Ils vinrent me relancer aux tuileries pour me faire jouer.

On dit aussi figurément & familièrement, relancer une personne; pour dire, lui répondre rudement, marquer qu'on reçoit très-mal les choses qu'elle dit. Ne lui parlez pas de cela, car elle vous relanceroit.

RELAPS, SE; adjectif. Relapsus. Qui est retombé dans l'hérésie. Les Décrétales renvoyent les Hérétiques

relaps au bras séculier.

Il s'emploie aussi substantivement. Dans les pays d'inquisition, les re-

laps sont condamnés au seu.

En parlant de l'ancienne discipline de l'Eglise, on appelle relaps, les pécheurs qui retomboient dans le péché pour lequelils avoient déjà fait pénitence publique.

Le p & le s final se font sentir

dans la prononciation.

RÉLARGIR; verbe neutre de la seconde conjugaison, lequel se conjugue comme RAVIR. Rendre plus large. Il faut rélargir ce chemin, cet habit.

RELATER; vieux mot qui signifioit autresois faire un récit, rappor-

ter.

Qui a quelque relation, quelque rapport. Cette convention est relative au bail. Cet article est relatif au chapitre de la recette. Cette réponse n'est pas relative à la proposition qu'on lui a faite. Les termes d'oncle & de neveu

sont des termes relatifs.

On appelle en termes de Grammaire, pronoms relatifs, les pronoms qui ont rapport à un nom ou à un autre pronom qui les précède & qu'on appelle antécédent. Qui, lequel, sont des pronoms relatifs. Les pronoms relatifs doivent être rapprochés autant qu'il est possible, des noms auxquels ils se rapportent; sans cela ils pourroient faire des équivoques

RELATION; substantif féminin.
Rapport d'une chose à une autre.
Cette réponse n'a point de relation à la demande. Votre prétention n'a point de relation avec la mienne. Ce chapitre a de la relation à celui qui

précède.

RELATION, en termes de Philosophie, signifie le rapport qui est entre deux personnes, entre deux choses qui ne peuvent être conçues l'une sans l'autre, & dont l'une suppose l'autre. La relation du père au fils, & du fils au père. Relation entre l'ail & l'objet. Il n'y a pour ainsi dire point d'idée qui ne soit susceptible d'une infinité de relations, ainsi on peut cumuler sur le même homme des relations de père, de frère, de fils, de mari, d'ami, de sujet, de général, d'insulaire, de maître, de domestique, de plus gros, de plus petit, & d'autres encore à l'infini; car il est susceptible d'autant de relations qu'il y aura d'occasions à le comparer à d'autres choses, & en autant de manière qu'il s'y tapportera & en différera.

Quelques Auteurs divisent les relations différemment. Les Philosophes scolastiques les divisent ordinairement en relations d'origine, par où ils entendent toutes les relations de cause & d'esset; relations de négation, entre des choses opposées l'une à l'autre; & relations d'assimmation, telles que les relations de convenance entre le tout & la partie, le signe & la chose signifiée, l'attribut & le sujet. Cette division est fondée sur ce que l'esprit ne peut comparer que de trois manières, ou en insérant, ou en niant, ou en afsirmant.

D'autres les divisent en relations d'origine, relations de convenance, t'est-à-dire, de ressemblance, de parité; relations de diversité, c'est-à-dire, de dissemblance & de disparité; & relations d'ordre, comme la priorité, la postériorité, &c.

D'autres les divisent en prédicamentales & transcendentales. Sous la première classe sont rangées toutes les relations de choses qui ont un même prédicament; telles que celles du père au fils. A la seconde appartiennent celles qui sont plus générales que les prédicamens, ou qui en ont de différens; comme les relations de substance & d'accident, de cause & d'effet, de créateur & de créature.

M. Locke tire sa division des relations d'un autre principe. Il observe que toutes les idées simples dans lesquelles il y a des parties ou degrés, donnent occasion de comparer les sujets dans lesquels se trouvent ces parties, à quelqu'autre pour y appliquer ces idées simples; telles sont celles de plus blanc, plus doux, plus gros, plus petit, &c. Ces relations dépendant de l'égalité & de l'excès de la même idée simple dans dissérens sujets, peuvent être appelées relations proportionnelles.

Une autre occasion de comparer

les choses étant prise des circonstances de leur origine, comme père, fils, frère, &c. on peut appeler celles-ci relations naturelle.

Quelquefois la raison de considérer les choses, se tire d'un acte que fait quelqu'un, en conséquence d'un droit, d'un pouvoir ou d'une obligation morale; telles sont celles de général, de capitaine, de bourgeois. Celles-ci sont des relations instituées & volontaires, & peuvent être distinguées des naturelles, en ce qu'elles peuvent être altérées & séparées des sujets à qui elles appartiennent, sans que les substances soient détruites, au lieu que les relations naturelles sont inaltérables, & durent autant que leurs Lujets.

Une autre sorte de relations confifte dans la convenance ou disconvenance des actions libres des hommes avec la règle à laquelle on les rapporte, & fur laquelle on en juge; on peut les appeler relations mora;

C'est la conformité ou la disconvenance de nos actions à quelque loi (à quoi le Légissateur a attaché par son pouvoir & sa volonté, des biens ou des maux, qui est ce qu'on appelle récompense ou punition) qui rend ces actions moralement bonnes ou mauvaise.

Or, ces lois morales peuvent se partager en trois classes qui nous obligent différemment. La première consiste dans les lois divines; la seconde dans les lois civiles; la troisième dans les lois de l'opinion & de la raison. Par rapport aux premières, nos actions sont, ou des péchés, ou des bonnes œuvres; par rapport aux secondes, elles sont, ou criminelles, ou innocentes; par

Tome XXIV.

rapport aux troissèmes, ce sont, ou des vertus, ou des vices.

RELATION, en termes de Mussique, se dit du rapport qu'ont entre eux les deux sons qui forment un intervalle, considéré par le genre de cet intervalle. La relation est juste, quand l'intervalle est juste, majeur ou mineur; elle est fausse, quand il est superflu ou diminué.

Parmi les fausses relations, on ne considère comme telles dans l'harmonie, que celles dont les deux sons ne peuvent entrer dans le même mode. Ainsi le triton qui dans la mélodie est une fausse relation, n'en est une dans l'harmonie que loriqu'un des deux sons qui le forment, est une corde étrangère au mode. La quarte diminuée, quoique bannie de l'harmonie, n'est pas toujours une fausse relation. Les octaves diminuée & superflue étant non-seulement des intervalles bannis de l'harmonie, mais imprailcables dans le même mode, sont toujours de fausses relations. Il en est de même des tierces & des sixtes diminuées & superflues, quoique la dernière soit admise aujourd'hui.

Autrefois les fausses relations étoient toutes défendues. A présent elles sont presque toutes permises dans la mélodie, mais non dans l'harmonie. On peut pourtant les y faire entendre, pourvu qu'un des deux sons qui forment la fausse relation, ne soit admis que comme note de goût, & non comme partie constitutive de l'accord.

On appelle encore relation enharmonique, entre deux cordes qui font à un ton d'intervalle, le rapport qui se trouve entre le dièse de l'inférieure & le bémol de la supérieure. C'est par le tempérament, la même touche sur l'orgue & sur le clavecin; mais en rigueur ce n'est pas le même son, & il y a entreux un intervalle enharmo-

nique.

On dit en termes de Théologie, les relations entre les trois personnes divines, pour exprimer certaines persections divines qu'on appelle personnelles, par lesquelles les personnes divines sont rapportées l'une à l'autre, & distinguées l'une de l'autre.

On dit, avoir relation avec quelqu'un; pour dire, avoir commerce, liaison, correspondance. Il a relation avec le Ministre. Avez-vous des relations en Hollande. On dit aussi, être en relation avec quelqu'un. Etesvous encore en relation avec elle?

RELATION, signisse aussi, le récit, la narration qu'on fait de ce qui s'est passé, de ce que l'on a vu, entendu. Une relation exaste. Une relation insidelle. Les relations des voyageurs sont souvent suspettes. Avez-vous lu la relation de la bataille.

La première syllabe est très-brève, la seconde longue & les autres brèves au singulier, mais la der-

nière est longue au pluriel.

RELATIVEMENT; adverbe. Relativè. Par rapport, d'une manière relative. Voilà ce qui est à faire relativement à cela. Un Général d'armée doit agir relativement aux mouvemens de l'armée ennemie.

RELAVER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Laver de nouveau. Relaver de la vaisselle mal la-

vée.

RÉLAXATION; substantif féminin. Relaxatio. Terme de Physique. Relâchement. La relaxation des muscles est supposée occasionnée par l'entrée trop précipitée du sang, des esprits, &c.

On dit, la relaxation des nerss; pour dire, l'extension qui survient aux nerss, & qui les empêche de faire leurs sonctions ordinaires.

En termes de Palais, on dit, la rélaxation d'un prisonnier; pour dire, la délivrance & la forrie d'un prisonnier qui se fait du consentement de celui qui l'a fait écrouer;

On dit aussi en termes de droit canon, rélaxation des peines cano-

niques.

RELAXÉ, ÉE; participe passif. Voy. Rélaxer.

On appelle muscles, nerfs, tendons rélaxés, les muscles, les nerfs, les tendons qui n'ont plus leur tension naturelle.

RÉLAXER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Relaxare. Terme de Palais qui se dit d'un prisonnier qu'on remet en liberté. Rélaxer le débiteur emprisonné.

RELAYÉ, ÉE; participe passif. Voy.

V

RELAYER.

RELAYER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se congue comme Chanter. Il se dit en parlant des ouvriers, des travailleurs qu'on occupe à quelqu'ouvrage les uns après les autres. On relaye les matelots de six heures en six heures. L'Histoire rapporte que les bourreaux se relayoient pour tourmenter les Martyrs.

RELAYER, est aussi verbe neutre, & signifie prendre des relais de chevaux frais. Nous relayames à cinq lieues de Paris. Je sis cette traite sans

relayer.

RELEGATION; substantif séminin & terme de Jurisprudence. Relegatio. Espèce d'exil dans un certain lieu désigné par l'ordre du Prince.

Chez les Romains la relégation

disféroit de la déportation, en ce que la première n'ôtoit pas les droits de cité, & n'emportoit pas confiscation. Il y a aussi parmi nous la même dissérence entre la relégation & le bannissement à perpétuité hors du Royaume.

C'est ordinairement par une lettre de cachet que le Roi relègue ceux qu'il veut éloigner de quelque lieu; quelquesois c'est par un simple ordre intitulé, De par le Roi. Il est enjoint au sieur un tel de se retirer en tel endroit pour y demeurer jusqu'à nouvel ordre.

Plusieurs Édits & Déclarations ont fait défense à ceux qui sont relégués de sortir sans permission du lieu de leur exil, notamment l'Édit du mois d'Août 1669, la Déelaration du mois de Juillet 1682, & celle du 24 Juillet 1705, qui a prononcé dans ce cas la peine de consiscation de corpe & de biens.

RELEGUÉ, ÉE; participe passif.

Voyez Reléguer.

RELÉGUER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Relegare. Envoyer en exil en certain endroit jusqu'à nouvel ordre. On l'a relégué dans sa terre. Il sut relégué dans ce village par lettre de cachet.

On dit de quelqu'un qui s'est retiré chez lui en province, qu'il s'est

relégué dans la province.

La première syllabe est très-brève, la seconde brève, & la troissème longue ou brève. Voyez VERBE.

Les temps ou personnes qui se terminent par un e séminin, ont la pénultième syllabe longue.

RELENQUIR; vieux mot qui signifioit autrefois, abandonner, délais-

RELENT; substantif masculin. Mauvais goût que contracte une viande Penfermée dans un lieu humide. Cette volaille a une odeur de relent. Cela sent le relent.

RELEVAILLES; substantif séminia pluriel. Cérémonie ecclésiastique qui se pratique quand une semme va la première sois à l'Église après ses couches, pour se faire bénir par le Prêtre. Assister à des relevailles. Philippe premier, Roi de France raillant sur la grosseur & l'embonpoint de Guillaume le Conquérant, demandoit s'il accoucheroit bientôt; Guillaume lui sit répondre qu'oui, & qu'à ses relevailles, il l'iroit visiter avec dix mille lances en sorme de chandelles.

RELEVÉ, ÉE; participe passif. Voy. Relever.

On dit d'un homme de grande qualité, que c'est un homme de condition relevée; d'un homme qui a la mine noble & haute, qu'il a la mine relevée; & d'un homme qui a des sentimens nobles, qu'il a des sentimens relevés.

On dit aussi d'une pensée sublime, que c'est une pensée relevée; d'une matière qui, par la grandeur de son objet, est au-dessus de la portée du commun des hommes, que c'est une matière relevée; & des choses de haut goût en matière de cuisine, qu'elles sont d'un goût reslevé.

En termes de Manége, on dit, les airs relevés; & l'on entend par ce mot, la pesade, le mezair, la courbette, la croupade, la balotade, la cabriole, le pas & le saut.

Il est aussi substantif masculin. Et l'on appelle un relevé, l'ouvrage que fait un Maréchal en levant le fer d'un cheval, & en le rattachant.

On appelle aussi un relevé de compte, l'extrait de tous les artiq I i i ij cles d'un compte qui regardent le même objet.

Relevé d'une bête fauve; on appelle ainsi en Vénerie le temps où la bête fort du lieu où elle a passé le jour pour aller repastre.

Différences relatives entre relevé

& sublime.

On ne prend ici ces deux mots que dans le sens où ils s'appliquent au discours. Alors il semble que celui de relevé a plus de rapport à la science & à la nature des choses qu'on traite; & que celui de sublime en a davantage à l'esprit & à la manière dont on traite les choses.

L'entendement humain de Locke est un Ouvrage très-relevé. On trouve du fublime dans les narrations de Lafontaine.

Un discours relevé est quelquefois guindé, & fait sentir la peine qu'il a couté à l'Auteur: mais un discours sublime, quoique travaillé avec beaucoup d'art, paroît toujours naturel.

Des mots recherchés connus seulement des doctes, joints à des raisonnements prosonds & métaphysiques, sorment le style relevé. Des expressions également justes & brillantes jointes à des pensées vraies, sinement & noblement tournées, font le style sublime.

Tous les différens Ouvrages de l'esprit ne peuvent pas être relevés, mais ils peuvent tous être sublimes; il est cependant plus rare d'en trouver de sublimes que de relevés.

RELEVÉE; substantif féminin & terme de Palais, qui signisse, le temps de l'après dînée. L'assignation est donnée pour trois heures de relevée. L'assaire sera plaidée aujourd'hui à l'Audience de relevée.

RELEVEMENT; substantif mascu-

lin. Sublatio. Action par laquelle off relève une chose. Il vient de faire un traité pour le relèvement des murs de son parc.

RELÈVEMENT, en termes de Marine, fe dit en parlant des parties d'un vaisseau qui sont plus exhaussées que les autres. L'avant de ce vaisseau

a trop de relèvement.

RELEVER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Denuò elevare. Remettre debout ce qui étoit tombé; remettre les choses dans leur attitude naturelle. Il faue relever la chaise que vous avez fait tomber. Relever une colonne renversée. Lorsqu'elle sit cette chûte, je lui aidai à se relever. Il se jeta aux pieds de son Maître qui le releva avec bonté.

On dit absolument, se relever; pour dire, se lever du lit. Et il ne se dit que quand c'est par accident qu'on se lève, & pour se remettre aussi-tôt au lit. J'ai été obligé de me relever plusieurs sois cette

nuic.

On dit, relever de maladie; pour dire, commencer à se porter mieux, ensorte qu'on n'est plus contraint de garder le lit. En ce sens il est neutre. Il relève d'une grande maladie. Il ne fait que de relever de sa dernière maladie. Et en parlant d'un homme bien malade, & que l'on croit qui n'en réchappera pas, on dit, qu'on ne croit pas qu'il en relève, qu'il y a apparence qu'il n'en relèvera pas.

On dit aussi au neutre d'une semme, qu'elle ne fait que de relever de couches; & absolument, qu'elle ne fait que de relever; pout dire, que c'est alors seulement qu'elle commence à sortir depuis ses couches.

On dit en termes de Marine, relever un vaisseau; pour dire, le remettte à flot. Et, relever l'ancre; pour dire, la changer de place, la mettre dans une autre situation.

On dit au jeu, relever les carces; pour dire, les remettre dans l'état où il faut qu'elles soient pour jouer un nouveau coup. Et, relever les mains qu'on a faites; pour dire, ramasser les carces qui ont été jouées, les retourner & les mettre devant soi.

Releven, fignifie aussi, tétablir ce qui étoit tombé en ruine. Il faut relever les murs de ce jardin. Le souhait d'Énée étoit de voir relever les murailles de Troye. On relève les sos-

sés du château.

On dit figurément, relever une maison, une samille; pour dire, la remettre dans l'opulence, dans l'éclat où elle a été. Il épousa une riche héritière qui releva sa maison. Cette samille étoit ruinée, mais le commerce l'a relevée. Et l'on dit de quelqu'un à qui il est arrivé quelque grande fortune, que cela l'a bien relevé.

On dit aussi figurément, se relever de quelque perte; pour dire, se remettre de quelque perte. Il a fait une perte considérable dont il aura bien de la peine à se relever.

On dit encore figurément, relever le courage, relever les espérances de quelqu'un; pour dire, exciter, ranimer son courage, faire revivre ses espérances. L'arrivée du secours releva le courage des assiéées.

Releven, signifie aussi, hausser, rendre plus haut. Ce plancher est trop

bas, il faut le relever.

On dit, relever en broderie; pour dire, rehausser de broderie le fond de quelque étoffe. Et en termes de Sculpture, en parlant des ouvrages de relief qui sont attachés à un fond, on dit, qu'ils sont relevés en bosse.

On dit, relever la moustache avec le ser; pour dire, la retrousser avec un ser chand, asim d'empêcher qu'elle ne retombe sur les lévres. Et sigurément, en parlant de quelqu'un qui fait le méchant, on dir, qu'on lui relèvera bien la moustache; pour faire entendre qu'on saura bien le réprimer. Il faisoit l'entendu, mais il a trouvé un homme qui lui a bien relevé la moustache. Il est populaire.

On dit figurément, relever sa condition, son état, sa fortune; pour dire, augmenter sa dignité, ses richesses. Et l'on dit, relever sa condition, son ordre, sa charge; pour dire, honorer sa condition, son ordre, donner du lustre & de l'éclat à sa charge. Il a bien relevé sa charge par son mérite personnel.

On dit aussi figurément, relever une chose, une action; pour dire, la faire valoir, la louer, l'exalter. Relever une bonne action, en relever le mérite. Vous relevez trop le peu

que j'ai fait·

On dit dans un sens approchant, que la parure relève la bonne mine, que des boutons de diamans relèvent un habit, que les ombres relèvent un tableau. Et l'on dit, que le vinaigre, le jus de citron, &c. relèvent une sauce; pour dire, qu'ils la rendent plus piquante.

Relever un mot, relever quelque chose qu'on a dit, signisse quelquefois, le faire remarquer avec malignité, l'interpréter malignement.
Cette parole avoit été dite sans mauvais dessein, elle ne méritoit pas d'être
relevée.

On dit encore, relever les fautes d'un Auteur, d'un Ecrivain; pout dire, les remarquer & les faire connoître. Et l'on dit, qu'on a bien relevé un mot qui étoit échappé à quel-

qu'un, pour dire, qu'on a répondu vivement à celui qui l'avoit dit.

On dit en termes de Manége, relever un cheval; pour dire, l'obliger à porter en beau lieu, & lui faire bien placer sa tête, lorsqu'il porte bas, ou qu'il s'arme, pour avoir l'encolure trop molle.

Il y a de certains mors propres à relever un cheval, comme ceux qui sont faits en branche à genou. On le servoit autrefois pour le même effet d'une branche flasque; mais elle n'est plus d'usage, parcequ'elle relève infiniment moins que l'autre. Un coude de la branche serré contribue aussi à relever un cheval, & à le faire porter en beau lieu. On peut aussi se servir pour le même effer, d'une branche françoise, ou à la gigotte.

Releven, en termes de guerre, signifie, mettre un nouveau corps de troupes en la place d'un autre. On va relever la garde. Ce Régiment doit être relevé de garde. Et l'on dit absolument, relever un Régiment. Relever une troupe. On dit aussi dans le même sens, relever la tranchée, relever les postes.

On dit encore, relever une sentinelle, & relever de sentinelle; pour dire, ôter un soldat qui est en sentinelle, & en mettre un autre à sa place. C'est au Caporal à relever les sentinelles.

Il se dit aussi du soldat même qui prend la place de celui qu'on ôte de sentinelle, & pareillement du corps de troupes qui succède à un autre dans le même poste. C'est un tel qui a relevé son Camarade de Sentinelle; & absolument, c'est lui qui a relevé un tel. C'est une telle Compagnie qui doit relever une telle troupe.

On dit figurément & proverbia-

lement, relever quelqu'un de sentinelle; pour dire, lui faire voir par quelque forte réprimande, qu'il a dit ou fait quelque chose mal àpropos. Et l'on dit simplement, relever quelqu'un; pour dire, le reprendre avec aigreur, en lui faisant voir qu'il a parlé mal-à-propos. Il avoit avancé une proposition téméraire, mais on l'a bien relevé.

On dit, relever un service; pout dire, desservir les plats qui sont sur la table, pour en servir d'autres. On releva le rôti par un entre-

mets délicat.

Relever, en termes de Pratique, signifie, restituer, remettre en son entier, remettre en pouvoir de faire 'quelque chose nonobstant tout ce qu'on auroit fait au contraire. Il n'appartient qu'au Prince de relever quelqu'un d'un contrat. Prendre des lettres au sceau pour se faire relever de quelque acte.

En ce sens on dit, se faire relever de ses væux; pour dire, faire

déclarer ses vœux nuls.

On dit aussi, relever un appel; pour dire, prendre des lettres de Chancellerie, en obtenir un Artêt pour être autorisé à faire intimer quelqu'un fur l'appel que l'on interjette de la Sentence rendue avec lui. L'origine des reliefs d'appel vient de ce qu'anciennement il falloit appeler illicò, sur le champ; fuivant l'ancien style du Parlement il falloir appeler avant que le Juge sortit de l'auditoire; en pays de droit écrit, il sussissit de dire, j'appelle, sans en donner d'acte par écrit; mais dans les dix jours suivans il falloit faire signifier son acte d'appel contenant les motifs.

Faute d'avoir appelé *illic*ò, on n'étoit plus recevable à le faire; & ce fut pour être releyé de l'illico, c'est-à-dire, de ce que l'appel n'avoit pas été interjeté sur le champ, que l'on inventa la forme des re-

liefs d'appel.

Au Parlement l'appel doit être relevé dans trois mois, & dans quarante jours, aux Bailliages & Sénéchaussées, pour les Sièges intérieurs qui y ressortissent : taute par l'Appelant d'avoir fait relever son appel dans le temps, l'Intimé peut faire déclarerl'appel désert.

Releven, signisse encore, être dans la mouvance d'une seigneurie, dans féodalité d'un seigneur. En ce sens il est neutre, & il se dit tant des terres & des fiefs que des personnes. Cette Terre relève de cette Baronnie. Les Duchés-Pairies ne relèvent que du Roi. Il relève de ce Seigneur à cause de son Marquisat. Les Rois de France ne relèvent que de Dieu & de leur épée.

On dit aussi, relever un sief d'un Seigneur; pour dire, reconnoître avec les formalités requises, qu'un fief est mouvant de lui. En ce sens, il est actif. Il fera saisir votre fief,

faute de l'avoir relevé.

Relever, ou Relever un défaut, en termes de Vénerie, c'est retronver la voie que l'on avoit perdue.

RELEVEUR; adjectif & terme d'Anatomie qui s'emploie aussi substantivement. Il se dit de différens muscles dont l'usage & l'action est de relever la partie à laquelle ils tiennent. Ainsi,

Le releveur de la paupière est un muscle très-mince situé dans l'orbite, & couché sur le muscle releveur du globe de l'œil, ou superbe. Son attache fixe est au fond de l'orbite, proche le trou optique, entre le muscle releveur du gle be, & le trochléateur. Ses fibres montent

& s'épanouissent, & vont se terminer par un large tendon au tarse

de la paupière supérieure.

L'usage de ce muscle est de découvrir l'œil en relevant la paupière fupérieure, & l'écartant de l'inférieure. Le muscle orbiculaire est son antagoniste, & tout le monde sait quelle est la célérité de leur action réciproque, que l'on désigne communément par le nom de clin d'œil.

Dans les incisions que l'on fait à la paupière supérieure, il faut bien prendre garde de couper les fibres du releveur qui se croisent avec

celles de l'orbiculaire.

Le releveur de l'anus, est un muscle attaché d'une part à la partie inférieure latérale & interne de l'os ischion; puis descendant de côté & d'autre pour embrasser l'extrémité du rectum, il tire l'anus en haut, & concourt à fermer cette ouverture. On a regardé ce muscle comme double, mais c'est mal-à-propos. M. Lieutaud en a développé la structure, & à proprement parler ce muscle est un digastrique, qui embrasse toute la partie inférieure de l'intestin, & a pour tendon mitoyen une petite ligne tendineuse, qui va du bout du coccyx à l'anus : c'est à cette ligne que se rendent la plupart des fibres de ce muscle, & celles là ne peuvent servir à relever l'intestin, mais elles contribuent beaucoup à déterminer les excrémens à sortir, en les pressant fortement par la contraction. Les autres fibres qui font plus longues & plus obliques, vont se terminer en arrière, & sur les côtés de la circonférence du fondement, par leur extrémité supérieure : ces fibres s'attachent à la face interne des ligamens sacro-sciatique, des os ischium, des os pubis, au-dessus de l'insertion des muscles obturateurs internes. C'est ce muscle releveur de l'anus, qui

fait le fond du petit bassin.

La foiblesse, ou la paralysse de ce muscle, ou l'excessive abondance d'humidité qui mouille les fibres, occasionne la chûte de l'anus; cet accident arrive aussi à ceux qui ont une pierre dans la vessie, à cause des fréquens efforts qu'ils font pour rendre leur urine. Il sort aussi fort souvent pendant l'opération de la lithotomie, & se retourne comme on retourneroit le doigt d'un gant, à cause des douleurs que soufre le malade dans cette opération.

Le releveur de l'ail, est un petit muscle qui a son attache fixe au fond de l'orbite, dans le voisinage du trou optique, & vient se terminer par un tendon fort large & délié, à la partie supérieure de l'œil, proche la cornée transparente. Son usage est de tirer l'œil en haut; & comme ce mouvement est naturel à l'orgueil, on a donné à ce muscle

le nom de superbe.

Le releveur de l'omoplate, ou le muscle de patience, est un muscle qui relève l'omoplate: il a ses attaches <u>fupérieures aux apophyles transver-</u> ses des quarre vertèbres supérieures du cou, & se termine à l'angle de l'omoplate, ce qui l'a fait aussi nommer angulaire. Le nom de muscle de patience lui a été donné, parcequ'il fait hausser l'épaule, mouvement familier à ceux dont la patience est exercée.

Les releveurs des côtes, sont de petits muscles, dont le nombre est égal à celui des côtes, & qui fervent à les relever dans la respiration. On les appelle plus souvent surcostaux.

RELEVOISON; substantif féminin &

terme de Jurisprudence Coutumie. re. Il significit anciennement une espèce de rachat ou relief qui se payoit de droit commun pour les rotures, auxquelles il y avoit mutation de propriétaire.

Il est parlé des relevoisons comme d'un usage qui étoit alors général, dans le 11° Livre des Etablissemens de Saint Louis, chap. 18, où il est dit, que le Seigneur peut prendre les jouissances du fief de son nouveau vassal, s'il ne traite avec lui du rachat & aussi des relevoisons, mais que nul ne fait relevoisons de bail, c'est-à-dire de garde, ni de douaire, ni de frérage ou

pattage.

Dans la suite, le droit de relevoison ne s'est conservé que dans la Coutume d'Orléans; les cahiers de cette Coutume plus ancienne que celle réformée en 1309, disoient simplement que des censives étant un droit de relevoison, il étoit dû profit pour toutes mutations, ce qui avoit induit quelques-uns à croire que le changement des Seigneurs censuels faisoit ouverture aux relevoisons, & ce fut par cette raison qu'en l'article 116 de la Coutume réformée en 1509, on déclara que les profits n'étoient acquis que pour les mutations précédentes du côté des personnes au nom desquelles le cens étoit payé.

Quand on procéda à la réformation de la derniere Coutume, beaucoup de gens demanderent qu'il fût statué que des censives étant au droit de relevoison, il ne fût dû profit pour mutation arrivée en ligne directe, par succession, dons & legs; mais tout ce qu'ils purent obtenir, fut que l'on arrêta que les femmes n'en payeroient plus pour leur pre-

mier mariage.

Suivant

Suivant la nouvelle Coutume d'Orléans, réformée en 1583, le droit de relevoisons n'a lieu que pour les maisons situées dans la ville, en dedans des anciennes barrières; il est dû pour toute mutation de propriétaire soit par mort, vente, ou autrement.

Il y a relevoisons à plaisir, & celevoisons au denier six, & relevoisons telles que le cens.

Les premieres ont été ainsi appellées parce qu'elles se payoient ad beneplacitum domini, au plaisir & volonté du Seigneur; présentement elles consistent dans les revenus d'une année.

Les relevoisons au denier six sont celles où l'on paye six deniers pour chaque denier de cens.

Celles qu'on appelle de tel cens, telles relevoisons, sont le double du cens à la censive ordinaire.

Il n'est jamais dû qu'une sorte de relevoisons pour chaque mutation; mais on peut stipuler un droit pour une telle sorte de mutation, & un autre droit pour une autre sorte de mutation.

RELIAGE; substantif masculin. Vinctura. Action de relier des cuves, des tonneaux, &c. & l'effet qui résulte de cette action. Le Tonnelier répète le prix du reliage.

RELIE, ÉE, participe passif. Voyez

RELIEF; substantif masculin. Ouvrage de sculpture plus ou moins relevé en bosse. De ceux qui sont de l'épaisseur de toute la chose représentée, on dit, haut relief, ou relief entier. De ceux qui ne sont que de la moitié, on dit, demi-relief; & des autres qui sont encore au-dessous, bas relief. Les arbres ne réussissent guère en bas relief. Ouvrage de Tome XXIV.

relief, de demi-relief. Une frise ornée de bas-reliefs.

RELIEF, se dit aussi en termes de Peinture, pour exprimer l'effet d'une belle distribution de lumière, lorsque les clairs & les ombres sont si bien ménagés que les objets paroissent sortir du plan & avoir un vrai relief quoique tout soit une superficie plate. Le relief de la Peinture n'est qu'apparent.

RELIEF, se dit figurément de l'éclat que certaines choses reçoivent de l'opposition ou du voisinage de quelques autres. La laideur de la suivante donne du relief à la beauté de la mastresse.

Relier, se dit aussi figurément, de l'éclat, de la considération que donne ane dignité, un emploi, une bonne action, &c. La dignité du père donne beaucoup de relief au fils. Quel relief peuvent vous donner les louanges des sois? Un Auteur médiocre croit souvent se donner du relief en critiquant un livre estimé. La victoire que remporta ce Général lui donna un grand relief.

RELIEF, est aussi un terme de Jurisprudence, par lequel on désigne un droit que le vassal paye à son Seigneur à certaines mutations & qui est sixé par la plupart des Coutumes au revenu d'une année. On l'appelle autrement rachat. Voyez ce mot.

On appelle relief d'appel, des lettres qui s'obtiennent dans les petites Chancelleries, par lesquelles il est permis à l'Appelant de faire intimer sa partie adverse sur son appel par le premier Huissier.

Les modèles de lettres de relief d'appel se trouvent dans le Praticien François de Maître Lange; le relief d'un appel comme d'abus ne peut être scellé sans une consultation d'Avocass.

Kkk

ce qui s'appelle A troisième signature, & ainsi de suite jusqu'à la quatrième, cinquième ou sixième signature, si l'étendue de l'ouvrage

Lorsque les feuilles ont été pliées & rangées par ordre de signature les unes sur les autres, le Relieur pour les mettre en état d'occuper moins de place dans la reliure, les bat sur une pierre avec un marteau, dont la tête est grosse & fort unie. De-là elles passent entre les mains des Couseuses, qui y attachent les nerfs: ces nerfs sont des bouts de corde qui sont placés de distance en distance sur le dos du livre, & auxquels les feuilles sont attachées par un fil qui passe dans le milieu du cahier, & qui fait un tour sur chaque nerf. Cette opération se fait à l'aide d'un cousoir, fur lequel on applique les feuilles pour les coudre; les distances qui le trouvent entre les nerfs, s'appelent nervures.

Quand le livre a été cousu, le Relieur le met entre deux ais, dans la presse à rogner, & il coupe uniment l'extrémité des feuilles, (excepté du côté du dos) par le moyen d'un outil nommé couteau à rogner: à mesure que les rognures se détachent, elles tombent dans une espèce de cosse de bois qui est au pied de la presse à rogner, & que l'on nomme l'âne.

Les trois côtés du livre sur lesquels le conteau à rogner a exercé son action, s'appellent la tranche. Quand elle est achevée on prend des cartons de grandeur convenable, & après les avoir battus sur la pierre pour leur donner plus de fermeté, on en attache un de chaque côté du livre, par le moyen des nerfs dont on sait passer chaque bout dans trois trous percés en triangle sur le bord du carton; cette opération s'appelle passer en carton; ensuite on rabaisse le carton, c'est-à-dire, qu'on le coupe tout au tour à une certaine distance de la tranche du livre, que l'on endosse ensuite avec du parchemin collé de colle de farine par - desfous: cette opération s'appelle passer en parchemin.

Quand elle est faite on soësse le livre; ce qui consiste à attacher aux deux extrémités sur la tranche & tout près du dos un petit rouleau de papier orné de sil ou de soie de diverses couleurs, ou même d'or & d'argent. Ce petit rouleau qu'on appelle tranchesse, ser à donner de l'appui au cuir ou à l'étosse dont on couvre le livre, & qui en cet endroit ne porte point sur le caston, & il y sait en même temps une espèce d'ornement. C'est aussi sur le tranchesse qu'un nomme senet.

Enfin, avant de couvrir le livre, on lui donne encore deux façons: l'une s'appelle faire le mords; elle consiste à abattre un peu les quatre angles du carton en-dedans & vers le dos du livre, pour le rendre plus facile à ouvrir: l'autre consiste à peindre la tranche de telle couleur que l'on veut, & à la dorrer s'il y a lieu. Nous allons expliquer de quelle manière se fait cette dorure.

Pour dorer un livre sur tranche, soit que cette tranche soit peinte, soit qu'elle ne le soit pas, on commence par le mettre à la presse entre deux ais, où il est fortement serré, & ensuite on applique sur cette tranche de la glaire d'œuf qu'on y étend par le moyen d'un

= = 3

· · = .

.: -\_\_

-: : :

.=. 2:

- --

∴ L x

二上元:

.... 🕏 🖫

....

1 :: 43

: 1 ==

-

: 22 3C

: 225

JN:3I

A CEE

or area:

De lags.

OHE OF CH

H CHOUS!

me, ku

espèce de

rrancheh

han qu'a

at de cor

encor: :

1 32. 1

Tt 11

**433** :

た. エ

\_\_\_

===

Ξ.

pinceau: quand la glaire est bien étendue, on racle la tranche pour l'unir parfaitement, & enlever toutes les petites inégalités qui restent quelquefois après la rognure; on y applique ensuite l'assiette, qui est une composition semblable à celle dont se servent les Doreurs en détrempe; lorsqu'elle est sustifamment sèche, on y passe légérement du blanc d'œuf battu, & enfin on met sur la tranche les feuilles d'or, & on les y applique par le moyen d'une brosse de poil de petit gris; après quoi sans tirer le livre de la presse, on fait sécher la tranche au feu, & en dernier lieu on lui donne le poli par le moyen d'un brunissoir.

Le livre est alors en état de recevoir la couverture qu'on lui deltine: si elle est de maroquin ou de vélin, leRelieur n'a pas d'autre façon à y faire, que de la tailler de la grandeur convenable, & ensuite de la parer, c'est-à-dire, l'amincir par les bords du côté qu'elle doit s'appliquer sur le carton, ce qui s'exécute avec une espèce de tranchoir à lame plus platte & plus courte que celui des Cordonniers, & qui se nomme couteau à parer. Si au contraire la peau dont on veut couvrir le livre, est un cuir de veau, comme il arrive le plus ordinairement, le Relieur a plusieurs façons à lui

Pour donner à ces peaux tout l'uni & toute la propreté nécessaires, le Relieur commence par les bien imbiber d'eau, ensuite il les met sur le chevalet, & il les ratisse avec un couteau de fer à deux manches de bois, & dont le tranchant est un peu émoussé. Quand la peau de veau est devenue bien unie par cette opération, le Relieur sans al-

donner avant de l'employer.

tendre qu'elle soit sèche, la débite avec de grands ciseaux, en carrés de grandeur convenable pour les livres qu'il doit couvrir; il prend un de ces carrés, & après l'avoir enduit de colle d'amidon, il l'applique & l'étend sur le dehors du carton; ensuite il ouvre & échancre la peau aux quatre angles du carton, & la replie en-dedans par les bords, qui pour s'appliquer plus commodément, ont été amincis comme nous l'avons dit.

Après cela on *fouette* le livre, opération qui a tité son nom de la corde à fouet qu'on emploie pour le serrer fortement entre deux ais, nommés aussi par cette raison, ais à fouetter. Le but de cette manœuvre est de faire appliquer bien exactement la couverture sur toutes les parties du livre; on doitavoir grand soin, sur-tout, de faire approcher la corde à fouet le plus près de chaque nerf, qu'il est possible, afin de bien former les nervures. Le Relieur se sert d'une perite pince de fer pour appliquer bien exactement la ficelle contre le nerf, & sa main droite est garnie d'un morceau de cuir, pour pouvoir tirer cette ficelle avec force sans se blesser. Le livre fouetté se met en presse pendant un certain temps; on le bat encore par Ion côté plat avec le marteau; on colle les gardes qui sont de petits morceaux de parchemin placés de chaque côté des tranchesils, & qui se collent sur le carton, & enfin pardellus les gardes, on colle un morceau de papier marbré ou doré.

Si l'on veut mathrer la couverture, on fait cette opération avec une petite brosse trempée dans du noir, & avec laquelle on donne des touches vagues & variées pour imiter les veines du marbre. Quelquefois on se contente de semer de petites taches sur la couverture, en frappant légèrement le manche de la brosse sur un bâton que l'on tient de la main gauche.

Quand la marbrure est sèche, on la glaire deux fois avec le blanc d'œuf, & ensuite on donne le lustre en lissant la couverture avec le fer à polir que l'on y passe à chaud. Cet instrument est de fer poli emmanché de bois; on traite de même la tranche du livre, lorsquelle a été simplement peinte ou marbrée sans dorure.

Pour les livres en maroquin, il n'y a de différence à observer pour couvrir, que de coller moins gras, parceque si la colle pénérroit le maroquin & venoit à en humecter la superficie, elle en gâteroit la couleur.

Pour couvrir en chagrin, on pare la peau le plus mince qu'il est possible, & comme elle manque de souplesse, on l'amollit dans de l'eau tiède, on colle cette peau au carton avec de la colle forte, & non point avec de la colle d'amidon ou de farine, & l'on a grande attention de ne pas gâter le grain du chagrin. Quand la couverture est sèche, on la noircit avec un mélange de noix de galle & de couperose verte à trois ou quatre reprises; on la laisse sécher; on la frotte à force avec une vergette très-rude, & après y avoir passé quelques traits de cire blanche, on frotte de nouveau jusqu'à ce que la couverture soit bien lustrée.

Les armoiries, les fleurons, les filets, & autres ornemens de dorure que l'on met sur la couverture des livres, s'exécutent avec des outils nommés petits-fers, gravés en relief, & qui sont de deux sor-

tes: les uns qui servent pour les lettres, les points, les roses, les Heurons, &c. sont en forme de poinçons, & font leur empreinte en les appuyant à plat. Les autres qui servent pour les filets, les broderies, les dentelles, &c. sont de petits cylindres roulans au tour d'un axe de fer, monté entre deux branches aussi de fer qui se rapprochent par le haut, & sont reçus dans un manche de bois; ces cylindres font leur empreinte en les faisant rouler de la main droite le long d'une règle de fer que l'on tient de la main gauche.

Pour dorer, soit avec les poincons, soit avec les cylindres, on commence par glairer légèrement l'endroit que l'on veut dorer; lorsque la glaire est à demi sèche, on applique les feuilles d'or taillées de la grandeur nécessaire, & on y passe ensuite les fers qu'on a fait chauffer au degré convenable. C'est avec les poinçons que l'on marque les titres des livres dans la seconde nervure à compter d'en haut, & les numeros des tomes dans la nervure d'au-dessous; si les livres sont reliés en veau, ces titres & ces numeros se mettent ordinairement sur des pièces de maroquin collées dans les nervures dont nous venons de parler.

L'Art de la Reliûre est aussi ancien que celui de l'Imprimerie; mais ce n'est que sur la fin du siècle dernier, que cette Profession a été érigée en Corps de Jurande & en Maîtrise Particulière, par Édit du mois d'Août 1686. Jusqu'alors les Relieurs avoient été du Corps de la Librairie, ou pour mieux dire les Libraires étoient en même temps Relieurs.

Par les Statuts qui ont été donnés aux Relieurs-Doreurs de livres,

Communauté est fixé à quatre, dont deux sont élus chaque année; l'apprentissage est de trois ans, & le compagnonage d'une année seulement, mais les compagnons ne peu- vent être reçus Maîtres avant l'âge de vingt ans.

Les fils de Maîtres & les compagnons qui épousent des filles ou des veuves de Maîtres, peuvent être reçus en tout temps à leur première requisition; mais on ne peut recevoir au'un seul Maître par an du nombre des autres compagnons.

Il est défendu aux Maîtres Reliers-Doreurs de livres, d'avoir chez eux ou de relier aucun livre détendu ou contrefait. Cette Communauté est composée d'environ deux cens Maîtres.

RELIGIEUSEMENT; adverbe. Religiosé. Exactement, scrupuleulement, ponctuellement. Garder religieusement le secret. Observer religieusement la loi.

RELIGIEUX, EUSE; a ljectif. Religiosus. Qui appartient à la Religion. En ce sens, il n'a guère d'usage qu'en ces phrases. Culte religieux. Cérémonies religieuses.

Religieux, signifie aussi, pieux, qui vit selon les règles de la Religion, qui est conforme à la Religion. En ce sens, il ne se dit que par rapport à la Religion Chrétienne. Des gens Sages & religieux. Mener une vie religieuse & sainte.

RELIGIEUX, signifie quelquefois exact, ponctuel. Un Prince doit être religieux observateur de sa parole. Il fut religieux à garder le secret qu'on lui avoit confié.

Religieux, signisse aussi ce qui appartient à un Ordre Régulier. Il y a dans cette Ville plusieurs Maisons Religienses de l'un & l'autre sexe.

le nombre des Jurés Gardes de cette | RELIGIEUX, RELIGIEUSE, se dit aussi substantivement des personnes qui sont obligées par des vœux à suivre une certaine Règle autorisée par l'Eglise.

On n'acquiert l'état de Religieux que par la Profession Religieuse, c'est à-dire en faisant des vœux solennels, tels que la Règle de l'Ordre les demande.

La Profession d'un Religieux pour être valable, doit être précédée d'une année de Noviciat ou probation.

L'âge fixé par les Canons & par les Ordonnances, pour entrer en religion, étoit autrefois de seize ans accomplis, mais par l'Edit du Roi du mois de Mars 1768, cet âge a été fixé à 21 ans accomplis pour les hommes, & à 18 pour les filles.

Il faut d'ailleurs pour la Profession des filles, que la Supérieures avertisse un mois auparavant l'Evêque, ou en son absence, le Grand-Vicaire ou le Supérieur Régulier pour les Monastères qui sont en Congrégation, afin que l'on puisse examiner si celle qui veut faire Profession est réellement dans les dispolitions convenables.

Les enfans ne peuvent entrer en religion sans le consentement de leurs pères & mères; cependant si étant parvenu à un âge mur, comme de 25 ans, ils persistoient dans leur résolution de se consacrer à Dieu, les parens ne pourroient les en empêcher.

Il est défendu en général de rien recevoir des Religieux & Religieuses pour leur entrée en religion : cela reçoit néanmoins quelques exceptions par rapport aux Religieufes. Voyez DOT DES RELIGIEUSES.

Les Religieux sont morts civilement du moment de leur Profession, & conséquemment sont incapables de tous effets civils; ils ne succèdent point à leurs parens; & personne ne leur succède; ils peuvent seulement recevoir de modi-

ques pensions viagères.

Le pécule qu'un Religieux acquiert par son industrie, ou par les libéralités de ses parens, ou des épargnes d'un Bénésice régulier, appartient après lui au Monastère, en payant les dettes; mais si le Religieux avoit un Bénésice-Cure, son pécule appartient aux pauvres de la Paroisse.

Un Religieux qui quitte l'habit encourt par ce seul fait, une excom-

munication majeure.

Le Pape peut seul accorder à un Religieux sa translation d'un ordre dans un autre, soit pour passer dans un Ordre plus austère, soit dans un Ordre plus mitigé quand la délicatesse de son rempérament ne lui permet pas d'observer la Règle, dans laquelle il s'est engagé. Il faut que le bref de translation soit émané de la Daterie, & non de la Pénitencerie.

Celui dont la profession est nulle, peut réclamer contre ses vœux dans les cinq ans du jour de sa profession; il faut du moins qu'il ait fait ses protestations dans le temps.

Quelquefois le Pape relève du laps de cinq ans; mais pour que cette dispense ne soit pas abusive, il faut que le Religieux n'ait pas eu la liberté d'agir dans les cinq ans,

On tient pour maxime en France que les Généraux & autres supérieurs d'Ordre qui résident en pays étranger, ne peuvent faire aucun acte ni exercice de juridiction sur les Monastères de France, pour tout ce qui ne concerne pas la discipline intérieure & ordinaire, sans le consentement du Roi, porté par lettres - patentes enregistrées dans ses Cours.

Cette maxime est fondée sur les droits inaliénables que le Roi a sur ses sujets, & réciproquement sur le droit que ses sujets ont à sa protection.

C'est par cette raison que les Généraux & supérieurs d'Ordre résidens en pays étrangers, doivent donner des Religieux regnicoles, pour les représenter en entier, & exercer leur autorité en France.

RELIGION; substantif séminin. Religio. La croyance que l'on a de la Divinité, & le culte qu'on lui

rend en conséquence.

On distingue quatre religions principales qui partagent sout le monde; le Christianisme, le Mahométisme, le Judaïsme & l'Idolatrie.

Le Christianisme est répandu dans les quatre parties de l'Univers, mais plus particulièrement en Europe. Il comprend la religion Catholique, le Schisme grec & les différentes sectes des Hérétiques. La religion Catholique est la dominante en Italie, en Espagne, en Portugal, en France, en Pologne, dans plusieurs Etats d'Allemagne, & dans cinq Cantons Suisses. La religion Grecque n'est deminante qu'en Moscovie, parceque c'est le seul pays où elle foit la religion du Maître. Partout ailleurs les Grecs sont mêlés avec les Mahométans, & leur sont soumis. La religion Luthérienne est particulièrement répandue dans la Suède, dans le Danemark & dans la plus grande partie de l'Allemagne. Le Calvinisme règne à Genève, dans les états de la République de Hollande, dans un grand nombre de Cantons Suisles, & dans plusieurs états de l'Aljemagne, lemagne. On voit plusieurs Anabapcittes dans la République de Hollande, & l'Arianisme subsiste encore dans la Hongrie. Ce royaume est aussi plein de Catholiques & de Luthériens. Les peuples de la Transylvanie sont la plûpart Luthériens. Il y a parmi eux peu de Catholiques. L'Angleterre, l'Écosse & l'Irlande suivent la religion Anglicane. Les peuples de l'Europe que nous venons de nommer, ont porté leur religion dans les pays qu'ils possèdent dans les autres parties du monde.

Le Mahométisme est après le Christianisme, la religion la plus étendue. Il est divisé en deux sectes : celle d'Aboubekre ou des Sunnis que suivent les Turcs; celle d'Ali ou des Shiites qui domine chez les Persans.

Le Judaisme n'est aujourd'hui qu'une secte méprisable que plusieurs Souverains ont proscrite, & que les autres tolèrent.

L'idolatrie inconnue dans l'Europe, étend son empire sur plusieurs vastes royaumes de l'Asie, de l'Afrique & de l'Amérique.

Anciennement dans l'île de Ternate, il n'étoit permis à qui que ce fût, pas même aux Prêtres, de parler de religion. Il n'y avoit qu'un seul temple. Une loi expresse défendoit qu'il y en eût deux. On n'y voyoit ni autel, ni statues, ni images. Cent Prêtres qui jouissoient d'un revenu considérable, desservoient ce temple. Ils ne chantoient ni ne parloient; mais dans un morne silence ils montroient avec le doigt une pyramide sur laquelle étoientécrits ces mots : « mortels, » adorez Dieu; aimez vos frères, » & rendez-vous utiles à la patrie ».

On appelle en France, religion Tome XXIV.

Prétendue Réformée, la croyance des Calvinistes. Il est de la religion Prétendue Résormée. Quelquesois même on dit absolument, qu'une personne est de la religion; pour dire, qu'elle est de la croyance des Calvinistes. Sa semme est de la religion.

Religion, se prend quelquesois simplement pour soi, croyance. Il a toujours eu de la religion, même dans le temps de ses dérèglemens.

RELIGION, se dit aussi en parlant de quelqu'un qui a des mœurs conformes à la religion. Ce sont des gens sans religion.

RELIGION, se dit encore de l'état des personnes engagées par des vœux à suivre une certaine règle autorisée par l'Église. Cette Abbesse a vingt-cinq ans de religion. Ce Moine quitta son habit de religion.

On dit, mettre une fille en religion; pour dire, la faire Religieuse.

RELIGION, se dit absolument de l'Ordre de Malte. Ce Chevalier a servi tant d'années la Religion. Les galères de la Religion.

RELIGION, se dit encore en plusieurs phrases où il a des significations disserentes. Ainsi on dit, se faire une religion de quelque chose, s'en faire un point de religion; pour dire, s'en faire une obligation indispensable. Il se fait une religion de tenir sa parole. Il se fait un point de religion de ne révéler jamais un secret qui lui a été consié.

On dit, violer la religion du serment; pour dire, manquer à son serment, se parjurer.

On dit, surprendre la religion du Prince, la religion des Juges, la religion de la Cour; pour dire, surprendre la bonté, la justice du par de faux exposés.

Différences relatives entre reli-

gion, piété, dévotion.

Le mot de religion n'est pas pris ici dans un sens objectif, qui signifie le culte que nous devons à la Divinité, & le tribut de dépendance que nous lui rendons; mais dans un sens formel qui marque une qualité de l'ame & une dispofition de cœur à l'égard de Dieu: ce n'est que dans ce seul sens qu'il est synonyme avec les deux autres, & cette disposition fait simplement qu'on ne manque point à ce qu'on doit à l'Etre suprême. La piésé fait qu'on s'en acquitte avec plus de respect & plus de zèle. La dévotion ajoute un extérieur plus composé.

C'est assez pour une personne du monde d'avoir de la religion; la piété convient aux personnes qui se piquent de vertu; la dévotion est le partage des gens entièrement

La religion est plus dans le cœur qu'elle ne paroît au-dehors. La piété est dans le cœur & paroît au dehors. La dévotion paroît quelquefois au-dehors sans être dans le

Où il n'y a point de probité, il n'y a point de religion. Qui manque de respect pour les temples, manque de piété. Point de dévotion sans attachement au culte des autels.

La première syllabe est très-brève, & les autres brèves au singulier, mais la dernière syllabe est longue

au pluriel.

RELIGIONNAIRE; substantif masculin. Celui qui fait profession de l la Religion prétendue réformée. · Après la révocation de l'Edit de Nanres, la plupart des Religionnaires François passèrent chez l'étranger.. \*

Prince, des Juges, &c. les tromper | RELIMER; verbe actif de la première coujugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Limer de nouveau. Cette clef est mal limée, ik faut la relimer.

> RELIMER, se dit aussi des ouvrages d'esprit. Ce poëme n'est pas mauvais, mais il seroit à propos que l'auteur le

relimât.

RELIQUAIRE; substantif masculin-Sorte de boîte, de coffre, de cadre, &c. où l'on enchâsse des reliques. Un reliquaire d'argent. Un reliquaire de cristal. Porter un reliquaire fur soi.

La première syllabe est brève; la seconde brève, la troissème longue, & la quatrième très brève.

RELIQUAT; substantif masculin. Terme de Palais & de négoce. Il se dit de ce qui relte dû par un comptable, après que son compte est arrêté.

Suivant l'article 1 du titre 29 de l'Ordonnance de 1667, de la reddition des comptes, tous tuteurs, protuteurs, curateurs, fermiers judiciaires, fequestres, gardiens & autres qui ont administré le biend'autrui, sont réputés comptables, encore que leur compte soit clos & arrêté, jusqu'à ce qu'ils aient payé le reliquat s'il en est du, & remistoutes les pièces justificatives.

RELIQUATAIRE, fubstantif masculin. Celui qui après son compte rendu, doit quelque chose de reste. Son tuteur est reliquataire de dix mille

francs.

RELIQUE; substantif séminin. Ce qui reste d'un Saint après sa mort, foit le corps entier, soit une partie du corps.

Il se dit aussi de tout the qui nous reste des instrumens de la passion de Jésus-Christ & de celle des Martyrs, & généralement de tout ce qui a servi à l'usage des Saints, comme leurs habits, leurs ornemens sa-

.cordotaux , &c.

La vénération qu'on a pour les reliques dans l'Église Catholique, est fort ancienne: les premiers sidelles s'approchoient des Martyrs tandis qu'on les tourmentoit, pour recueillir avec des linges ou des éponges le sang qui couloit de seurs plaies, & le conserver dans des fioles qu'ils mettoient dans les sépulcres. On fit mourir sept femmes qui avoient ainfi ramassé les gouttes du sang de Saint Blaise; & quand Saint Cyprien eut la tête tranchée, les fidelles avoient étendu des linges autour de lui pour recevoir son sang. Ils n'étoient pas moins curieux d'enlever les corps des Martyrs & d'en recueillir les restes; car souvent il ne restoit que des os ou des cendres, comme quand ils avoient été brûlés ou dévorés par les bêtes; & de là est venu le nom de reliques. Ils n'épargnoient point la dépense pour les racheter des mains des bourreaux & les ensevelir honorablement : souvent même il leur en coutoit la vie. Il y en a qui ont fouffert le martyre pour avoir baisé les corps des Martyrs, ou pour les avoir ensevelis. Il y en a eu de jetés dans les cloaques d'où ils avoient tiré les corps Saints. On fit mourir Saint Thédore l'Hôtellier, pour avoir retiré les corps de sept vierges d'un étang où on les avoit noyées. Les disciples de Saint Ignace portèrent ses reliques de Rome à Antioche. Ce soin des reliques étoit la cause de l'acharnement des païens à dissiper les corps' des Martyrs après leur mort; joint à cela qu'ils croyoient diminuer par la l'espérance de la résurrection. » Vous vous flattez, disoient-ile,

w que vos corps demeureront jus-» qu'au jour que vous croyez les » reprendre, & vous esperez qu'ils a seront embaumés & conservés » dans des étoffes, précieuses par » les femmes que vous avez infa-» tuées de vos rêveries; nous y » donnerons bon ordre. » Ils les faisoient donc manger aux bêtes; ils les méloient avec des corps de Gladiateurs ou autres criminels; ils les jetoient dans l'eau attachés à de grosses pierres; ils les brûloient & jetoient les cendres aux vents; mais malgré toutes leurs précautions il y eut un grand nombre de

reliques conservées.

Dans la suite la dévotion aux reliques eut le fort de toutes les autres. Il s'y glissa un grand nombre d'abus; l'envie d'avoir des reliques en a souvent fait supposer de faustes. Plusieurs Eglises se sont vantées d'avoir la tête ou quelque autre membre du même Saint. Elles ont rapporté des miracles opérés par la relique qu'elles prétendoient posséder, quoiqu'il fût évident qu'elle ne se trouvoit que dans une Eglise, & que les miracles opérés dans les autres étoient ou supposés, ou opérés par la foi. Quelquefois on a poussé l'indiscrétion jusqu'à donner pour de véritables reliques des choses qu'on ne pouvoit pas raisonnablement avoir vées. On a beaucoup contribué à diminuer la vénération dûe aux reliques, en les multipliant si prodigieusement, qu'il étoit presque impossible à un homme sensé de ne pas croire que plusieurs étoient supposées. C'est particulièrement à Rome que l'on trouve une quantité surprenante de reliques. La terre même de cette ville imbibée, & comme le dit un auteur Italien,

enivrée du sang des Martyrs, est par élle-même une relique dont le Pape fait des présens aux étrangers.

La ville d'Aix - la - Chapelle est ausli fort riche en reliques. On montre aux fidelles tous les sept ans, celles qui sont dans l'Eglise de Notre-Dame; & l'exhibition de chaque relique est accompagnée d'une proclamation. Par exemple, s'il s'agit de montrer la tête & le bras droit de Saint Corneille, la proclamation le fait ainsi : » on vous mon-» trera la tête & le bras droit de » Saint Corneille par l'intercession » duquel Notre-Seigneur veuille » vous préserver du mal caduc, & » après cette vie vons donner le » Royaume éternel » Pater noster, ave Maria, credo.

C'étoit autrefois un usage assez commun de porter sur soi des reliques; & plusieurs Saints l'ont pratiqué, entr'autres, saint Charles Borromée qui portoit au cou une dent de Sainte Sabine. Les Rois & les Généraux, en faisoient aussi porter à la tête des armées; mais c'étoit principalement dans les calamités publiques qu'on en imploroit le secours. On les portoit alors en procession avec beaucoup de solennité; & c'est encore aujourd'hui la coutume.

L'invention de la Sainte Croix par Sainte Hélène, est l'époque de la grande réputation des reliques. Tout le monde voulut avoir un morceau de ce bois sacréqui par un prodige étonnant, sembla se multiplier pour satisfaire aux pieux désirs des sidelles.

Sans prétendre faire aucune comparaison entre la superstition païenne & les pieuses pratiques de l'Église Catholique, nous placerons aci quelques traits du respect des peuples idolâtres pour les restes des Héros de leur religion.

Les Athéniens recueillirent avec un soin extrême les os de Thésée, & lui rendirent les plus grands honneurs.

Les Chinois ont dans leurs temples des reliques de leurs prétendus Saints. Ils conservent dans la pagode de Nantua le corps d'un certain Lessu mort depuis huit cens ans, avec la réputation d'un Saint. Ce corps est exposé à la vénération des peuples, & environné d'un grand nombre de bougies. On accourt à l'envi, des pays les plus éloignés,

pour le visiter.

Dom Constantin de Bragance, Vice Roi de Goa, s'étant emparé en 1560 de Jafanapatan, une des villes de Ceylan, y trouva une relique fameule que tous les Habitans des côtes voisines venoient adorer avec beaucoup de dévotion. Les Princes des pays d'alentour lui envoyoient de riches présens, & principalement le Roi de Pégu qui se distinguoit par un zèle particulier pour l'honneur de la relique. Cependant cette relique si fêtée n'étoit autre chose qu'une dent de singe blanc que les Habitans croyoient être celle d'un de leurs Dieux nommé Hanimant, qui avoit autrefois pris la sorme d'un singe. Le Roi de Pégu ne fut pas plutôt informe que cette vénérable dent étoit tombée entre les mains du Vice-Roi de Goa, qu'il la lui envoya demandet, offrant de lui payer trois cent mille ducats. Les Portugais délibérèrent s'ils devoient accepter cette proposition. Les plus graves personnages de l'assemblée représentèrent qu'il scroit indécent à des Chrétiens de contribuer pour un vil intérêt , à la propagation d'une si honteuse idolatrie. Cet avis l'emporta, & Dom Constantin, après avoir fait piler la dent dans un mortier en présence de tout le monde, la fit jeter au feu. Cependant malgré toutes ces précautions, le culte de la dent ne fut pas aboli. Quatre ans après, les Astrologues du Roi de Pégu lui annoncèrent qu'il devoit épouser la fille du Roi de Colombo, pays de l'île de Ceylan. Le Monarque en conséquence, en fit faire la proposition; mais il y avoit un très grand obstacle à ce mariage, c'est que le Roi de Colombo n'avoit point de fille. Cependant, pour ne pas refuser le Roi de Pégu, ou plutôt pour le tromper, il résolut de lui donner pour éponse la fille de fon Chambellan qu'il aimoit, & faisoit élever comme sa propre fille. A cette fourberie il en joignit une autre non moins considérable. Il donna pour dot à la nouvelle mariée une dent de singe, & persuada aux Ambassadeurs du Roi de Pégu, que c'étoit la même que les Portugais avoient enlevée à Jafanapatan. Le Roi se laissa tromper austi aisément que ses Ambassadeurs, & reçut avec des honneurs extraordinaires la fausse Princesse & la prétendue relique. Que lque temps après le Roi de Candi, dans la même île de Ceylan, ayant appris la fourberie da Roi de Colombo, en instruisit celui de Pégu, offrant de lui donner en mariage sa fille avec la véritable dent dont il se prétendoit seul possesseur; mais le Roi de Pégu trop fier pour avouer qu'il avoit été trompé, rejeta la proposition du Roi de Candi, & persista dans fon erreur.

On voit sur la route de Yédo, capitale du Japon, auprès d'un lac nommé Fakone, un petit Temple

où l'on conserve un grand nombre de reliques; ce sont des sabres, des cimeterres dont se sont servi autrefois les Camis ou Héros Japonois. On y remarque l'habit miraculeux d'un ange par le moyen duquel il s'élevoit dans les airs avec la rapidité d'un oiseau. Le peigne de Joritomo, premier Empereur séculier du Japon, a aussi trouvé place parmi ces reliques.

On dit proverbialement d'une personne qui garde curieusement quelque chose, qu'elle le garde comme une relique, qu'elle en veut saire

une relique.

Reliques, au pluriel, se prend quelques dans le style sublime, & ordinairement avec une épithète, pour les restes de quelque chose de grand. Ces monumens sont de superbes reliques de la magnificence romaine. Les tristes reliques de sa fortune.

La première syllabe est très brève, la seconde brève, & la troisième très-brève.

RELIRE; verbe actif irrégulier de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme Lire. Relegere. Lire une seconde sois. Le Notaire qui reçoit un testament, doit déclarer qu'il en a lu & relu chaque article au testateur.

RELIÛRE; substantif féminin. L'ouvrage d'un Relieur, & la manière dont un livre est relié. La reliûre en veau d'un volume in-4° coûte ordinairement quarante sous. Des reliûres en maroquin.

La première syllabe est tres-brève, la seconde brève, la troissème longue, & la quatrième très-brève.

RÉLOCATION; substantif féminin & terme de Jurisprudence qui signifie en général l'acte par lequel on retoue une chose à quelqu'an. Ce terme de relocation peut s'appliquer en plusieurs cas; savoir,

1º. Lorsque le propriétaire d'une chose la loue de nouveau à celui au-

quel il l'avoit déjà louée.

2º. Lorsqu'un principal locataire reloue à d'autres, c'est-à-dire, sous-loue ce qu'il tient lui-même à

loyer.

39. Le sens le plus ordinaire dans lequel on prend le terme de relocation, c'est en matière de contrats pignoratifs mêlés de vente, dont la relocation ou reconduction est le principal caractère. Le débiteur vend à son créancier un héritage pour l'argent qu'il lui doit, avec faculté perpétuelle de rachat & cependant, pour ne point déposséder le vendeur, l'acheteur lui fait une relocation de ce même héritage, moyennant tant de loyer par an, lequel loyer tient lieu au créancier des intérêts de son principal, c'est ce que l'on appelle relocation ou réconduction.

Lorsque la faculté de rachat stipulée par un tel contrat, est sixée à un certain temps, à l'expiration du terme on ne manque pas de la proroger, ainsi que la relocation.

RELOGER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Retourner au logis qu'on avoit quitté. Il va reloger dans la maison qu'il occupoit il y a deux ans.

RELOUER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Louer une seconde sois. Votre bail est fini, mais se vous voulez relouer cette terre, je

vous la relouerai.

RELOUER, signisse aussi louer une partie de ce que l'on a pris à bail. J'ai loué la maison entière, mais j'en ai reloué une partie à monstrère.

RELUIRE; verbe neutre irrégulier de l

la quatrième conjugaison, lequel se conjugue comme Luire. Relucere. Luire par réslexion. Tous les corps dont la surface est polie, reluisent, parcequ'ils résléchissent la lumière. Les diamans ont la propriété de reluire. Tout reluit dans cette maison, parceque tout y est bien entretenu, bien frotté.

On dit proverbialement & figurément, tout ce qui reluit n'est pas or; pour dire, que souvent les apparences sont trompeuses, & que ce qui a le plus d'éclat n'est pas toujours le plus solide. Il habite une belle maison, mais tout ce qui reluit n'est pas or.

RELUIRE, signifie figurément paroître avec éclat. On vit reluire en lui la

gloire de ses ancêtres.

RELUISANT, ANTE; adjectif. Relucens. Qui reluit. L'acier bien poli est le plus reluisant de tous les métaux. Un satin reluisant. Des armes reluisantes.

On dir d'une personne fardée, qu''elle a le visage tout reluisant de

fard.

RELUQUE, EE; participe passif.

Voyez Reluquer.

RELUQUER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Terme du style familier. Regarder d'une manière affectée du coin de l'œil. Elle l'a bien reluqué tandis qu'il dansoit.

RELUSTRER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Lustrer de nouveau, rendre le lustre. Relustrer un habit. Relustrer un chapeau. Relustrer des bas de soie.

REMÂCHÉ, ÉE; participe passif.

Voy. Remacher.

REMÂCHER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Remandere. Mâcher une seconde fois. Les bœufs, les vaches & les animaux qui ruminent, remâchent ce qu'ils ont déjà mâché.

Remacher, signisie signifie figurément & fadans son esprit. Il faut remâcher longtemps une pensée, pour parvenir à la

mettre dans tout son jour.

REMAÇONNER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Réparer par le moyen d'un Maçon. Il y a plusieurs endroits dans ce mur qu'il faut remagonner.

REMALARD; bourg de France dans le Perche, à cinq lieues, est, de

Mortagne.

REMANDER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Kerum mandare. Mander de nouveau. Je vais lui remander une chose que je lui ai déjà mandée le mois passé.

REMANGER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Iterum manducare. Recommencer à manger. A peine a-t-il cessé de manger,

qu'il voudroit remanger.

REMANIE, EE; participe passif. Voy. REMANIER.

REMANIEMENT, substantif mascuin. Action de remanier, ou l'effet de cette action. Le remaniement de la

converture d'une maison.

REMANIEMENT, en termes d'Imprimerie, se die lorsqu'on change des pages composées, de petit en grand, de grand en petit, Il signifie aussi le travail que fait le composteur quand les changemens & les corrections qu'un auteur a faits fur une épreuve, obligent de remanier toutes les lignes d'une page, d'une forme, e.

REMANIER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Iterùm contrectare. Manier de nouveau. On a tant manié & remanié ce satin, qu'on ľa gât**é.** 

milièrement, repasser plusieurs fois REMANIER, se dit aussi de certains ouvrages, & fignifie les raccommoder, les changer, les refaire. On remanie le pavé de cette rue. Il a fallu remanier cette feuille à cause des six lignes que l'auteur en a fait supprimer. On remanie cet ouvrage pour le faire paroître in-4° & in-folio en même temps.

> REMANIER, se dit figurément des ouvrages d'esprit. Cette pièce est meilleure depuis que l'auteur en a remanié le dernier acte. Il y a de belles idées dans ce discours, mais il faut le rema-

nier pour qu'il réussisse.

REMANOIR, REMANSURER; vieux mots qui significient autrefois de-

meurer.

REMARCHANDER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Pretium mercis denud expetere. Marchander de nouveau. Il avoit dit qu'il ne vouloit plus acheter ce cheval, mais il le remarchande encore.

REMARCHER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Marcher de nouveau. Sa maladie luz avoit ôté l'usage des jambes; mais il commence à remarcher.

REMARIE, ÉE; participe passif.

Voyez REMARIER.

REMARIER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Marier une seconde fois. On voudroit le remarier avec une petite cousine de sa première femme.

Il s'emploie le plus souvent avec le pronous personnel, & signifie passet à de secondes noces. Il ne veut pas se remarier. On dit qu'elle se remarie.

REMARQUABLE; adjectif des deux genres. Notabilis. Qui se fait remarquer, qui est digne d'être remarqué. Il se dit tant en bien qu'en mal. C'est une action remarquable. Un phénomène remarquable. Il commit une faute remarquable. Il s'est rendu remarquable par ses exploits. Il y a dans cet ouvrage plusieurs morceaux remarquables.

REMARQUE; substantif séminin. Observatio. Observation. Vaugelas & le Père Bouhours ont fait des remarques sur la langue françoise. Il a fait réimprimer cet ouvrage avec des remarques curieuses. C'est un évé

nement digne de remarque.

Voyez Note, pour les différences relatives qui en distinguent remarque, &c.

REMARQUÉ, ÉE; participe passif.

Voyer REMARQUER.

REMARQUER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Marquer une seconde fois. Ces moutons étoient marqués, mais le Marchand qui les

a achetés les a remarqués.

REMARQUER, signifie aussi observer quelque chose, faire attention à quelque chose. On a remarqué ces vers comme les meilleurs de l'ouvrage. Avez vous remarqué l'éclipse de lune du mois dernier. Les Astronomes s'occupent à remarquer les mouvemens des corps célestes. Remarquer des défauts dans une pièce de théâtre, dans un livre. Les voyageurs remarquent ce qui leur paroît singulier & extraordinaire.

REMARQUER, signifie aussi quelquefois distinguer. On remarquo le coupable à l'air de son visage. Elle se fait remarquer par ses grâces & par la noblesse de son port. On remarqua ce Prince à l'ardeur avec laquelle il combattoit.

Différences relatives entre re-

marquer & observer.

On remarque les choses par attention, pour s'en ressouvenir. On les observe par examen pour en juger.

Le voyageur remarque ce qui le frappe le plus. L'espion observe les démarches qu'il croit de consé-

quence.

Le Général doit remarquer ceux qui se distinguent dans ses troupes, & observer les mouvemens de l'ennemi.

On peut observer pour remarquer, mais l'usage ne permet pas de re-

tourner la phrase.

Ceux qui observent la conduite des autres pour en remarquer les fautes, le font ordinairement pour avoir le plaisir de censurer, plutôt que pour apprendre à rectifier leur propre conduite.

Lorsqu'on parle de soi, on s'observe, & l'on se fait remarquer.

Les femmes ne s'observent plus tant qu'autrefois; leur indiscrétion va de pair avec celle des hommes. Ellesaiment mieux se faireremarquer par seurs foiblesses, que de n'être point sètées par la renommée.

REMARQUEUR; substantif masculin. Il ne se dit que par mépris d'un faiseur de remarques.

REMARQUEUR, signifie aussi en termes de chasse, quelqu'un qu'on mène à la chasse pour remarquer ou les perdrix vont se remettre.

REMASQUER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Remettre le masque. On le démasqua, mais il se remasqua sur le champ.

REMBALLE;

REMBALLÉ, ÉE; participe passif.
Voyez REMBALLER.

REMBALLER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Merces colligere. Remettre en balle ses marchandises. Ses marehandises ne sont pas vendues, il les remballe.

On prononce rambaler.

REMBARQUÉ, ÉE; participe passif.

Voyez REMBARQUER.

REMBARQUEMENT; substantif masculin. Action de rembarquer. Depuis le rembarquement des troupes qu'on avoit débarquées. On n'a point de ses nouvelles depuis son rembarquement. On travaille au rembarquement des marchandises qu'il avoit fait débarquer.

Prononcez ranbarkemant.

REMBARQUER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chânter. Embarquer de nouveau. On a rembarqué le Régiment qu'on avoit débarqué à cause du gros temps. On rembarque le sucre qu'on avoit débarque.

Il se joint ordinairement avec le pronom personnel, & alors il signifie se mettre de nouveau sur mer. Il vient de se rembarquer pour re-

tourner en Amérique.

SE REMBARQUER, se dit aussi figutément, & signifie s'engager de nouveau à quelque chose. Il n'auroit pas dû se rembarquer dans cette entreprise. Il s'est rembarqué au jeu.

Prononcez ranbarker.

REMBARRÉ, ÉE; participe passif.

Voyez Rembarrer.

REMBÀRRER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Repellere. Repousser vigoureusement. Il n'est plus guère usité au propre.

On dit figurément & familière-

Tome XXIV,

ment, rembarrer quelqu'un; pour dire, repousser, rejeter avec fermeté, avec indignation, les discours qu'il tient, les propositions qu'il fait. Quand il a voulu vous imputer ce tort, on l'a bien rembarré. Si vous persistez dans cette opinion, on vous rembarrera.

La première syllabe est moyenne, la seconde longue & la troisième longue ou brève. Voyez Verbe.

On ptononce ranbarer.

REMBLAI; substantif masculin. Travail pour faire une levée; & aplamir un terrain avec des gravois, des terres rapportées, ou l'effet de ce travail. Ces ouvriers sont chargés du remblai.

Prononcez ranblai.

REMBLAVER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Emblaver de nouveau. Quoique ces terres aient été emblavées l'an dernier, on les a encore remblavées cette année.

Prononcez ranblaver.

REMBOITE, ÉE; participe passif.

Voyez Remboîter.

REMBOÎTEMENT; substantif masculin. Action de remboîter ou l'effet de cette action. Le remboîtement de l'os.

Prononcez ranboîtemant.

REMBOÎTER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Remettre à sa place ce qui étoit désemboîté. Ce Chirurgien est venu à bout de remboîter cet os. Les panneaux de ce lambris sont désemboîtés, il faut les remboîter.

Prononcez ranboîter.

REMBOURRÉ, ÉE; participe pas-

fif. Voyez Rembourrer.

REMBOURREMENT; substantif masculin. Action de rembourrer ou l'effet de cette action. Le rembour, M m m

rement du bât d'une bête de fomme.
Prononcez ranbouremant.

REMBOURRER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Garnir de bourre, de laine, de crin, &c. Rembourrer une selle. Rembourrer des siéges. Rembourrer un bât.

Figurément & populairement en parlant de quelqu'un qui a extrêmement mangé dans un repas, on dir, qu'il a bien rembourré son pour-

point.

On prononce ranbourer.

REMBOURSÉ, ÉE; participe paffif. Voyez Rembourser.

REMBOURSEMENT; substantif masculin. Payement que l'on fait pour rendre une somme que l'on doit. Il vient de recevoir le remboursement des mille écus que mon frère lui devoit. Je ferai l'an prochain, le remboursement de cette somme.

Lorsqu'on veut faire entendre qu'on a tout l'argent comptant qu'il faut pour rembourser la somme qu'on doit, on dit, que le remboursement est tout prêt, qu'on a le rem-

boursement tout prêt.

On prononce ranboursemant. REMBOURSER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Rendre l'argent qui a été déboursé, payer à quelqu'un le prix & la valeur de ce qu'il avoit acheté, dédommager des dépenses faites en quelque occasion, ou des pertes qu'on a causées. Il m'a remboursé les dix mille francs que je lui avois prêtés. Ce n'est pas assez de rembourser le contrat, il faut aussi rembourser les intérêts & les frais de pourfuites. Celui qui a donné une lettre de change en payement, doit en rembourser la valeur lorsqu'elle revient à protet faute d'acceptation ou de payement. On va rembourser ceux que étoient titulaires des offices supprimés.

On dit, rembourser une rente; pour dire, en acquitter le principal.

On dit figurément & familièrement, rembourser un soufflet, un coup d'épée; pour dire, les recevoir.

On prononce ranbourser.

REMBRANT-VAN-RYN, Peintre & Graveur, fils d'un Meûnier, né en 1606, dans un village situé sur le bras du Rhin qui passe à Loyde, mort à Amsterdam en 1674, étudia l'art de la Peinture sous plusieurs Maîtres qui furent tous étonnés de la rapidité de ses succès. Un petit tableau qu'il fit alors, & qu'un connoisseur paya cent florins, le mit en réputation dans les plus grandes villes de la Hollande. On s'empressa d'avoir de ses ouvrages. Il fut surtout employé dans les portraits; on en a de lui un grand nombre. Ses sujets d'histoire sont plus rares. Il mettoit ordinzirement des fonds noirs dans ses tableaux pour ne point tomber dans des défauts de perspective, dont il ne voulut jamais se donner la peine d'apprendre les principes. On lui reproche aussi beaucoup d'incorrection. Il avoit une grande collection des meilleurs desseins des Peintres Italiens, & des gravures de leurs plus beaux ouvrages; mais c'est une richesse dont il ne fit jamais aucun usage pour son art. Ses défauts ne l'ont pas empêché d'être compté parmi les plus célèbres Artistes. Il avoit reçu de la nature un génie heureux & un esprit solide. Ce peintre possédoit dans un degré éminent, l'intelligence du clair obscur; il est égal au Titien pour la fraîcheur & la vérité de ses carnations: ses tableaux, à les regardet I de près, sont heurtés & raboteux; mais ils font de loin un effet merveilleux; toutes les couleurs sont en harmonie, sa manière est suave, & ses figures semblent être de relief; les compositions sont très-expressives, ses demi figures, & surtout ses têtes de vieillards sont frappantes; enfin il donnoit aux parties du visage, un caractère de vie & de vérité, qu'on ne peut trop admirer. On rapporte qu'ayant fait le portrait de sa servante, il l'exposa à la fenêtre, ensorte que tous ceux qui le virent y furent trompés. Les eltampes en grand nombre que Rembrant a gravées, sont dans un goût singulier; elles sont recherchées des connoisseurs, & fort chères, particulièrement les bonnes épreuves. Ce n'est qu'un assemblage de coups heurtés, irréguliers & égratignés, mais qui produisent un effet très-piquant; la plus considérable est la pièce de cont francs, ainsi appelée, parcequ'il la vendoit ce prix là; le sujet de cette pièce est Notre Seigneur guerissant les malades. On a aussi gravé d'après lui. Rembrant a fait quelques paysages excellens pour l'effet.

REMBRASSER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Embrasser de nouveau. Il l'embrassa & la rembrassa plusieurs fois avant de

partir.

RÉMBROCHER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Embrocher de nouveau. Cette volaille est mal embrochée, il faut la rembrocher.

Prononcez ranbrocher.

REMBRUNI, IE; participe passif.

Voyez REMBRUNIR.

On dit figurement & familièrement, un air rembruni; pour dire, un air sombre & triste. Vous avez l'air bien rembruni.

REMBRUNIR; verbe actif de la première conjugation, léquel se conjugue comme RAVIR. Fuscare. Rendre brun, rendre plus brun. Les nuances de cette tapissèrie sont trop elaires, il faut la rembrunir. On rembrunit souvent le fond d'un tableau pour donner plus de saillie & plus de

On prononce ranbrunir.

REMBRUNISSEMENT; substantif masculin. Qualité de ce qui est rembruni. Le rembrunissement des couleurs.

REMBUCHÉ, ÉE; participe passif.

Voyez Rembucher.

force aux objets.

REMBÜCHEMENT; substantif masculin & terme de Vénerie. Rentrée de la bête dans son fort. Le rembuchement du cerf.

Prononcez ranbuchemant.

REMBUCHER; (se) verbe pronominal réstéchi de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Latibulum repetere. Terme de Vénerie qui se dit des bêtes sauvages lorsqu'elles rentrent dans le bois. Le cerf s'est rembuché. La bête s'est rembuchée:

On prononce ranbucher.

REMEDE; substantif masculin. Remedium. Ce qui sert à guérir quelque mai, quelque maladie, ou ce
qu'on emploie dans ce dessein. La
saignée est un bon remède dans cette
maladie. Un remède doux. Un remède violent. Un remède efficace. Il ne
veut prendre aucun remède. Les remèdes dont il a fait usage jusqu'à
présent n'ont pas diminué son mal.
Ce remède appaisa la douleur sur le
champ.

On dit, que la diète, l'exercice 1

M m m ij

le bon air, la joie, sont d'excellens remèdes.

En parlant d'un remède dont on ne fait point de cas, on dit, que c'est un remède à tous maux.

On dit, être dans les remèdes, fe mettre dans les remèdes; pour dire, prendre des remèdes, commencer à prendre des remèdes.

REMEDE, signisse particulièrement, un lavement. Elle prend souvent des remèdes. Il a gardé le remède un quart d'heure avant de le rendre.

On appelle le grand remède, le mercure qui se donne pour la guérison des maux vénériens.

REMEDE, se dit figurément de ce qui sert à guérit les maladies de l'ame. L'étude & la lessure sont des remèdes contre l'ennui. Il n'y a guère de remèdes contre l'ambition. La raison est souvent un foible ou inutile remède contre les passions. La connoissance de soi-même est un excellent remède contre la vanité.

On dit proverbialement d'une femme vieille ou laide, que c'est un remède d'amour.

REMÈDE, se dit aussi figurément de tout ce qui sert à prévenir, à faire cesser quelque malheur, quelque inconvénient, quelque disgrâce.

La philosophie est un bon remède contre les malheurs, les accidens de la vie. On ne peut pas apporter du remède à tous les désordres, à tous les inconvéniens. Une émotion populaire demande un prompt remède. C'est un accident sans remède.

On dit proverbialement, qu'il y a remède à tout hors à la mort. Et en parlant d'un remède incommode, ou qu'on croit dangereux, on dit, que le remède est pire que le mal.

En rermes de la fabrique des

monnoies, on appelle remede de loi, la permission que le Roi accorde aux Directeurs de ses Monnoies, de tenir la valeur intrinsèque des espèces d'or & d'argent, un peu au dessus de ce que la loi a réglé; par exemple, les louis doivent être d'un or à 22 karats, & par remède de loi le Directeur peut les fabriquer à 21 karats 14. Et l'on appelle remède de poids, la quantité de grains de poids dont les Directeurs des Monnoies ont la permission de faire les espèces plus légères que la loi du Prince ne l'a prescrit.

La première syllabe est très-brève, la seconde longue & la troisième très-brève.

REMÉDIER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Mederi. Aporter remède, apporter du remède. Il se dit au propre & au siguré. Une saignée suffira pour remédier à son indisposition. Il saut remédier à la douleur qu'il ressent dans le bas-ventre. L'étude remédie à l'ennui. La philosophie ne remédie pas toujours aux passions du cœur. C'est une faute à laquelle il sera difficile de remédier.

La première syllabe est très brève, les deux suivantes brèves, & la quatrième longue ou brève. Voyez VERBE.

L'e féminin qui termine le singulier du présent de l'indicatif, &c. s'unit à la syllabe précédente & la rend longue.

RÉMÊLER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanten. Iterùm miscere. Mèler de nouveau. Vous avez mal mêlé ces cartes, il faut les remêler. REMEMBRANCE; vieux mot qui fignifioit autrefois souvenir.

REMEMBRER; vieux verbe qui si- | REMERCIER, signifie aussi refuser hongnifioit autrefois se reslouvenir.

REMEMORATIF, IVE; adjectif. Qui sett à rappeler la mémoire. Les médailles sont remémoratives de plusieurs faits historiques.

REMEMORER; vieux verbe qui signifioit autrefois remettre en mémoire. Et l'on disoit aussi autretois Je remémorer; pour dire, rappeler dans sa mémoire les choses pas-

REMENE, ÉE; participe passif. Voyez REMENER.

REMENER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Reducere. Mener, conduire une personne, un animal au lieu où il étoit auparavant. Il va remener cette Dame chez elle. Cet homme est ivre, il faut le remener chez lui. Restez avec nous aujourd'hui, nous vous remenerons demain. Remenez ce cheval à l'écurie.

REMENER, quand on parle des choses qui se voiturent, signifie les revoiturer où elles étoient auparavant. Les Marchands ont remené la plupart des marchandises qu'ils avoient amenées à la foire.

REMERCIÉ, ÉE; participe passif.

Voyez REMERCIER.

REMERCIER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Gratias agere. Rendre grâces. Remercier Dieu de ses bienfaits. Je viens de lui écrire pour le remercier de ce qu'il a fait pour nous. Vous devez la remercier du service qu'elle vous à rendu. Il l'a fait remercier par son fils.

On dit familièrement, il peut bien remercier Dieu que je ne me sois pas trouvé là; pour dire, il est bien heureux de ce que je ne me suis pas trouvé là.

nêtement. Il s'offrit pour diriger ces Religieuses, mais on le remercia.

Il se dit aussi par civilité pour marquer le refus qu'on fait d'accepter quelque chose. Elle m'avoit invité à diner, mais je l'ai remerciée.

Quand le Roi licencie des troupes, celui qui est chargé de l'exécution de cet ordre, leur dit, le Roi vous remercie. Et en parlant de certains Officiers que l'on a destitués honnêtement, & sans leur faire injure, on dit, qu'on les a remerciés.

On dit familièrement, en vous remerciant; pour dire, je vous re-

mercie.

La première syllabe est trèsbrève, la seconde moyenne, la troisième brève, & la quatrième longue ou brève. Voyez VERBE.

L'e féminin qui termine le fingulier du présent de l'indicatif, &c. s'unit à la syllabe précédente & la rend longue.

REMERCIMENT; substantif masculin. Gratiarum actio. Action de grâces, discours par lequel on remercie. Il vous fait ses très humbles remercîmens. Le service qu'on lui a rendu valoit bien un remerciment.

REMERE; substantif masculin & terme de Palais. Rachar, recouvrement d'une chose vendue de laquelle on rend le prix à l'acheteur. Voyez RACHAT.

On appelle faculté de réméré, le droit, la faculté de racheter dans certain temps la chose qu'on vend. Vendre une terre avec la faculté de rémère. Et l'on dit, qu'un homme rentre dans un héritage en vertu du réméré; pour dire, qu'il rentre dans un bien qu'il avoit vendu, en exercant la faculté du rachat qu'il s'étoit réservée lors de la vente.

REMESURER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Remetiri. Mesurer de nouveau. J'ai remesuré chez moi l'étoffe que vous aviez mesurée en me la vendant, & je n'ai trouvé que quinze aunes & demie au lieu de seize que j'ai payées.

REMETTRE; verbe actif irrégulier de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme ADMET-TRE. Reponere. Mettre une chose au même endroit où elle étoit aupatavant. Remettez cet écrit où vous l'avez pris. Il remit son épée dans le

fourreau.

Il est aussi réduplicatif du verbe METTRE, dans plusieurs de ses autres sens. Ainsi on dit, remettre un malade au lit. Remettre un homme en prison. Ils vont se remettre au jeu. Dès que le vent changera nous remettrons à la voile. Il a été obligé de se remettre au régime. Il s'est remis à travailler. Je les remis dans le bon chemin.

On dit en termes de chasse, qu'une perdrix se remet, s'est remise en tel endroit; pour dire, qu'après avoir fait son vol, elle s'est abattue en tel endroit. Nous fimes partir une compagnie de perdrix qui alla se remettre dans des broussailles auprès du ruisseau.

REMETTRE, signifie sigurément. rétablir les personnes, les choses dans l'état où elles étoient auparavant. On l'a remis en possession de son Bénéfice. Il est chargé de remettre la maison en bon état à la fin du bail.

REMETTRE, signifie quelquefois, raccommoder, remboîter un membre, un os démis, dissoqué, casté. Ce Chirurgien remet habilement les membres. Il se cassa la jambe & il ne se trouva personne pour la lui remet?

On dit, remettre bien ensemble des personnes qui étoient brouillées; pour dire, les réconcilier, les raccommoder.

REMETTRE, signifie aussi retablit la santé, redonner des forces. Ce sont les eaux de Plombières qui l'ont

On dit avec le pronom personnel, se remeure, pour dire, recouvrer la santé, , ses forces. Il lui faut encore quelque temps pour se remettre. Il s'est remis de sa maladie en montant à cheval. On dit à peu près dans le même sens, qu'un homme s'est bien remis d'une perte, d'une banqueroute &c. pour dire, qu'il a bien rétabli ses affaires après une perte, une banqueroute, &c.

REMETTRE, signifie encore rassurer; redonner de l'assurance, faire revenir du trouble, de l'inquiétude, de la frayeur où l'on est. On eut beaucoup de peine à la remettre du trouble que cette nouvelle lui avoit causé. Il faut tâcher de lui remettre

l'esprit.

En ce sens il se joint aussi avec le pronom personnel, & signifie, se rassurer, revenir du trouble, de l'inquiétude où l'on est. Il faut lui laisser le temps de se remettre de la

frayeur qu'elle a eue.

On dit à un homme agité de quelque passion, ou fatigué d'un exercice violent, remettez - vous, commencer par vous remettre; pour dise, calmez-vous, reprenez vos esprits. REMETTRE, signifie, rendre une chose à quelqu'un à qui elle appartient, ou à qui elle est adressée de quelque manière qu'on l'ait eue ou qu'on l'ait prise. Je lui ai remis les effets que j'avois reçus pour lui. La police lui a fait remettre le chapeau qu'on lui avoit volé. Vous lui remettrez cette lettre en main propre.

On dit en termes de Commerce, remettre de l'argent en une Ville; pour dire, y faire tenir de l'argent par lettre de change ou autrement. Il s'est chargé de faire remettre douze mille francs à Marjeille.

REMETTRE, signifie aussi, distérer, renvoyer à un autre temps. La Cour a remis la cause à la huitaine. Il faut remettre la partie à la semaine prochaine. Il remet ses créanciers de jour en jour. J'ai remis à demain à exa-

miner cette affaire.

REMETTRE, signisse quelquesois refaire, recommencer, obliger à recommencer. Ainsi l'on dit sigurément & proverbialement, remettre quelqu'un à l'A, B, c; pour dire, l'obliger à recommencer tout de nouveau. C'est nous vouloir remettre à l'A,

On dit au jeu des Échecs, remettre une partie, & la partie est remise, lorsque ni l'un ni l'autre des joueurs ne pouvant donner échec & mât à celui contre qui il joue, la partie reste indécise, & qu'il faut la ze-

commencer.

Il s'emploie aussi au figuré, pour dire, il faur recommencer comme

s'il n'y avoit rien de fait.

On dit à certains jeux des cartes, la partie est remise, & absolument remise, lorsque celui qui fait jouer ne fait pas plus de mains que ceux contre lesquels il joue.

On dit au jeu de la paume, au dernier à remettre; pour dire, que la chasse est au dernier; & que si celui contre qui on joue met aussi au dernier, il faudra recommencer le coup.

REMETTRE, signifie, faire grâce à quelqu'un de quelque chose qu'on

étoit en droit d'exiger de lui. On lui a remis la moitié de ce qu'il devoit à la succession. Le Prince lui remit la paire des goldes.

peine des galères.

REMETTRE, signifie aussi pardonner.

C'est une faute, mais il faut la lui remettre, puisque c'est la première qu'il ait commise. Dieu remet les péchés à ceux qui ont du regret de les avoir commis. Il lui remet volontiers l'osfense qu'elle lui a faite. L'Ecriture Sainte dit en ce sens, remettez, & il vous sera remis; pour dire, que si nous pardonnons les offenses que nous avons reçues, Dieu aussi nous pardonnera nos péchés.

REMETTRE, signifie encore, mettre comme en dépôt, confier au soin, à la prudence de quelqu'un. Je vous remettrai avant de partir tout ce qui appartient aux mineurs. On lui a remis le commandement de la flotte.

On dit dans le même sens, remettre ses intérêts entre les mains de quelqu'un. Il m'a remis le soin de ses affaires. On peut remettre ces choses à

sa discrétion.

On dit aussi, remettre une affaire à quelqu'un; pout dite, lui en laisser l'inspection, la disposition. Et remettre une affaire au Jugement, à la décisson de quelqu'un; pour dire, consentir qu'elle soit réglée suivant qu'il en jugera, qu'il en décidera.

On dit, remettre un Bénéfice, une charge; pour dire, se désaisse d'une charge entre les mains de celui à qui il appartient d'y pourvoir. Il a remis son bénéfice entre les mains du collateur. Il a remis sa charge, son gouvernement entre les mains du Roi.

On dit, remettre un criminel entre les mains de la Justice; pour dire, le livrer, l'abandonner à ceux qui sont préposés pour rendre la justice. Et l'on dit, se remettre en prison; pour dire, se constituer prisonnier

afin de purger un décret.

On dit aussi, se remettre entre les mains de quelqu'un; pour dire, avoir recours à lui en telle sorte qu'on se mette à sa disposition. Il se remetentiérement entre vos mains, & il ne fera que ce que vous voudrez.

Dans ce même sens on dit, se remettre entre les mains de Dieu, entre les mains de la Providence; pour dire, se résigner, s'abandonner en-

tre les mains de Dieu.

On dit, remettre devant les yeux; pour dire, représenter, remontrer, faire considérer. Remettez lui bien devant les yeux le danger où il s'ex-

pose.

On dit aussi, se remettre quelque chose; pour dire, en rappeler l'idée, le souvenir. Je ne saurois me remettre le lieu où je l'ai vu. Est-ce que vous ne me remettez pas. Il n'y a qu'à se remettre la situation dans laquelle il se trouvoit alors.

Se REMETTRE, signifie aussi, se rappotter. Ainsi on dit, se remettre de
quelque chose à quelqu'un, & plus
communément, s'en remettre à
quelqu'un; pour dire, s'en rapporter à lui, à ce qu'il dira, à ce qu'il
fera. Nous nous sommes remis de cette
difficulté à son frere. Je m'en remets
au sentiment de cet Académicien. A
la décision de qui voulez-vous vous en
remettre.

Voyez RENDRE, pour les différences relatives qui en distinguent

remettre, &c.

REMEUBLER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Iterùm suppellectile domum instruere. Meubler de nouveau. Il avoit démeublé sa maison de campagne à l'entrée de l'hiver, mais il l'a remeublée au printemps.

REMILLY; Bourg de France en Cham-

pagne, sur la Seine, à quatre lieue? au dessus de Nogent.

RÉMINISCENCE; substantif féminin. Memoria recordatio. Ressouvenir, renouvellement d'une idée presque esfacée. Il a quelque réminiscence de cette affaire. Pithagore sit accroire au peuple qu'il avoit de la réminiscence de ce qu'il avoit été autresois un autre personnage.

Les trois premières syllabes sont brèves, la quatrième longue, &

la cinquième très-brève.

REMIREMONT, Ville de France; en Lorraine, sur la Moselle, à cinq lieues, au-dessus d'Epinal, & à dixsept lieues, sud - est, de Nancy. L'Empereur Rodolphe y épousa en 1284 Elizabeth fille d'Othon Duc de Bourgogne. La Ville ne fur fermée de murs qu'en l'an 1300. On croit l'Eglise Paroissiale plus ancienne. Il y a un hôpital, la Chapelle de Notre-Dame des Suffrages, érigée en bénéfice le 8 Octobre 1704, & la Chapelle de la Madelaine, qui est hors des murs-L'Abbesse Catherine de Lorraine commença le Couvent des Capucins en 1610.

Ce qui rend la Ville de Remiremont remarquable, est ce Chapitre illustre de Chanoinesses sécularisées, soumis immédiatement au Saint Siège, parmi lesquelles on n'admet que des filles de qualité & d'un nom distingué. Saint Amé & plus encore Saint Romaric, Seigneurs puissans, fondèrent cette maison en 620 sur la Montagne d'Habend, appelée aujoutd'hui le Saint-Mont, à droite de la Moselle, & peu éloignée de Remiremont. Il y avoit dans ces temps reculés, sept bandes chacune de douze Religieuses, ayant une Abbesse à leur tête; un Monastère d'hommes,

Thommes, & tout dépendoit de Luxeuil.

Du Saint-Mont le Monastère fut transséré à Remiremont, où l'on transporta les corps des Saints Amé, Romaric & Adolphe en 910, dans le temps de l'incursion des Huns & des Hongrois. Les Religieux & les Religieuses se fauvèrent de nouveau au Saint-Mont, d'où ils revinrent à Remiremont. L'Abbaye & l'Église surent consumées dans un incendie en 1057, époque de l'abandon de la règle de Saint Benoît, & le commencement de la sécularisation.

Il y a une infinité d'écrits sur le Chapitre de Remiremont; plusieurs Arrêts rendus au Conseil de France en 1692, 1693 & 1694, terminèrent les distérends d'entre l'Abbesse & les Chanoinesses : ils ont été recueillis & imprimés à Paris inquarto. Le Cardinal de Rohan fit en 1727 la visite Apostolique du Chapitre, sur un Bref de Benoît XIII. Ses réglemens furent homologués à la Cour Souveraine de Lorraine, & approuvés du Pape. La Congrégation des Cardinaux décida en 1731 quelques doutes proposés par le Chapitre : la Cour Souveraine. ordonna le 25 Août de la même année, l'exécution des décrets des Cardinaux: Clément XII les confirma le 12 Mars 1733. On en a fait un Recueil imprimé in-quarto à Remiremont.

La Princesse Anne-Charlotte de Lorraine, actuellement Abbesse de cet insigne Chapitre, sut élue le 10 Mars 1738. Elle a fait réédisser le Palais Abbatial avec une magnissence Royale. La première pierre de l'édisse sut posée au nom de la Princesse Abbesse, le 26 Juillet 1752. Ce Palais est actuellement Tome XXIV.

occupé par la Princesse Christine de Saxe, Coadjurrice de la Princesse Abbesse.

Après l'Abbesse il y a deux autres dignités; la Doyenne & la Secrette. Il y a ensuite une Sonrière, une Aumônière, dix autres Officières, quatre Chanoinesses. Chantres: le nombre total ne peut excédet soixante-dix-neuf filles.

Il y a aussi un Chapitre composé de l'Écolâtre & de dix Chanoines aumôniers.

Il s'est conservé au sommet du Saint Mont un Prieuré de Bénédictins, dont l'Église sut dédiée en 1169. C'est la première sépulture de St. Arnou. Les Chanoines réguliers ont possédé long-temps ce Prieuré. L'Abbesse Catherine de Lorraine le rendit aux Bénédictins, & il sut uni à la Congrégation de Saint Vanne en 1619. Il n'y a que quatre Religieux. La montagne est escarpée, chargée de simples excellens; il y a du talc.

Le Chapitre a la haute justice & la police dans Remiremont; le tribunal appelé le ressort supérieur, a été supprimé, avec la Prévôté commune d'Arche, par la déclaration de Sa Majesté Polonoise du 22 Novembre 1751, qui créa en place un autre siège appele la justice commune: il est composé du Lieurenant général du Bailliage & d'un Officier du Chapitre, qui décident les différends des sujets communs au Roi & au Chapitre, & reçoivent les appels de la Prévôté commune de Dompaire. Ceux de leurs sentences vont directement à la Cour souveraine.

Le premier degré de Juridiction appartient au Bailliage, sur tour ce qui composoit la ci-devant Prévôté royale d'Arche, sur les sujets qui N n n appartiennent nuement au Roi, fous les noms d'arrentés, restaurets, chalumets, &c. sur les chaumes & sujets résidens dans les répandices. Il connoît aussi dans tout son ressort des causes des nobles, ecclésiastiques, communantés, des matières criminelles, séodales, domaniales & des cas royaux.

Les appels des jugemens de l'Hôtel de ville de Remiremont se portent à la justice de la Doyenne, delà à la Chambre abbatiale, d'où à

la Cour souveraine.

REMISE; substantif féminin. Lieu pratiqué dans une maison pour y placer un ou deux carroffes. Pour un carrosse, une remise doit avoir huit pieds de large; mais pour plusieurs carrosses, sept pieds suffisent à chacun. Sa profondeur, lorsqu'on veut mettre le timon des carrosses à couvert, est de vingt pieds; & lorsqu'on relève le timon, on ne lui donne que quatorze pieds sur neuf de hauteur. Afin de ranger aisément les carrosses, on pratique dans les remises des barrières ou coursières. Au-dessus on fait pour les domestiques des chambre qu'on dégage par des corridors.

On appelle carrosse de remise, un carrosse qui se loue par jour ou par

mois.

Remise, se dit aussi de l'endroit où une perdrix se remet après avoir fait son vol. Tirer des perdrix à la

remise.

REMISE, se dit encore, d'un taillis de peu d'étendue, planté dans une campagne, pour servir de retraite aux lièvres, aux perdrix, &cc. On a planté plusieurs remises dans cette plaine.

Remise, signifie aussi, délai, retardement Il vous payera dans un mois fans remise. Le désendeur a demandé la remife de la cause à l'Audience prochaine.

REMISE, se dit aussi en parlant de l'argent que des Négocians sont remettre à leurs correspondans, soit par lettres de change, soit autrement. Par le moyen des lettres de change ou billets à ordre, il est aisé à Paris & à Londres de faire des remises d'argent dans toutes les villes de l'Europe. Faire des remises de place en place.

REMISE, se dit aussi de la grace que l'on fait à un débiteur, en lui remettant une partie de ce qu'il doit. Les Créanciers de ce Négociant lui ont fait remise du quart de ce qu'il devoit Il demande qu'on lui fasse re-

mise des lods & ventes.

Remise, fignifie aussi la somme que l'on abandonne à celui qui est chargé de faire une recette, un recouvrement, & qui lui tient lieu d'appointemens. Le receveur a quatre deniers pour livre de remise.

Remise, se dit au jeu des échecs d'une partie indécise, & qu'il faut recommencer, parceque ni l'un ni l'autre des joueurs ne pourroit donner échec & mât à celui contre qui il joue.

Il se dit aussi dans le même sens;

au jeu des dames, &c.

RÉMISSIBLE; adjectif des deux genres. Remissibilis. Qui est pardonnable, qui est digne de rémission. L'assassimat prémédité n'est pas rémissible. L'homicide involontaire est fort rémissible.

RÉMISSION; substantif féminin. Venia. Pardon. Obtenir la rémission de

ses péchés.

Rémission, se dit aussi de la grace que le Prince fait à un criminel en lui remettant la peine de mort qu'il a encourue suivant les lois, lorsque les circonstances de l'action la rendent digne de pardon.

On appelle lettres de rémission, les lettres-patentes expédiées en Chancellerie, & adressées aux Juges, par lesquelles le Roi accorde à un criminel la rémission de son crime, en cas que ce qu'il a exposé à sa décharge se trouve vrai.

Les lettres de rémission disserent des lettres d'abolition, en ce que celles-ci ne s'accordent qu'à ceux qui sont coupables de crimes, qu'aucune circonstance ne peut excuser.

Les lettres de remission peuvent s'expédier dans les Chancelleries établies près les Cours, quand elles sont accordées pour les homicides purement involontaires, & arrivés par cas fortuit, ou dans le cas où ceux qui les ont commis, y ont été contraints par la nécessité d'une légitime défense, & pour éviter un péril évident de la vie, sans qu'il y ait eu aucune querelle qui ait pu y donner occasion.

Pour tous les autres cas, les Secrétaires du Roi ne peuvent signer & présenter au sceau & aux Maîtres des Requêtes & Garde-scel desdites Chancelleries, aucunes lettres de rémission, à peine de nullité des lettres, & c. Ce sont les termes dans lesquels s'explique une Déclaration du 22 Mai 1723.

L'article 2 de cette même Déclaration ordonne que l'adresse des lettres de rémission expédiées èsdites Chancelleries, ne pourra être faite, lorsque les impétrans seront de condition roturière, qu'aux Baillis & Sénéchaux, ou autres Juges Royaux ressortissans nuement ès Couts, & dans le ressort desquels l'homicide aura été commis, sans que sous prétexte d'Arrêt de désenses, ou d'appel des décrets ou autres procédures d'instruction, les dites lettres puissent être adressées es dites Cours, si ce n'est au cas où elles se trouvent saisses de l'appel des jugemens définitifs des premiers Juges, & que les impétrans ont été transférés dans leurs prisons, & leurs procès portés au Greffe. La même chose doit s'observer pour les lettres de grace qui s'exédient en la Grande Chancellerie.

L'article 27 du titre 16 de l'Ordonnance criminelle veut que, si les lettres de rémission & pardon sont obtenues pour des cas qui ne soient pas rémissibles, ou que se elles ne sont pas conformes aux charges, les impétrans en soient déboutés.

Mais par une Déclaration du 22 Novembre 1683, il est ordanné d'entériner les lettres de remission, lorsque l'exposé qu'elles contiennent, n'est pas tellement différent des charges & des circonstances, qu'il change la nature de l'action, suivant l'article premier du titre 16 de l'Ordonnance Criminelle, nonobstant que le mot d'abolition ne soit pas employé dans les leures, sauf aux Cours après l'entérinement, à faire leurs remontrances au Roi, & aux Juges leurs représentations à M. le Chancelier sur l'atrocité des crimes,

Depuis cette Déclaration il en a été donné une autre, le 10 Août 1686, par laquelle il est ordonné que dans les rémissions scellées du grand sceau, si les circonstances résultantes des charges & informations, se trouvent différentes de celles portées en l'exposé desdites lettres, ensorte qu'elles changent la qualité de l'action ou la nature du crime, les Cours &

Nnnij

les Juges, auxquels l'adresse en sera faite, surseoiront le jugement & l'entérinement, jusqu'à ce qu'ils aient reçu de nouveaux ordres sur les informations qui seront envoyées à M. le Chancelier par les Prosureurs Généraux & Procureurs du Roi, avec lesdites lettres.

On appelle aussi absolument, rémission, les lettres de rémission. On

a scellé sa rémission.

On se sert aussi du mot de rémission dans un sens plus étendu, & pour signisser généralement la miséricorde, l'indulgence dont use une personne qui a autorité ou avantage sur une autre; mais on ne l'emploie guère en ce sens qu'avec la négative. C'est un fâcheux créancier, il fait payer à jour nommé sans rémission. N'attendez aucune rémission de lui. Il vous traitera sans rémission. N'espérez point de rémission. Et absolument, point de rémission.

On dit aussi, c'est un homme sans rémission; pour dire, un homme implacable, qui ne pardonne point, & qui exige à la rigueur tout ce qui

lui est dû.

Les Médecins disent, qu'il y a de la rémission dans la sièvre; pour dire, qu'il y a de la diminution,

du relâchement.

REMISSIONNAIRE; substantif masculin & terme de Jurisprudence. Celui qui est porteur de Lettres de rémission, qui a obtenu des Lettres de rémission. Un Rémissionnaire doit se mettre à genoux lorsqu'il présente ses Lettres de rémission à l'audience.

REMMAILLOTTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Remettre un enfant au maillot. Elle

remmaillotte son enfant.

REMMANCHER; verbe actif de la

première conjugaison, lequel te conjugue comme Chanter. Mettre un nouveau manche. Remmancher un balai. Remmancher une hache.

REMMENER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Reducere. Tirer quelqu'un du lieu où il est & l'emmener avec soi. Je vous conseille de la remmener.

REMMON; nom d'une idole des peuples de Damas. Naaman le Syrien confesse à Elisée qu'il a souvent été aú Temple de Remmon avec le Roi de Damas son maître. On croit que ce Dieu n'est autre que le soleil, & qu'on lui donne le nom de Remmon, c'est-à dire, haut, à cause de son élévation. Grotius croit que c'est Saturne, parceque cette planette est la plus élevée de toutes. Selden veut que ce soit le Dieu très-haut, le Dieu Elion des Phéniciens. Serrarius croit que c'est la Déesse Venus. On ne connoît dans l'antiquité aucun Dieu du nom de Remmon que celui-ci.

REMOIS; (le) pays de France en Champagne, borné au nord par le Réthelois; au levant par la Lorraine; au midi par la Champagne proprement dite, & au couchant par la Brie, le Soissonnois & le Laonnois, deux petites contrées du Gouvernement général de l'île de France.

Ce pays forme un triangle: il peut avoir 20 lieues du levant au couchant, & 16 du septentrion au midi. Ses rivières sont la Suippe, la Veste, la Marne, la Somme, la Sonde, l'Ardre & l'Aîne qui borne cette contrée depuis sa source qui est aux consins méridionaux du pays & forêt d'Argonne, jusqu'à Neu-

thatel, ville sur la frontière orien- RÉMOND DE SAINT MARD, tale du Soissonnois. RÉMOND DE SAINT MARD, (Toussaint) né en 1682, sit ses hu-

La partie de ce pays, qui est entre le levant & le septentrion, est couverte de montagnes : il n'y a des bois qu'entre le couchant & le midi, & au levant dans le territoire de Sainte Ménehould, qui fait tout entier la partie du pays & forêt d'Argonne, consondue avec le Remois: Les bois qui couvrent la montagne de Rheims, à environ deux lieues au midi de cette ville, sont connus sous le nom de bois de la montagne de Rheims.

Les villes de cette contrée sont Rheims, capitale, Fismes, Épernai, Sainte-Ménehould, Châtillon

& Cormici.

On y compte environ 10 bourgs.
Cette contrée est fertile en froment, en toutes sortes de grains, & abondante en excellens vins, les meilleurs de la Champagne. Les pâturages y sont très-bons le long de la Suippe & de la Vesse: l'une & l'autre de ces rivières prennent leur source dans ce pays. Les vins les plus estimés sont ceux d'Hauvilliers, d'Ay, de Pierry, lieux des environs d'Épernai, & ceux des côtes qui environnent la ville de Rheims.

RÉMOLADE; substantif séminin. Espèce de sauce piquante saite avec de la moutarde, du jus de citron, &c. & qu'on sert ordinairement avec un dindon rôti.

RÉMOLADE, se dit aussi d'une espèce de reméde ou d'onguent dont les Maréchaux se servent pour guérir les soulures des chevaux, & qui est fait avec de la lie de vin, du miel, de la graisse, de la térébenthine, &c.

REMOLE; substantif féminin & terme de Marine. Tournant d'eau dangereux pour les vaisseaux.

(Toussaint) ne en 1682, fit ses humanités & sa philosophie avec succès dans l'Université de Paris. Il ne voulut s'engager ni dans les charges ni dans le mariage, & prit le parti de vivre en Philosophe. Il mena une vie exempte de toute contrainte, & partagea son temps entre la culture des Belles-Lettres & la société des gens d'esprit. Naturellement indolent & paresseux, il évitoit avec soin tout ce qui pouvoit lui faire sentir la gêne. Ses écrits mêmes se sentent de ce caractère, aussi bien que de son attrait pour une philosophie qui exclut toute sévérité. Il se fit connoître d'abord par ses Dialogues des Dienx, écrits avec esprit & avec grâce; il y cache des idées fines sous des expressions familières. Ils furent suivis d'un éclaircissement sur ces dialogues, ou réflexions sur les passions, dans lesquelles il faut moins chercher la morale évangélique que celle d'Epicure. Ses autres ouvrages sont 1°. Lettres galantes & philosophiques, accompagnées de l'Histoire de Mademoiselle de\*\*\*. On y trouve des paradoxes, mais l'Auteur les foutient avec esprit. 2°. Trois Lettres sur la naissance, les progrès & la décadence du goût; elles sont écrites avec plus de feu que tout le reste; elles ont même un petit air méchant, un petit ton satyrique qui n'est point du tout désagréable. La première est moins vive que les deux autres; on sent que l'Auteur n'est point encore en train; il ne s'anime qu'à mesure qu'il avance dans son sujer. 3°. Différens Traités sur la poésie en général, & sur les différens genres de poésie : on y sent un homme qui avoit médité son sujet, & qui avoit lu avec téflexion les anciens Poctes de Rome, & nos meilleurs Poctes François. Il n'a rien publié ni sur le poëme épique, ni sur la Tragédie & la Comédie. 4°. Un petit Poëme intitulé la Sagesse. Ce Poëme, d'une philosophie très-voluptueuse, patut d'abord en 1712, & on le réimprima dans un recueil en 1715, Sous le nom du Marquis de la Fare, qui n'en étoit point l'Auteur. C'étoit un vol que l'on faisoit à Saint Mard. L'Auteur demande grâce dans une note sur la manière dont il a traité la sagesse; il est vrai qu'il la représente pour le moins aussi voluptueuse & plus séduisante que Vénus. 5°. Une longue Réponse à Madame la Comtesse de Vertislac, sur le goût & le génie & sur l'utilité dont peuvent être les règles. Ces différens écrits ont été recueillis en 1743, à Paris, sous le titre de la Haye, en 3 volumes in-12, & depuis en 5 volumes aussi in-12, mais petit format. L'Auteur mourut à Paris en 1757, à 75 ans. Sa santé avoit toujours été extrêmement délicate, & il étoit sujet à plusieurs infirmités. Il dût sa longue vie à son caractère modéré & à une gaieté douce. C'étoit un homme d'une fociété aimable; il parloit comme il écrivoit, d'une manière précieufe. Il s'étoit formé sur Fontenelle, quoiqu'il le regardat comme le corrupteur du goût, & qu'il ne cessât | de lancer contre lui quelques traits dans ses livres & dans sa conversa-

REMONTE; substantif séminin. Les chevaux qu'on donne à des Cavaliers pour les remonter. Conduire des chevaux de remonte.

REMONTÉ, ÉE; participe passif.
Voyez REMONTER.

REMONTER; verbe neutre de la

première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Monter une seconde sois. Remonter au grenier. Le Cocher va remonter sur son stège.

On dit proverbialement, figurément & populaitement, remonter sur sa bête; pour dire, regagner ce qu'on a perdu, reprendre un emploi, un avantage qu'on avoit laissé perdre. Cette banqueroute l'avoit presque ruiné, mais par le moyen de la succession de son oncle il a remonté sur sa bête.

REMONTER, signifie aussi, retourner vers le lieu d'où l'on est descendu. Les sleuves ne remontent pas vers leurs sources.

En parlant de l'ancienneré d'une maison on dit, qu'elle remonte, que sa généalogie remonte jusqu'à un tel homme, jusqu'à un tel temps; pour dire, que la descendance de cette maison est bien prouvée, depuis un tel homme, depuis un tel temps.

On dit, que le soleil remonte, ou commence à remonter, lorsqu'après le solstice d'hiver les jours commencent à croître.

On dit, que la goutte remonte; est remontée, pour dire, que l'humeur de la goutte qui avoit accoutumé de se pocter aux extrémités du corps, s'arrête au-dedans. Il est en danger, sa goutte est remontée. REMONTER, signifie figurément dans

un discours, dans une narration, reprendre les choses de plus loin. Pour comprendre cette affaire, il faut remonter plus haut. Et pour se mocquer d'un homme qui reprend les choses de trop loin, on dit, qu'il remonte au déluge, à la création.

On dit dans le même seus, remonter à la source, à l'origine, à la vause, au principe; pour dire, confidérer une chose dans son commencement.

En termes de Jurisprudence on dit, que les propres ne remontent point; pour dire, que les ascéndans ne succèdent point aux propres, mais seulement aux meubles & acquêts.

REMONTER, est aussi quelquesois actif. Ainsi on dit, remonter la montagne, remonter l'escalier, les degrés, &c. pour dire, monter une seconde sois la montagne, l'escalier, les degrés.

On dit, remonter la rivière, pour dire, naviguer contre le cours de

la rivière.

On dit aussi, remonter la rivière; pour dire, côtoyer la rivière en remontant vers la source. Quand on va de Saumur à Tours sur la levée, on remonte la rivère de Loire.

On dit, remonter une Compognie de Cavalerie; pout dire, redonner des chevaux à une Compagnie de Cavalerie qui étoit démontée. On dit de même, remonter un Cavalier.

On dit, remonter un laboureur; pout dire, l'équiper de nouveau. Et, remonter une ferme, une métairie, pour dire, remettre dans une ferme tout ce qui est nécessaire pour la faire valoir.

On dit, remonter des bottes; pour dire, remettre à des bottes une empeigne neuve, des semelles neu-

ves, &c.

On dit, remonter un fusil, des pissolets; pour dire, y mettre un bois neuf. Il a fait remonter son su-fil, parceque le bois en étoit cassé.

On dit, remonter un luth, une guittare, une viole, &c. pour dire, les garnir de cordes neuves.

On dit, remonter une montre,

une pendule, un tournebroche; pour dire, les remettre en état d'aller.

REMONTRANCE; substantis féminin. Reprasentatio. Discours par lequel on représente à quelqu'un les inconvéniens d'une chose qu'il a faite, ou qu'il est sur le point de faire.

Les Cours Souveraines ont la liberté de faire des remontrances au Roi, lorsqu'elles trouvent quelque difficulté sur les Ordonnances, Edits & Déclarations qui leur sont envoyés pour les enregistrer. Les autres Tribunaux n'ont point la même prérogative de faire directement leurs remontrances au Roi; s'ils ont quelques observations à faire, ils doivent donner leurs Mémoires à M. le Chancelier.

Quelquesois après de premières & d'itératives remontrances, les Cours sont de très humbles représentations, lorsqu'elles croient devoir encore insister sur les objets

de leurs remontrances.

REMONTRANCES, se dit aussi au Palais, d'une représentation que l'Avocat ou le Procureur d'une Partie fait à l'audience, soit pour demander la remise de la cause qui n'est point en état, soit pour faire ordonner quelque préparatoire.

REMONTRANCES, se dit encore des avertissemens qu'un Supérieur donne à son inférieur, pour l'obliger à se corriger. Sa mère lui sait souvent des remontrances. L'orgueil a souvent plus de part que la bonté aux remontrances que nous saisons à ceux qui commettent des sautes.

La première syllabe est très brève, la seconde moyenne, & la troisième longue & la quatrième très-brève.

REMONTRANS; (les) On a ainsi appelé en Hollande les Arminiens à cause de la remontrance qu'ils

présentèrent en 16 so aux Etats Généraux contre les décisions du Synode de Dordrecht où ils furent condamnés. Voyez Arminiens.

REMONTRE, EE; participe passif.

Voyez REMONTRER.

REMONTRER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Montrer de nouveau. On lui remontre les règles de l'arithmétique qu'il a ou-

REMONTRER, signifie aussi, représentet à quelqu'un les inconvéniens d'une chose qu'il a faite, ou qu'il est sur le point de faire. Il est permis de remontrer à ses Supérieurs les choses où ils peuvent se tromper. Il faut lui remontrer le préjudice que cela yous causeroit.

Les réquisitoires ou requêtes du Procureur Général ou des Procureurs du Roi, commencent par ces mots: yous remontre le Procureur Général; Vous remontre le Procureur du Roi. Au lieu que les requêtes des Parties commencent par ces mots: Supplie humblement un tel,

On dit aussi, remontrer à quelqu'un le tort qu'il a, lui remontrer sa faute, lui remontrer son devoir; pour dire, faire connoître à quelqu'un le tort qu'il a, lui donner des avertissemens touchant son devoir,

touchant sa faute.

On dit proverbialement, c'est Gros-Jean qui remontre à son Curé; pour dire, c'est un ignorant qui veut donnet des leçons à un habile homme.

Remontrer, en termes de Vénerie, fignifie donner connoillance de la bête qui est passée, Il faut qu'un bon piqueur sache remontrer le voies des bêtes qu'on chasse.

REMORA; substantif masculin, ou l

RÉMORE; substantif féminin. Sorte de poisson que la plupart des Auteurs ont mal décrit; d'ailleurs ils ont donné dans le merveilleux, en disant qu'il n'étoit ainsi nommé que parcequ'il avoit la propriété d'arrêter seul un vaisseau en pleine mer, quand même il auroit le meilleur vent en poupe. Nous fixerons ici quels sont les animaux à qui les marins donnent constamment le nom de rémore.

Le rémora appelé des François aux Indes, sur les côtes d'Afrique, & à Cayenne, sucet ou arrêtenef, est un poisson de mer à nageoires molles, connu dans le Bresil sous le nom de piruquiba, ou d'iperuquiba. C'est l'échineis des Anciens; sa peau n'est point écailleuse, mais glissante & visqueuse comme celle des anguilles, & sa couleur est variée; sa longueur est d'un à deux pieds & demi, & son épaisseur d'environ quatre doigts: il est menu vers la queue; il a la tête applatie, la bouche très-ouverte, la machoire supérieure plus longue que l'inférieure, les dents très-petites; il a les yeux petits, l'iris en est jaune; ses dents sont très-sines. On remarque depuis le milieu du corps tant en haut, qu'en bas, une nageoire étroite qui s'étend jusqu'à la queue, & deux autres derrière les ouïes.

Le dessous de la tête du rémora est fort gluant & raboteux comme une lime, c'est par-là qu'il se colle aux vaisseaux & aux gros poissons, tels que les requins ou goulus de mer, quand il se voit poursuivi. Si l'on passe le doigt dessus, en coulant depuis la mâchoire jusqu'à la queue, l'aspérité est peu considérable; mais si on le passe en sens contraire, on est aussi-tôt arrêté. Qu'on se figure une rangée transversale de dix neuf lames tranchantes & dentelées, comme tuilées, affermies dans le milieu par un filet longitudinal, le tout prélentant une surface fort horisontale, de forme ovalaire, & qui part immédiatement du bourrelet de la mâchoire inférieure; telle est la partie qui sert au rémora pour s'attacher comme les lamproies, au bois, à la pierre, au dos des poissons, &c. de sorre que le reste du corps se trouve suspendu: quand ils sont fixés contre un vaisseau, Souvent toutes les forces d'un homme ne peuvent leur faire quitter cette lituation.

M. de Romé de l'Isle dit connoître deux sortes de rémores, lesquelles diffèrent en grandeur & en couleur. Les plus grandes ont deux Pleds de longueur; leur dos elt d'un bleu verdâtre qui s'éclaircit un peu sous le ventre; les autres sont plus petites que les harengs, elles ont le museau plus court, & la conleur moins obscure. Cet Observateur a remarqué que tous les rémoras qu'il a vus dans nos mers jusqu'à l'équateur, sont trèspetits, & qu'on n'y remarque pas les jolies couleurs des mers d'Asie & d'Afrique.

Barbot est porté à croire que les rémoras se multiplient par le même accouplement que les requins. Il ajoute que dans le golse de Guinée ils s'attachent à suivre les vaisseaux pour recueillir les excrémens humains, & que les bâtimens en ont toujours un grand nombre à leur suite; c'est pourquoi les Hollandois les nomment poissons d'ordures. On leur donne aussi le nom de pilotes, parcequ'ils accompagnent communément au nombre

Tome XXIV.

de quatre ou cinq les requins qu' suivent les vaisseaux. Ces poissons voraces ne font point de mal à leurs petits pilotes: ils nagent de compagnie, ils vont & viennent autour du requin, le suivent quand il plonge, & lorsqu'il revient à la surface de l'eau; en un mot ils ne le quittent point tant qu'il est dans l'eau; mais si l'on prend le requin, celui-ci en se débattant dans l'eau fait quitter prise à plusieurs de ses pilotes qui paroissent alors fort inquiets. Ils suivent néanmoins le vaisseau pendant quelque temps, ou s'y attachent jusqu'à ce qu'ils

aient trouvé un requin.

Quand il se trouve un grand nombre de ces rémoras attachés au gouvernail, à la quille du vaisseau, &c. il est assez naturel qu'ils en retardent de beaucoup la course: mais ona prétendu faussement qu'ils étoient capables de l'arrêter tout court: ainsi, dit-on, le vaisseau amiral que montoit Antoine, dans la Bataille d'Actium, fut tout d'un coup retardé, quoique le vent ne cessat d'ensler les voiles: relui du Prince Caïus Caligula qui revenoit d'Asture à Antium, fut également retardé; & comme de toute la flotte, son vaisseau à cinq rangs de rames étoit le seul qui n'avançoit point, des gens fautèrent du vaisseau pour chercher ce qui pouvoi - causer ce retardement : ils trouvèrent une espèce de poisson collé entre le gouvernail, & le portèrent à Caïus, qui fut indigné que si peu de chose eût pu l'arrêter & l'emporter sur les forces de quatre cens rameurs; ceux qui le virent alors, & qui l'ont vu depuis, ont dit qu'il étoit semblable à un grand limaçon. Il y en avoit beaucoup sous la quille du vaisseau. Mutia-

 $\mathbf{Coo}$ 

nus rapporte qu'il s'en étoit collé une si grande quantité, sous le vaisseau que Périande, Tyran de Corynthe, envoyoit avec ordre de mutiler inhumainement trois cens enfans nobles de Corcyre, qu'il ne put presqu'avancer, malgré le vent favorable; & l'on honoroit à Gnide dans le Temple de Vénus les coquillages qui avoient opéré cette merveille.

Nos marins observent tous les jours qu'ils sont également retardés, ou par le grand nombre de rémores, ou par une multitude de conques anatisères qui tapissent la surface inférieure d'un vaisseau.

On conçoit aisément que quand la quille d'un navire est plus ou moins garnie ou de rémoras ou de coquillages, cette surface étant devenue raboteuse & sillonnée, elle glisse plus difficilement sur l'eau.

REMORA, se dit aussi dans l'usage ordinaire, pour signifier obstacle, retardement. Le procès alloit être jugé lorsqu'il est survenu un remora. Ce mot vient du latin remora.

REMORDRE; verbe actif de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme FENDRE. Mordre une seconde sois. Elle l'a mordu & remordu.

REMORDRE, s'emploie' quelquefois absolument pour signifier, attaquer de nouveau; & il se dit particuliérement des chiens qu'on fait combattre. Ce mâtin est tout prêt à remordre.

REMORDRE, se dit aussi sigurément des troupes qui ont été repoussées à quelque attaque, & qui n'y veulent pas retourner. Cette brigade sus si maltraitée dans l'attaque, qu'elle ne voulut pas remordre.

REMORDRE, s'est aussi dit autrefois figurément, pour signifier, repro-

cher quelque faute, quelque crime!
Il est vieux dans ce sens.

REMORDS; substantif masculin. Reproche que fait la conscience. Il est impossible d'éviter le remorde larsqu'on l'a mérité, parce que rous ne pouvons nous en imposer au point de prendre le faux pout le vrai, le laid pour le beau, le mauvais pour le bon, le crime pour la vertu. On n'étouffe point quand on le veut, les lumières de la raison, ni par conséquent la voix de la conscience. L'amour de l'ordre est & sera toujours écrit dans tous les cœurs. Si l'homme étoit naturellement mauvais, comme quelques Philosophes l'ont prétendu, il n'auroit jamais de remords; ou du moins il n'en autoit que de la vertu & non du crime.

Celui qui est tourmenté de remords, ne pent vivre avec luimême, il faut qu'il se fuie, qu'il se distraie pour avoir un moment de repos : c'est là peut-être, la raison pour laquelle les méchans sont rarement sédentaires ; ils ne restent en place que quand ils méditent le mal; ils errent après l'avoir commis. Si les hommes vouloient un peu réfléchir, ils verroient qu'il est de leur intérêt de fuir le crime & de pratiquer la vertu ; l'un nous rend toujours malheureux & porte son châtiment avec lui ; l'autre conduit au bonheur & ne va jamais sans récompense. Que les brigands sont à plaindre, poursuivis par les lois, il sont obligés de s'enfoncer dans le fond des forêts où ils habitent avec le crime, la terreur & les remords.

REMORE; voyez Rémora. REMORQUE; substantif féminin.

L'action par laquelle un ou plufieurs bâtimens à rames, tirent un

que autre bâtiment. La remorque fut d'un grand secours dans cette oc-

REMORQUE, EE; participe passif.

Voyez REMORQUER.

REMORQUER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Titer un grand vaisseau par le moyen d'un ou plusseurs navires ou de quelques bâtimens à rames. On employa les chaloupes à remorquer le navire qui étoit engagé dans le sable.

REMORS, ou Mors du diable;

voyez Scabieuse des bois.

REMOTIS; (a) expression empruntée du latin pour signisser, à l'écart. Il a mis cette affaire à remotis. It est du discours familier.

REMOUCHER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Moucher de nouveau. Cette chandelle est mal mouchée, il faut la remoucher.

REMOUDRE; verbe actif irrégulier de la quatrième conjugaison, lequel le conjugue comme Moudre. Moudre de nouveau. Remoudre du pain.

REMOUDRE; verbe actif irrégulier de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme Moudre. Emoudre de nouveau. Ce couteau a été mal émoulu, il faut le rémoudre.

REMOUILLER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Mouiller de nouveau. Remouiller des toi-· Ies.

REMOULEUR; voyez Gagne-pe-

REMOUS; substantif masculin. Mouvement particulier qu'on observe dans l'eau des fleuves, & duquel nous avons parlé au mot Fleuve.

navire, un grand vaisseau ou quel- REMPAQUETER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Remettre en paquet, en ballot. Rempaqueter des marchandises.

REMPARER; (fe) verbe pronominal réfléchi de la première conjugation, lequel fe conjugue comme CHANTER. Se faire une défense contre quelque attaque. Hennemi voyant qu'on alloit l'attaquer, se rempara avec des chevaux de fris**e.** 

REMPART, substantif masculin. Levée de terre qui défend & environne une place. Sa largeur est ordinairement de neuf toises par le haut, & de treize ou quatorze toises par le bas. A l'égard de sa hauteur, elle est différence suivant la situation & le terrein de la place: en terrein uni & régulier elle est d'environ trois toises.

L'objet du rempart est de mettre les maisons de la ville à couvert de l'attaque de l'ennemi, de lui fermer l'entrée de la place, & d'élever ceux qui la défendent, de manière qu'ils découvrent la campagne des environs dans toute l'étendue de la portée du canon.

Le rempart a des parties plus avancées vers la campagne les unes que les autres. Ces parties se nom-

ment bastions.

Les foldats montent la garde sur le rempart, & on y place toute l'artillerie nécessaire pour la défense de la ville. On forme sur le bord extérieur une élévation de terre d'environ dix huit ou vingt pieds d'épaisseur & de sept de hauteur; cette élévation se nomme le parapet. Le parapet sert à couvrir des coups de l'ennemi les soldats qui sont sur le rempart.

Pour que le Soldat puisse découvrir la campagne, pardessus le para-

Ooo ii

pet, on pratique au pied, du côté intérieur, une espèce de petit degré de trois ou quatre pieds de large, & de deux pieds de hauteur; c'est ce qui s'appelle la banquette.

Le rempart a une pente ou un talus vers le côté extérieur & vers l'intérieur. Cette pente est faite pour que les terres du rempart se soutiennent plus aisément. Celle du côté de la ville qu'on nomme talus intérieur, a ordinairement environ une fois & demi la hauteur du rempart; en sorte que si cette hauteur est de dix-huit pieds, le talus intérieur est de vingt-sept; ce qui s'obierve principalement lorsque les terres sont sablonneuses. Le talus extérieur est toujours plus petit que l'intérieur, parcequ'autrement il donneroit à l'ennemi le moyen d'escalader facilement la place; mais comme les terres ne peuvent se soutenir elles-mêmes sans un grand talus, on soutient le côté extérieur du rempart par un mur de cinq ou fix pieds d'épaisseur; ce mur se nomme la chemise ou le revêtement du rempart.

Les dehors ont un rempart comme le corps de la place; mais il a ordinairement moins de largeur.

Le revêtement du rempart n'est pas toujours de maçonnerie; on se contente quelquesois de le revêtir de gazons; ce sont des morceaux de terre de prés coupés en coin. Lorsque le rempart est ainsi revêtu, on pratique une berme ou une espèce de petit chemin de douze pieds de large, entre le fossé & la partie extérieure du rempart. Cette berme sert à empêcher que les terres du rempart ne s'éboulent dans le fossé. Elle partage aussi à peu près en deux parties égales la hauteur des terres le content de serves la matteur des terres le content de serves la hauteur des terres le content de serves le

du rempart, depuis le fond du fossé jusqu'à la partie supérieure du parapet, ce qui fait qu'on peut donner un peu moins de talus à chacune de ces parties, que si l'escarpe formoir une seule pente, depuis le parapet jusqu'au fond du fossé.

Lorsque le rempart est revêtu de gazon, il est ordinairement fraisé.

Il y a une troissème espèce de revêtement composé des deux dont

on vient de parler.

Lorsque le rempart est fort élevé, il a l'avantage de mieux couvrir la ville; mais fon entretien est bien plus considérable que quand il a moins de hauteur. Il est aussi plus exposé aux batteries de l'ennemi; ses débris comblent aisément le fossé; & d'ailleurs les soldats sont obligés de se découvrir & de tiret en plongeant, pour défendre les parties voilines. Un rempart peu élevé n'a pas ces inconvéniens; mais aussi il donne plus de facilité pour l'escalade & la désertion. Les remparts les plus avantageux sont ceux qui se trouvent entièrement couverts par les glacis; en sorte que l'ennemi ne puisse les battre de la campagne. Pour la largeur du rempart, elle doit toujours être allez grande pour rélister au canon, & pour donner tout l'espace nécessaire pour contenir les hommes & les machines nécessaires à la défense de la place. Au reste , la hauteur & la largeur du rempart se proportionnent à la quantité des terres que le fossé peut fournir.

On appelle coureuse de rempart, une semme qui se prostitue à sout venant.

REMPART, fignifie figurément ce qui sert de désense. L'île de Make est le rempart de l'Italie. Cette ville etoit le rempart de la Grèce Mon nom sert de rempart à toute la Castille.

CORNEILLE.

La première syllabe est moyenne & la seconde longue.

On prononce Ranpart.

REMPHAM; nom d'une fausse Divinité que l'on prétend avoir été autrefois un des objets de l'idolâtrie des Israëlites. Les savans ne sont pas d'accord sur ce prétendu Dieu; les uns veulent que ce Rempham soit l'étoile de Vénus que les Égyptiens & les Assyriens adoroient; les autres soutiennent que c'est Adonis; enfin plusieurs prétendent que c'est un Roi d'Égypte à qui ses sujets rendirent après sa mort, les honneurs divins, & qu'ils mirent en la place de la planette de Saturne.

REMPLACÉ, ÉE; participe passif.

Voyez REMPLACER.

REMPLACEMENT; substantif masculin. Collocatio. Emploi utile des deniers qui proviennent d'une terre vendue, d'une rente rachetée, & qu'on est obligé de placer ailleurs. Il a fait le remplacement des deniers dotaux sur cette terre. Suivant le contrat de mariage, il doit saire le remplacement des propres de sa semme qu'il a aliénés.

RÉMPLACER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. In alterum locum restituere. Il ne se dit guère que pour signisser un emploi utile des deniers provenans d'une rente rachetée, d'une terre vendue, &c. Il a vendu les propres de sa semme, & il en a remplacé le prix sur ce sies. Ce tuteur cherche à remplacer la rente dont il a reçu le remboursement.

On dit , il est difficile de rempla-

cer un tel Capitaine, un tel Ministre; pour dire, qu'il est dissicile de trouver un sujet qui lui ressemble, qui ait sa capacité, qui puisse remplir dignement sa place. On dit aussi qu'un homme en remplace un autre; pour dire, qu'il en tient lieu. Sa semme vient d'accoucher d'un garçon qui remplacera celui qu'il vient de perdre. Ce Régiment fait des recrues pour remplacer les hommes qu'il a perdus pendant la campagne.

La première syllabe est moyenne, la seconde brève, & la troisième longue ou brève. Voyez Verbe.

Prononcez Ranplacer.

REMPLAGE; substantif masculin. Terme dont les Marchands de vin & les Cabarretiers se servent en parlant du vin dont on remplit une pièce de vin qui n'est pas tout à fait pleine. Il s'est servi d'un mauvais vin pour le remplage de ces tonneaux.

On appelle vin de remplage, le vin dont on remplit les pièces qui en ont besoin.

Les Maçons appellent remplage de murailles, le blocage ou les petites pierres dont ils remplissent une muraille, après que les paremens de grosses pierres sont faits.

Les Charpentiers appellent poteaux de remplage, fermes de remplage, les poteaux ou fermes qui se mettent pour remplir les vides ou intervalles qui sont entre les poteaux corniers ou les maîtresses fermes.

On prononce Ranplaje.

REMPLI, IE; participe passif. Voyez
REMPLIR.

En parlant d'un Indultaire ou d'un Gradué, on dit, qu'il est rempli, lorsqu'il est pourvu d'un bénésice allez considérable pour n'être plus en droit d'en requérir un autre en

vertu de son indult ou de ses grades.

On dit aussi qu'une veuve ou des héritiers sont remplis de leurs droits; pour dire, qu'ils ont des sonds ou des deniers en suffisance pour acquitter ce qui leur revenoit.

REMPLI, en termes de Blason, se dit des écussons & des pièces vidées &

remplies d'un autre émail.

Mont fort-thaillant, en Bourgogne, d'argent à trois rustres de sable remplis d'or.

Différences relatives entre rempli,

plein.

Il n'en peut plus tenir dans ce qui est plein. On n'en peut pas mettre davantage dans ce qui est rempli. Le premier a un rapport particulier à la capacité du vaisseau, & le second, à ce qui doit être reçu dans cette capacité.

Aux noces de Cana les pots furent remplis d'cau, & par miracle, ils se trouvèrent pleins de

vin.

REMPLI, se dit substantivement en termes de Tapissiers & de Couturières, d'un pli que l'on sait à du linge, à de l'étosse, pour les rétrécir ou pour les accourcir. Faire un rempli à une jupe, à une veste, à une nape, à une tapisserie.

REMPLIÉ, ÉE; participe passif. Voy.

REMPLIER.

REMPLIER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Terme de Tailleurs, de Tapissiers & de Couturières. Faire un pli à du linge, à une étosse, à une tapisserie, pour les rétrécir ou pour les accourcir. Ces manches sont trop larges, il faut les remplier. Ce pan de tapisserie est trop long, rempliez-le.

Prononcez Ranplier.

REMPLIR, verbe actif de la secon-

de conjugaison, lequel se conjugué comme RAVIR. Denud implere. Emplir de nouveau. Ces tonneaux ont coulé, il faut les remplir.

REMPLIR, s'emploie plus communément dans la tignification d'emplir, rendre plein. Remplir un grenier de blé. Remplir une armoire de linge. Remplir un sac d'avoine. On va remplir le fosse. Il faut qu'on prenne encore deux cens billets pour remplir la loterie.

On dit, se remplir de viandes, se remplir de vin; pout dire, manger, boire avec excès.

On dit, remplir le nombre de ceux qui doivent être d'un corps, d'une compagnie, &c. pout dire, en ren-

dre le nombre complet.

On dit aussi, remplir un Corps, une compagnie, une société, de personnes capables, de bons sujets, de mauvais sujets; pour dire, y admettre, y faire entrer beaucoup de bons sujets, de mauvais sujets.

On dit, remplir une transaction, une quittance; pour dire, écrire ce qui manquoit à l'endroit qu'on avoit

laillé en blanc.

On dit aussi, remplir des bouts rimés; pour dire, faire des vers sur des rimes données.

On dit figutément, remplir une place; pour dire, occuper une place, une charge, une dignité, un emploi. C'est un homme qui remplit dignement sa place. C'est une place difficile à remplir. Il a toutes les qualités nécessaires pour bien remplir cette place. Ce Ministre remplie mal sa place.

REMPLIR, s'emploie aussi figurément en plusieurs autres façons de parler. Ce Héros remplit la Grèce de ses exploits. Ce savant les remplit d'admiration. Il ne saut pas se remplir la tête d'idées vaines & chimériques. On dit encore, remplir son devoir, ses devoirs, ses obligations; pout dire, faire exactement toutes les choses qui sont de devoir. Il n'a jumais manqué à remplir ses obligations. Ce n'est pas ainsi qu'on remplit les devoirs de l'amitié.

On dit aussi, remplir sa promesse, ses promesses; pour dite, accomplir sa promesse. Soyez sûr que je remplirai la promesse que je vous ai

faite.

On dit, remplir l'attente, remplir les espérances du public; pour dire, répondre par ses actions, par sa conduite, à ce que le public avoit attendu, avoit espéré.

On dir, qu'un homme a rempli fon sort, qu'il a rempli sa destinée; pour dire, que ses actions & les événemens de sa vie ont répondu à

On dit, qu'un homme remplit bien son temps; pour dire, qu'il

l'emploie bien.

On dit en parlant de vers bien cadencés, d'une période bien nombreuse, &c. qu'ils remplissent bien l'oreille; pour dire, qu'ils frappent

l'oreille agréablement.

l'idée qu'on avoit de lui.

REMPLIR, se dir encore en parlant des ouvrages de point, de dentelle, & des tapisseries à l'aiguille. Ainsi on dit, remplir du point, remplir de la dentelle; pour dire, refaire à l'aiguille les fleurs qui sont rompues à du point, à de la dentelle, ou y en ajouter de nouvelles. Elle apprend à remplir de la dentelle.

REMPLIR, en termes de jeu de trictrac, fignifie couvrir les cases d'une table de trictrac.

La première syllabe est moyenne, & la seconde longue ou brève. Voy. VERBE.

On prononce Ranplir.

REMPLISSAGE; substantifmasculin. Il signifie la même chose que remplage en matière de vin & de maconnerie.

REMPLISSAGE, se dit aussi de l'ouvrage que fait une ouvrière en sil, en remplissant du point, de la dentelle. Le remplissage de ces dentelles est bien

fait.

REMPLISSAGE, en termes de Musique, se dit des parties du milieu, c'està-dire, de celles qui sont entre la base & le dessus.

REMPLISSEUSE; substantif séminin.
Ouvrière qui gagne sa vie à raccommoder des dentelles. Il faut
porter ces dentelles à la Remplis-

seuse.

RÉMPLOI; substantif masculin. Remplacement d'une chose qui a été aliénée ou dénaturée, comme le remploi d'une somme mobiliaire que l'on a reçue, le remploi d'un immeuble que l'on a aliéné, d'un bois de sutaie que l'on a abattu & consumé.

Le remploi se fait de deux manières, savoir, réellement, en subrogeant un bien au lieu d'un autre, avec déclaration que ce bien est pour tenir lieu de remploi de celui qui a été aliéné ou dénaturé; ou bien il se fait sictivement, en payant la valeur du bien aliéné, à celui auquel le remploi en étoit dû.

Dans les contrats de mariage qui fe passent en pays de droit écrit, on stipule le remploi de la dot de la femme en cas d'aliénation.

En pays coutumier on stipule ordinairement dans le contrat de mariage le remploi des propres qui pourront être aliénés, soit du mari ou de la femme.

Anciennement ce remploi des propres n'étoit dû qu'autant qu'il étoit stipulé; c'est pourquoi quand il ne l'étoit pas, on disoit communément que le mari ne pouvoit se lever trop matin pour vendre les

propres de sa femme.

Mais suivant l'article 232 de la coutume de Paris qui a été ajouté lors de la dernière réformation, ce remploi est de droit, quand même il ne seroit pas stipulé; & cela a paru si juste, que la même disposition a été adoptée dans les coutumes qui ont été réformées depuis celle de Paris, & que la Jurisprudence a étendu cette coutume aux autres coutumes qui n'en parlent pas.

Le remploi des propres aliénés fe prend sur la communauté, & si les biens de la communauté ne suffisent pas pour le remploi des propres de la femme, le surplus se prend sur les propres du mari; mais le remploi des propres du mari ne se prend jamais sur ceux de la

femme.

Lorsqu'il a été aliéné un propre de l'un des conjoints, & qu'il a été acquis un autre bien, avec déclaration que c'est pour tenir lieu de remploi du propre aliéné, le conjoint dont le propre a été ainsi remplacé, ne peut pas demander

d'autre remploi.

Quoique le remploi ait souvent pour objet le remplacement d'un immeuble qui a été aliéné, & que l'action du remploi soit elle-même ordinairement stipulée propre comme l'éroit le bien même dont elle tend à répéter la valeur, cette qualité de propre imprimée à l'action de remploi, n'est relative qu'à la communauté, & cela n'empêche pas que dans la succession du conjoint auquel le remploi est dû, l'action ne soit réputée mobiliaire, & n'appartienne à son héritier mobilier.

REMPLOYER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Employer de nouveau. On avoit révoqué ce Commis, mais le Fermier a donné ordre de le remployer.

REMPLUMÉ, ÉE; participe passif.

Voy. REMPLUMER.

REMPLUMER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Regarnir de plumes. Il ne se dit guère au propre qu'en parlant d'un clavecin que l'on regarnit de plumes. Remplumer un clavecin.

Il est aussi pronominal réstéchi & se dit des oiseaux auxquels les plumes reviennent. Cet oiseau se

remplume.

On dit figurément & familièrement, qu'un homme commence à se remplumer; pour dire, qu'il commence à rétablir ses affaires, à les mettre dans un meilleur train. Il s'est bien remplumé dans cette entreprise.

On le dit aussi figurément & samilièrement de quelqu'un qui ayant perdu au jeu commence à regagner ce qu'il avoit perdu. Il s'est remis au jeu pour tâcher de se remplumer.

REMPOCHER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Remettre dans sa poche. Il rempocha son argent.

REMPOISSONNER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Empoissonner de nouveau. Il faut rempoissonner cet étang.

REMPORTE; EE; participe passif.

Voyez REMPORTER.

REMPORTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue

tonjugue comme CHANTER. Referre. Reprendre & rapporter de quelque lieu ce qu'on y avoit apporté. Vous pouvez remporter votre gibier, on n'en veut point ici.

REMPORTER, signifie aussi simplement, enlever d'un lieu. On remporta les

blessés.

REMPORTER, signisse encore, gagner, obtenir. Les victoires qu'Alexandre remporta sur Darius. Les Athlètes qui remportoient le prix aux jeux olympiques étoient nourris aux dépens du public. Il ne remportera aucun fruit de cette entreprise.

REMPRISONNER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Iterùm incarcerare. Remettre en prison. On

les remprisonna.

REMPRUNTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Emprunter de nouveau. Il a remprunté l'argent qu'il avoit rendu.

REMUAGE; substantif masculin.

Motio. Action de remuer une chose. On paye les Matelots pour le remuage des grains qui sont dans un

vaisseau.

On appelle billet ou congé de remuage, le billet ou congé que les Marchands de vin & autres particuliers font obligés de prendre au bureau des Aides, pour faire transporter du vin d'une cave dans une autre.

REMUANT, ANTE; adjectif. Movens. Qui se remue à toute heure.

Un enfant vif & remuant.

On dit figurément d'un esprit brouillon & propre à exciter des troubles dans un état, que c'est un esprit remuant.

REMUE, ÉE; participe passif. Voyez

REMITER

On dit populairement, cousin re-

mué de germain; pour dire, cousin issu de germain.

REMUE-MENAGE; substantif masculin du style familier. Dérangement de plusieurs meubles, de plusieurs choses que l'on transporte d'un lieu à un autre. Voilà bien du

remue-ménage.

Il se dit aussi figurément & samilièrement des troubles & des désordres qui arrivent dans les samilles, dans les villes, dans les états par des changemens subits. Il y a beaucoup de remue-menage dans cette samille.

REMUEMENT; substantif masculin. Action de ce qui remue. Remuement d'humeurs. Son plus grand usage est au figuré; & dans ce sens il signisse mouvement, brouillerie excitée dans un état. Cet Edit occassonna du remuement dans le royaume.

On appelle remuement des terres; le transport de beaucoup de terres d'un lieu à un autre. Il lui en a coûté tant pour le remuement des terres.

REMUER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Movere. Mouvoir quelque chose. Ne remuez pas cette chaise. On remue le blé pour empêcher qu'il ne se gâte.

On dit proverbialement d'une personne qui demeure immobile, ou comme immobile, qu'elle ne re-

mue ni pied ni patte.

On dit, remuer de la terre; pour dire, transporter de la terre d'un lieu à un autre. On a beaucoup remué de terre pour faire ce potager.

On dit aussi en termes de fortification, remuer la terre; pour dire, fouir & porter de la terre pour faire des retranchemens, &c. Les troupes remuèrent bien la terre du siége de tette ville.

On dit, remuer un enfant; pour

Ppp

dire, le nettoyer & le changer de

langes.

On dit figurément & familièrement, remuer ciel & terre; pour dire, faire agir toutes sortes de resforts, employer toutes sortes de moyens. Il remuera ciel & terre pour réuffir.

On dit aussi figurément, remuer une affaire; peur dire, poursuivre une affaire négligée ou interrompue. Il n'auroit pas dû remuer cette

affaire, ce procès.

On dit encore figurément, qu'il ne faut point remuer les cendres des morts; pour dire, qu'il ne faut point rechercher leurs actions pour les blâmer.

Remuer, signifie austi figurément, emouvoir, causer quelque sentiment, quelque mouvement dans les puissances de l'ame. Le feu de l'amisié échauffe le cœur sans le consumer & le remue sans le troubler.

REMUER, s'emploie quelquefois absolument & signifie, faire quelque mouvement, changer de place. Cette femme est si grosse qu'elle ne sauroit remuer. Ce chion ne remue plus, il va

Il signifie figurément exciter des troubles & des mouvemens dans un état. Le peuple étoit disposé à remuer.

Il est aussi pronominal résléchi & fignifie, se mouvoir. Il y avoit tant de monde à l'opéra qu'on ne pouvoit

s'y remuer.

SE REMUER, signifie encore, se donner du mouvement, de l'action pour réussir à quelque chose. S'il s'étoit remué il auroit eu cette place. Tous ses parens se remuent pour obtenir sa grâce.

On dit, faire remuer les puissances, faire que les puissances se remuent; pour dire, faire agir les personnes qui ont l'autorité en main.

On dit, que l'argent se remue; pour dire, qu'il se fait beaucoup de payemens ou d'acquilitions, que l'argent roule extrêmement dans le commerce.

La première est très-brève, la seconde brève, & la troisème longue

ou brève. Voyez Verbe.

L'e féminin qui termine le singulier du présent de l'indicatif, &c. s'unit à la syllabe précédente & la

rend longue.

REMUEUR; substantif masculin. On appelle ainsi dans quelques endroits des ouvriers qui font métier de remuer le blé dans les greniers, de peur qu'il ne se gâte.

REMUEUSE; substantif féminin. On donne ce nom à la femme qui a foin de remuer l'enfant d'un Prince, d'un

grand Seigneur.

REMUGLE; substantif masculini Odeur qu'exhale ce qui a été longtemps enfermé, ou dans un mauvais ait. Ce gibier sent le remugle.

REMUNERATEUR; substantif masculin. Remunerator. Celui qui récompense. Il ne se dit proprement que de Dieu. Dieu est le juste rémunérateur des bonnes auvres. On le dit aussi des Princes dans le style soutenu. Ce Monarque fut le rémunérateur des vertus.

REMUNERATION; substantif féminin. Remuneratio. Récompense. C'eft de Dieu qu'il faut attendre la rémunération des bonnes œuvres. Il ne se dit qu'en style de dévotion.

RÉMUNERATOIRE; adjectif des deux genres & terme de Palais. Qui tient lieu de récompense. Une donation rémunératoire. Un legs rémunératoire.

RÉMUNERE, EE; participe passif.

Voyez Remunéren.

RÉMUNERER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Remunerari. Récompenser. Ce Prince savoit rémunérer les grandes actions. Il

est peu usité.

REMURIES; substantif féminin pluriel & terme de Mythologie. Fête instituée en l'honneur de Rémus par Romulus son frère, à dessein d'appaiser ses Mânes. Servius dit que ce fut par ordre de l'Oracle qu'on avoit consulté sur les moyens de faire cesser la peste qui survint après la mort de Rémus, que Romulus pour y satisfaire, lui sit bâtir un tombeau magnifique sur le mont Aventin, & qu'il établit en son honneur des sacrifices annuels qu'on appela de son nom Remuria. Il ajoute que lorsqu'il rendoit la justice au peuple, il faisoit mettre à côté de son tribunal un siège semblable au sien, sur lequel étoient posés les ornemens de la dignité royale, comme si Rémus eût été vivant, & qu'il eût regné avec lui, & que c'est sur cela que Virgile a dit Remo cum fratre Quirinus jura dabat.

REMY; bourg de France dans la Généralité de Soissons, à deux lieues, nord, de Clermont.

RENÂCLER; voyez Renasquer &

RENIFLER.

RENAISSANCE; substantif séminin. Seconde naissance, renouvellement. Il n'a d'usage qu'au figuré. Depuis la renaissance des beaux arts en Italie.

RENAISSANT, ANTE; adjectif. Qui renaît. Prométhée avoit un foie renaissant pour servir de pâture au vautour qui le déchiroit. L'herbe renaissante. Les plaisirs renaissans.

RENAÎTRE; verbe neutre irrégulier de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme Naître. Renasci. Naître de nouveau. Quelques-uns ont cru que le phénix renaissoit de ses cendres. La Mythologie fait renaître Hypolite sous le nom de Virbius. Un malade croit renaître quand il revient en santé.

On dit, que toute la nature renaît au printemps, que les fleurs, les plantes, les herbes renaissent.

RENAÎTRE, s'emploie ausili dans les choses morales. Cette nouvelle sie renaître son espoir. Cela sit renaître son amour, sa haine, sa jalousie, sa douleur. Les lettres renaissoient alors lans le royaume.

RENAÎTRE, se dit aussi des insectes qui multiplient avec excès, quelque quantité qu'on en tue. Plus on écrase de chenilles dans ces choux, plus

il en renaît.

On dit figurément, renaître par le baptême, par la grâce; pour dire, être régénéré en Jésus-Christ par le moyen du Baptême, de la Pénitence, &c. Nous étions morts par le péché originel, mais nous renaisfons par les eaux du baptême. Le pécheur renaît par la pénitence. Il faut mourir au péché pour renaître à la grâce.

RENAL, ALE; adjectif & terme d'Anatomie. Renalis. Il se dit des parties qui appartiennent aux reins. Ners rénal. Veine rénale. Artère ré-

nale. Voyez Rein.

RENARD; substantif masculin. Vulpes. Animal quadrupède qui a beaucoup de rapport au loup & aux
chiens pour la conformation du
corps. Il est de la grandeur des
chiens de moyenne taille; il a le
museau estilé comme le levrier, la
tête grosse, les oreilles droites, les
yeux obliques comme le loup, la
queue toussue, & si longue qu'elle
touche la terre. Le poil est de diverses couleurs, qui sont le noir,
P p p ij

le fauve & le blanc, diversement distribués sur disférentes parties du corps; le roux domine dans la plupart des renards: il y en a qui ont le poil gris argenté; tous ont le bout de la queue blanche; les pieds des derniers sont plus noirs que ceux des autres. On les appelle en Bourgogne & en Lorraine, renards charbonniers.

Le renard est fameux par ses ruses, & mérite en partie sa réputation; ce que le loup ne fait que par la force, il le fait par adresse, & réussit plus souvent. Sans chercher à combattre les chiens ni les bergers, sans attaquer les troupeaux, Sans traîner les cadavres, il est plus sür de vivre. Il emploie plus d'esprit que de mouvement, ses ressources semblent être en lui-même: ce sont comme l'on sait, celles qui manquent le moins. Fin autant que circonspect, ingénieux & prudent, même jusqu'à la patience, il varie sa conduite; il a des moyens de réserve qu'il sait n'employer qu'à propos. Il veille de près à sa conservation; quoiqu'aussi infatigable, & même plus léger que le loup, il ne se fie pas entièrement à la vîtesse de sa course; il sait se mettre en sûreté en se pratiquant un asyle où il se retire dans les dangers pressans; où il s'établit, où il élève ses petits: il n'est point animal vagabond, mais animal domicilié.

Cette différence qui se fait sentir même parmi les hommes, a de bien plus grands essets, & suppose de bien plus grandes causes parmi les animaux. L'idée seule du domicile présuppose une attention singulière sur soi-même; ensuite le choix du lieu, l'art de faire son manoir, de le rendre commode, d'en dérober l'entrée, sont autant

d'indices d'un sentiment supérieur. Le renard en est doué, & tourne tout à son profit; il se loge au bord des bois, à portée des hameaux; il écoute le chant des coqs & le cri des volailles, il les savoure de loin, il prend habilement son temps, cache son dessein & sa marche, se glisse, se traîne, arrive, & fait rarement des tentatives inutiles. S'il peut franchir les clôtures ou passer par dessous, il ne perd pas un instant, il ravage la basse cour, il y met tout à mort, se retire ensuite lestement en emportant sa proie qu'il cache sous la mousse, ou porte à son terrier; il revient quelques momens après en rechercher une autre qu'il emporte & cache de même, mais dans un autre endroit, ensuite une troisième, une quatrième, &c. jusqu'à ce que le jour ou le mouvement de la maison l'avertisse qu'il, faut se tetirer & ne plus revenir. Il fait la même manœuvre dans les pipées & dans les boquetaux où l'on prend les grives & les bécasses au lacet; il devance le pipeur, va de très-grand matin, & souvent plus d'une fois par jout, vifiter les lacets, les gluaux, emporte successivement les oiseaux qui le sont empêtrés, les dépose tous en différens endroits, surtout au bord des chemins, dans les ornières, sous de la mousse, sous un genevrier, les y laisse quelquefois deux ou trois jours, & Sait parfaitement les retrouver au besoin. Il chasse les jeunes levreaux en plaine, saisit quelquefois les lièvres au gîte, ne les manque jamais lorsqu'ils sont blesses, déterre les lapreaux dans les garennes, découvre les nids de perdrix, de cailles, prend la mère fur les œufs, & détruit une quantité prodigiense de gibier. Le loup

muit plus au paysan, le renard nuit

plus au gentilhomme.

La chasse du renard demande moins d'appareil que celle du loup; elle est plus facile & plus amusante. Tous les chiens ont de la répugnance pour le loup, tous les chiens au contraire chassent le renard volontiers, & même avec plaisir. Car quoiqu'il ait l'odeur très-forte, ils le présèrent souvent au cerf, au chevreuil & au lièvre. On peut le chasser avec des bassets, des chiens courans, des briquets: dès qu'il se sent poursuivi, il court à son terriers; les bassets à jambes torses sont ceux qui s'y glissent le plus aisément : cette manière est bonne pour prendre une portée entière de renards, la mère avec les petits; pendant qu'elle se défend & combat les bassets, on tâche de découvrir le terrier pardessus, & on la tue ou on la faisit vivante avec des pinces. Mais comme les terriers Sont souvent dans des rochers, sous des trous d'arbres, & quelquefois fort enfoncés sous terre, on ne réussit pas toujours. La façon la plus ordinaire, la plus agréable & la plus sûre de chasser le renard, est de commencer par boucher les terriers; on place les tireurs à portée, on quête alors avec les briquets; des qu'ils sont tombés sur · la voie, le renard gagne son gîte; mais en arrivant il essuie une première décharge : s'il échappe à la balle, il fuit de toute sa vîtesse, fait un grand tour, & revient encore à son terrier, où on le tire une seconde fois, & où trouvant l'entrée fermée, il prend le parti de le lauver au loin en perçant droit en avant pour ne plus revenir. C'est alors qu'on se sert des chiens courans lorsqu'on yeur le poursuivre: il ne laissera pas de les satiguer beaucoup, parcequ'il passe à dessein dans les endroits les plus sourrés, où les chiens ont grand peine à le suivre, & que quand il prend la plaine il va trèssion sans s'arrêter.

Pour détruire les renards, il est encore plus commode de tendre des pièges, où l'on met de la chair pour appar, un pigeon, une vo-

laille vivante, &c.

M. de Buffon d'après qui nous parlons, fit un jour suspendre à neuf pieds de hauteur sur un arbre les débris d'une halte de chasse, de la viande, du pain, des os; dès la première nuit les renards s'étoient si fort exercés à sauter, que le terrain autour de l'arbre étoit battu commeune aire de grange. Le renard est aussi vorace que carnassier; il mange de tout avec une égale avidité, des œufs, du lait, du fromage, des fruits, & surtout des raisins. Lorsque les levreaux & les perdrix lui manquent, il se rabat fur les rats, les mulots, les serpens, les lézards, les crapaux, &c. Il en détruit un grand nombre; c'est-là le seul bien qu'il procure. Il est très-avide de miel, il attaque les abeilles sauvages, les guêpes, les frelons, qui d'abord tâchent de le mettre en fuite, en le perçant de mille coups d'aiguillon; il se retire en effet, 'mais c'est en se roulant pour les écraser, & il revient si souvent à la charge qu'il les oblige à abandonner le guépier; alors il le déterre & en mange le miel & la cire. Il prend aussi les hérissons, les roule avec ses pieds, & les force à s'étendre. Enfin il mange du poisson, des écrevisses, des hannetons, des sauterelles, &c.

Cet animal ne s'apprivoise pas

aiscment, & jamais tout-à-fait : il languit lorsqu'il n'a pas la liberté, & meutt d'ennui quand on veut le garder trop long-temps en domesticité. Il ne s'accouple point avec la chienne. S'ils ne sont pas antipathiques, ils sont au moins indifférens. Il produit en moindre nombre, & une seule fois par an; les portées sont ordinairement de quatre ou cinq, rarement de six, & jamais moins de trois. Lorsque la femelle est pleine, elle se recèle, sort rarement de son terrier, dans lequel elle prépare un lit à ses petits. Elle devient en chaleur en hiver, & l'on trouve déjà de petits renards au mois d'Avril. Lorsqu'elle s'apperçoit que sa retraite est découverte, & qu'en son absence ses petits ont été inquiétés, elle les transporte tous les uns après les autres, & va chercher un autre domicile. Ils naissent les yeux fermés, ils font comme les chiens, dix-huit mois ou deux ans à croître & vivent de même treize ou quatorze ans.

Le renard a les sens aussi bons que le loup, le sentiment plus fin, & l'organe de la voix plus souple & plus parfair. Le loup ne se fait entendre que par des hurlemens affreux, le renard glapit, aboie, & pousse un son triste semblable au cri du paon ; il a des tons différens | selon les sentimens différens dont il est affecté; il a la voix de la chasse, l'accent du désir, le son du murmure, le ton plaintif de la rristesse, le cri de la douleur, qu'il me fait jamais entendre qu'au moment où il resoit un coup de feu qui lui casse quelques membres; car il ne crie point pour toute autre blessure, & il se laisse tuer à coups de bâton comme le loup sans se plaindre, mais toujours en se

défendant avec courage. Il mord dangereusement, opiniâtrément, & l'on est obligé de se servir d'un ferrement ou d'un bâton pour le faire démordre. Son glapissement est une espèce d'aboiement qui so fait par des sons semblables & trèsprécipités. C'est ordinairement à la fin du glapissement qu'il donne un coup de voix plus fort, plus élevé, & semblable au cri du paon. En hiver, surtout pendant la neige & la gelée, il ne cesse de donner de la voix, & il est au contraire presque muet en été. C'est dans cette saison que son poil tombe & se renouvelle; on fait peu de cas de la peau des jeunes renards, ou des renards pris en été. La chair du renard est moins mauvaise que celle du loup, les chiens & même les hommes en mangent en automne, furtout lorsqu'il s'est nourri & engraissé de raisse, & sa peau d'hiver fait de bonnes fourrures. Il a le sommeil profond, on l'approche aisément sans l'éveiller : lorsqu'il dort il se met en rond comme les chiens; mais lorsqu'il ne fait que se reposer il étend les jambes de derrière & demeure étendu sur le ventre : c'est dans cette posture qu'il épie les oiseaux le long des haies; ils ont pour lui une si grande antipathie; que dès qu'ils l'apperçoivent ils font un petit cri d'avertissement : les geais, les merles surtout, le conduisent du haut des arbres, répètent souvent le petit cti d'avis, & le suivent quelquefois à plus de deux ou trois cens pas.

RENARD, se prend figurément & familièrement pous cauteleux, sin, rusé. Ne vous siez pas à lui, c'est un renard, un sin renard, un vieux renard. On dit, faire la guerre en renard, ingir en renard; pour dire, faire la guerre avec ruse, agir sinement.

On dit proverbialement & figurément qu'un bon renard ne mange point les poules de son voisin; pout dire, que tout homme rusé & habile, qui fait une action blâmable, la fait plutôt dans un quartier éloigné, que dans les lieux de son voisinage.

On crie, au renard, après ceux à qui on donne quelque baie, & à qui on fait quelque tromperie.

On dit proverbialement d'un homme qui fait semblant de mépriser quelque chose, parcequ'il ne la peut avoir, il fait comme le renard des mûres.

On dir proverbialement & figurément, coudre la peau du renard à celle du lion; pour dire, ajouter la ruse, la finesse à la force.

On dit proverbialement, prendre martre pour renard; pour dire, prendre une chose pour une autre, étant trompé par la ressemblance.

On dit aussi proverbialement, se confesser au renard; pout dire, découvrir son secret à un homme qui en tirera avantage contre nous, & qui est intéressé à empêcher le succès de la chose dont il s'agit.

On dit proverbialement & populairement d'un homme qui a une toux sèche & dangerense, que c'est une toux de renard qui le menera au terrier.

On appelle queue de renard, une plante appelée autrement lilas. Voy.

On appelle ansti queues de renard, certains amas de racines en forme de queues de renard, qui se sorment dans les tuyanx des sontaines & qui les bouchent. La fontaine ne couloir plus, parcequ'il y avoit des

queues de renard qui l'en empé-

On appelle aussi renard, en parlant de canaux, les sentes, les trous où les eaux se perdent.

RENARD MARIN, se dit d'un poisson cartilagineux décrit dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, par M. Perrault qui en a disséqué un, dont la longueur étoit de huit pieds & demi; sa plus grande largeur qui étoit au ventre, étoit de quatorze pouces; fon corps alloit en élargissant, & se rétrécissoit à l'ordinaire pour produire la queue, qui étoit presque aussi longue que tout le reste du corps, & faite en manière de faulx un peu recourbée vers le ventre. A l'endroit où cette figure de faulx commençoit, il y avoit une senle nageoire au-dessous: ce poisson avoit deux crêtes élevées fur le dos, une grande au milieu & une plus petite vers la queue; il y avoit trois nageoires de chaque côté, les deux près de la tête étoient longues de quinze pouces & larges de cinq, & représentoient les asses d'un oiseau plumé; celles qui étoient au milieu du ventre étoient moins grandes, elles étoient à côté du nombril, & avoient chacune une pointe pendante, ce qui est le propre des mâles entre cette sorte de poissons: les dernières & proche de la queue étoient fort petites; la peau étoit lisse & sans écailles, la crête & les nageoires dures & composées d'arrêtes serrées par la peau qui les couvroit d'une couleur grise ou brunârre: la gueule avoit cinq pouces d'ouverture, & elle étoit armée de deux fortes de dents qui méritent d'être connues; le côté droit de la mâchoire supérieure, jusqu'à l'endroit où sont les canines des autres animaux, avoit un rang

mes, étant toutes d'un seul os dur & en forme de scie; les autres dents qui bordoient le reste de cette mâchoire, & toute l'inférieure faisoient six rangs par-tout, & étoient mobiles & attachées par des membranes charnues. Leur figure étoit triangulaire, un peu aiguë, d'une substance infiniment moins dure que celle des autres dents qui étoient en forme de scie : la langue étoit toute adhérente à la mâchoire inférieure & composée de plusieurs os, fortement joints les uns aux autres, & recouverts d'une chair fibreuse, puis d'une peau fort âpre & rude en dehors, mais fort lisse & glissante audedans; les petites pointes dont elle étoit hérissée, vues au microscope, étoient transparentes.

Tous les Naturalistes qui ont parlé du renard marin, en ont fait une espèce de chien de mer; mais celui dont parlent les Académiciens, paroît différent. Selon Ray, il y en a qui pesent cent livres : on les trouve dans la Méditerranée aux lieux bourbeux & fangeux; ils mangent des poissons & des plantes; ils sont fort charnus, on leur trouve plus d'un pouce d'épaisseur de graisse en quelques endroits: leur chair est d'assez bon goût. Le caractère spécifique du véritable renard marin, est d'avoir le foie partagé en deux lobes, cinq ouies de chaque côté, des pointes pendantes aux nageoires, la queue faite en faulx, & le gosier fort large.

RENARDE; substantif séminin. La femelle du renard. La renarde qu'il tua étoit pleine.

RENARDEAU; substantif masculin.
Petit renard. La renarde défendoit ses renardeaux.

de dents pointues, dures & fermes, étant toutes d'un seul os dur & en forme de scie; les autres Prendre les renards.

RENARDIERE; substantif séminin;

Tanière de renard.

RENASQUER, ou RENACLER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Terme populaire, qui signise faire certain bruit en retirant impétueusement son haleine par le nez lorsqu'on est en colère. On l'enten-

doit jurer & renâcler.

RENAU D'ELISAGARAY, (Bernard) né dans le Bearn en 1652; fut placé dès son enfance auprès de Colbert du Terron, Intendant de Rochefort. On lui fit apprendre les Mathématiques; il y réussit, & devint de bonne heure l'ami intime du Père Malebranche. La Marine étoit son étude favorite. Quand il y fut assez instruit, du Terron le fit connoître à Seignelai, qui devint son protecteur. Il lui procura en 1679, une place auprès du Comte de Vermandois, Amiral de France, qui lui donna une pention de mille écus. Louis XIV voulant réduire à des principes uniformes la construction des vaisseaux, fit venir à la Cour les plus habiles Constructeurs. Après quelques discussions on se borna à deux méthodes, l'une de Renau & l'autre de Duquesne, qui eut la magnanimité de donner la préférence à celle de son rival. Renau jouit de son triomphe en présence de Louis XIV, qui lui ordonna d'aller à Brest & dans les autres ports pour instruire les Constructeurs. Il mit leurs enfans en état de faire à l'âge de 15 à 20 ans, les plus gros vaisseaux, ce qui demandoit auparavant une expérience de 20 ou 30 ans. En 1680, Louis XIV résolut de se venger d'Alger.

d'Alger. Renau proposa de le bombarder. Jusqu'alors il n'étoit venu dans l'esprir de personne, que des mortiers pussent n'être pas placés à terre, & se passer d'une assiette solide. Il promit de faire des galiotes a bombes; on se mocqua de lui dans le Conseil, mais Louis XIV voulut qu'on essayât cette nouveauté funeste, qui eut un heureux effet. Après la mort de l'Amiral, il alla en Flandre trouver Vauban, qui le mit en état de conduire les sièges de Cadaquiers en Catalogne, de Philisbourg, de Manheim & de Frankendal. Le Roi, pour récompenser ses services, lui donna une Commission de Capitaine de vaisseau, un ordre pour avoir entrée & voix délibérative dans les Conseils des Généraux, une inspection générale sur la Marine, & l'autorité d'enseigner aux Officiers toutes les nouvelles pratiques dont il étoit l'inventeur, avec douze mille livres de penfion. Cet habile homme fut demandé par le grand Maître de Malte, pour défendre cerre île; mais ce siège n'ayant pas eu lieu, Renau revint en France. Il fut fait à son retour Conseiller de Marine, & Grand-Croix de l'Ordre de Saint Louis.

Il mourut en 1719; il avoit été reçu honoraire de l'Académie des Sciences en 1690. On a de lui la Théorie de la manœuvre des Vaisfeaux, & plusieurs lettres pour répondre aux difficultés de MM. Huyghens & Bernouilli, contre sa Théorie.

RENAUDOT, (Théophraste) Médecin de Loudun, s'établit à Paris en 1623, & fut le premier qui commença en 1631, à faire imprimer les nouvelles publiques si connues sous le nom de Gazettes. Il y avoit long-temps qu'on avoit imaginé de l

Tome XXIV

pareilles feuilles à Venise, & on les avoit appelées *Gazettes*, parcequ**e** l'on payoit pour les lire una Gazetta, petite pièce de monnoie. Renaudot. grand Nouvelliste, ramassoit de tous côtés des nouvelles pour amuser ses malades. Il se vit bientôt plus à la mode qu'aucun de ses Confières; mais comme toute une ville n'est pas malade, ou ne s'imagine pas l'être, il pensa qu'il pourroit se taire un revenu plus considérable en donnant chaque semaine des feuilles volantes qui contiendroient les nouvelles de divers pays : telle fut l'origine de notre Gazette. Louis XIII lui donna un privilège qui fut confirmé par Louis XIV, pour lui & pour sa famille. Ce Médecin Gazetier, mourut à Paris en 1653. Il aimoit beaucoup l'argent, & quoique ses malades & les lecteurs de ses Gazettes lui en procurailent beaucoup, on pretend qu'il prêtoit sur gages. On a de lui, outre ses Gazettes, 1º. une suite du Mercure François, depuis 1635 jusqu'en 1643 : 20. un abrégé de la vie & de la mort de Henri de Bourbon, Prince de Condé : 3°. la vie & la mort du Maréchal de Gassion: 4°. la vie de Michel Mazarin, Cardinal, frère du premier Ministre de ce nom.

RENAUDOT, (Eusebe) petit fils da précédent est plus célèbre que son grand père; 'il naquit à Paris en 1646, & après avoir fait ses humanités au Collége des Jésuites, & sa philosophie au Collége d'Harcourt, il eptra chez les Pères de l'Oratoire, mais il n'y demeura que peu de mois. Il continua néanmoins de porter l'habit ecclésiastique afin d'être moins détourné dans ses études, par les visites des-oisifs du grand monde; mais il ne songea jamais à

entrer dans les ordres. Il se consacra d'abord aux langues orientales, & il étudia ensuite les autres langues. On prétend qu'il en possédoit jusqu'à dix-sept, dont il parloit le plus grand nombre avec facilité. Son dessein étoit de faire servir ses connoissances à puiser dans les sources primitives les vérités de la religion. Le Grand Colbert avoit conçu le dessein de rétablir en France les impressions en langues orientales. Il s'adressa à l'Abbé Renaudot, comme à l'homme le plus capable de seconder ses vues; mais la mort de ce Ministre sit avorter le projet. Le Cardinal de Noailles, un des protecteurs de notre Savant, le mena avec lui à Rome en 1700, & le fit entrer dans le Conclave. Son mérite lui attira les distinctions les plus flatteufes. Le Pape Clément XI lui donna plusieurs audiences particulières, le nomma au Prieuré de Frossay en Bretagne, & l'engagea de rester encore fept à huit mois à Rome, après le départ du Cardinal. Le Grand Duc de Florence, aupres de qui il passa un mois, le logea dans son Palais, le combla de l présens, lui donna des felouques pour le conduire à Marseille. L'Académie de Florence, l'Académie Françoise, celle des Inscriptions, le jugèrent digne d'elles. Ce fut à son retœur en France qu'il publia la plupart des ouvrages qui ont illustré sa plume. Ce Savant mourut en 1720, à 74 ans, après avoir légué sa nombreuse bibliothèque aux Bénédictins de Saint Germain des l Prés. L'Abbé Renaudot avoit un esprit net, un jugement solide, une mémoire prodigieuse. Sa conversation étoit amusante, soit par la variété dont il l'assaisonnoit, soit par le naturel & la chaleur avec laquelle [ il racontoir une infinité d'anecdotes, qui n'étoient connues que de lui. Homme de cabinet, & homme du monde tout ensemble, il se livroit à l'étude par goût, & se prêtoit à la société par politesse. Attentif à garder les bienséances, ami fidelle & généreux, libéral & même prodigue envers les pauvres, irréprochable dans ses mœurs, insensible à tout autre plaisir qu'à celui de converser avec les Savans, il fut le modele du sage & de l'honnête homme. Sa science n'étoit point un trésor caché; il étoit toujours prêt à en faire part: & on sait l'hommage de reconnoissance que les Auteurs de la perpétuité de la foi, Arnauld & Nicole, lui ont rendu. Ses principaux ouvrages sont, 1°. Deux volumes in-4°. en 1711 & 1713, pour servir de continuation au livre de la perpétuité de la foi: 2°. Historia Patriarcharum Alexandrinorum, Jacobitarum, &c. Paris 1713, in-4°. 3°. Un Recueil d'anciennes Liturgie orientales, 2 volumes in-4°, Paris 1716, avec des disfertations, très-savantes: 42. Deux anciemes Relations des Indes & de la Chine, avec des observations, 1718, in-8. à Paris. Cet ouvrage, traduit de l'Arabe, renferme les voyages de deux Mahométans du neuvième siècle: 5°. Défense de la perpétuité de la foi, in-8°., contre le livre d'Aymon: 6°. Plusieurs dissertations, qui se trouvent dans les Mémoires de l'Académie des Infcriptions: 7% Défense de l'Histoire des Patriarches d'Alexandrie, in-12: 8°. Une traduction Latine de la vie de S. Athanase, écrite en Arabe. Elle a été insérée dans l'édition des Œuvres de ce Père, par Dom Monfaucon, &c.: 9°. Plusieurs ouvrages manuscrits. Le style de ces différens écrits est assez noble, mais il manque de

lègèreié & d'agrément.

RENCAISSER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Terme de Jurisprudence. Remettre dans une casse. Il se dit des orangers, des grenadiers, &c. Rencaisser un siguier.

RENCHAÎNER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Denud catenare. Remettre à la chaîne. On renchaîne les chiens de basse cour le

matin.

RENCHERI, IE; participe passif.

Voyez Renchérir.

On dit, faire le renchéri, la renchérie; pour dire, faire le difficile, la difficile.

RENCHÉRIR; verbe actif & quelquesois neutre de la seconde conjugaison, lequel se conjugue comme RAVIR. Il a les mêmes significations qu'enchérir. Voyez ce mot.

RENCHÉRISSEMENT; substantif masculin. Haussement de prix, enchérissement. Le renchérissement des

grains.

RENCONTRE; substantif séminin. Occursus. Hasard, aventure par laquelle on trouve fortuitement une personne ou une chose. On doit éviter la rencontre d'un ennemi. Il y a des rencontres fâcheuses. La rencontre de son ami lui sut savorable. Je sis recontre de son frere à l'Opéra. Je ne m'attendois pas à cette heureuse rencontre.

On appelle marchandise de rencontre, celle qu'on trouve à acheter par hasard. C'est une épée de rensontre.

En Chimie, on appelle vaisseaux de rencontre, deux vaisseaux ou cucurbites jointes de manière que le cou de l'une entre dans le cou de l'autre, de sorte que les vapeurs qui montent dans la distillation, sont forcées de retomber dans l'endroit d'où elles sont parties.

On dit, aller ou venir à la rencontre; pour dire, aller au-devant de quelqu'un qui vient: Allons à sa

rencontre.

RENCONTRE, se dit aussi de l'attouchement, du concours, de la disposition, conjonction, opposition des corps, qui se fait par art ou par nature. La rencontre de deux planètes dans un tel signe. La roue de rencontre dans une pendule.

On dit en termes de Grammaire, la rencontre des voyelles; pour dire, le concours des voyelles. La rencontre des voyelles a quelque choso

de dur qui déplaît à l'oreille.

RENCONTRE, s'emploie quelquefois figurément, pour signifier un trait d'esprit, un bon mot. Cette rencontre n'est pas heureuse. La rencontre est plaisante. Elle a quelquesois des ren-

contres ingénieuses.

RENCONTRE, signifie aussi le choc de deux corps de troupes, qui se trouvent en face l'un de l'autre, sans se chercher. En ce sens, rencontre est opposée à bataille rangée. Ainsi l'on dit, ce ne fut pas une bataille, ce ne fut qu'une simple rencontre. La bataille de Parme en 1734, fut proprement une rencontre. L'armée de l'Empereur marchant pour investir & faire le siège de cette ville, & l'armée Françoise pour s'y opposer; ces deux armées se rencontrèrent sur la chaussée de Parme, où elles combattirent pendant dix heures fur un front seulement de deux brigades.

On dit aussi d'un combat singulier non prémédité, que c'est une rencontre. Ce n'est pas un duel, c'est

une rencontre.

Qqq ij

RENCONTRE, signifie quelquefois occation. Il est disposé à vous servir en toute rencontre.

RENCONTRE, signifie aussi quelquefois conjoncture. C'est tout ce qu'il est possible de faire en pareille rencontre.

La première syllabe est moyenne, la fecon le longue, & la troissème trèsbrève.

On prononce rankontre.

RENCONTRE; substantif masculin & terme de Blason. Il se dit d'un animal qui se présente de front, & dont on voit les deux yeux. Il porte de sable au rencontre de bélier d'or.

RENCONTRÉ, ÉE; participe passif.

Voyez Rencontrer.

RENCONTRER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Nancisci. Trouver une personne, une chose, soit qu'on la cherche, soit qu'on ne la cherche pas. J'ai rencontré votre frère au Luxembourg. Il a enfin rencontré le cheval qui lui convient. C'est une semme que je rencontre fouvent dans cette maison. Il a rencontré en son chemin une pierre qui l'a fait tomber. Si vous lisez ce livre, vous y rencontrerez plusieurs choses curieuses. Ce jeune homme a bien rencontré en se mariant. Elle rencontra son fait.

On dit proverbialement & populairement, que deux montagnes ne se rencontrent jamais, mais que

les hommes se rencontrent.

On dit figurément, se rencontrer; pour dite, avoir les mêmes pensées qu'un autre sur un même sujet. Vous vous rencontrez en cela avec lui. Les beaux esprits se rencontrent.

RENCONTRER, signisse encore, dire un bon mot qui ait du sel, & qui soit à propos. En ce sens, il s'em-

ploie absolument. Elle a bien rencontré. C'est rencontrer sinement.

RENCONTRER, en termes de chasse, se dit des chiens qui commencent à trouver la piste du gibier. Le limier rencontre.

Distrences relatives entre ren-

Nous trouvons les choses inconnues, ou celles que nous chetchons. Nous rencontrons les choses qui sont à notre chemin, ou qui se présentent à nous, & que nous ne cherchons point.

Les plus infortunés trouvent toujours quelque ressource dans leur disgrâces. Les gens qui se lient aisément avec tout le monde, sont sujets à rencontrer mauvaise com-

pagnie.

RENCORSER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Il ne se dit que d'une robe à laquelle on met un corps neuf. Rencorser une robe.

RENCOURAGER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Redonner du courage. La préfence du Général rencouragea les troupes.

RENDABLE; adjectif des deux genres & rerme de Coutume qui a plusieurs significations. On a appelé fief rendable, le sief que le vassal devoit remettre à son Seigneur en ças de guerre.

Dans quelques Coutumes comme Auvergne & la Marche, on appelle rente rendable, la rente con-

stituée à prix d'argent.

On dit aussi quelquesois en parlant d'un cens ou d'une rente, qu'ils sont rendables en tel endroit; pour dire, qu'on doit les porter dans cet endroit. RENDAGE; substantif masculin & terme de Jurisprudence. Ce que l'on rend de quelque chose au Seigneur ou Maître, le prosit qu'il en retire.

Par exemple, en fait de monnoie, le droit de rendage de chaque ouvrage comprend le droit de Seigneuriage dû au Roi, & le braffage du Maître de la monnoie qui lui est accordé par les Ordonnances sur chaque marc.

RENDAGE, se prend aussi pour la ferme, prosit & revenu que l'on retire d'un héritage; ainsi dans la Coutume de Liége les rentes créées par rendage, sont les rentes soncières réservées lors de l'aliénation du fonds.

RENDANT, ANTE; substantif & terme de Palais. Celui, celle qui rend un compte.

RENDETTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Endetter de nouveau. Il ne devoit plus rien, mais cette affaire la rendetté.

Il est aussi pronominal résléchi.

Il a promis que si son père payoù ses dettes, il ne se rendetteroit plus.

RENDEZ-VOUS y substantif masculin. Assignation que deux ou plusieurs personnes se donnent pour se trouver en certain temps, à certaine heure, en un lieu dont ils conviennent. Ils ont pris rendez-vous ici. Elle lui a donné plusieurs rendez-vous. Il ne se trouva pas à l'heure du rendez-vous.

RENDEZ vous, se dit aussi d'un lieu où l'on doit se rendre. Elle arriva la première au rendez-vous.

RENDONNÉE; substantif féminin & terme de Vénerie. Action du cerf qui après avoir été donné aux chiens, fait deux ou trois tours

aux environs du même lieu avant de prendre le parti de fuir.

RENDORMIR; verbe actif irrégulier de la feconde conjugation, lequel se conjugue comme Dormir. Faire dormir de nouveau quelqu'un qui étoir réveillé. Il faut bercer cet enfant pour le rendormir.

Il est aussi pronominal réslèchi & signifie, recommencer à dormir. Il s'est éveillé au milieu de la nuit, & il n'a pu se rendormir.

RENDOUBLE, ÉE; participe passif.
Voyez RENDOUBLER.

RENDOUBLER, verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Reduplicare. Remplier une étosse pour la raccourcir. Rendoubler une tapisferie. Rendoubler une jupe.

RÉNDRE; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Fendre. Reddere. Redonner, restituer, remettre une chose entre les mains de celui à qui elle appartient, de quelque manière qu'on l'ait eue ou qu'on l'ait prisse. Je lui ai rendu ses papiers. Il faut lui rendre sa montre. Elle ne voulut pas lui rendre ses lettres. On lui sit rendre tout ce qu'il avoit volé dans cette maison. Rendez-moi ma canne, rendez lui son oiseau.

On dit, rendre le reste d'une pièce de monnoie, pour dire, donner ce qui reste d'une pièce, après avoir pris sur cette pièce ce qui étoit dû.

En parlant d'un homme qui ne rend pas volontiers ce qu'on lui a prêté, on dit populairement, que quand il emprunte, c'est à jamais rendre. Et populairement, que c'est un homme qui a bon cœur, qu'il ne rend rien.

On dit proverbialement, qu'il faut rendre à César ce qui appartient

à César; & cela se dit tant au propre qu'au figuré, pour signisser qu'il faut rendre à chacun ce qui lui est do.

On dit, rendre un paquet, rendre, une lettre; pour dire, temettre une lettre entre les mains de celui à qui elle est écrite, remettre un paquet à celui à qui il est adressé.

On dit encore, rendre un ballot, rendre des marchandises, ou quelque autre shose en quelqu'endroit; pour dire, les y porter, les y faire voiturer, les y conduire. J'ai acheté six milles bottes de foin qu'on doit me rendre à Paris. En ce sens il se dit quelquesois des personnes. Si vous voulez monter dans mon cabriolet, je vous rendrai à l'Opéra.

RENDRE, se dit aussi de certains devoirs, de certaines obligations dont on s'acquitte. Rendre hommage au Créateur. Il viendra vous rendre ses devoirs aujourd'hui. Je vous rends grâce. Je leur ai rendu compte de ma commission. Il faut lui rendre réponse.

On dit en fait de mariage, rendre le devoir, rendre le devoir con-

jugal.

On dit, rendre visite; pour dire, aller visiter quelqu'un; & rendre ses visites; pour dire, rendre les visites qu'on a reçues en certaines occasions. On dit dans le même sens, rendre à quelqu'un sa visite.

On dit, rendre la justice; pour dire, exercer, administrer la justice. Les Parlemens sont institués pour rendre la justice. Et l'on dit, rendre justice à quelqu'un; pour dire, reconnoître son mérite, le récompenser. La Cour lui a rendu justice. Tout le mande rend justice à son mérite.

On dit, rendre service à quelqu'un; pour dire, servir quelqu'un par ses paroles ou par ses actions:

On dit aussi dans le sens moral, rendre la pareille ou rendre le réciproque. Rendre le change. Rendre avec usure. Rendre le bien pour le mal. Rendre le mal pour le bien. Rendre injure pour injure. Et en ce sens on dit de même, tant en bien qu'en mal, il m'a fait un plaisir, je le lui ai bien rendu. Il m'a joué un vitain tour, je le lui ai bien rendu.

RENDRE, signifie encore, faire recouvrer; & il se dit de certaines choses dont on étoit privé, comme
de la santé, des forces du corps,
&c. Le régime lui a rendu la santé.
L'exercice vous rendra l'appétit & la

vigueur.

RENDRE, fignifie quelquefois, faire dévenir, être cause qu'une personne, une chose devient ce qu'elle n'étoit pas. Sa conduite le rend recommandable & digne de l'estime des honnêtes gens. Cette aventure le rendit plus circonspect. Sa charge l'a rendu puissant. La petite vérole la rendit hideuse.

Il s'emploie dans le même sens avec le pronom personnel, & signifie, devenir. Ilse rendit agréable à la Princesse. Elle s'est rendue méprisable par sa conduite. Il cherche à se rendre utile. Peu de gens savent se rendre Maûres de leurs passions. Si vous continuez, vous vous rendrez importun. L'Impératrice de Russie s'est rendue bien redoutable aux Turcs.

On dit en termes de Palais, se rendre Partie contre quelqu'un; pour dire, se déclarer Partie contre quelqu'un. C'est au Ministère public à se rendre partie contre les coupables.

On dit vulgairement, se rendre catholique, se rendre religieux; pour dire, se faire catholique, se faire religieux. Ce Juif va se rendre catho-

lique. Sa fille veut se rendre reli-

gieuse.

RENDRE, signifie aussi, produire, rapporter. Ce pré lui rend dix voitures de foin par an. Il a une terre qui lui rend dix mille livres par an. Un grain de blé en rend quelquesois plus de soixante.

On dit, qu'une orange rend beauceup de jus; pour dire, qu'il en fort beaucoup de jus quand on la presse. On le dit aussi d'une viande succulente, dont il sort beaucoup de jus quand on la coupe.

On dit, qu'une fleur rend une odeur agréable; pour dire, qu'il en exhale une agréable odeur. Eqqu'un instrument rend un son harmonieux pour dire, qu'il en sort un son harmonieux quand on en joue.

On dit, qu'un Fermier rend tant de sa ferme à son Maître; pour di-

te, qu'il en paye tant.

RENDRE, signisse aussi livrer. Le Gouverneur rendit la ville, & se retira dans la citadelle. On l'obligea à rendre ses armes.

On dit en termes de Manége, rendre la main à un cheval; pour dire, lui lâcher un peu la bride pour l'engager à aller en avant.

RENDRE, fignifie aussi traduire. Le fens de plusieurs phrases de Tacite n'est pas aisé à rendre. Il a bien ren-

du ce passage.

RENDRE, fignifie encore, répéter. Les échos rendent les paroles, les sons. En ce sens on dit, rendre un discours, rendre une conversation; pour dire, répéter un discours qu'on a entendu tenir, répéter une conversation. On lui a rendu tout ce que vous avez dit. Il ne vous a pas rendu exactement ce que nous avons dit, ce qui s'est passé.

RENDRE, se dit quelquesois dans le sens de représenter. Cette copie rend

mall'original. Le Peintre a bien rendu fon idée. Ce que vous dites ne rend pas la pensée de l'Auteur. Ce miroir ne rend pas bien les objets.

RENDRE, se dit aussi de ce que le corps rejette par les conduits naturels. Rendre un lavement. Il a rendu tout son diner. Les transactions philosophiques parlent d'un nommé Mathieu Milsord qui rendit un ver par les urines.

On dit populairement, rendre

gorge; pour dire, vomir.

On dit aussi figurément & samilièrement, rendre gorge; pour dire, restituer pat force ce qu'on a pris, ce qu'on a acquis par des voies illicites. Les traitans s'étoient enrichis par leurs vexations, mais on leur fit rendre gorge.

On dit, rendre l'esprit, rendre l'ame, rendre les derniers soupirs; pour dire, mourir, expirer. Il vient

de rendre les derniers soupirs.

RENDRE, s'emploie encore en plusieurs phrases, où il a des significations disférentes. Ainsi on dit, rendre raison, pour dire, expliquer pourquoi on fait quelque chose, pourquoi quelque chose se fait. Rendez-moi raison de votre conduite, de votre procédé. Il y a des phénomènes dans la nature dont on ne peut rendre raison.

On dit, rendre un Arrêt, une Sentence; pour dire, prononcer un Arrêt, une Sentence.

On dit aussi, rendre des ora-

On dit, rendre témoignage, pont

dire, témoigner.

On dit, rendre à quelqu'un sa parole; pour dire, le dégager de la promesse qu'il avoit faite.

RENDRE, signisse, aboutir; & en ce sens il est neutre. Ainsi on dit, qu'un chemin rend à un hameau, à

un village; pour dire, qu'il aboutit à un hameau, à un village.

Il se met aussi dans le même sens avec le pronom personnel. Les fleuves se rendent à la mer. Le sang, les esprits se rendent au cœur. Où se rendent ces chemins là.

O dit aussi, se rendre en quelqu'endroit; pour dixe, s'y transporter. Il faut qu'il se rende à Paris le premier du mois prochain. Il est parti pour se rendre à l'armée. Avertissez-le que nous nous rendrons demain chez lui pour sinir cette affaire.

On dit encore, se rendre à son devoir, se rendre à sa charge; pour dire, se rendre au lieu où le devoir, où la charge appelle.

SE RENDRE, signisse aussi céder, se mettre au pouvoir, se soumettre. Ils furent obligés de se rendre prisonniers de guerre. La citadelle ne doit pas tarder à se rendre. Ces deux Régimens se rendirent sans coup férir. Pourquoi ne pas se rendre à la raison. Elle s'est rendue à ses sollicitations.

On dit proverbialement, ville qui parlemente est à demi rendue. Et il se dit ausi figurément pour significr, qu'une personne qui écoute des propositions, est prête à faire ce qu'on exige d'elle.

Lorsqu'il se présente quelque difficulté qu'on ne peut resoudre, que l'on ne peut surmonter, on dit que l'on se rend; pour dire, qu'on cède. Et on dit d'un opiniâcre, d'un entêté, qu'il ne se rend jamais; pour dire, qu'il ne cède jamais.

On dit aussi, se rendre, pour dire, n'en pouvoir plus. Je ne puis plus danser, je me rends.

On dit, qu'un cheval se rend; pour dire, qu'il ne peut plus avancer, qu'il est outré à force d'avoir marché ou d'avoir travaillé.

La première syllabe est longue, la seconde très-brève.

On prononce randre.

Dissérences relatives entre rendre, remettre, restituer.

Nous rendons ce que l'on nous avoit prêté ou donné. Nous remettons ce que nous avions en gage ou en dépôt. Nous restituons ce que nous avions pris ou volé.

On doit rendre exactement, remeure fidellement, & restituer entièrement.

On emprunte pour rendre: on se charge d'une chose pour la remetere: mais on ne prend guère à dessein de restituer.

L'usage emploie & distingue encore ces mots dans les occasions suivantes. Il se sert du premier à l'égard des devoirs civils, des faveurs interrompues, & des présens ou monumens de tendresse; on rend hommage à son seigneur suzerain; son amitié à qui en avoit été privé ; les lettres à une Maîtresse abandonnée. Le second se dit à l'égard de ce qui a été confié, & des honneurs, emplois ou charges dont on est revêtu; on remet un enfant à ses parens; le cordon de l'Ordre; le bâton de commandement, les sceaux & les dignités au Prince. Le troissème se place pour les choses qui ayant été ôtées ou retenues se trouvent dûes; on restitue à l'innocent accusé son état & ion honneur; on restitue un mineur dans la possession de ses biens aliénés.

RENDSBOURG; ville forte d'Allemagne, dans le Duché de Holftein, près des frontières du Duché de Sleswich, sur la rivière d'Eyder à cinq lieues, sud-est, de Sleswich. Elle appartient au Roi de Dannemarck.

RENDU, UE; adjectif & participe passif. Des marchandises rendues à Lyon. Voyez RENDRE.

On dit, qu'un cheval est rendu; pour dire, qu'il est las, fatigué, outré, qu'il ne peut plus mar-

cher.

Rindu, signifie quelquefois arrivéoù l'on vouloit aller. Il n'y a plus qu'une lieue d'ici au Château, nous voilà bientôt rendus.

RENDU, est aussi substantif, & l'on appelle ainsi un soldat d'une armée ennemie qui se rend à l'autre. On

a su par les rendus.

On dit absolument, c'est un rendu, en parlant d'un tour qu'on vient de jouer à quelqu'un, & qui vaut bien celui qu'il nous avoit sait au paravant. Il est du style samilier.

RENDUIRE; verbe actif de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme Séduire. Rursus illinire. Enduire de nouveau. Il faut renduire ce mur. Renduire un vaisseau de goudron.

Il s'emploie quelquefois pour enduire. Les murs sont faits, il n'y

a plus qu'à les renduire.

RENDURCIR; verbe actif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Indurare. Rendre plus dur ce qui l'étoit déjà. La trempe rendurcir le ser.

RÊNE; substantif séminin. Habena.
Courroie de la bride d'un cheval.
Les rênes servent à conduire le cheval soit à droite, soit à gauche. La rêne gauche est plus longue que la droite. On a mal ajusté les rênes de cette bride.

Sa main sur ses chevaux laissoit flotter les rênes.

RACINE.

Tome XXIV.

On dit figurément dans le style soutenu, les rênes de l'empire, de l'état, du gouvernement; pout dire, le souverain gouvernement de l'état. Tenir en main les rênes du gouvernement. Quand Charles Quint quitta les rênes de l'Empire.

La première syllabe est longue &

la feconde très-brève.

RENÉGAT, ATE; substantif. Celui, celle qui a renié la religion Chrétienne. C'est un renégat, une renégate. On prétend que les renégats sont ceux d'entre les Turcs qui maltraitent le plus cruellement les esclaves Chrétiens qui tombent entre leurs mains.

RENEIGER; verbe neutre imperfonnel de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Neiger de nouveau. Il ne tombe plus de neige maintenant, mais il reneigera bientôt.

RENEN; petite ville & Seigneurie d'Allemagne au Duché de Mecklenbourg, entre Padebusch & Dassow; sur les frontières du Duché de Hostein.

RÉNETTE; substantif féminin. Instrument dont les Maréchaux se servent pour couper l'ongle du cheval

par fillons.

RÉNETTE, se dir en termes de Bourreliers, d'un instrument de ser dont ils se servent pour tracer des raies sur les bandes de cuir qu'ils emploient.

RENETTE, EE; participe passif. Voy.

RÉNETTER.

RÉNETTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Couper le sabot par sillons & y pratiquer des taies. Le Maréchal affoiblit souvent les quartiers en rénettant le pied du cheval.

Rrr

RENFAÎTÉ, ÉE; participe passif. Voy. Renfaîter.

RENFAÎTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Fastigium resarcire. Raccommoder le saîte d'un toît. Renfaîter un toît.

RENFERMÉ, ÉE; participe passif.

Voy. Renfermer.

RENFERMER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Rursus includere. Enfermer une seconde sois. On a repris le prisonnier qui s'étoit évadé & on la rensermé.

On dit aussi, qu'on a renfermé un prisonnier; pour dire, qu'on la resserté plus étroitement qu'aupa-

tavant.

Renfermer, signifie aussi, comprendre, contenir. La terre renferme bien des trésors dans son sein. C'est un genre de plante qui renferme plusients espèces.

On dit figurément, qu'un livre renferme d'excellentes choses, degrandes vérités; pour dire, qu'il contient d'excellentes choses, de gran-

des vérités.

Renfermer, signisse signrément, restreindre, réduire dans de certaines bornes. Il se dit d'ordinaire en parlant d'un Auteur, d'un Orateur, d'un Avocat. San Avocat renserma la cause en deux moyens principaux. La prédicateur a rensermé son sermon dans la preuve de cette vérité. L'auteur auroit dû se rensermer dans son sujet sans faire ces digressions.

On dit figurément, se rensermer en soi-même; pour dire, se recueillir afin de penser avec plus d'attention aux choses dont on est occupé.

Renffermer un cheval, en termes de manége, c'est le tenir dans la main & dans les jambes. Dans la main, le cavalier la mettant à soi, ce qui occasionne une plus forte tensions des rênes, & ce qui retient le devant. Dans les jambes, en les approchant du corps de l'animal, ce qui chasse le derrière sur le devant.

RENFILER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Enfiler un seconde sois. Renfiler un collier de perles. Renfiler un chapelet.

RENFLAMMER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Enflammer de nouveau. Le feu étois sur le point de s'éteindre, lorsqu'un vent fort qui s'éleva renflamma la

maison.

RENFLEMENT; substantif masculin & terme d'architecture. Augmentation insensible du diamètre du fût d'une colonne depuis sa base jusqu'au tiers de sa hauteur, après quoi il va toujours en diminuant. Tous les gens de goût n'approuvent pas le renssement des colonnes, & en donnent de bonnes raisons qu'on peut voir dans les commentaires de M. Perrault.

RENFLER; verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Il se dit des choses qui augmentent de grosseur en cuisant. Ces légumes renflent beaucoup en cuisant,

RENFONCEMENT; substantif masculin & terme d'art. Effet de la perspective qui fait paroître une chose éloignée. Le rensoncement

d'une décoration de théâtre.

RENFONCEMENT, en termes d'architecture, signifie, un parement audedans du nu d'un mur, comme d'une table fouillée, d'une arcade ou d'une niche feinte. Et l'on appelle renfoncement de sostite, la profondeur qui reste entre les poutres d'ungrand plancher, lesquelles étant plus près que les travées, causent des compartimens carrés, ornés de corniches architravées, comme aux sontes des basiliques de Saint Jean de Latran, de Sainte Marie Majeure à Rome, &c. ou avec de petites coupoles dans ses espaces, comme à une des salles du château de Maisons. C'est ce que Daniel Barbaro entend par le mot de lacus, qui peut aussi signifier les rensoncemens carrés d'une voûte, comme ceux de la coupe du Panthéon à Rome.

RENFONCER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Rensoncer de nouveau. Rensoncer des pieux.

RENFORCÉ, ÉE; participe passif.

Voyez RENFORCER.

En parlant des étoffes plus fortes & plus épaisses qu'à l'ordinaire, on dit qu'elles sont renforcées. Du damas renforcé. Du taffetas renforcé. Et l'on dit d'un double bidet, que c'est un bidet renforcé.

Figurément en parlant d'un homme de peu, mais qui est riche, & qui veut faire l'homme de qualité, on dit, que ce n'est qu'un bourgeois

rentorcé.

RENFORCEMENT; substantif masculin. Action de renforcer ou l'effet de cette action. Le renforcement d'un mât se fait par le moyen des jumelles qu'on y applique. Le renforcement d'une garnison.

RENFORCER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Fortisser, rendre plus sort. Rensercer un mur. Rensorcer une armée. Rensorcer une

garde.

On dit, renforcer la dépense d'une maison, en renforcer l'ordinaire; pour dire, augmenter la dépense d'une maison, en augmenter l'ordinaire. Il est aussi pronominal réslèchi & signifie, se fortisser, devenir plus fort. L'armée se renforce tous les jours.

RENFORMIR; verbe actif de la feconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Terme de maçonnerie. Réparer un vienx mur en remettant des pierres où il en manque, & en y saisant un enduit ou crépi.

RENFORMIS; substantif masculin & terme de maçonnerie. Enduit ou crépi qu'on fait sur une vieille mu-

raille.

RENFORMOIR; substantif masculin & terme de Gantiers. Il se dit d'un instrument de bois dur, fait en forme de pyramide, & dont les Gantiers se servent pour élargir

leurs gants.

RENFORT; substantif masculin. Subsidium. Augmentation de force. L'armée reçut la veille de la bataille un renfort eonsidérable. Un Général qui attend un renfort de troupes, doit se tenir sur la désensive jusqu'à ce qu'il soit arrivé.

En termes de Palais on appelle renfort de caution, un supplément de caution que l'on donne lorsque la caution principale n'est pas suffi-

sante.

Le renfort de caution est dissérent du certificateur de la caution. Celui-ci ne répond que de la solvabilité de la caution, & ne peut être poursuivi qu'après discussion faite de la caution, au lieu que le renfort de caution répond de la solvabilité du principal débiteur, & peut être attaqué en même temps que la caution principale.

RENFROGNER; Voyez REFRO-

GNER.

RENGAGÉ, ÉE; participe passif. Voyez RENGAGER.

Rrr ij

RENGAGEMENT; substantif masculin. Action de se rengager. Il a reçu cent écus pour son rengagement

dans cette troupe.

RENGAGER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugate comme Chanter. Engager une autresois. Il a rengagé le Laquais qu'il avoit renvoyé. Elle avoit dégagé ses diamans, mais elle vient de les rengager. Dès qu'il eut quitté cette semme, il se rengagea dans une nouvelle passion. Quand on est sorti d'un danyer, on doit éviter de s'y rengager.

RENGAINÉ, ÉE; participe passif.

Voyez RENGAINER.

RENGAINER; verbe actif de la première conjugation, lequel se congugue comme Chanter. Remettre dans la gaîne, dans le foutreau. Rengainer une épée, un couteau de chasse.

En parlant à quelqu'un qui tire son épée, & sur lequel on a quelque autorité, on dit absolument & familièrement, rengainez, il faut

rengainer.

RENGAINER, le dit aussi figurément & familièrement pour signifier, sup primer, ou ne pas achever ce que l'on avoit envie de dire. Hé! Mon-sieur, rengainez vos complimens,

RENGENDRER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Engendrer de nouveau. Cette humeur s'est rengendrée dans son corps depuis qu'il a été purgé. Le pus s'est rengendré dans la plaie.

RENGORGE, ÉE; participe passif.

Voyez Rengorger.

RÉNGORGER; (se) verbe pronominal résléchi de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Il se dit des semmes, lorsque pour avoir meilleure

grâce, elles avancent la gorge, & retirent la tête un peu en arriète-Voyez comme elle se rengosge.

Il se dit aussi des hommes, lorsque par un mouvement semblable de la tête, ils associent un air de beauté ou de sierté. Depuis qu'il est revêtu de cette charge, il se rengorge fort.

On le dit aussi figurément d'un homme qui fait l'important, quoi-qu'il ne fasse aucun mouvement

du corps ni de la têto.

RENGORGEUR; substantif masculin & terme d'Anaromie. Il se dit de deux muscles qui servent à faire faire différens mouvemens à la tête, sur la première & sur la seconde verrèbre du con-

RENGRAISSER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Faire redevenir gras, engraisset de nouveau-Il fait manger du son à son cheval

pour le rengraisser.

Il est aussi neutre. Depuis qu'il vit de régime, il rengraisse.

RENGREGE, ÉE; parricipe passif.

Voyez RENGRÉGER. RENGRÉGEMENT; vieux mot qui

fignificit autrefois augmentation, accroissement d'un mal.

RENGREGER; vienz verbe qui signisioit autresois en parlant d'un mal, augmenter, accroîte. Rengréger sa peine, son mal, su dou-

leur:

RENGRÈNEMENT; substant masculin. Action de rengrèner. Faire le rengrènement d'une médaille.

RENGRENER; verbe actif de la première conjugation lequel se conjugue comme Chanter. Terme de monnoie. C'est remettre sous le balancier les monnoies, les médailles qui n'ont pas bien reçu l'empreinte, de manière que toutes leurs parties rentrent exactement dans le creux des carrés.

Il se dit aussi de tout ce qui a reçu une empreinte, & qui rentre juste dans le creux de la marrice. Vérisser l'empreinte d'an poinçon en le saisant rengréner.

RENHARDIR; verbe actif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Redonner de la hardiesse, du courage. La Garnison se décourageoir, mais l'arrivée

du secours l'a renkardie.

RENIABLE; adjectif des deux genres. Il n'est guère d'usage qu'en
cette phrase proverbiale, tous vilains cas sont reniables; ce qui se
dit lorsqu'un homme a commis
quelque crime, a fait quelque faute considérable, & que la honte ou
la crainte du châtiment fait qu'il
le nie.

RENIÉ, ÉE; participe passif. Veyez RENIER.

On appelle Moine renié, un Moine qui a apostassé de son ordre; chrétien renié, un homme qui a renoncé à la religion chrétienne. Et dans ces phrases, renié se prend dans une signification active, & signisse qui a renié.

RENIEMENT; substantif maseulin. Action de renier. Le reniemene de

Saint Pterre.

RENIER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Déclarer contre la vérité que l'on ne connoît point une personne, une chose. Jésus-Christ avertit Saint Pierre qu'il le renieroit trois fois avant que le coq chantât.

Renier, signifie aussi désavouer une chose de fait, la nier. Il renie sa patrie. Par eque ses parens sont pau-

vres, il les renie.

RENIER, signifie encore, renoncer

entièrement à une chose, n'y vouloir plus avoir de part. Les Martyrs s bravoient les tyrans qui vouloient les forcer à menier leur foi. Le peuple dit que quand les sorciers s'engagent avec le diable, ils renient chrême & baptême. Il a renié tous ses anciens amis.

On dit aussi absolument, renier, pour dire, renier sa religion. De cous ces captis, il n'y en eut que

deux qui renièrent.

On dit aussi, renier Dieu, & absolument, renier; pour dire, jurer
le nom de Dieu; & alors il se joint
presque toujours avec le verbe blasphémer. Il y a des joueurs qui ne
sont que renier & blasphémer quand
ils perdent.

La première syllabe est très brève, la seconde brève, & la troissème longue ou brève. Voy. VERBE.

L'e féminin qui termine le fingulier du présent de l'indicatif &c. s'unic à la syllabe précédente, &c la rend longue.

Différences relatives entre re-

noncer, renier & abjurer.

On renonce, dit M. l'Abbé Girard, à des maximes, à des usasages qu'on ne veut plus suivre, ou
là des prétentions dont on se désiste. On renie le mastire qu'on sert,
on la religion qu'on avoit embrassée. On abjure l'erreur dans laquelle on s'étoit engagé, ou dont on faisoit prosession publique.

Philippe V a renoncé à la Couronne de France. S. Pierre a renié Jélus-Christ. Henri IV a fait ab-

juration du Calvinisme.

Abjurer, se dit toujours en bonme part; c'est l'amour de la vérité & l'aversion du faux, ou du moins de ce que nous regardons comme tel, qui nous engagent à faire abjuration. Renier, s'emploie tou-

jours en mauvaise part; un libertinage outré ou un intérêt criminel fait les renégats. Renoncer, est d'usage de l'une & de l'autre façon, tantôt en bien & tantôt en mal; le choix du bon nous fait quelquefois renoncer à nos anciennes habitudes, pour en prendre de meilleures; mais il arrive encore plus souvent que le caprice & le goût dépravé nous font renoncer à ce qui est bon pour nous livrer à ce qui est mauvais.

L'hérétique abjure, quand il rentre dans le sein de l'Eglise. Le Chrétien renie, quand il se fait Mahométan. Le Schismatique renonce à la communion universelle des Fidelles, pour s'attacher à une société

particulière.

Ce n'est que par formalité que les princes renoncent à leurs prétentions, ils sont toujours prêts à les faire valoir, quand la force & l'occasion leur en fournissent les moyens. Tel résiste aux persécutions qui n'est pas à l'épreuve des caresses; ce qu'il défendoit avec fermeté dans l'oppression, il le renie ensuite avec lâcheté dans la faveur. Quoique l'intérêt soit très-souvent le véritable motif des abjurations, je ne me défie pourtant pas toujours de leur sincérité; parce que je sais que l'intérêt agit sur l'esprit comme sur le cœur.

RENIEUR; substantif masculin. Celui qui renie, qui blasphême. On a quelquefois condamné les renieurs & blasphémaseurs à avoir la langue per-

cée d'un fet chaud.

RENIFLER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Retirer en respirant un peu fort, l'humeur qui remplit les narines. Ne reniflez pas. Il renifle toujours.

On dit d'un cheval, qu'il renisse

fur l'avoine, pour dire, qu'il té-

pugne à en manger.

On dit aussi familièrement & dans le même sens, renister, en parlant de ceux qui marquent de la répugnance pour quelque chose.

On dit dans le même sens & po-

pulairement, renacler.

La première syllabe est très brève, la seconde brève, & la troissème longue ou brève. Voyer VERBE.

RENIFLEUR, EUSE; substantif. Celui, celle qui renisse. Faites sortir

ce renifleur, cette renifleuse.

RENITENCE; substantif séminin & terme didactique. Il se dit en philosophie, pour signifier la force des corps solides, par laquelle ils rélistent à l'impulsion des autres corps, ou réagissent avec une force égale à celle qui agit sur eux. Ce mot vient du latin reniti, faire effort contre quelque choie.

Dans tout choc de deux corps ii y a une rénitence; car un corps qui en choque un autre, perd une partie de son mouvement par le choc, s'il n'est pas à ressort; & le corps qui étoit en repos, est forcé de se mettre en mouvement : au reste, le mot de rénitence est peu usité, ceux de réadion on de résistance sont presque les seuls en usage

Rénitence, se dit aussi en termes de Chirurgie pour signifier une dureté. La rénitence est un des principaux caractères des sumeurs skirreuses.

RENITENT, ENTE; adjectif & terme didactique. Qui réliste. Les amygdales s'enflamment affex facilement, & leur gonflement inflammatoire devient souvent une tumeur dure & rénitente par l'action du froid.

RENIVELER; verbe actif de la première conjugation, lequel le conjugue comme Chanter. Niveler de houveau. Puisque vous trouvez de l'erreur dans ce nivellement, il faut reniveler le terrein.

RENNE, substantif masculin. Sorte d'animal quadrupède qui habite les pays du nord, & qui est commun en Groenland & dans la Laponie la plus boréale. Il a la figure du cerf, mais il est plus grand, & plus gros; ses deux cornes qui vont en arrière, font grandes & branchues, rondes près de la tête, & toutes leurs extrémités sont en palmes, terminées par des pointes. Du milieu de ses cornes fort communément une branche partagée en divers andouillers: elle est tournée sur le devant; & à cause de cette situation, elle peut passer pour une troisième corne. Il arrive aussi fort souvent que chacune des deux grandes cornes poulle une branche, & qu'ainsi il paroît jusqu'à quatre cornes, deux en arrière, comme aux cerfs, & deux endevant, ce qui est particulier aux rennes.

Les Lapons, remarque M. de Buffon, n'ont pas d'autre bétail que le renne apprivoisé; mais en comparant les avantages qu'ils en retirent avec ceux que nous retirons de nos animaux domestiques, on verra que cet animal en vaut seul deux ou trois; on s'en sert comme du cheval pour tirer des traîneaux, des voitures; il marche avec bien plus de diligence & de légèreté, fait aisément trente lieues par jour, & court avec autant d'aisurance sur la neige gelée que sur une pelouse. · La femelle donne du lait plus substantiel & plus nourrissant que celui de la vache: la chair de cet animal est très-bonne à manger, son poil est une excellente fourrure, & sa peau passée devient un cuir trèssouple & très - durable; ainsi le l

renne donne seul ce que nous tirons du cheval, du bœuf & de la brebis.

La manière dont les Lapons élèvent & conduisent ces animaux. mérite une attention particulière: Olaus, Scheffer & Regnard nous ont donné sur cela des détails intéressans dont M. de Buffon a fait l'extrait suivant, en supprimant ou réformant les faits sur lesquels ils se sont trompés. La nourriture du renne pendant l'hiver est une mousse blanche qu'il sait trouver sous les neiges épaisses, en les fouillant avec ion bois, & les détournant avec ses pieds; en été il vit de boutons & de feuilles d'arbres plutôt que d'herbes, que les rameaux de son bois avancés en avant, ne lui permettent pas de brouter aisément : il court sur la neige, & enfonce peu à cause de la largeur de ses pieds. Ces animaux font doux, on en fait des troupeaux qui rapportent beaucoup de profit à leur maître; le lait, la peau, les nerfs, les os, les cornes des pieds, les bois, le poil, la chair, tout en est bon & utile; les plus riches Lapons ont des troupeaux de quatre ou cinq cens rennes; les pauvres en ont dix ou douze : on les mène au pâturage, on les ramène à l'étable, ou bien on les enferme dans des parcs pendant la nuit, pour les mettre à l'abri de l'insulte des loups; lorsqu'on les fait changer de climat ils meurent en peu de temps: autrefois Stenon, Prince de Suède. en envoya six à Frederic, Duc de Hostein; & moins anciennement. en 1533, Gustave, Roi de Suède, en fit passer dix en Prusse, mâles & femelles, qu'on lâcha dans les bois; tous périrent sans avoir produit ni dans l'état de domesticité 🗩 ni dans celui de liberté. J'aurois bien voulu, dit M. Regnard, mener en France quelques rennes en vie; plusieurs gens l'ont tenté inutilement, & l'on en conduisit l'année passée trois ou quatre à Dantzick où ils moururent, ne pouvant s'accommoder à ce climat qui est trop chaud

pour eux.

Il y a en Laponie des rennes sauvages & des rennes domestiques. Dans le temps de la chaleur on lâche les femelles dans les bois, on les laisse rechercher les mâles sauvages; & comme ces rennes sauvages font plus robustes & plus forts que les domestiques, on présère ceux qui sont issus de ce mélange, pour atteler au traîneau: ces rennes sont moins doux que les autres; car non seulement ils refusent quelque. fois d'obéir à celui qui les guide, mais ils se retournent brusquement contre lui, l'attaquent à coups de pieds, en sorte qu'il n'a d'autre ressource que de se couvrir de son traîneau, jusqu'à ce que la colère de sa bête soit passée: au reste, cette voiture est si légère, qu'on la manie & retourne aisement sur soi; Elle est garnie par dessous de peaux de jeunes rennes, le poil tourné contre la neige & couché en arrière, pour que le traîneau glisse. plus facilement en avant & recule moins aisément dans la montagne; le renne attelé n'a pour collier qu'un morceau de peau où le poil est ressé, d'où descend vers le poitrail un trait qui lui passe fous le-ventre, entre les jambes, & va s'attacher à un tron qui est sur le devant du traîneau; le Lapon n'a pour guide qu'une seule corde attachée à la racine du bois de l'animal, qu'il jette diversement sur le dos de la bête, gantôt d'un côté, tantôt de l'autre, l

selon qu'il veut la diriger, à droite ou à gauche; elle peur faire quarre ou cinq lieues par heure; mais plus cette manière de voyager est prompte, plus elle est incommode, il faut y être habitué & travailler contitinuellement pour maintenir son traîneau & l'empêcher de verser,

Comme les rennes ont à l'extérieur beaucoup de choses communes avec les certs, la conformation des parties intérieures est aussi à peu près la même : de cette conformité de nature résultent des habitudes analogues & des effets semblables. Le renne jette son bois tous les ans comme le cerf, & se charge comme lui de venaison; il est en rut dans la même saison, c'est-àdire, vers la fin de Septembre; les femelles dans l'une & dans l'autre espèce, portent huit mois & ne produisent qu'un petit ; les mâles ont de même une très - mauvaise odeur dans ce remps de chaleur; & parmi les femelles comme parmi les biches, il s'en trouve quelques-unes qui ne produisent pas: les jeunes rennes ont austi comme les faons dans le premier age, le poil d'une couleur variée; il est d'abord d'un roux mêlé de jaune, & devient avec l'âge, d'un brun presque noir; chaque perir suit sa mère pendant deux ou trois ans; & ce n'est qu'à l'âge de quatre ans révolus, que ces animaux ont acquis leur plein acetoissement. C'est aussi à cet âge qu'on commonce à les dreffer & les exercer au travail; pour les rendre plus souples, opleur fait subir d'avance la castration, & c'est avec les dents que les Lapons font cette opération. Les tennes entiers sont fiers & trop difficiles à manier : on ne se fert donc que des hongres parmi lesquels on choilit

choisit les plus vise de les plus légers pour courir au traîneau, & les plus pesans pour voiturer à pas plus lents, les provisions & les bagages. On ne garde qu'un mâle entier pour cinq ou six semelles, & c'est à l'âge d'un an que se fait la castration; ils sont encore comme les cerfs, sujets aux vers dans la mauvaise saison; il s'en engendre sur la fin de l'hiver une si grande quantité sous leur peau, qu'elle en est alors toute criblée; ces trous de vers se referment en été, & aussi ce n'est qu'en automne que l'on tue les rennes pour en avoir la fourrure ou le cuir.

Les troupeaux de cette espèce demandent béaucoup de soins : les rennes sont sujets à s'écarter & reprennent volontiers leur liberté naturelle; il faut les suivre & les veiller de près; on ne peut les mener paitre que dans des lieux découverts, & pour peu que le troupeau soit nombreux, on a besoin de plusieurs personnes pour les garder, pour les contenir, pour les rappeler, pour courir après ceux qui s'éloignent; ils sont tous marqués, afin qu'on puisse les reconnoître, car il arrive souvent, ou qu'ils s'égatent dans les bois, ou qu'ils passent à un autre troupeau : enfin les Lapons sont continuellement occupés à ces soins; les rennes font toutes leurs richesfes, & ils savent en tirer toutes les commodités, ou pour mieux dire, les nécessités de la vie; ils se couvrent depuis les pieds jusqu'à la tête • de ces fourrures qui sont impénétrables au froid & à l'eau: c'est leur habit d'hiver; l'été ils se servent des peaux dont le poil est tombé; ils savent aussi filer ce poil; ils en recouvrent les nerfs qu'ils tirent du corps de l'animal, & qui leur servent de cordes & de fil; ils en mangent l Tome XXIV.

la chair, en boivent le lait, & en font des fromages très-gras i ce lait épuré & battu, donne, au lieu de beurre, une espèce de suif : cette particularité, aussi bien que la grande étendue du bois dans cet animal, & l'abondante venaison dont il est chargé dans le temps du rut, sont autant d'indices de la surabondance de nourriture; & ce qui prouve encore que cette surabondance est excessive, ou du moins plus grande que dans aucune espèce, c'est que le renne est le seul dont la femelle ait un bois comme le mâle, & le seul encore dont le bois tombe & se renouvelle malgré la castration: car dans les cerfs, les dains & les chevreuils qui ont subi cette opération, la tête de l'animal reste pour toujours dans le même état où elle étoit au moment de la castration; ainfi le renne est de tous les animaux celui où le superflu de la matière nutritive est le plus apparent, & cela tient peut-être moins à la nature de l'animal qu'à la qualité de la nourriture ; car cette mousse blanche qui fait surtout pendant l'hiver, son unique aliment, est un lichen dont la substance semblable à celle de la morille ou de la barbe de chèvre, est très - nourrisfante & beaucoup plus chargée de molécules organiques que les herbes, les feuilles ou les boutons des arbres; & c'est par cette raison que le Renne a plus de bois & plus de venaison que le cerf, & que les semelles & les hongres n'en sont pas dépourvus : c'est encore de là que vient la grande variété qui se trouve dans la grandeur, dans la figure & dans le nombre des andouillers & des rameaux du bois des rennes; les mâles qui n'ont été ni chassés ni contraints, & qui se nourrissent

largement & à souhait de cet aliment substantiel, ont un bois prodigieux, il s'étend en arrière presque sur leur croupe, & en avant, au-delà du museau; celui des hongres est moindre, quoique souvent il soit encore plus grand que le bois de nos cerfs; enfin celui que portent les femelles est encore plus petit; ainsi ces bois varient non seulement comme les autres par l'âge, mais encore par le sexe & par la multiplication des mâles; ces bois sont donc si différens les uns des autres, qu'il n'est pas surprenant que les auteurs qui ont voulu les décrire, soient si peu d'accord entr'eux.

Une autre sigularité que nous ne devons pas omettre & qui est commune au renne & à l'élan, c'est que quand ces animaux courent ou seulement précipitent leurs pas, les cornes de leurs pieds font à chaque mouvement un bruit de craquement si fort, qu'il semble que toutes les jointures des jambes se déboîtent; les loups avertis par ce bruit ou par l'odeur de la bête, courent au-devant, la saisissent & en viennent à bout s'ils sont en nombre; car le renne se défend d'un loup seul; ce n'est point avec son bois, lequel en tout lui nuit plus qu'il ne lui sert, c'est avec les pieds de devant qu'il a très-forts; il en frappe le lonp avec assez de violence pour l'étourdir on l'écarter, & fuit ensuite avec assez de vîtesse pour n'être plus atteint. Un ennemi plus dangereux pour lui, quoique moins fréquent & moins nombreux, c'est le rosomack ou glouton : cet animal encore plus vorace, mais plus lourd que le loup, ne poursuit pas le renne, il grimpe & se cache sur un arbre pour l'attendre au passage : dès qu'il le voit à portée, il se lance l dessus, s'anache sur son dos en y enfonçant les ongles, & lui entamant la tête ou le cou avec les deme, il ne l'abandonne pas qu'il ne l'ait égorgé; il fait la même guerre & emploie les mêmes ruses contre l'élan qui est encore plus puissant & plus fort que le renne.

Le renne rumine comme le cerf & comme tous les autres animaux qui ont plusseurs estomacs; la durée de la vie dans le renne domestique, n'est que de quinze ou seize ans; mais il est à présumer que dans le renne sanvage elle est plus longue; cet animal étant quatre années à croître, doit vivre vingt - huit ou trente ans, lorsqu'il est dans son état de nature. Les Lapons chassent les rennes sauvages de différentes façons, suivant les distérentes faisons; ils se servent des femelles domestiques pour attirer les mâles sauvages dans le temps du rut; ils les tuent à coups de mousquets, ou les tirent avec l'arc, & décochent leurs fleches avec tant de roideur, que malgré la prodigieuse épaisseur du poil & la fermeté du cuir, il n'en faut souvent qu'une pour tuer la bête.

RENNES; ville épiscopale & considérable de France, en Bretagne dont elle est la capitale, & située sur la Vilaine, à vingt - trois lieues, nord, de Nantes, & à 78 sud-ouest, de Paris, sous le 17e degré, 58 minutes, 7 secondes de longitude, & le 48e degré; 6 minutes, 45 secondes de latitude. C'est le siège d'un Parlement, d'un Présidial, &c.

Rennes vintau pouvoir des Francs lorsqu'ils s'emparèrent des villes des pays voisins de l'embouchure de la Loire, après qu'ils eurent

vaincu les Saxons qui s'y étoient

etablis. Dans le neuvème siècle Numenojus se rendit maître de Rennes qui passa ses successeurs, & qui depuis a subi le même sort que les autres villes de la Bretagne.

Cette ville où l'on compte environ vingt mille habitans, rant dans la ville que dans ses fauxbourgs, est partagée en deux parties par la Vilaine, en ville haute & ville bas-1e: elle est bâtie partie sur le fief du Roi, & partie sur les deux siess leigneuriaux de la Vicomté & de la Prévalaie. Le sol sur lequel cette ville est assise, est inégal : à la droite de la Vilaine s'élève une hauteur dont la pente douce se termine à la rive de cette rivière: du côté du confluent de l'île avec la Vilaine, c'est-à-dire, vers le sud-ouest, cette pente se termine avec la ville, & au couchant elle aboutit à la rive gauche de l'île.

La partie de la ville située sur la rive gauche de la Vilaine, du côté du midi & du sud-est, est sur un sol plat & de niveau avec la rivière qui s'y déborde souvent & remplir les caves des habitans; c'est ce qu'on appelle la basse ville.

La partie de la ville qui est située sur la hauteur, à la droite de la Vilaine & entre les deux rivières, est appelée la haute ville; c'est la plus belle & la plus considérable de Rennes. Cette partie a été presqu'entièrement rebâtie depuis 1720 à l'occasion d'un violent incendie qui réduisit environ 850 maisons en cendres. Cet incendie commença le 22 Décembre, & dura jusqu'au 29 du même mois.

A la place des débris & des ruines de l'ancienne ville, on vit bientôt s'élever des rues spacieuses bordées de maisons & d'édifices bien décorés. Ces rues sont rirées au cordeau; elles ont vingt-six pieds de largeur & sont toujours propres; au lieu que dans la basse ville elles sont presque toujours sales.

L'Evêché de Rennes est un des plus anciens de la Bretagne; on prétend qu'il fut établi dans le troisième siècle, & ses Prélats ont eu quelquesois l'honneur de couronner leur Souverain; ils sont Conseillers nés du Parlement de cette province, & Seigneurs d'une partie de la ville.

Le Chapitre de la Cathédrale est composé de six Dignitaires; savoir, d'un Trésorier, d'un premier Archidiacre, d'un Scholastique, d'un Chantre, de deux Archidiacres & de dix-sept Chanoines. Les dignités & canonicats sont alternativement à la nomination du Pape & de l'Evêque. Le bas Chœur est composé d'un Sacristain & de quatre sémi-Prébendiers, qui ont droit d'assister au Chapitre, sans y avoir cependant voix délibérative.

On compte huit Paroisses à Rennes & plusieurs Communautés religieuses de l'un & de l'autre sexe. Les Communautés d'hommes sont, les Cordeliers, les Dominicains, les Augustins, les Grands Carmes, les Carmes Déchaussés, les Capucins & les Minimes: les Communautés de filles sont, les Carmélites, deux Couvens de la Visitation, deux maisons d'Ursulines, deux de filles du Calvaire, les religieuses de Sainte Cathérine, dites Cathérinettes, les Hospitalières & les Dames de la Trinité, qui sont des espèces de Chanoinesses.

Rennes a deux Manufactures considérables; l'une de toiles à quatre & à six fils pour faire des voiles de Navire, & dont il se fait un grand débit pour Saint Malo:

ştrij

L'autre de fil retors pour la couture, que l'on teint en toutes couleurs, & dont on fait des envois considérables. On y fabrique encore des draps de laine du pays, des droguets, des étamines.

RÉNOIRCIR; verbe actif de la feconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Noircir de

nouveau.

RENOM; substantif masculin. Fama. Réputation, l'opinion que le Public a d'une personne, d'une chose. C'est une semme de mauvais renom. Sans Homère, Achille n'auroit pas un renom si illustre & si éclatant. Rome, Athènes & Lacédémone sont trois villes de grand renom. Le siège de cette ville lui sit un renom. Quand renom est employé seul, il se prend ordinairement en bonne part.

RENOMMÉ, ÉE; adjectif & participe passif. Qui a du renom. Un Guerrier renommé. Une ville renom-

mée.

Voyez ILLUSTRE pour les différences relatives qui en distinguent renommé, &c.

RENOMMEE; substantif féminin.

Fama. Renom, réputation.

L'amour de la bonne renommée ne doit jamais être découragé, puisqu'il produit d'excellens effets, non seulement en ce qu'il détourne de tout ce qui est bas & indigne, mais encore en ce qu'il porte à des actions nobles & généreules. Le principe en peut être défectueux; l'excès en sera vicieux, tant qu'on voudra; mais les conséquences qui en résultent sont tellement utiles au genre humain, qu'il est absurde de s'en moquer, & de regarder cet amour d'une bonne renommée, comme une chose vaine: c'est un des plus forts motifs qui puisse exciter les hommes à se furpasser les uns les autres dans les Arts & dans les Sciences qu'ils cultivent.

Quelques Ecrivain de morale font également trop rigides & peu judicieux, quand ils décréditent ce principe que la nature semble avoir gravé dans le cœur, comme un resort capable de mettre en mouvement ses facultés cachées, & qui se déploie toujours avec force dans les ames vraiment généreuses. Les plus grands hommes chez les Romains, n'étoient animés que de ce beau principe. Cicéron dont le savoir & les services qu'il rendit à sa patrie, sont si connus, en étoit enslammé.

On dit proverbialement, bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée; pour dire, qu'une bonne réputation vaut mieux que les richesses. Et l'on dit en termes de Palais, rétablir quelqu'un en sa bonne same & renommée; pour dire, le reconnoître innocent d'un délit dont il

avoit été acculé.

RENOMMÉE, signisse aussi le bruit qui court dans le Public, la voix publique qui répand le bruit, l'éclat de quelque grande action, ou la gloire de quelque personne illustre. Apprendre une shose par la renommée. Souvent la renommée publie le faux avec le vrai. Craindre les bruits de la renommée.

Les Poètes ont fait de la renommée une Divinité qu'ils suppossient fille de Titan & de la Terre, & sœur des Géans Cée & Encelade. On trouve dans le quatrième livre de l'énéide de Virgile, une belle description de cette prétendue Déesse: « La renommée se répand » aussi-tôt dans les villes de Libye: » la renommée est le plus prompt » de tous les maux, qui tire sa » vigueur de sa promptitude, &

p qui, dans sa course rapide, ac-. » quiert des forces toujours nou-» velles. Elle rampe d'abord foible » & craintive; mais elle ne tarde » pas à s'élever; & repoussant » fièrement la terre d'un pied or-» gueilleux, elle cache dans les » nues sa tête altière. Ce monstre » horrible, le dernier qu'ait pro-» duit la terre irritée contre les » Cieux, a des pieds extrême-» ment agiles, & des aîles rapi-" des. Autant qu'elle a de plumes " fur le corps, autant y a-t-il des-» sous d'yeux qui veillent, de lan-, " gues & de bouches qui parlent, » d'oreilles qui se dressent. La nuit, » elle vole avec grand bruit, au » milieu des airs, sans que jamais » le doux sommeil ferme sa pau-» pière. Le jour, elle se tient en » sentinelle ou sur le sommet de » quelque toît, ou bien sur une » tour élevée: c'est - là qu'elle » écoute & retient également le » bien & le mal, la vérité comme le mensonge. Elle part en-» suite de son embuscade, pour » aller jeter dans les villes le trou-" ble & l'épouvante. »

Les Athéniens avoient élevé un temple en l'honneur de la Renommée, & lui rendoient un culte ré-

glé.

RENOMMER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Il n'a d'usage qu'étant précédé du verbe saire. Nommer avec éloge. Ses exploits le firent renommer dans toute l'Europe. Il s'est fait renommer par ses vertus.

On dit, se renommer de quelqu'un; pour dire, s'autoriser, se servir du nom de quelqu'un auprès d'un autre. En ce sens il est pronominal réséchi. Il sut bien accueilli, parcequ'il se renomma de l'Ambassadeur de France.

La première syllabe est très-brève, la seconde brève, & la troissème longue ou brève. Voyez Verbe.
RENONCE; substantif séminin.
Terme dont on se sert à certains jeux des cartes, pour marquer qu'on n'a point d'une couleur. Au jeu de reversis, celui qui a le p'us de renonces, a plus beau jeu. On dit, se faire une renonce; pour dire, se mettre en état de couper une couleur, en se défaisant des cartes qu'on a de cette même couleur. Il falloit vous faire une renonce en cœur, à cœur.

RENONCE, ÉE; participe passif.

Voyez Renoncer.

RENONCEMENT; substantif masculin. Action de renoncer. Il ne se dit que dans les choses de morale, & particulièrement de morale chtétienne. L'Evangile n'annonce que l'humilité, & prêche partout le renoncement aux choses de ce monde. Servir l'Eglise dans l'esprit d'humilité, de patience, de renoncement à soi-même. Le renoncement aux vanités du monde.

Il se construit aussi avec la particule de. Sainte Thérèse vécut dans un parsait renoncement de toutes choses.

RÉNONCER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Se désister, se déporter de quelque chose, soit par acte exprès ou autrement. Il a renoncé à la poursuite de ce precès. Renoncer à une succession.

RENONCER, signisse ausli quitter, abandonner la possession, la prétention, le désir ou l'affection de quelque chose. On vit la Reine de Suède renoncer au trône. Quand Philippe V sut appelé à la Couronne

d'Espagne, il renonça à celle de France. Renoncer aux honneurs, aux dignités. A votre âge on doit renoncer à l'amour.

On dit en style de dévotion, qu'il faut renoncer à soi-même; pour dire, qu'il faut se dépouiller de tout

amour propre.

Renoncer, se dit à certains jeux des cartes, pour signifier mettre une carte d'une autre couleur que celle qu'on joue, quoique l'on en ait. On peut renoncer à la quarante de rois pour couper. Il a renoncé à tour pour couper votre roi.

Renoncer, se dit aussi aux mêmes jeux, pour signisier manquer de quelque couleur. Ainsi on dit, il renonce à carreau; pour dire, il n'a

point de carreau.

Renoncer, est aussi actif, & signifie renier, désavouer, ne vouloir plus reconnoître quelqu'un pour ce qu'il est & pour ce qu'on le croyoit. Saint Pierre renonça Jésus-Christ. Depuis qu'il est dans l'opulence il a renoncé ses anciens amis. Renoncer son maître.

La première syllabe est très-brève, la seconde moyenne, & la troisième longue où brève. Voyez Verbe.

Les temps ou personnes qui se terminent par un e féminin, ont leur pénultième syllabe longue.

RENONCIATION; substantif féminin. Acte par lequel on renonce

à quelque chose.

On distingue au Palais plusieurs sortes de renonciations en matière de succession, dont les principales font les renonciations aux successions & à la communauté. La qualité d'héritier présomptif d'un défunt ne peut s'effacer que par une renonciation expresse ou tacite.

La renonciation expresse est celle l

qui se fait par un acte dans lequel l'héritier déclare qu'il renonce à la succession: cet acte doit être conçu en des termes expressifs, & il doit en rester minute. La renonciation ne vaudroit rien si elle étoit faite par un acte délivré en brevet, fuivant un Arrêt de réglement rendu le 14 Février 1701, qui ordonne aux Greffiers & Notaires qui recevront à l'avenir des actes d'acceptation ou renonciation à la communauté, d'en garder les minutes sans les laisser aux parties.

Ces sortes de renonciations peuvent se faire dans la coutume de Paris, ou au Greffe, ou devant Notaire. Il y a des coutumes où elles doivent toujours être faites au Greffe, & quelquefois à l'Audience.

La renonciation tacite est celle qui résulte d'une qualité incompatible, & qui ne peut concourir avec celle d'héritier, telle que seroit la qualité de légataire prise par l'héritier.

Cette dernière espèce de renonciation peut avoir son effet contre les autres héritiers présomptifs; mais elle ne sustiroit pas pour opérer la décharge d'une demande formée contre un héritier par un créancier de la succession; il n'y a que la renonciation expresse qui puisse erre opposée à celui-ci,

L'effet que peut produire la renonciation tacite contre le créancier d'une succession, c'est qu'elle n'ôte point à l'héritier la faculté de faire une renonciation express. après avoir appréhendé des biens d'une succession, en une qualité incompa-

tible avec celle d'héritier.

Ainsi donc, celui qui étant appelé à une succession, en a recueilli les biens en qualité de légataire, pourra néanmoins toujours faire sa

renonciation expresse & l'opposer au créancier, pourvu que cet héritier légataire, ait fait faire bon & fidelle inventaire avant de s'emparer & de disposer des biens en

qualité de légataire.

Ce principe est fondé sur la disposition de l'article 317 de la coutume de Paris, qui porre que, si aucun apprehende les biens d'un défunt ou partie d'iceux, sans avoir autre qualité (que celle d'héritier) ou droit de prendre lesdits biens, il fait acte d'héritier, & s'oblige en ce faisant, à payer les dettes du défunt.

De là naît la conséquence, que quiconque a eu, pour recueillir les biens d'un défunt dont il s'est emparé, tout autre droit & tout autre titre que celui d'héritier, n'a point fait acte d'héritier, & n'est tenu d'aucun des engagemens que l'acceptation de l'hérédité emporte, s'il

a fait faire inventaire.

Mais quand une fois on a été héritier, on ne peut plus cesser de l'être; & inutilement renonceroiton en ce cas, puisque le titre d'héritier a trois qualités, qui Snt, d'être irrévocable, universel & indivisible.

Ainsi on ne peut être héritier en partie, & tenoncer en partie: on ne peut diviser la renonciation pour - laisser une partie de l'hérédité, &

avoir le surplus.

Mais la renonciation peut être faite avec des réserves; par exemple, un héritier qui est en même temps légataire, peut en préféran la qualité de légataire, renoncer à la succession pour s'en tenir à son legs; & par Arrêt rendu en la Grand'Chambre, le Jeudi 28 Août 1760, sur les conclusions de M. Joly de Fleury, la Cour a même jugé valable la renonciation faite à la succession de la Dame Oursin . par le heur Ourlin de Soligny son fils, en ces termes:

" Lequel .... fous la réserve de » tous ses droits & actions, & sous » protestation de se pourvoir con-» tre ces présentes, s'il y échet, a » déclaré qu'il renonce à la succession » de ladite Dame sa mère, pour » prendre & accepter les legs uni-» versels & particuliers s'ils se » trouvent lui être plus avanta-» geux, que de s'en tenir aux dons » & avantages qui lui ont été faits » par ladite Dame sa mère, par » actes entre-vifs..... se réser-» vant de se faire restituer contre » la présente renonciation, si la qua-» lité d'héritier bénéficiaire se trou-» ve lui être plus avantageuse, » après l'examen des forces & des » charges de la succession. »

On prétendoit que cette renonciation n'effaçoit pas la qualité d'héritier pur & simple, parceque la renonciation devoit être une, pure & simple, universelle & absolue, au moyen de ce qu'elle opéroit un çaraftere ineffaçable, comme l'adition d'hérédité; & on citoit sur cela diverses lois: mais l'Arrêt, sans avoir égard à cette objection, a ordonné qu'il seroit procédé au partage & à la liquidation dans la qualité prise par cet acte.

Les frais de renonciation aux successions, sont à la charge de l'héritier, ainsi que ceux de l'insinua-

tion.

La Jurisprudence du Châtelet, conforme aux lois Romaines, est d'admettre un héritier majeur en ligne directe, qui se plaint d'avoir été lésé par une renonciation à l'hérédité, à réclamer contre sa renonciation dans les trois ans.

Lorsque les enfans qui ont renoncé se font restituer contre leurs
renonciations, le partage fait entre
ceux qui avoient accepté la succession, s'anéantit; mais les actes passées de bonne soi, comme les baux,
les ventes, les payemens, &c. avec
des tiers par les seuls héritiers qui
restoient, subsistent contre ceux qui
se sont fait restituer, de la même
manière que s'ils les avoient euxmêmes souscrits.

La défense de ceux qui après avoir renoncé à une succession, sont assignés en qualité d'héritiers, doit consister dans la justification de leurs renonciations; & les frais qui se font contr'eux depuis la demande jusqu'à cette justification, doivent être à leur charge.

On peut renoncer en tout temps à une succession, pourvu que l'on n'ait point pris judiciairement & animo hæredis, la qualité, ou fait acte d'héritier; conséquemment que l'on n'ait appréhendé, diverti ou recélé aucun effet de la succession: en un mot, que les choses soient absolument entières.

Les articles placités de 1666, fur la coutume de Normandie, contiennent une disposition expresse de ce qui vient d'être dit. L'héritier présomptif, porte l'art. 43, encore qu'il n'ait pas renonce à la succession, n'est pas censé héritier, s'il n'en a fait acte, ou pris la qualité.

Les renonciations à des succesfions échues, sont assujetties à la formalité de l'insinuation; & cette insinuation doit être faite aux bureaux, dans l'arrondissement desquels les successions sont ouvertes, suivant l'art. 13 de l'Édit du mois de Décembre 1703.

On pense universellement qu'un héritier ne peut renoncer à une suc-

cession en fraude de ses créanciers; divers Arrêts ont admis la réclamation des créanciers contre de pareilles renonciations; & quelquesuns ont imposé aux créanciers la condition de donner en ce cas caution suffisante à leur débiteur, de l'indemniser des événemens qu'il court en conservant sa qualité malgré lui.

L'usage & la Jurisprudence des Arrêts autorisent les renonciations qui se sont à toutes successions directes & collatérales à écheoir, par des silles en faveur des mâles, surtout dans les familles illustres; nous avons même un grand nombre de coutumes qui en sont un point de droit positif, & qui excluent toute fille mariée & dotée de venir aux successions paternelles & maternèlles.

Quelques - unes de ces coutumes (Normandie, &c.) ajoutent même que cela doit avoir lieu, quand la fille mariée n'auroit reçu qu'un chapeau de rose. Dans ces contumes la renonciation des filles est ingrile; la loi tient lieu de la convention.

La Peyrere sur la coutume de Bordeaux, dit la que promesse de renoncer en contrat de mariage, est bonne & obligatoire; il ajoute que l'ancienne Jurisprudence étoit contraire, (promissio renunciationis non æquiparatur renonciationi:) mais il observe que l'on suit à présent à Bordeaux l'usage du Parlement de Paris.

Dans les coutumes qui n'excluent pas les filles mariées des sucessions de leur pere & de leur mère, la convention & l'usage qui subsistent parmi nous d'admettre leur renonciation, sont de tous les temps. Ces renonciations sont très désavorables,

bles, lorsqu'elles sont faites par des filles mineures mal assorties & sans motifs: cependant elles ne sont pas nulles pour cela, on les juge seulement alors avec plus de riqueur; en tout autre cas, rien n'est si favorable qu'une pareille renonciation.

Malgré cette faveur elle est assujettie à des conditions essentielles, & sans lesquelles elle ne peut valoir; il faut,

1°. Qu'elle soit faite par contrat de mariage.

29. Qu'elle ait un prix certain.

38. Que ce prix soit fourni par le père & la mère, aux successions desquels la fille renonce.

4°. Que la dot soit réelle, qu'elle ne consiste point en espérance, parcequ'en ce cas la renonciation est une espèce de forsait, par lequel la fille traite de droits incertains pour un objet actuel & présent.

Il faut enfin que la dot soit payée du vivant du père & de la mère qui l'ont constituée.

Les Auteurs pensent cependant qu'un père peut stipuler qu'il ne payera que dans certains termes la dot, moyennant laquelle la fille renonce; & ils décident que dans ce cas la renonciation est valable, quoique le père décède avant le terme, pourvu que le temps convenu pour le payement, ne s'étende pas au-delà du cours naturel de la vie du père.

On pense encore qu'une portion peu considérable qui resteroit à payer d'une dot importante, n'empêcheroit pas l'esset d'une renonciation, surtout si le père avoit eu quelque raison de se croire libéré: c'est ce qui a été jugé par Atrêt rendu en la quatrième Chambre des

Tome XXIV.

Énquêtes, au rapport de M. Anisson, le 15 Juin 1711.

Le Brun, en parlant de ces renonciations, dit qu'une fille qui
auroit renoncé en faveur de ceux
de ses frères qui seroient institués
par le testament du père, voudroit
en vain se prévaloir de ce que le
père n'auroit pas testé, & soutenir
que la condition de la renonciation
ne seroit point arrivée: tous les
frères ensemble héritiers du père
partageroient le bénésice de la renonciation. Le Brun sonde son avis
sur le suffrage de Dumoulin.

Le même le Brun rapporte un Arrêt rendu le 14 Juillet 1635, par lequel il fut, dit il, décidé qu'une promesse de renoncer, équivaloit à une renonciation, & devoit en avoir les effers.

Les renonciations à successions non échues, ont été jugées n'être pas sujettes à l'infinuation par des décisions du Conseil des 8 Mars 1732, & 30 Janvier 1734.

Notre Jurisprudence, qui dans les cas dont on a parlé, admet les renonciations des filles aux successions de leurs père & mère, réprouve celles faites par des mâles en faveur d'autres mâles, même par contrat de mariage. Voyez les Arrêts des 27 Juillet 1729, & 6 Septembre 1746, rapportés par M. Lepine de Grainville.

Renonciation à la Communauté. La coutume de Paris porte que la femme noble ou non noble a la faculté de renoncer, si bon lui semble, après la mort de son mari, à la communauté des biens d'entr'elle & lui en faisant bon & sidelle inventaire.

Mais pour qu'une pareille renonciation produise son esset, il faut qu'elle soit saite les choses étant entières; le même article le décide formellement. Autrement si la veuve ou ses héritiers ont accepté la communauté, la renonciation est inutile & same effet.

M. Lépine de Grainville rapporte cependant un Arrêt sendu le 12 Avril 1723, au sapport de M. Seguier, pas lequel il a été jugé qu'une semme peut renoncer à la communauté, après l'avoir acceptée, pourvu qu'elle ait sait saire inventaire, & qu'elle rende compte; elle est, dit-on, en ce cas assimilée à l'héritier par bénésice d'inventaire.

Une femme fait acte de commune, lorsqu'elle fait quelque chose qui suppose la volonté de l'être; comme lorsqu'elle dispose de quelqu'un des effets de la communauté, sans avoir d'autre qualité que celle de commune, pour pouvoir en dis-

poser.

Il en est de même lorsqu'elle paye des dettes de la communauté, à moins que ce ne ssoit des dettes qu'elle ait elle-même contractées, ou qu'elle ne les paye d'autres deniers que de ceux de la communauté.

Mais tout ce qu'elle fait pour la conservation des essets communs, par exemple, les réparations urgentes, ou la vente de quelques essets qui dépériroient s'ils étoient gardés, ne doit point être regardé comme acte de commune, surtout si elle a présenté requête au Juge pour y être autorisée sans préjudicier aux qualités qu'elle pourra prendre.

La femme peut aussi, sans faire acte de commune, rester dans la maison de son mari, & y vivre avec ses domestiques, des provisions qui y sont, jusqu'à ce que l'inventaire soit fait, excepté en

Berry & dans la Châtellenie de Lille.

La plupart des coutumes ne fixent point le temps dans lequel la femme doit faire inventaire & renoncer; celle de Paris garde aussi le silence sur ce point de droit; dans ces coutumes on suit la disposition de l'Ordonnance de 1667, qui par l'article dernier du titre 7, donne trois mois pour faire inventaire, & six semaines pour délibérer sur les qualités que les veuves & héritiers peuvent prendre dans la succession.

La Coutume de la Salle & Châtellenie de Lille, titre des Succeffions, art. 50, porte qu'une femme n'est réputée avoir renoncé que quand elle sort de la maison mortuaire, avant ou avec le corps, sans y pouvoir rentrer. C'est la plus rigoureuse.

D'autres Coutumes, telles que celles de Chaumont, article 7; de Châlons, art. 30; de Bourbonnois, article 245; Cambresis, titre 7, article 14, &c. exigent que ces renonciations se fassent en Jugement; mais celle de Paris est muette sur ce point, & quand les renonciations à des communautés régies par cette Coutume, se font après le décès du mari, il est d'usage au Châtelet de les regarder comme valables, soit qu'elles aient été faites au Gresse ou devant Notaires.

Mais quand la femme renonce à la communauté du vivant de son mari, pour parvenir à faire prononcer une séparation de biens, il est d'usage au Châtelet de faire la renonciation au Gresse, sans quoi la procédure pourroit être attaquée, ou plutôt la séparation ne seroit pas prononcée. Le Châtelet tient encore par-là à l'ancienne forme usitée dans ce Tribunal, de saire

au Greffe toutes les renonciations, même celles aux successions.

Les veuves des comptables qui ont eu le maniement des deniers Royaux, sont obligées de faire leur renonciation en Justice, en présence du Procureur du Roi; autrément leur renonciation ne seroit point valable à l'égard du Roi.

Au reste, soit que les renonciations se fassent, ou au Gresse ou devant Notaire, il faut absolument qu'il en reste minute; & elles sont sujettes à insinuation.

Si la femme renonce à la communauté, en ce cas les biens, tant meubles qu'immeubles, dont la communauté est composée, appartiennent & sont censés avoir toujours appartenu au mari, même ceux que la femme y a fait entrer, à moins qu'il n'y ait convention contraire: c'est l'esprit de l'article 237 de la Coutume de Paris.

On trouve au Journal du Palais un Arrêt du Parlement du 16 Juin 1687, qui a jugé que la clause d'un contrat de mariage, portant que la femme renonçant à la communauté reprendra tout ce qu'elle se trouvera y avoir apporté, ne lui donnoit pas le droit de reprendre ce qui lui étoit échu par un legs universel à elle sait pendant son mariage; la clause conçue comme on vient de la rapporter, ne devant s'entendre que des choses mises effectivement dans la communauté au moment qu'elle ayoit été contractée.

Mais il est d'un usage universellement suivi dans les contrats de mariage qui se passent à Paris, d'accorder à la femme, & souvent aux ensans qui renoncent à la communausé, la faculté de redemander au mari & à sa succession, la dot de la semme avec ses autres reprises, & tout ce qui lui est échu pendant le mariage par succession, donation & legs; & même si la semme qui a renoncé est mineure, & que son contrat de mariage ne porte point qu'en renonçant elle prendra franchement & quittement, cette omission ne lui sera pas préjudice, en se faisant toutesois restituer contre l'omission de cette clause.

Quand cette faculté (de reprendre franchement & quittement, en renonçant) n'est point accordée aux enfans & héritiers de la femme par le contrat de mariage, s'ils renoncent à la communauté, ils ne peuvent répéter que les propres réels ou conventionnels de la femme, & ils perdent ce qu'elle avoit mis en communauté.

La Cour a même jugé par un Arrêt rendu le 19 Juillet 1712, que la reprise dans la mise en communauté de la part de la semme, qui n'a été stipulée qu'en saveur d'elle & de ses ensans en cas de renonciation, ne peut être demandée au mari survivant, ni par le père ou la mère, ni par les héritiers collatéraux de la semme prédécédée. Cet Arrêt qui est imprimé, a été rendu entre Me Audoi, Procureur en la Cour, & les héritiers de sa femme.

Mais par un autre Arrêt rendu le 29 Juillet 1716, au rapport de M. Daverdoing, la Cour a jugé que la faculté de renoncer & de reprendre, stipulée en faveur de la femme seulement, ne s'éteint que par son prédécès; & que si elle survit à son mari ses héritiers peuvent l'exercer, lors même qu'elle est décédée sans avoir renoncé, pourvu qu'elle n'ait point fait acte de com-

Tttij

mune. Cet Arrêt est imprimé avec un précis du fait & des moyens.

Quoique la faculté accordée à la femme de renoncer à la communauté, & de reprendre en renonçant, tout ce qu'elle a apporté, ne soit stipulée qu'en cas de mort, néanmoins la femme qui obtient sa séparation, peut, en renonçant, exercer la reprise de ce qu'elle a mis en communauté; cette maxime sur laquelle il y a eu des opinions très-partagées, est actuellement certaine; elle est consactée par une Jurisprudence constante & uniforme.

Mais la restitution totale de la dor, en conséquence d'une séparation précédée d'une renonciation, ne prive pas le mari du droit qu'il a de répéter contre les collatéraux de sa femme, ce que le contrat de mariage lui accorde pour frais de nôces ou autres indemnités, au cas qu'elle le prédécède.

La femme ou ses héritiers qui renoncent à la communauté, sont quittes & libérés de toutes les dettes de cette communauté, à moins que la semme ne se soit engagée personnellement avec son mari; & dans ce cas là, elle ou ses héritiers doivent être indemnisés de ces engagemens & des poursuites des créanciers, par le mari ou par sa succession.

Il y a néanmoins des cas où la renonciation de la femme ne la libère pas envers les créanciers de la communauté: par exemple, la renonciation ne libère point la femme lorsqu'elle a éré marchande publique, & que la dette procède de son commerce particulier; alors elle est traitée par le créancier de la même manière que si elle étoit obligée conjointement avec son mari.

En renonçant à la communauté, l

la fèmme devient créancière de son mari.

1°. Pour sa dot, ses reprises & conventions matrimoniales.

2°. Pour les réparations d'entretien seulement, s'il y en a à faire à ses propres; car comme le revenu des propres de la semme entre dans la communauté quand elle subsiste, il est juste que la même communauté entretienne les biens dont elle a tiré le fruit.

Réciproquement la femme ou ses héritiers qui renoncent, doivent indemniser le mari:

1°. De la totalité des sommes qui ont été tirées de la communauté pour le payement des dettes dont la semme étoit seule tenue soit personnellement, soit à cause des successions qu'else a recueillies-

2°. Du montant des sommes que le mari a déboursées pour augmenter, améliorer ou réparer les propres de sa semme; en quoi il ne faut pas comprendre les réparations d'entretien, qui, comme on l'a dit, sont à la charge de la Communauté.

La veuve majeure ayant fait acte de commune, ne peut être rekituée contre cet acte. La raison est qu'elle avoit la liberté de ne pas le faire; & c'est sur ces principes qu'est intervenu un Arrêt en la cinquième Chambre des Enquêtes, au rapport de M. du Noyer, le 26. Juillet 1745, par lequel, en infirmant les Sentences des Juges de Mantes, la Cour a débouté la veuve Pattu de sa demande en entérinement de lettres de rescision prises. contre les actes par elle passés avec les héritiers de son mari pour la liquidation & le payement de ses reprises, & a ordonné l'exécutionde ces actes avec dépens.

Le mari étant le maître de la

Communauté, il ne peut y renon-

Les renonciations à la communauté sont sujettes à l'insinuation; & elle doit se faire aux bureaux, dans l'arrondissement desquels le mari avoit son domicile.

Voyez Abandonnement pour les différences relatives qui en distin-

guent renonciation, &c.

RÉNONCULE; substantif féminin.

Renonculus. Nom d'une famille de plantes très nombreuse: nous ne parlerons ici que des espèces sauvages qui sont d'usage en Médecine, & qui naissent sans culture dans les bois, dans les champs, dans les prés, les marais, sur les montagnes, sur les rochers, & de celles que l'on cultive pour la pure curiosité dans les jardins.

19. La Renoncule bulbeuse ou le Bacinet; cette plante qu'on appelle aussi pied de corbin, ou pied de coq à racines rondes, se trouve presque par-tout dans les pâturages, dans les prés hauts, un peu secs, & le long des sentiers aux lieux sablonneux & pierreux, où elle croît quelquefois si petite, qu'à peine a-t elle trois pouces de hauteur. Sa racine est ronde, bulbeuse, plus ou moins grosse. Elle pousse une ou plusieurs tiges droites, quelquefois à la hauteur de plus d'un pied, velues, garnies par intervalles de feuilles découpées en plusieurs lanières, minces & un peu longues : au sommet des tiges naissent des fleurs bien ouvertes d'une belle couleur jaune, luisantes, ordinairement simples, à cinq pétales ou feuilles arrondies en rose; à ces fleurs succèdent des fruits arrondis, dans chacun desquels sont ramassées plusieurs semonces en manière de têtes: cette plante fleurit en Mai. Tragus remarque qu'elle enfonce tous les ans plus profondement sa racine vieille en terre, au dessus de laquelle il s'en engendre une nouvelle. Elle ne donne que des sleurs simples à la campagne; mais si on la transplante & qu'on la cultive dans les jardins, elle donnera une agréable variété à sleurs doubles que les jardiniers nomment aussi boutons d'or; quelque sois même la première fleur en pousse une seconde, & cette seconde une troisième.

Il est très - essentiel d'observer . qu'en général toutes les espèces de renoncules contiennent beaucoup de sel acre & corross, & qu'ainti on doit leastagarder comme pernicieuses, prises intérieurement : on doit même s'en mésier dans l'usage extérieur. La racine du bacinet est puissamment âcre & caustique; quelques Auteurs la recommandent pour faire des cautères & des vésicatoires. Cette pratique est cependant suspecte & dangereuse, parce qu'elle attire la gangtène; il n'y a guère que les Charlatans qui s'enservent & qui l'appliquent sur l'articulation des parties affligées de la goutte, ou sur les cors des pieds. Les paysans se servent aussi de ces racines fraîches comme de vésicatoires pour cautériser les bœufs. Les gueux, dit Gaspard Hoffman, se frottent la peau de cette plante pour se faire de petits ulcères ou écorchures qu'ils montrent avec de grandes plaintes, afin d'exciter la charité des passans; dès que ces mendians ont fait leur récolte, ils guérissent leurs plaies avec des feuilles de bouillon blanc. On ne peut donc trop recommander d'être en garde sur les effets de cette plante, lorsqu'on en met sur les poignets pour guérir de la sièvre : car souvent on acquiert de plus une érésipelle: quelques personnes mettent à prosit les mauvaises qualités des racines âcres des renoncules, soit en s'en servant en décoction pour chasser les punaises, soit en poudre chasser dans des appâts pour tuer les rats qui en mangent. Cette drogue leur corrode & enslamme les intestins comme feroit un vésicatoire.

2°. La renoncule des bois; on la nomme encore le bacinet blanc on purpurin, ou la fausse anémone printannière des forêts. On la trouve dans les bois & les broffailles un peu humides; sa racine est un peu longue, rampante, toussâtre en dehors, blanche en dedans, fibrée, d'un goût âcre qui enflamme le gosier: sa tige est haute d'un demi pied; il naît vers son sommet trois feuilles fort découpées en trois parties, d'une couleur tantôt verdâtre, tantôt purpurine. L'extrémité de la tige est garnie vers le commencement d'Avril, d'une seule sleur, blanche ou incarnate, composée de fix feuilles oblongues, quelquefois elle est à fleur double; il lui succède des semences oblongues, velucs, à pointe recourbée, ramassées en tête à la manière des renoncules: cette espèce de reconcule du Printemps, que quelques-uns appellent anémone des bois, à cause de la ressemblance de sa fleur avec celles des anémones simples de jardin, fait un bel effet dans la première saison. M. Chomel, dans son Histoire des Plantes ufuelles, dit avoir vu de bons effets de cette espèce de renoncule appliquée sur la tête des enfans teigneux; mais on a plusieurs observations, que de pareils malades ont éprouvé des syncopes, des convulsions, en un mot elle peut affecter le genre nerveux, & causer de violentes migraines.

3°. La renoncule des prés ou le bacinet rampant & velu; elle croît presque partout ns les prés, aux lieux ombrageux, dans les vignes, & même dans les jardins négligés & humides, le long des sentiers, & aux bords des ruisseaux. Sa racine est petite, fibreuse & rampante; elle pousse plusieurs petites tiges, rampantes à terre qui jettent de nouvelles racines de leurs nœuds par intervalles; ses seuilles sont découpées en trois legmens, dentelées lut les bords, velues des deux côtés, & tachetées de blanc en dessus; les sommets des tiges portent au mois de Mai des fleurs à cinq feuilles, jaunes & luisantes, comme si elles étoient vernissées : il leur succède des semences noirâtres. On trouve quelquefois cette plante à fleur double, & on la cultive aussi dans les jardins : elle est douce & a peu d'âcreté. Tragus affure que le petit peuple d'Allemagne en mange les feuilles tendres dans le mois d'Avril avec les autres herbes potagères. Les bertiaux mangent impunément de cette renoncule, qui passe même pour leur donner abondamment du lait.

4°. La renoncule des marais ou la grenouillette d'eau ou l'herbe sardonique, ou piedpou : on la trouve fréquemment le long des petits ruisseaux d'eaux croupissantes ou qui coulent lentement, aux lieux humides & marécageux. Sa racine est fort grosse, creuse & sibreuse, d'un goût fort chaud & brulant; elle a plusieurs riges, quelquesois d'une grosseur considérable, creuses, cannelées & rameuses; ses seuilles sont verdâtres, luisantes & lustrées, comme celles de l'âche de marais,

- quelquefois marquetées de petits points blancs; ses seurs naissent en Mai & Juin, aux sommets des tiges, & font des plus petites entre les renoncules; elles sont composées de cinq feuilles dorées, & il leur succède des semences lisses & même plus déliées que dans les autres espèces du même genre. Cette plante convient, dit-on, pour résoudre les tumeurs scrophuleuses; mais étant prise intérieurement c'est un des plus dangereux poisons qui soient dans la nature: elle ulcère l'estomac, produit le ris fardonique, cause bien-tôt des convulsions horribles. & la mort, si l'on n'est pas secouru promptement par des vomitifs & des remèdes onctueux propres à en émousser la causticité; c'est pourquoi on l'appelle herba scelerata.

Il y a une espèce de renoncule de marais, qu'on appelle douve; c'est le ranunculus longi - folius palustris des Boranistes. Cette plante est un poison pour les moutous, & même pour toute espèce de bétail.

On lit dans l'Histoire du pays de Kamschatka, qu'une fleche dont la pointe a été trempée dans le suc exprimé de la racine d'une espèce de renoncule, fait une blessure mortelle, à moins qu'on n'en suce le poison; c'est le seul remède que l'on connoisse, & si on le néglige la partie blessée devient bleue, s'enfle, & le malade meurt en deux jours. L'Auteur de cette Histoire ajoute que les plus grandes baleines, dès qu'elles sont blessées par ces traits empoisonnés, ne peuvent plus rester dans la mer; elles viennent se jeter sur le rivage où elles expirent en poussant des gémissemens & des cris lamentables.

Ce n'est pas seulement l'usage

intérieur des renoncules qui est très-dangereux, on s'est aussi apperçu que l'odeur de celles des jardins, qui font un des ornemens du printemps, étoit quelquesois suivie d'accidens, tels que des anxiétés, défaillances de tête. Combien n'y a-t-il pas de personnes qui portent pour bouquet un faisceau de renoncule de jardin à seurs doubles, & qui à force de le sentir en sont incommodées?

5°. La renoncule des fleuristes; en général les renoncules par la vivacité de leurs couleurs, leur figure élégante & leur grande vivacité, tiennent le même rang que l'aillet, la tulipe, la jacinte, l'orielle d'ours; elles sont au nombre de ces belles fleurs favorites cultivées avec des soins particuliers par les amateurs.

Ce n'est que sous le règne de Mahomet IV (en 1683) que la renoncule commença à briller dans les jardins de Constantinople. Cette plante, eu égard à la fleur, se divise en simple-, en double, en femi-double, trois espèces qui com- 🕟 prennent toutes les variétés. La simple est composée de cinq à six feuilles disposées en rose; la double en porte une quantité considérable, & la semi-double tient le milieu entre la simple & la double : elle est aujourd'hui la plus estimée, à cause de la prodigieuse variété de couleurs qu'une même planche rafsemble; d'ailleurs la graine de la même fleur en produit de nouvelles d'une année à l'autre. Les renoncules doubles sont stériles, & les semi-doubles sont nommées porte graines.

Toute renoncule est composée de racines, de seuilles, de semences & de seurs disposées en rose. La 520

racine qu'on nomme quelquefois griffe & quelquefois oignon, est grisâtre en-dehors, blanche en-dedans, & formée de doigts ou pièces qui tiennent par une extrémité commune; le nombre & la figure de ces doigts varient selon la vigueur & la diversité des espèces; les feuilles varient aussi de forme dans les diverses espèces de renoncules, ce qui les a fait désigner sous les noms de renoncules à feuilles d'ache & à feuilles de coriandre, &c. Quand la saison est venue, un petit bouton perce la touffe des feuilles; c'est la fleur qui s'annonce; un léger duvet la recouvre & garantit la fleur nailsante du froid qui lui seroit mortel. Cette fleur est soutenue par une tige qui transmet au bouton ce que ses lucs ont de plus épuré; le petit embrion s'ensle, profite & devient le riche chapiteau de la colonne qui le soutient. Les pétales sont disposés en rose, & d'une multitude de nuances différentes dans les semidoubles; aux seurs succèdent des semences aplaties en forme de lentilles. La renoncule double se distingue aisément de la semi-double, parceque sa tête est garnie d'une grande abondance de pétales qui remplissent exactement la place du pistil.

Culture des renoncules. On élève ordinairement les renoncules en planches isolées, afin de jouir de l'avantage & de l'effet du tableau que produisent la vivacité, le feu & la délicatesse de leurs couleurs. Comme on plante les renoncules en automne, qu'elles règnent l'hiver & le printemps, & que leur fin annonce les chaleurs de l'été, il leur faut une terre légère & susceptible de l'impression du soleil qui est très-affoibli dans ces sai ons. La

meilleure est un mélange de terre neuve, de terreau, de fumier préparé, mêlé de marcs & de feuilles d'arbres : c'est en Septembre que l'on doit mettre dans cette terre préparée les griffes des renoncules. Quelques espèces plantées à la fin d'Août, telles que la pivoine, l'aurone, éclosent vers la fin d'Octobre. Elles durent pendant une partie de l'hiver ; mais la plûpatt de leurs griffes périssent absolument ; loríqu'on n'a pu planter à la mi-Octobre, il faut remettre & l'année suivante; car si l'on vouloit planter au printemps, ce seroit un travail inutile, & on risqueroit de perdre tout.

On met des gravois au fond des pots dans lesquels on plante les renoncules, pour donner de l'écoulement aux eaux; & en plantant les renoncules, on les place sur une couche de sable fin que l'on fremet pardessus la terre, afin d'éviter qu'elles ne se pourrissent. Lorsque la renoncule commence à paroître, on doit l'arroser avec ménagement. En hiver lorsqu'il survient de la neige. on en peut mettre sur les pots de renoncules; cette neige fortifie la plante & lui sert d'abri sans trop l'humecter. On doit placer les renoncules au foleil levant & au midi; le nord leur est funeste.

On doit avec des paillassons garantir les renoncules du grand froid. Si elles avoient été gelées dans les pots, il faudroit bien se garder de les exposer tout de fuite au foleil ou dans un lieu chaud, mais il faudroit les passer dans un endroir moins froid que celui où elles ont été gelées, & les amener ainsi par degrés jusqu'à la chaleur de la serre. Au retour du printemps, il faut les mettre à

l'air, & on les verra profiter à vue d'œil. On doit retrancher tous les jets qui dissipent inutilement la sève, & garantir du soleil brûlant tous les boutons nés sur la tige du premier, c'est le moyen d'avoir de belles sleurs; il saut arroser de deux jours en deux jours pendant la sleuraison; saire la guerre aux insectes qui sont des attaques mortelles à ces sleurs, surtout aux pucerons verts & noirs, aux chenilles de couleur grisâtre, aux fourmis, aux limaçons, aux araignées & aux vermisseux blancs.

Il y a plusieurs moyens pour les détruire, entr'autres celui de jeter autour des pots une forte décoction d'absinthe, de tabac ou de coloquinte. Le suc de jusquiame mêlé avec de fort vinaigre, l'huile de petrole, le galbanum brut, sont les remèdes les plus sûrs pour détruire toutes sortes de pucerons & d'insectes.

Le taupe - grillon, qui ravage continuellement les potagers en coupant tout ce qui se rencontre sur son passage, attaque aussi les renoncules : c'est un des grands séaux des jardiniers; ce que l'on peut faire de mieux pour s'en débarrasser, c'est de répandre environ le quart d'une cuillier d'huile d'olivé, & tout de suite assez d'eau pour inonder la petite mine qu'il a creusée sous terre: cette eau parcourt tout le chemin de la bête, & va lui porter la liqueur-fatale qui doit la faire périr: elle essaie envain de l'éviter, en quittant sa retraite: on la tue lorsqu'elle vient se sauver dehors: c'est avec beaucoup de peine qu'on l'attaque dans des couches, à cause de la facilité que l'huile trouve à s'échapper; au lieu qu'il est pres-

Tome XXIV.

qu'impossible de la manquer dans les terres fortes.

On doit ôter les renoncules de terre, quelque temps après que les tiges sont sormées. On recueille la graine dans sa maturité; on sépare les petites griffes de leurs mères, & elles donnent des sleurs toutes semblables: on doit ensever tout ce qu'elles ont de corrompu, les laisser sécher au grand air & les serrer dans un lieu sec, en attendant le temps de les replanter: lorsqu'elles sont reposées un an ou deux, elles n'en valent que mieux pour être replantées.

RENOVATION; substantif séminin. Renouvellement. La rénovation des vœux. La rénovation de l'homme intérieur par la grâce. Il n'est guère usité qu'en ces sortes de phrases.

RENOUE, ÉE; participe passif. Voy. RENOUER.

RENOUÉE; substantif féminin. On donne ce nom à deux plantes différentes, la renouée argentée, & la renouée vulgaire ou centinode.

La Renouée argentée est une plante fort belle, de couleur argentée, luisante: elle croît aux lieux pierreux & montagneux, dans les pays chauds: sa racine est longue, assez grosse, rameuse & blanche: elle pousse des tiges longues d'environ un demi-pied, nouées, éparses, & couchées à terre: ses feuilles sont semblables à celles de la renouée ordinaire, mais plus petites & plus courtes : sa fleur est terminée par une sorte de capuchon. A cette fleur succède une capsule pentagone qui renferme une semence.

Cette plante est astringente. On l'emploie en Espagne pour les cra-

Sanguinalia.

2°. LA RENOUÉE VULGAIRE OU CENTINODE, OU TRAINASSE, OU Corrigiole, est une des plantes les plus communes dans la campagne : elle croît indifféremment presque partout, aux lieux incultes ou cultivés, principalement le long des chemins, & dans les endroits fréquentés: sa racine est longue, grosse comme le doigt, dure, ligneuse, fibreuse, & d'un goût astringent; elle pousse plusieurs tiges longues d'un pied & demi, ou environ, grêles, rondes, folides, tenaces, communément rampantes à terre, lisses, ayant beaucoup de nœuds, revêtues de feuilles oblongues, étroites, pointues, vertes, attachées à des queues fort courtes, & rangées alternativement; ses fleurs sortent des aisselles des feuilles: elles sont petites, compofées chacune de cinq éramines blanches ou purpurines: à cette fleur succè le une semence assez grosse, triangulaire, de couleur fauve, & contenue dans une capsule qui a servi de calice à la fleur.

Cette renouée fleurit en été, & demeure verte presque toute l'année, excepté pendant l'hiver: elle a un goût d'hetbe gluant & un peu l acide; elle est astringente, vulnéraire, & excellente pour arrêter toutes sortes d'hémorragies, soit qu'on la prenne intérieurement, ou qu'on l'applique extérieurement. Son suc convient pour le cours de ventre, la dyssenterie & les pertes

de sang.

RENOUEMENT; substantif masculin. Rétablissement, renouvellement. Renouement d'amitié. Rengue ment d'une négociation. Il n'est guère

ulité que dans ces phrases.

chemens de sang; on l'y appelle RENOUER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Religare. Nouer une chose dénouée. Renouez ce ruban.

> RENOUER, signifie austi quelquefois simplement, nouer pour l'ornement. Ses cheveux étoient renoues ·de rubans, de fleurs, de perles, &cc.

On dit figurément, renouer un traité, une alliance; pour dire, renouveler un traité qui étoit fini, une alliance qui avoit été rompue.

On dit aussi, renouer amitié avec quelqu'un; pour dire, se réconcilier avec quelqu'un. Et simplement, renouer, pour dire, se réconcilier, se remettre bien ensemble. Ils avoient rompu ensemble, mais ils ont renoué.

On dit encore figurément & familièrement, renouer une partie; pour dire, refaire une partie qui avoit été rompue. Et, renouer la conversation; pour dire, reprendre une conversation qui avoit été interrompue.

RENOUEUR; substantif masculin. Celui qui fait le métier, la profession de remettre les membres disloqués. Les renoueurs du Valdajol

sont en réputation.

RENOUVEAU; substantif masculin du style familier. Le printemps, la saison nouvelle. Ces graines ne se sement qu'au renouveau.

RENOUVELE, EE; participe passif.

Foyez Renguveler.

RENOUVELER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Renovare. Rendre nouveau en substituant une chose à la place d'une autre de même espèce. Voilà une tapisserie qu'il faut renouveler. Il faudra bientôt renouveler ces vignes. On a renouvelé

le troupeau du Seigneur de ce vil-

lage.

On dir, que le retour du foleil, le retour du printemps renouvelle toutes choses, renouvelle toute la nature, la face de toute la terre; pour dire, qu'il donne une nouvelle face à toutes choses, qu'il fait reverdir & refleurir toutes choses. Quelques anciens Naturalistes ont dit que le phénix se renouvelle lui-même; pour dire, qu'il renaît de ses propres cendres, & qu'il reprend une nouvelle vie.

On dit, en termes de l'Écriture, que la grâce de Jésus-Christ renouvelle l'homme, que nous sommes renouvelés par le Baptême; pour dire, que nous sommes régénérés en Jásus-Christ par la grâce, par le Baptême.

On dit, renouveler un traité, une alliance, un bail; pour dire, faire un nouveau traité, une nouvelle alliance, un nouveau bail avec les mêmes personnes, & à peu près aux mêmes conditions.

On dit, renouveler un édit, renouveler les anciennes ordonnances; pour dire, les publier de nouveau, les remetre en vigueur. On dit aussi, renouveler un usage, une mode; pour dire, faire revivre un ancien usage, une ancienne mode.

RENOUVELER, signisse aussi recommencer de nouveau. Elle renouvelle ses sollicitations. Il vient de renouveler ses prétentions. A la rentrée du Parlement de Paris, les Avocats & les Procureurs renouvellent leur serment. Nous renouvelants connoisfance à Londres.

On dit, renouveler le mal, renouyeler la douleur de quelqu'un; pour dire, lui faire senrir de nonveau son mal; sa douleur. Cela renouvelle tous mes maux. Vous tenouvelerez fa douleur si vous lui en pariez.

On dit aussi, renouveler le souvenir d'une chose; pour dire, en rappeler le souvenir, en rappeler la mémoire. Et renouveler son accention; pour dire, avoir une nouvelle attention, une plus grande attention.

anciens Naturalistes ont dit que le RENOUVELER, en la plupart des signiphénix se renouvelle lui-même; pour dire, qu'il renaît de ses propres cendire, qu'il reprend une nouvelle froid se renouvelle. Sa douleur se re-

nouvelle tous les jours, &c.

On dit ordinairement d'un homme qui a été longtemps dans un Corps, dans une Compagnie, &c qui y a vu entrer beaucoup de nouveaux sujets à la place de ceux qui y étoient, qu'il à vu renouveler la plus grande partie de cette Compagnie.

On dit familièrement, renouveler de jambes; pour dire, recommencer à marcher comme si l'on avoit de nouvelles jambes. Et renouveler d'appétit; pour dire, recommencer à manger commme si l'on avoit un nouvel appétit.

On dit figurément qu'un homma renouvelle de jambes; pour dire que dans une affaire, dans une entreprise, il reprend une nouvelle acdeur. Il est du style familier.

La première syllabe est brève, la seconde brève, la rroissème trèsbrève, & la quatrième longue ou brève. Value Vellage

brève. Voyez VERBE.

Le pénulrième e des temps ou personnes qui se terminent par un e féminin, prend le son de l'a moyen.

RENOUVELLEMENT; substancis masculin. Renovatio. Rénovation, rétablissement d'une chose dans son premier état ou dans un meilleur. Le renouvellement de la belle saijon. V v v ij

Digitized by Google

Le renouvellement de la lune. Le renouvellement d'un bail. Le renouveile ment d'un troupeau.

Il signifie aussi téitération. Renouvellement d'offres de services.

Faire un renouvellement de vœux.

RENSEIGNEMENT; substantif masculin. Indice qui sert à faire recon noître une chose. Les renseignemens qu'on lui donna furent suffisans pour le mettre sur la voie.

RENSEMENCER; verbe actif de la feconde conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Denuò conserere. Ensemencer de nouveau. La gelée déracina les blés, & on su obligé de rensemencer les terres.

RENTAMER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Entamer de nouveau. On croyoit qu'il avoit abandonné l'affaire, mais il vient de la rentamer.

RENTASSER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Entasser de nouveau. Le vent a renversé ces bois sur le pré, il faut les rentasser.

RENTE; substantif féminin. Reditus annuus. Revenu annuel. Il vit de ses rentes. Il ne lui reste que mille écus de rente.

RENTE, se prend plus particulièrement pour ce qui est dû tous les ans soit à cause d'un fonds aliéné, soit à cause d'une somme d'argent aliénée par contrat de constitution. En ce sens on distingue plusieurs sortes de rentes:

RENTE FONCIÈRE, se dit du droit de percevoir tous les ans sur un fonds, une redevance sixe en fruits ou en argent, laquelle doit être payée par le détenteur.

De ce droit naît l'action réelle

foncière contre le détenteur pour le payement de la redevance.

La rente foncière ou réelle se constitue directement & principalement sur le fonds, & n'est proprement dûe que par le fonds, c'est-àdire, qu'elle n'est dûe par le possesseur qu'à cause du sonds, à la dissérence de la rente constituée, ce qui n'empêche pas que celle-ci ne puisse être hypothéquée sur un sonds.

Il y a deux moyens en général, pour créer une rente foncière, l'un quand le propriétaire aliène son fonds, à la charge d'une rente; l'autre, quand sans aliéner son fonds, il se charge d'une rente soit par voie de don ou de legs, ce qui forme une rente de libéralité qui est semblable en beaucoup de choses, aux véritables rentes soncières.

A l'égard de celles qui sont réservées lors de la tradition du fonds, lesquelles sont les véritables rentes foncières, les coutumes marquent trois sortes d'actes par lesquels elles peuvent être établies, savoir, le bail à cens, le partage & la licitation, de manière néanmoins que la rente réservée par le pattage ou par la licitation, n'est foncière qu'autant qu'elle fait directement le prix de la rente de la licitation, ou la ioute du partage; car fi l'on commençoit par convenir d'une somme d'argent pour le prix ou pour la soure, & qu'ensuite pour cette somme on constituât une rente, elle seroit réputée constituée à prix d'atgent, & ne seroit pas foncière.

Il y a deux sortes de rentes soncières, savoir, celles qui sont seigneuriales, & les rentes simples son-

cières.

Les rentes foncières seigneuriales sont celles qui sont dûes au Seig gneur pour la concession de l'héritage, outre le cens ordinaire.

Toutes rentes foncières sont de leur nature non rachetables, à moins que le contraire ne soit stipulé par l'acte de création de rente.

Elles sont aussi dûes solidairement par tous ceux qui possèdent quelque partie du sonds sujet à la rente, sans qu'ils puissent opposer la discussion, c'est-à-dire, exiger que le créancier de la rente discute préalablement le premier preneur ou ses héritiers.

Pour se décharger de la rente foncière, le détenteur peut déguerpir l'héritage; le preneur même ou ses héritiers peuvent en saire autant, en payant les arrérages échus de leur temps, encore qu'ils eussent promis de payer la rente, & qu'ils y eussent obligé tous leurs biens, à moins qu'ils n'eussent promis de fournir & faire valoir la rente, ou de saire quelques améliorations dans l'héritage, qui ne sussent peut déguer pas encore saites.

Il en est de même du tiers détenteur, lorsqu'il a eu connoissance de la rente; & même dans les coutumes de Paris & d'Orléans, lorsqu'il ne déguerpit qu'après contestation en cause, il doit les arrérages échus de son temps, quand même il n'auroit pas acquis à la charge de la rente, & qu'il l'auroit ignorée, ce qui est une disposition particulière à ces deux coutumes.

Le créancier de la rente foncière peut, faute de payement des arrérages, saissir les fruits de l'héritage chargé de la rente, en vertu de son titre, & sans qu'il ait besoin d'obtenir d'autre condamnation; il peut aussi, faute de payement de la rente, évincer le détenteur, & rentrer dans son héritage, sans être obligé

de le faire saisir réellement, ni de se le faire adjuger par décret.

RENTE ARRIÈRE FONCIÈRE, se dit d'une seconde rente imposée sur le fonds depuis la première, comme il arrive lorsque celui qui tient un bien à rente soncière, le donne luimême en tout ou en partie à un tiers, à la charge d'une rente soncière plus sorte qu'il stipule à son prosit.

RENTES ENSAISINÉES, se dit de celles qui sont assignées ou imposées sur des fonds en roture, & desquelles les créanciers ou propriétaires ont été ensaissées par les Seigneurs censuels de qui les sonds chargés sont tenns.

RENTE SEIGNEURIALE, se dit d'une rente foncière dûe au Seigneur à cause de sa Seigneurie, & qui emporte la Seigneurie directe sur l'héritage pour lequel elle est dûe.

Ces sortes de rentes ont plusieurs avantages sur les rentes simplement foncières; 1°. en ce qu'elles ne se prescrivent point de la part du rentier, si ce n'est pour la quotité & les arrérages par trente ans; 2°. elles emportent droit de lods aux mutations par vente; 3°. elles ne se purgent point par le décret.

Les rentes seigneuriales sont de plusieurs sortes; sçavoir, le cens, le surcens & autres rentes seigneuriales qui sont dûes outre le cens ordinaire, soit en argent ou autre pres-

Il y a des rentes seigneuriales qui sont propres à certaines coutumes, telles que le complant en Poitou, le terreau à Chartres, le vinage à Clermont & à Montargis, le carpot ou plutôt le quarport en Bourbonnois, le champart en Beauce, le terrage ou agrière en plusieurs coutumes, l'hostize sur les maisons à Blois, le souage en Normandie &

Bretagne, le bordelage en Nivernois, & plusieurs autres semblables.

RENTE FÉODALE, se dit de celle qui est dûe au Seigneur direct à cause de son mes sur l'héritage tenu de lui à cens.

Rente infécuée, se dit de celle dont le Seigneur a reconsu que le sief de son vassal étoit chargé; ce qui se fait, lorsque le vassal ayant chargé son sief d'une rente envers un tiers, la déclare dans l'aveu qu'il rend à son Seigneur dominant, & que le Seigneur accepte cet aveu sans protester contre la rente.

RENTE MENUE, se prend ordinairement pour le cens ou censive qui se
paye en reconnoissance de la directe seigneurie. On l'appelle menue rente, parceque le cens ne
consiste ordinairement qu'en une redevance modique qui est réservée
par honneur & pour marque de la
seigneurie, plutôt que pour tirer
le sevenu de l'héritage, à la dissérence des rentes grosses qui sont les
rentes seigneuriales & soncières réfervées pour tenir lieu de revenu de
l'héritage.

Cette distinction des rentes groffes & menues est usitée principalement en Artois & dans les Pays-Bus: on peut voir le placard du dernier Octobre 1987, & le réglement du 29 Juillet 1667 qui nomment menues rentes, celles qui n'égalent point le quatorzième du revenu de l'héritage qui en est chargé.

RENTE CONSTITUÉE, se dit de celle qui est dûe pour une somme d'argent dont le principal est aliéné.

Ces sortes de rentes étoient inconnues aux Romains, parceque le prêt d'argent à intérêt étoir permis chez eux, sauf quelques tempétamens qui y surent apportés. On trouve cependant en la loi 23 au cod. de debitorib. civit. & en lanovelle 160, que deniers prêtés à intérêt par les villes, n'étoient exigibles qu'en principal, mais que le débiteur pouvoit les racheter quand il vouloit, ce qui revient à nos rentes constituées.

On a douté autrefois si ces rentes étoient licites, jusqu'à ce que Calixte III & Martin V les ont approuvées par leurs extravagantes, regimini 1 & 2 de empt. vend. L'ancien préjugé fait même que quelquesuns les regardent encore comme odieuses, & seulement tolérées par la nécessité du commerce.

C'est de là qu'on y a apposé plusieurs restrictions : la première, qu'elles ne peuvent excéder le taux de l'ordonnance; la seconde, qu'elles ne peuvent être constituées que pour de l'argent comptant, & non pour autre marchandise ou espèce quelconque; comme aussi, qu'elles ne peuvent être dûes qu'en argent, de crainte que si elles étoient payables en autres effets, elles ne fussent fixées à trop haut prix : la troisième est qu'elles sont toujours rachetables de leur nature, sans que le débiteur puisse être contraint au rachat : la quatrième est que suivant l'Ordonnance de Louis XII, de l'an 1510, on n'en peut demander que cinq années.

Ces fortes de rentes suivent le domicile du créancier; elles sont communément réputées immembles, excepté dans quelques coutumes où elles sont meubles.

RENTE PERPÉTUELES, se dit de celle qui doit être payée à perpétuité, c'est-à-dire, jusqu'au rachat, à la différence de la rente viagère qui ne dure que pendant la vie de telui au profit de qui elle est conf-

Il y a des rentes héréditaires sur le Roi, qui ne sont pas qualifiées de perpétuelles, parceque le remboursement doit être sait dans un certain temps qui est indiqué par l'édit même de leur création.

Rente personnelle, se dit de celle qui est dûe principalement par la personne & non par le sonds, encore bien qu'il soit hypothéqué à la rente; telles sont les rentes constituées à prix d'argent que par cette raison on qualifie quelquesois de rentes personnelles, pour les distinguer des rentes foncières qu'on qualifie de rentes réelles, parcequ'elles sont dûes principalement par le sonds & non par la personne.

RENTE RACHETABLE, se dit de celle dont le sort principal peut être remboursé au créancier; les rentes constituées sont toujours rachetables de leur nature; il y a des rentes foncières qui sont stipulées rachetables, & quelques unes dont il est dit que le rachat ne pourra être fait que dans un certain temps, ou en avertissant quelque temps d'a-

RENTE NON RACHETABLE, se dit de celle qui ne peut point être rembontsée par le débiteur. Les tentes foncières sont non rachetables de leur nature; on les peut cependant stipuler rachetables. On ne peut pas stipuler qu'une repte constituée sera non rachetable, parcequ'il doit toujouts être permis à un débiteur de se libérer.

vance.

On dit proverbialement & populairement de deux personnes dont l'une est grasse, l'autre maigre, ce sont deux chapons de rente.

La première syllabe est longue & la seconde très-brève.

On prononce rante.

RENTÉ, ÉE; adjectif & participe passif. Celui, celle qui a des rentes, du revenu. Les Bénédictins sont des moines rentés. Ces Religieuses sont bien rentées.

On dit, qu'une personne est bien rentée; pour dire, qu'elle est riche.

RENTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Donner, assigner certain revenu à un Couvent, à une Communauté, pour une sondation que l'on fair. Saint Louis a sondé plusieurs Monastères & Hôpitaux qu'il a bien rentés. Renter des Moines.

RENTERIA; petite ville d'Espagne; dans le Guipuscoa, sur la rivière de Bidassa, à une lieue de Saint Sébastien.

RENTERRER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Remettre en terre. On va renterrer le cadavra que la Justice avoit fait exhumer.

RENTIER, LERE; substantif. Celui, celle qui a des rentes constituées sur quelque communauté, comme la ville de Paris, la ville de Lyon, &c. ou assignées sur les revenus du Roi. Les rentiers ne sont pas encore payés.

En fait de rentes seigneuriales & foncières ou constituées sur des particuliers, on entend ordinairement par rentiers, ceux qui doivent les rentes.

Dans la coutume de Bretagne le rentier est le rôle des rentier est le rôle des rentier est le rôle des terres qui en relèvent; on dit le rôle rentier.

RENTOILER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Remettre de la toile neuve à la place

de celle qui est usée. Il ne se dit que des choses qui étoient garnies de dentelle, de points ou d'autres ornemens de fil. Rentoiler un rabat. Rentoiler des manchettes.

RENTON, ou RENTOU; substantif masculin & terme de Charpentiers. Jointure de deux pièces de bois de même espèce sur une même ligne.

Le renton d'une sablière.

RENTONNER; verbe actif de la première conjugaison; lequel se conjugue comme Chanter. Terme de Cabaretiers. Il signifie mettre dans un tonneau une liqueur qu'on en a tirée, ou qu'on a tirée d'un autre. Les Ordonnances des Aides désendent aux Cabaretiers de rentonner du vin dans une pièce marquée & en petce.

RENTORTILLER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Entortiller de nouveau. Il faut rentortiltiller cela dans le papier où il étoit. Il se rentortilla dans son manteau.

RENTRAINER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Entrainer de nouveau. Il s'étoit corrigé, mais la mauvaise compagnie l'a rentrassné

dans la débauche,

RENTRAIRE; verbe actif irrégulier de la quatrième conjugation, lequel fe conjugue comme TRAIRE. Coudre, rejoindre deux morceaux de drap, ou de quelqu'autre étoffe épaisse, qui ont été déchirés ou coupés. Il se dit aussi de deux morceaux qui n'ont point été joints, & lignisse, les joindre bord contre bord, ensorte que la couture ne paroisse point. Il faut rentraire ces draps. Le tapisser a-t il rentrait la tapisserie. Cet ouvrier ne sait pas rentraire.

RENTRAITURE; substantif sémi-

nin. Couture de ce qui est rentrait. Cette tapisserie est si bien rentraite, qu'on n'en apperçoit point la rentraiture.

RENTRANT; adjectif & terme de tortification qui se dit des angles dont l'ouverture est en-dehots par opposition aux angles saillans. RENTRAYEUR, EUSE; substantif. Celui, celle qui sait rentraire. Dans les manufactures importantes de draperie il y a ordinairement un rentrayeur dont toute l'occupation

consiste à rentraire les draps quand ils reviennent du foulon, ou lorsqu'ils ont reçu l'apprêt.

RENTRÉ, ÉÉ; participe passif. Voy. Rentrer.

RENTREE; substantif féminin. Action de rentrer. Il se dit du Parlement & des autres Tribunaux, lorsqu'ils recommencent leurs fonctions après les vacations. La rentrée du Parlement. La rentrée de la Chambre des Comptes. La rentrée du Bailliage.

RENTRÉE, se dit en termes de chasse pour signifier, le retour des animaux dans le bois au point du jour. Attendre un lièvre à la rentrée. Tuer

un cerf à la rentrée.

RENTRÉE, se dit aussi à certains jeux des cartes, pour signifier, les cartes que l'on prend dans le talon, à la place de celles qu'on a écartées. Cette remrée est heureuse.

RENTRER; verbe actif de la première sonjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Rursum ingredi. Entrer de nouveau. Il étoit sorti, mais il vient de rentrer.

On dit figurément, rentrer dans les bonnes grâces de quelqu'un; pour dire, obtenir de nouveau l'amitié, les bonnes grâces de quelqu'un. Rentrer dans son devoir; pour dire, se semettre dans son devoir. Et dans

te même sens, on dit, rentrer en charge. Rentrer dans le service. Rentrer en condition. Rentrer en commerce de lettres. Rentrer dans son bien. On dit aussi, rentrer en son bon sens; pour dire, revenir en son bon sens.

On dit figurément, rentrer en foi-même; pour dire, faire réflexion sur soi-même.

RENTRER, en termes de gravure, signifie, repasser la pointe ou le burin dans les tailles déjà faites pour les approfondir.

Il se dit aussi à certains jeux des cartes, pour marquer les cartes qui viennent à la place de celles qu'on a écattées. Il m'est rentré deux triomphes. Il m'est rentré vilain jeu.

RENTY; petite Ville de France en Artois sur la rivière d'Aa, à cinq lieues, sud-ouest d'Aire. Les François y battirent les Espagnols le 13 Août 1554.

RENVAHIR; verbe actif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Iterùminvadere. Envahir de nouveau. A peine l'Italie sut elle délivrée de ces barbares, que d'autres brigands vinrent la renvahir.

RENVELOPPER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Envelopper de nouveau. Il faut Renvelopper ces effets & les renvoyer.

RENTENIMER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Envénimer de nouveau. La plaie se guérissoit, mais il y a appliqué une emplâtre qui l'a renvenimée.

RENVERSE; substantif féminin. Il s'emploie adverbialement, & n'a d'usage que dans ces phrases, tomber à la renverse, être couché à la Tome XXIV.

renverse; pour dire, sur le dos, le visage en haut.

RENVERSE, ÉE; participe passif. Voyez Renverser.

On dit figurément & familièrement, que la marmite est renversée dans une maison; pour dire, que l'ordinaire ne va plus. Et en parlant d'une chose qui est contre l'ordre naturel & la raison, on dit proverbialement, que c'est le monde renversé.

On dit en termes de manége, une encolure renversée, en parlant d'une encolure dont le contour, l'arc ou la rondeur se trouvent en dessous, tandis qu'elle devroit se trouver en dessus. Ces encolures se nomment aussi encolures de cers. Elles donnent au cheval la facilité de s'armer.

RENVERSEMENT; substantif masculin. Action de renverser, état d'une chose renversée. Le renversement de la chaise. Cela sut cause du renversement de la table.

Il so dit aussi au figuré. Le renversement de l'Etat. Le renversement des loix. Le renversement de la police. Le système donna lieu au renversement de la fortue de plusieurs familles.

RENVERSEMENT, signific aussi dérangement. Le renversement de ses papiers est cause qu'il n'a pas encore retrouvé ce contrae.

RENVERSEMENT, se dit en termes de Marine, pour signifier le transport de la charge d'un vaisseau dans un autre.

RENVERSEMENT, en termes de musique, se dit du changement d'ordre dans les sons qui composent l'harmonie; ce qui se fait en substituant à la basse, par des octaves, les sons qui doivent être au-dessus, ou aux extrémités ceux qui doivent occuper le milieu, & réciproquement.

Il est certain que dans tout accord il y a un ordre fondamental & naturel, qui est celui de la génération de l'accord même: mais les circonstances d'une succession, le goût, l'expression, le beau chant, la variété, le rapprochement de l'harmonie, obligent souvent le Compositeur de changer cet ordre en renversant les accords, & par conséquent la disposition des parties.

Comme trois choses peuvent être ordonnées en six manières, & quatre choses en vingt-quatre manières, il semble d'abord qu'un accord parfait devroit être susceptible de six renversemens, & un accord dissonnant de vingt-quatre; puisque celui-ci est composé de quatre sons, l'autre de trois, & que le renversement ne consiste qu'en des transpositions d'octaves. Mais il faut observer que dans l'harmonie on ne compte point pour des renversemens toutes les dispositions différentes des sons supérieurs, tant que le même son demeure au grave. Ainsi ces deux ordres de l'accord parfait ut mi sol, & ut sol mi, ne sont pris que pour un même renversement, & ne portent qu'un même nom; ce qui réduit à trois tous les renversemens de l'accord parfait, & à quatre tous ceux de l'accord dissonnant; c'est-à-dire, à autant de renversemens qu'il entre de différens sons dans l'accord: car les repliques des mêmes sons ne font ici comptées pour rien.

Toutes les fois donc que la basse fondamentale se fait entendre dans la partie la plus grave, ou, si la basse-fondamentale est retranchée, toutes les fois que l'ordre naturel est gardé dans les accords, l'harmonie est directe. Dès que cet ordre est changé, ou que les sons sondamen-

taux, sans être au grave, se sont entendre dans quelque autre partie, l'harmonie est renversée. Renversement de l'accord, quand le son son damental est transposé; renversement de l'harmonie, quand le dessus ou quelque autre partie marche comme devroit faire la basse.

Partout où un accord direct sera bien placé, ses renversemens seront bien placés aussi, quant à l'harmonie; car c'est toujours la même succession fondamentale. Ainsi à chaque note de basse fondamentale, on est maître de disposer l'accord à sa volonté, & par conséquent de faire à tout moment des reuversemens différens; pourvu qu'on ne change point la succession régulière & tondamentale, que les dissonnances soient toujours préparées & sauvées par les parties qui les font entendre, que la note sensible monte toujours, & qu'on évite les fausses relations trop dures dans une même partie. Voilà la clef de ces différences myftérieuses que mettent les Compositeurs entre les accords où le dessus syncope, & ceux où la basse doit fyncoper, comme, par exemple, entre la neuvième & la seconde; c'est que dans les premiers l'accord est direct & la dissonnance dans le dessus; dans les aurres l'accord est renversé, & la dissonnance est à la basTe.

A l'égard des accords par suppofition, il faut plus de précations pour les renverser. Comme le son qu'on ajoute à la basse est entiérement étranger à l'harmonie, souvent il n'y est sousser qu'à cause de son grand éloignement des autres sons, qui rend la dissonnance moins dure. Que si ce son ajouté vient à être transposé dans les parties supérieures, comme il l'est quelquefois; si cette transposition n'est faite avec beaucoup d'art, elle y peut produire un très-mauvais effer, & jamais cela ne sauroit se pratiquer heureusement sans retrancher quelque autre son de l'accord.

L'intelligence parfaite du renversement ne dépend que de l'étude & de l'art : le choix est autre chose; il faut de l'oreille & du goût; il y faut de l'expérience des effets divers, & quoique le choix du renversement soit indifférent pour le tond de l'harmonie, il ne l'est pas pour l'effet & l'expression. Il est certain que la basse fondamentale elt faite pour soutenir l'harmonie & régner au-dessous d'elle. Toutes les tois donc qu'on change l'ordre & qu'on renverse l'harmonie, on doit avoir de bonnes raisons pour cela; sans quoi, l'on tombera dans le défaut de nos musiques récentes, où les dessus chantent quelquefois comme des basses, & les basses toujours comme des dessus; où tout est contus, renversé, mal ordonné, sans autre raison que de pervertir l'ordre établi & de gâter l'harmo-

Sur l'orgue & le clavecin les divers renversemens d'un accord, autant qu'une seule main peut les faire, s'appellent faces.

RENVERSEMENT, en termes d'Horlogers, signifie dans les montres, la mécanique par laquelle on borne l'étendue de l'arc du supplément, pour que la roue de rencontre reste en prise sur la palette ou sur le cylindre, pour pouvoir les ramener dans l'un & l'autre cas.

Dans l'échappement à palette bien fait, le balancier porte une cheville qui va s'appuyer contre les bouts de la coulisse, & le balancier peut décrire 240 degrés.

Dans celui à cylindre, le balancier porte de même une cheville qui va aussi s'appuyer sur les bouts de la coulisse, ou sur une cheville posée à cet effer, parce qu'on peut lui donner plus de 300 degrés à parcourir; sans quoi la coulisse deviendroit trop courte pour la sûreté du rateau.

Dans les montres à vibration lente, telles que celles qui battent les secondes, il faut faire un renversement double, c'est-à-dire qu'il faut mettre deux chevilles au balancier, vis-à-vis l'une de l'autre, l'une en-dessus, l'autre en-dessous; & au moyen de ces deux chevilles, placées sous le coq, le balancier vient borner ses arcs par les deux extrémités de son diamètre ; & parlà les pivots sont plus en sûçeté que si le balancier n'étoit retenu que par son rayon. Cela est nécessaire dans les montres qui battent les secondes, parce que leurs balanciers sont pesans, & le ressort spiral foible.

RENVERSER; verbe actif de la première conjugaison, sequel se conjugue comme Chanter. Subvertere. Jeter par terre, faire tomber une
personne, une chose, de maniere
qu'elle ne soit plus dans la situation
où elle doit être. Le tonnerre renversa
le clocher. Il lui donna un coup de pied
qui la renversa par terre. Autresois on
se servoit du bélier pour renverser les
murs d'une ville assiégée. Cet ouragan
renversa la plupart des cheminées de
la ville. Son cheval en se cabrant
s'est renversé sur lui.

On dit en termes de Marine, renverser la charge, les marchandises d'un vaisseau dans un autre; pour dire, les transporter immédiate-X x x ij ment d'un vaisseau dans un autre, sans les décharger à terre.

On dit en termes de guerre, renverser les travaux des ennemis; pour dire, les abattre, les raser, les combler. Et l'on dit, que des troupes ont renversé tout ce qui s'est présenté devant elles ; pour dire, qu'elles ont défait, qu'elles ont mis en déroute tout ce qui leur étoit opposé. On dit aussi, que des troupes se renversent les unes sur les autres; pour dire, qu'étant poussées par l'ennemi, elles se retirent en confusion & en désordre parmi celles qui les soutenoient. Ces brigades attaquèrent l'aîle droite de l'armée ennemie & la renverserent. La Cavalerie se renversa sur l'Infanterie. Ces deux Régimens furent renversés dans le

Renverser, signifie aussi troubler, confondre l'arrangement des choses, mettre tout sens dessus dessous.

Qui est-ce qui a renversé ces papiers.

En cherchant ce livre il renversa toute

ma bibliothèque.

Renverser, signifie figurément, détruire l'Etat, troubler l'ordre des choses politiques & morales. Les Turcs renversèrent l'Empire d'Orient. Ce naufrage renversa la fortune de ce Négociant. Il entreprit de renverser les principales lois de l'Etat. Cette doctrine renverse toutes les maximes de la morale. L'amour lui a renversé l'esprit.

On dit aussi figurément, qu'un livre a renversé l'esprit à quelqu'un; pour dire, qu'il lui a inspiré de mauvais sentimens, de mauvaises

opinions.

Les deux premières syllabes sont moyennes, & la troissème longue ou brève. Voyez VERBE.

On prononce ranverser.
RENVI; substantif masculin. Terme

de certains jeux des cartes qui fignifie ce que l'on met par-dessus la vade. Il fit un renvi de cinquante louis.

La première fyllabe est moyenne, & la seconde brève au singulier, mais celle-ci est longue au pluriel.

RENVIER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Mettre une certaine somme d'argent au jeu du quinze, du brelan, &c. par dessus la vade. Il renvie de douze francs sur vous.

RENVOI; substantif masculin. Envoi d'une chose déjà envoyée à la même personne, au même lieu. Renvoi d'une lettre de change.

On appelle dans le commerce, marchandises de renvoi, celles qui ont été renvoyées par un Marchand à celui de qui il les avoit reçues. Ces fortes de renvois se font ordinairement, ou parceque les marchandises ne se sont pas trouvées des qualités qu'on les avoit demandées, ou parcequ'elles se sont rencontrées défectueules ou tarées, & dans l'un ou dans l'autre cas, tant les frais du renvoi, que les droits qui ont pu être acquittés pour raison de ces marchandises, tombent en pure perte sur celui à qui elles appartiennent, & qui en a fait l'en-

On appelle chevaux de renvoi, carrosse, voiture de renvoi, &c. leschevaux & les voitures qui s'en retournent ou qui devoient s'en tetourner à vide.

Renvoi, se dit dans un livre, d'une certaine marque qui renvoie le lecteur à une pareille marque hors du texte, sous laquelle il doit se trouver une citation, une remarque, une explication. Les Renvois trop fréquens satiguent le lecteur.

RENYOI, se dit aussi d'un avertissement qui enseigne qu'on trouvera à une autre page du même livre, la fuite de ce qui est interrompu. Il y a dans ce breviaire beaucoup de ren-

RENVOI, se dit encore dans un acte, dans un écrit, de la marque qui renvoie à une addition qui est à la marge ou au bas de la page, & qui doit se joindre au texte. Il se prend aussi pour l'addition même. Les renvois doivent être approuvés des Parties contractantes & des Notaires & témoins ainsi que des autres Officiers dont l'acte est émané, à peine de nullité. On ne signe pas ordinairement les renvois, mais on les paraphe. Les renvois rendent la lecture de ce manuscrit fatigante.

Renvoi, en termes de Musique, se dit d'un signe figuré à volonté, placé ordinairement au-dessus de la portée, & qui correspondant à un autre signe semblable, marque qu'il faut d'où l'on est, retourner à l'endroit où est placé cet autre signe.

Renvoi, en termes de Palais, se dit de l'acte par lequel un Juge se dé siste de la connoissance d'une affaire pendante pardevant lui, & prescrit aux parties de se pourvoir devant un autre Juge qu'il leur indique, auquel la connoissance de l'affaire appartient naturellement.

Il n'y a que le Juge supérieur qui puisse user de renvoi à l'égard d'un Juge qui est son intérieur; le Juge qui est inférieur à un autre, ou qui n'a point de supériorité sur lui, ne peut pas user à son égard du terme de renvoi, il ordonne seulement que les parties se pourvoitont pardevant les Juges qui en doivent connoître.

La partie qui n'est point assignée devant fon Juge, peut demander son renvoi pardevant le Juge de son domicile, ou autre auquel la connoissance de l'affaire appartient,

Celui qui a droit de committimus peut faire renvoyer devant le Juge de son privilége, l'assignation qui lui est donnée devant un autre Juge: l'Huissier fait lui-même le renvoi en vertu des lettres.

L'Ordonnance de 1667, tit. 6, art. i, enjoint aux Juges de renvoyer les parties pardevant les Juges qui doivent connoître de la contestation, ou ordonner qu'elles se pourvoiront, à peine de nullité des jugemens; & en cas de contravention, il est dir que les Juges pourront être intimés & pris à partie; mais cela n'a lieu que quand le Juge a retenu une cause qui notoirement n'étoit pas de sa compétence.

RENVOYE, EE; participe passif.

Voyez Renvoyer.

RENVOYER; verbe actif irrégulier de la première conjugation, lequel fe conjugue comme Envoyer, Remittere. Envoyer une seconde fois. Elle lui envoya le bouquet qu'il avoit laissé chez elle, il ne voulut pas le recevoir, mais elle le lui renvoya.

Renvoyer, fignifie aussi faire reporter à une personne une chose qu'elle avoit envoyée. Il faut renvoyer ce galon au Marchand qui l'a envoyé, je ne veux pas l'acheier.

RENVOYER, fignific encore, fire reporter à une personne une chose qui lui appartient & qu'elle avoit, ou prêtée, ou perdue, ou laissée par oubli en quelque endtoit. Je vous renverrai demain la machine que vous m'avez prêtée. Il a oublié sa canne ici il faut la lui renvoyer.

On dit, renvoyer une personne; pour dire, la faire retourner au lieu d'où elle étoit envoyée. On vient de renvoyer le courrier d'Espagne. Et renvoyer une escorte, des domestiques, des chevaux, un équipage, &c.; pour dire, les faire retourner au lieu d'où ils étoient partis. Quand nous sûmes arrivés là, nous renvoyêmes nos gens.

On'At aussi, renvoyer un domestique; pour dire, lui donner son congé. Elle vient de renvoyer sa semme de chambre, il lui en faut une autre.

RENVOYER, signifie adresser à quelqu'un, ou en quelque lieu pour avoir l'éclaircissement de quelque chose. Le Ministre les renvoya à l'Intendant de la Province. Il faut le renvoyer à son Curé. Pour toute explication je vous renvoie au commenmentaire de cet ouvrage. Pour la preuve de cette proposition, l'Auteur renvoie aux élémens d'Euclide.

On dit proverbialement & populairement, renvoyer de Caiphe à Pilate, lorsque les personnes de qui dépend une affaire, une grâce se renvoient l'une à l'autre celui qui la follicite.

Il signisse aussi, remettre à un autre temps. Il m'a renvoyé à Noël pour mon payement.

On dit proverbialement, renvoyer aux calendes Grecques; pour dire, remettre à un temps qui n'arrivera jamais, parceque les Grecs ne comptoient point par calendes.

On dit familièrement, renvoyer bien loin; pour dire, refuser séchement, rebuter; & dans ce sens on dit aussi absolument, renvoyér. Je l'ai renvoyé.

On dit, renvoyer un mot à sa racine; pour dire, le tirer de l'ordre alphabétique, pour le placer sous le mot dont il est composé. Je renvoie le verbe désaire à faire.

Renvoyer, fignifie encore, réfléchir, repousser, répercuter. Un miroir renvoie les objets. L'écho renvoie le

fon. La lune renvoie la lumière du foleil. L'art du jeu de Paume confifte à savoir bien renvoyer la balle.

Renvoyer, en termes de Palais, fignifie, ordonner qu'une partie se pourvoira devant un autre Juge. La Cour renvoya la cause & les parties au Bailliage.

On dit aussi, renvoyer un accusé, le renvoyer quitte & absous; pour dire, le décharger de l'accusation intentée contre lui: renvoyer un criminel à son premier jugement; pour dire, consirmer la Sentence rendue contre lui par ses premiers Juges. Et, renvoyer les parties à se pourvoir.... pour dire, leur permettre de se pourvoir....

RÉODER; substantif masculin. C'est la plus haute mesure d'Allemagne, & qui n'est qu'idéale. Le réoder est de deux féoders & demi, & le féoder de six ames, l'ame de vingt fertels, & le fertel de quatre masses; ainsi le réoder contient douze cens masses.

RÉOLE; (la) ville de France dans le Bazadois, sur la Garonne, à huit lieues, sud-est, de Bordeaux. Il y a une Abbaye de Bénédictins qui vaut à l'Abbé 3000 livres de rente. Sous le règne de Louis XIV, le Parlement de Bordeaux sut transséré pendant quelque temps dans cette ville.

RÉORDINATION; substantif féminin. Iterata ordinatio. Action par laquelle on confère pour la seconde fois les ordres sacrés à quelqu'un.

Le Sacrement de l'Ordre imprime, selon les Théologiens, un caractère inessagable, & par conséquent il ne peut pas être téitéré. Cependant on a disputé longtemps dans les écoles, si certaines Ordinations dont il est parlé dans l'Histoire Eccléssastique, n'ont pas

été regardées comme nulles, & sous ce prétexte réirérées. Dans le huitième siècle, par exemple, Etienne III déclara nulles les Ordinations faites par Constantin son precesseur; consacra de nouveau les Evêques ordonnés par le même Constantin, & pour les Prêtres & les Diacres, il les réduisit à l'état des Laïques. Mais les Théologiens pour la plupatt prétendent que la nouvelle consécration de ceux qui avoient été ordonnéspar Constantin, n'étoit pas une véritable ordination, mais une simple cérémonie de réhabilitation pour leur rendre l'exercice de leurs tonctions. Sur ce fait & sur plusieurs autres semblables, tels que les Ordinations de Photius, du Pape Formose, & les Ordinations conférées par des Evêques, soit schismatiques, soit intrus, soit excommuniés, soit simoniaques, comme il y en eut beaucoup de cette dernière espèce dans le onzième siècle, il est de principe parmi les Théologiens, que les Papes ou les Conciles ne les ont jamais déclarées nulles quant au fond, mais seulement quant à l'exercice de l'ordre. C'est le sentiment de l'Église d'Afrique contre les Donatistes, dont elle ne réordonna jamais les Evêques ou les Prêtres, quand ils voulurent se réunir avec les Catholiques.

L'usage présent de l'Église Romaine, est de réordonner les Anglicans, parcequ'on y prétend que leurs Evêques ne sont pas validement consacrés, & que la forme de leurs ordinations est insusti-

lante.

Les Anglicans eux - mêmes sont dans l'usage de réordonner les Ministres Luthériens ou Calvinistes qui passent dans leur communion, parceque leurs Evêques prétendent avoir seuls le droit de conférer les ordres sacrés, & que tout Ministre qui ne les reçoit pas de leurs mains, n'a pas une vocation légitime & régulière.

RÉORDONNÉ, ÉE; participe passif.

Voyez Rhordonner.

RÉORDONNER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Iteràm ordinare. Conférer pour la seconde fois les ordres sacrés à quelqu'un dont la première ordination a été faite contre la teneur des canons & déclarée nulle. Voyez Réordination.

REPAIRE; substantif masculin. Retraite, lieu où se retirent les bêtes masfaisantes & séroces, comme les tigres, les lions, les outs, les serpens, &c. Un repaire de tigres. Un repaire de couleuvres.

On dit aussi, un repaire d'orfraies, de hiboux, de chouettes, de chats-

huans.

On dit figurément, un repaire de voleurs, de traîtres, d'assassins, de brigands, de scélérats, &c.

REPAIRE, en termes de chasse, signifie la fiente des loups, des lièvres & de quelques autres animaux sauvages.

Du repaire de lièvre.

REPAIRE, ou REPÈRE, en termes d'Architecture, se dit d'une marque qu'on fait sur un mur, pour donner un alignement, & arrêter une mesure de certaine distance, ou pour marquer les traits de niveau sur un jalon & sur un endroit sixe. Ce mot vient du latin reperire, retrouver, parcequ'il faut retrouver cette marque, pour êtreassuré d'une hauteur ou d'une distance.

On se sert aussi de repaires, pour connoître différentes hauteurs des sondations qu'on est obligé de couvrir. Celui qui est chargé de ce travail, doit en rapporter le profil, les ressauts & retraits, s'il y en a, & y laisser même des sondes, s'il le faut, lors d'une vérification.

Les Menuissers nomment encore repaires les traits de pierre noire ou blanche, dont ils marquent les pièces d'assemblage, pour les monter en œuvre. Et les Paveurs donnent ce nom à certains pavés qu'ils mettent d'espace en espace pour conferver leur niveau de pente.

REPAIRE, se dit en termes de Lunetiers, d'une marque qu'on fait sur les tubes d'une lunette à loupe, asin de les allonger ou les accourcir au juste point de celui qui s'en sert.

La première syllabe est très-brève, la seconde longue & la troissè-

me très-brève.

RÉPAISSIR; verbe actif de la séconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Rendre plus épais. Il faut faire cuire ce sirop pour le répaissir.

Il est aussi pronominal résléchi, & signifie, devenir plus épais. Le

brouillard se répaissit.

REPAÎTRE; verbe neutre de la quatrième conjugaison, lequel se conjugue comme Connoître. Cibum sumere. Manger, prendre sa résection. Il se dit des hommes & des chevaux, particulièrement quand ils sont en marche. Avant de continuer notre route, il saut laisser à vos gens le temps de repastre. Il est temps que ces chevaux repaissent, Dès que nous aurons repu, nous remonterons en voiture.

Il est aussi pronominal réstéchi, & l'on dir sigurément d'un homme cruel, qu'il ne se repait que de sang & de carnage. Le tyran se repaissoit du sang des innocens.

REPAÎTRE, est aussi actif; & l'on dit

figurément, repaître quelqu'un d'efpérances, de vent, de chimères, de viandes creuses, &c; pour dire, l'amuser par des choies fausses, vaides, frivoles. Il le repaît d'espérances, de chimères, de vent, &c. En ce sens il est aussi pronominal réslèchi. Il ne se repaît que de sumée, que de chimères. Elle s'est repue long-temps de cette solie.

La première syllabe est très-brève, la seconde longue & la troisiè-

me très-brève,

REPANDRE; verbe actif de 🖢 quatrième conjugaison, lequel se conjugue comme Fendre. Effundere. Epancher, verser. Répandre du vin sur la table. Il y a cette différence entre verser & répandre, que verser se dit d'une liqueur que l'on épanche à dessein dans un vase, & répandre se dit d'une liqueur qu'on laisse tomber sans le vouloir. Ainsi on dit, verser du vin dans un verre, & non pas répandre du vin dans un verre. Et l'on dit à un homme qui porte un vase plein de quelque liqueur, prenez garde de répandre, & non pas, prenez garde de verser. Néanmoins à l'égard du fang & des larmes, on emploie indifféremment, verser & répandre. On dit aussi-bien, verser son sang, verser des larmes, que répandre son sang, répandre des larmes. Il répandit son sang pour le salut de l'Etat. Le départ de son amant lui fit répandre des larmes.

On dit, répandre du sang; pour dire, blesser ou tuer. On ne prendra pas cette place sans répandre bien du sang. Il y eut bien du sang répandu dans ce combat.

Pour marquer qu'il y a eu beaucoup de perte dans une partie de jeu, on dit figurément & familièrement, qu'il y a eu bien du sang répandu. pandu. Et l'on dit proverbialement d'un homme qui a fait une grosse petteun jeu, qu'il s'est laissé répandre.

RÉPANDRE, signifie, départir, distribuer à plusieurs personnes. Quand la République Romaine fut corrompue, on ne parvint aux charges de l'Etat qu'en répandant de l'argent. Il répandit des bienfaits sur

toute cette famille.

RÉPANDRE, signifie encore, étendre au loin, disperser en plusieurs endroits. La lune répand sur la terre la lumière qu'elle reçoit du soleil. Ce parfum répand une odeur bien douce. L'ennemi répandit sa Cavalerie dans la Province. Quand les neiges viennent à fondre, cette rivière est sujette à sortir de son lit & à répandre Jes eaux dans la campagne. En ce sens, il est aussi pronominal résléchi. Les ennemis se repandirent de tous côtés dans le Royaume. Cette puanteur se répandit dans toute la maison.

RÉPANDRE, se dit aussi figurément, tant à l'actif, que comme pronominal réfléchi, des opinions, de la religion, du bruit, &c. Il répandit, ses erreurs dans cette Province. On répand une nouvelle fâcheuse. La doctrine de Luther se répandit promptement. Il repand les fleurs à pleines mains dans cet écrit. La peste se répandit dans tous les lieux du voisinage.

On dit, se répandre en longs discours, en complimens, se répandre en louanges, en invedives, &c.; pour dire, tenir de longs discours, faire de longs complimens, donner beaucoup de louanges, dire beaucoup d'injures, &c. En ce sens

il est pronominal résléchi.

La première syllabe est brève, la seconde longue & la troisième très-brève. Voyez VERBE.

RÉPANDU, UE; participe passif. Voyez RÉPANDRE.

Tome XXIV.

On dit, qu'une personne est fort répandue dans le monde; pour dire, qu'elle voit beaucoup de monde.

REPARABLE; adjectif des deux genres. Reparabilis. Qui se peut réparer. Il se dit dans tous les sens du verbe. Le mal est réparable. Ce tableau n'est pas réparable. On lui a fait un tort qui n'est pas réparable. Le grief est réparable en définitif.

REPARAGE; substantif masculin & terme de Draperie, qui fignifie donner avec les forces une seconde coupe au drap. Ainsi l'on dit, tondre en réparage; pour dire, tondre le drap

une seconde fois.

REPARATEUR; substantif masculin. Reparator. Qui répare. Il n'est guère en usage qu'en parlant de Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle le Réparateur du genre hu-

On appelle familièrement réparateur des torts, celui qui se mêle de réparer des injures, ou de corriger des abus qui ne le regardent point. REPARATION; substantif séminin. Reparatio. Ouvrage qu'on fait ou qu'il faut faire pour réparer.

En matière de bâtimens, les grofses réparations qui sont à la charge du Propriétaire, consistent dans la réfection des quatre gros murs, des poutres, voûtes & couvertures en

Les réparations viagères & d'en-.. tretien sont toutes les réparations autres que les grosses réparations dont on vient de parler; on les appelle viagères, parcequ'elles sont à la charge de l'usufruitier, & non du propriétaire, & réparations d'entretien, parcequ'elles comprennent tout ce qui est nécessaire pour entretenir l'héritage, mais non pas la réconstruction.

Les menues réparations qu'on ap-

Yyy

pelle aussi réparations locatives, sont celles dont les locataires sont tenus, comme de rendre les vitres nettes en quittant la maison, de faire rétablir celles qui sont cassées, faire raccommoder les cless & serrures & les carreaux qui ne sont pas en état, & autres choses semblables.

Lorsque le fermier judiciaire d'un bien saiss réellement veut faire faire quelques réparations, il faut auparavant qu'il en fasse constater la nécessité par un procès-verbal d'experts. On ne peut employer en réparations que le tiers du prix du bail quand il est de 1000 liv., la moitié quand il est au-dessus, & le quart, quand il est au-dessous.

A l'égard des réparations des biens de l'Église, l'obligation de les faire aux bâtimens d'un bénéfice, se contracte par la prise de possession, et par la perception des fruits du bénéfice dont les réparations sont

une charge privilégiée.

Les Procureurs généraux & leurs substituts sont tenus de veiller à la réparation des biens de l'Église. Ils sont même autorisés à faire saissir à leur requête les revenus du bénésice, après avoir obtenu permission & ordonnance du Juge, & après des sommations saites aux bénésiciers. Mais comme il saut que le ministre de l'autel vive de l'autel, les Canons n'ont destiné qu'une portion des fruits pour les réparations. Cette portion est sixée au tiers des revenus du bénésice.

Le parrimoine du titulaire répond de sa gestion; mais ce recours ne doir être exercé qu'après sa mort. Plusieurs personnes alors peuvent avoir intérêt & action par conséquent pour faire faire les réparations, le successeur au bénéfice, le Procureur du Roi, l'économe & l'héritier du prédécesseur. Le successeur au bénéfice a cette action, parcequ'il devient chargé de faire les réparations, du moins julqu'au tiers du revenu des bénéfices, sauf son recours contre son prédécesseur ou ses héritiers qui les laissent faire. Les ordonnances donnent cette action au Procureur du Roi du vivant du titulaire; à plus forte raison doit-il veiller aux biens de l'Eglise pendant la vacance. L'économe a cette action pour les bénéfices sujets à l'économat, parceque pendant la vacance, il est établi par le Roi, protecteur des biens de l'Eglise pour en gérer les biens. Enfin l'héritier du prédécesleur ou le curateur à sa succession vacante, ou même le précédent titulaire s'il a quitté le bénéfice par démission, résignation ou permutation, ont intérêt de faire dresser des procès-verbaux des réparations nécessaires afin de les constater, d'éviter par ce moyen la confusion, se mettre à l'abri des poursuites, & obtenit leur décharge.

L'Eglise a pour raison des réparations hypothèque sur tous les biens du bénéficier du jour de sa prise de possession du bénésice. L'hypothèque remonte même à ce jour pour les réparations survenues longtemps après la prise de possession. A l'égard des meubles, l'Eglise a privilége sur les fermages du bénéfice, échus même depuis plusieurs années, & non payés; sur les fruits & grains recueillis & qui sont encore dans les greniers du bénéficier, & sur les fruits pendans par les racines pour la portion qui en revient aux héritiers du dernier titulaire, eu égard au temps qu'il a vecu dans. l'année, parceque c'est le propre

£.

gage de l'Église. Un pateil privilége est accordé à l'Église sur les meubles servans à exploiter les terres du bénésice, après néanmoins que les créanciers privilégiés sur ces meubles ontété payés. A l'égard des autres meubles, l'Église n'y vient que par contribution avec les autres créanciers, à l'exception des pays où le prix des meubles se distribue par ordre d'hypothèque.

Cette action pour les réparations des bénéfices, ne peut être prefcrite que de la même manière que toute autre action qui appartient à l'Églife; elle dure par conséquent quarante ans. Mais on doit supposer que ces réparations sont constatées par un procès-verbal dressé dans un temps voisin de la vacance; en estet, des réparations dont il ne seroit pas possible de prouver l'existence, ne pourroient être demandées.

Lorsqu'une Congrégation ou une Communauté de Religieux a autorisé un Religieux à accepter un bénésice, elle devient responsable des réparations qui sont une suite de cette acceptation. Il est juste d'ailleurs que ceux qui succèdent au pécule d'un Religieux, en acquittent les charges.

RÉPARATION, signifie aussi la satisfaction d'une injure, d'une offense faite à quelqu'un. En ce sens, on appelle réparation d'honneur, la déclaration que l'on fait de vive voix ou par écrit, pour rétablir l'honneur de quelqu'un que l'on avoit attaqué.

Comme il n'y a rien de plus cher que l'honneur, tout ce qui y donne la plus légère atteinte mérite une fatisfaction.

Mais on la proportionne à la qualité de l'offensé & à la qualité

de l'injure, & aussi à celle de l'accusé.

Quelquesois la réparation se fait par un simple acte que l'on met au Gresse.

Lorqu'on veut la rendre plus authentique, on ordonne qu'elle se fera en présence de certaines personnes, même en présence d'un des Juges commis à cet esset, & qui en fait dresser procès-verbal.

Quoique l'on ordonne cette réparation, on prononce aussi quelquesois en outre une amende & des dommages & intérêts : ce qui dépend des circonstances.

On appelle réparation civile, la fomme à laquelle un criminel est condamné envers celui auquel son crime a causé du dommage.

La réparation civile adjugée pour la mort du mari, appartient par moitié à la femme & aux enfans: la femme n'est pas privée de sa part quoiqu'elle se remarie, & qu'elle renonce à la communauté.

Si l'homicidé n'a point de femme ni d'enfans, la réparation civile appartient au père, & à son défaut aux autres héritiers plus prochains.

Pour avoir part à cette réparation il faut avoir poursuivi la vengeance de la mort du défunt. Les enfans n'en seroient cependant pas privés si c'étoit leur indigence qui les eût empêchés de poursuivre.

Les réparations civiles emportent la contrainte par corps, & sont pavées par préférence à l'amende adjugée au Roi

adjugée au Roi. Les deux premières fyllabes font

RÉPARER.

brèves, la troisième longue, les autres brèves au singulier, mais la dernière est longue au pluriel. RÉPARÉ, ÉE; participe passif. Voy:

Yyy ij

REPARER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Reparare. Resaire, rétablir quelque chose à un bâtiment, à un ouvrage, le raccommoder. Il étoit temps de réparer son château. Ce bâtiment a besoin d'être réparé. On répare ordinairement les chemins au printemps. Il sait réparer ses équipages.

On dit, réparer une figure qui a été jetée en moule; pour dite, ôter les défauts qui y sont survenus par le jet, la polir, y mettre la dernière main.

RÉPARER, en termes de Doreurs sur bois, se dit de l'action de découvrir & faire paroîrre la sculpture qu'on avoit remplie & couverte en blanchissant la pièce à dorer.

Réparer, signifie dans le sens moral, esfacer, faire disparoître. Il a fait ce qu'il a pu pour réparer sa faute. Le fard ne sauroit réparer l'outrage des années.

En ce même sens on dit, réparer fon honneur; pour dire, effacer par quelque bonne action, la honte d'une mauvaise action précédente.

Il signisse aussi faire des satisfactions proportionnées à l'injure, à l'ossense que l'on à faite. Il a réparé l'injure qu'il leur avoit faite. Réparer une offense.

On dit en ce même sens, réparer l'honneur, la réputation de quelqu'un; pour dire, faire toutes les satisfactions convenables à quelqu'un dont on a offensé l'honneur, dont on a blessé la réputation.

On dit, réparer le dommage que l'on a causé à quelqu'un; pour dire, le dédommager du tort qu'on lui a fait. Réparer ses pertes; pour dire, le dédommager de ses pertes. Et l'on dit de la mort d'un grand hom-

me, que c'est une perte qu'on ne satiroit réparer; pour dire, qu'il n'y a personne capable de remplir dignement sa place. On dit aussi dans le sens opposé, cette Compagnie a réparé avantageusement la perte qu'elle avoit saite.

On disoit en langage de chevalerie, réparer les torts; pour dire, venger les injures reçues, rétablir dans leurs droits ceux qui en avoient

été dépouillés.

On dit, réparer le temps perdu, réparer la perte du temps; pour dire, profiter mieux du temps qu'on n'a fait par le passé, en faire un meilleur usage, redoubler son travail, son étude, pour faire en peu de temps ce qu'on avoit négligé de faire jusqu'alors.

On dit aussi réparer ses forces; pour

dire, rétablir ses forces.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troissème longue ou brève. Voyez VERBE.

Les temps ou personnes qui se terminent par un e séminin, ont leur pénultième syllabe longue.

REPARLER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Rursùs loqui. Parler une seconde sois. Je lui ai déjà parlé de votre affaire, & je lui en reparlerai encore ce soir.

REPAROÎTRE; verbe neutre de la quatrième conjugaison, lequel se conjugue comme Connoître. Denuò apparere. Paroître de nouveau. Le foleil va reparoître sur l'horison. On dit qu'elle reparoît à la Cour. Il lui a désendu de reparoître devant lui.

REPARTI, IE; participe passif. Voy. REPARTIR.

RÉPARTI, IE; participe passif. Voy: RÉPARTIR.

REPARTIE; substantif féminin. Responsio. Réplique, réponse prompte, vive, pleine d'esprit, de sel & de raillerie.

L'Orateur Philippe disoit à Catulus, en faisant allusion à son nom, (Catulus signifie en latin petit chien) & à la chaleur qu'il marquoit en plaidant, Qu'as - tu donc pour abboyer si fort? Ce que j'ai, repartit Catulus, c'est que je vois un voleur. Catulus dicenti Philippo quid latras?

furem, inquit, video.

La repartie de la Reine Christine à ceux qui se plaignoient de ce quelle avoit nommé Salvius Sénateur de Suède, quoiqu'il ne sût pas d'une maison assez noble, devroit être connue de tous les Rois. » Quand » il est question d'avis & de sages » conseils, répondit-elle, on ne demande point seize quartiers, mais » ce qu'il faut faire. Les nobles, » avec la capacité, ne seront jamais » exclus du Sénat, & n'excluront » jamais les autres.

Quoiqu'une repartie vive & prompte fasse honneur à l'esprit, il est encore plus convenable de se retrancher à une répartie judicieuse telle qu'est celle de la Reine de Suède. Il y a des occasions où il vaut mieux garder le silence que de faire

une repartie offenlante.

Une repartie se fait toujours de vive voix, & n'est pas toujours mordante comme le sarcasme. Une réponse se fait quelquesois par écrit; mais quand elle est vive & qu'elle se fait de vive voix, elle peut être regardée comme une véritable repartie.

Entre les reparties où règne l'esprit d'une noble galanterie, on peut citer celle de M. de Bussy: » vous me regardez aussi, lui dit » un jour une belle semme?.... » Madame, lui repartit-il, on sait » si bien qu'il faut vous regarder, » que qui ne le sait pas, y entend » sûrement sinesse.

Une femme alla se plaindre à Soliman II, que la nuit pendant qu'elle dormoit, ses Janissaires avoient tout emporté de chez elle. » Soliman sourit & répondit qu'elle » avoit donc dormi d'un sommeil » bien profond, si elle n'avoit rien » entendu du bruit qu'on avoit dû » faire en pillant sa maison: » il est vrai, Seigneur, répliqua cette femme, que je dormois profondement, parceque je croyois que Ta Hautesse veilloit pour moi. Le Sultan admira la repartie & dédommagea cette femme de la perte qu'elle venoit d'essuyer.

Voyez Réplique pour les différences qui en distinguent Répar-

tie, &c.

REPARTIR; verbe neutre irrégulier de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme PARTIR. Denuò proficisci. Retourner ou partir de nouveau. Il n'y avoit qu'une heure que le courier étoit arrivé lorsqu'on le sit repartir.

REPARTIR, est aussi verbe actif & signifie répliquer, répondre sur le champ, & vivement. Il ne lui repartit que des injures. Elle a bien su lui repartir. Vous n'avez rien à re-

partir à ce qu'il vient de dire.

RÉPARTIR; verbe neutre de la seconde conjugaison, lequel se conjugue comme RAVIR. Partiri. Partager, distribuer. Il faut répartir cette somme entre vous. Répartir les essets d'une succession. Répartir un impôt. Répartir des troupes en dissérens quartiers

RÉPARTITION; substantif féminin.

Repartitio. Division, distribution.

Ils font la répartition des effets de la

fuccession. Il est chargé de travailler à la répartition de l'impôt. La répartition des troupes pour le quartier d'hiver.

REPAS; substantif masculin. Refectio. Résection, nourriture que l'on prend à certaines heures réglées. Il se dir principalement du dîner & du

louper.

Les repas qui sont rapportés dans l'écriture du temps des premiers. Patriarches, font voir que ces premiers hommes ne connoissoient pas beaucoup les rafinemens en fait de cuisine, même dans leurs repas les plus magnifiques. Abraham, personnage riche & distingué dans. son pays, ayant à recevoir trois Anges cachés sous la figure d'hommes, leur sert un veau, du pain frais cuit à la hâte & sous la cendre, du beurre & du lait : on ne servoit pas beaucoup de mets; mais on les donnoit copieux. Rebecca apprêta pour Isaac seul deux chevreaux. Joseph, pour témoigner à son frère Benjamin la considération qu'il a pour lui, lui fait servir une portion quadruple de celle qu'il avoit fait donner à ses autres frères. Tous ces traits semblent prouver que ces premiers hommes étoient grands mangeurs; austi faisoientils grand exercice, & peut - être étoient-ils de plus grande taille, aussi-bien que de plus longue vie. Les Grecs croyoient aussi que les hommes des temps héroïques étoient de plus haute stature, & Homère les fait grands mangeurs. Quand Eumée reçoit Ulysse, il apprête un grand porc de cinq ans pour cinq personnes.

Les Héros d'Homère se servent eux mêmes pour la cuisine & les repas; & l'on voit agir de même les Patriarches, Quelques - uns pensent

que chez les anciens les repas étoient très-souvent des sacrifices, & que c'est pour cela qu'ils étoient souvent préparés par des Rois. Cette raison peut - être vraie à certains égards, & insustisante à d'autres: Elle n'a pas lieu, par exemple; pour le repas qu'Achille aidé de Patrocle, donne dans sa tente aux députés des Grecs qui venoient le prier de se reconcilier avec Agamemnon. Il ne s'agit point là de sacrifice; disons que telle étoit la simplicité & la candeur des mœurs de ces premiers âges où la frugalité fut long-temps en honneur; car pour ne parler ici que des Hébreux, leur vie étoit fort simple, ils ne mangeoient que tard & après avoir travaillé : on peut juger de leurs mets les plus ordinaires par les provisions que donnèrent en divers temps à David, Abigail, Siba, Berzellai. Les espèces qui en sont marquées dans l'écriture, sont du pain & du vin, du blé & de l'orge, de la farine de l'un & de l'autre, des fèves & des lentilles, des pois chiches, des raisins secs, des figues sèches, du beurre, du miel, de l'huile, des bœufs, des moutons & des veaux gras. Il y a dans ce dénombrement beaucoup de grains & de légumes : c'étoit aussi la nourriture la plus ordinaire des anciens Egyptiens; c'étoit celle des Romains dans les meilleurs temps, & lorsqu'ils s'adonnoient le plus à l'agriculture. Il est peu parlé de poissons dans leurs repas, si ce n'est dans les derniers temps; les anciens le méprisoient comme une nourriture trop délicate & trop légère pour des hommes robustes.

On ne voit guère non plus chez les Hébreux de fauces ni de ragoûts; leurs festins étoient composés de

viandes folides & grasses; ils comptoient pour les plus grands délices le lait & le miel. En effet, avant que le sucre eût été apporté des Indes , on ne connoissoit rien de plus agréable au goût que le miel. On y confiloit les fruits, & on en mêloit aux pâtisseries les plus friandes. Au lieu du lait l'écriture nomme souvent le beurre, c'est-à-dire, la crême qui en est le plus délicat. Les offrandes ordonnées par la loi, montrent que dès le temps de Moise il y avoit diverses sortes de patisseries, les unes pétries à l'huile, les autres cuites ou frites dans l'huile.

Les Israélites mangeoient assis à table, comme les Grecs du temps d'Homère, mais dans la suite, c'està-dire, depuis le règne des Perses, · ils mangèrent couchés sur des lits .comme les Perses & les autres Orientaux. Il est fort probable que le long règne de Salomon où fleurirent la paix, le commerce & l'a-: bondance, introduisit peu à peu le luxe & la somptuosité à la table des Rois Hébreux, de là chez les Grands, & par degrés, jusques parmi le peuple; on s'éloigna insensiblement de l'ancienne simplicité, & l'on tomba dans les excès & dans les débauches; la preuve en est claire par les écrits des Prophètes, & en particulier par le sixième chapitre d'Amos.

Les repas des anciens Francs furent aussi peu délicats dans les premiers temps; on n'y mangeoit que du porc ou d'autres grosses viandes, & l'on y buvoit de la bierre, du poirée, du cidre, du vin d'absynthe, &c. Leur nourriture la plus commune étoit la chair du porc. La Reine Fredegonde voulant noircir un certain Nectaire dans l'esprir du Roi, l'accusa d'avoir enlevé du lieu où Chilperic mettoit ses provisions, tergora multa. La maison du Seigneur Eberusse située à Tours, regorgeoit tergoribus multis, ce qu'on ne sauroir entendre que de la chair de porc, la seule qui se puisse conserver long-temps. Une soule de passages de la plus grande sorce ne laissent aucun doute sur ce point.

L'usage fréquent de servir de la chair de porc à table sur certains plats, sit qu'on donna à ces bassins le nom de bacconique, dérivé de l'ancien mot bacon ou baccon qui signissioit un porc engraissé. Au reste, l'usage de la chair de porc n'excluoit point célui des autres viandes.

La boisson commune des Francs étoit la biere. Ils y étoient accoutumés dès le temps qu'ils demeuroient au-delà du Rhin, & ils en trouvèrent l'usage établi parmi les peuples chez qui ils campèrent en commençant la conquête des Gaules, quoique situés dans des cantons entourés de vignobles.

Deux autres sortes de liqueurs furent usitées en France sous la première race. Fortunat de Poitiers observe que Sainte Radegonde ne but jamais que du poiré & de la tisane. Les Francs usoient aussi de cidre & de vin. Ils avoient encore imaginé une liqueur assez bizarre, c'étoit un mêlange de vin avec le miel & l'absynthe. Quelquesois ils mêloient avec le vin des seuilles sèches qui en dénaturoient un peu le goût.

On peut ajouter que ces peuples étoient de parfaits imitateurs des Germains, quant à la coutume de boire abondamment, même après le repas. En parlant de cette coutume, Grégoire de Tours s'exprime ainsi, mos Francorum est. Il paroît par le même auteur, que les Francs

avoient la délicatesse de ne point admettre de chandeliers sur leurs tables, & qu'ils faisoient tenir à la main par leurs domestiques, les chandelles dont elles devoient être éclairées.

Quelques testamens du septième siècle prouvent aussi que les Francs usoient à table des mêmes ustensiles grossiers que ceux qui sont en usage de nos jours, aux fourchettes près, dont il n'est fait aucune mention. Sidoine Apollinaire, dit qu'ils venoient tout armés dans les festins, & que les meurtres y étoient fréquens. Le titre 45 de la loi salique porte expressément que si l'on se trouve à table au-dessous du nombre de huit, & qu'il y ait un des convives de tué, tous les autres seront responsables du meurtre, à moins qu'ils ne représentent le meurtrier.

REPAS DU MORT, se dit d'une cérémonie funèbre qui étoit en usage chez les anciens Hébreux, aussi bien que chez plusieurs autres peuples. Elle consistoit à faire un festin ou sur le tombeau même d'une personne qu'on venoit d'inhumer, ou dans sa maison, après ses funérailles.

Le Prophête Baruch parle en ces termes, de ceux des païens, rugiunt autèm clamantes contra Deos suos, sicut in cana mortui. Les Païens hurlent en présence de leurs Dieux comme dans un repas qu'on fait pour les morts. Il parle de certaines solennités où les Idolatres faisoient degrandes lamentations comme dans les sêtes d'Adonis.

Quant aux repas pour les morts, on en distinguoit de deux sortes, les uns se faisoient dans la maison du mort, au retour du convoi, entre ses parens & ses amis qui ne manquoient pas d'y faire éclater leur douleur par des cris & des lamentations; les autres se faisoient sur le tombeau même du mort; on y servoit à manger pour les ames errantes, & l'on croyoit que la Déesse Trivia qui présidoit aux rues & aux chemins, s'y trouvoit pendant la nuit: en esser c'étoient les pauvres qui venoient pendant les ténèbres, enlever tout ce qui étoit sur le tombeau.

L'usage de mettre de la nourriture sur les sépulcres des morts, étoit commun parmi les Hébreux. Tobie exhorte son sils à mettre son pain sur la sépulture du mort, &c de n'en point manger avec les pécheurs, c'est-à-dire, avec les Païens qui pratiquoient la même cérémonie.

Cette coutume étoit presque générale; elle avoit lieuchez les Grecs, chez les Romains, & presque dans tout l'Orient. Encore aujourd'hui, dans la Syrie, dans la Babylonie, dans la Chine, la même chose est en usage. Saint Augustin Epitre 22, remarque que de son temps en Afrique, on portoit à manger sur les tombeaux des Martyrs & dans les cimetières. La chose se fit dans le commencement fort innocemment, mais ensuite il s'y glissa des abus que les plus Saints & les plus zélés Eveques, comme Saint Ambroise & Saint Augustin, eurent assez de peine à déraciner.

Les repas qu'on faisoit dans la maison du mort parmi les Juiss, étoient encore de deux sortes; les uns se faisoient pendant la durée du deuil, & ces repas étoient considérés comme souillés, parceque tous ceux qui y avoient part étoient impurs à cause des obsèques du mort: les autres qu'on faisoit dans le deuil,

font

sont ceux qui se donnoient après les funérailles. Josephe raconte qu'Archélaüs, après avoir sait pendant sept jours le deuil du Roi son père, traita magnisiquement tout le peuple, & il ajoute que c'est la coutume dans sa nation, de donner à toute la parenté du mort des repas qui entraînent souvent une dépense excessive.

On appelle un repas prié, un repas qui se donné à un cerrain nombre de personnes invitées.

On dit, faire ses quatre repas; pour dire, déjeûner, dîner, goûter & souper. Il est dans l'usage de faire ses quatre repas.

La première syllabe est très-brève

& la seconde longue.

REPASSÉ, ÉE; participe passif. Voy. Repasser.

REPASSER; verbe neutre de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Passer une autre sois. Il a dit en passant ici, qu'il repasseroit ce soir. Il n'étoit pas chez lui quand j'y ai passé, il faudra que j'y repasse demain.

REPASSER, est aussi verbe actif & sigoisie passer de nouveau. L'armée

repassa le Rhin.

On dit aussi, Le même Batelier qui vous a passé la rivière, vous la repassera. Qui vous a passé vous repassera.

On dit, repasser des étosses par la teinture, lorsqu'elles n'ont pas bien pris d'abord la couleur qu'on vouloit leur donner, ou qu'elles l'ont per-

due par le temps.

On dit aussi, repasser des cuirs; pour dire, leur donner un nouvel apprêt. Et repasser des coûteaux, des rasoirs, des ciseaux, &c. sur la meude, sur la pierre; pour dire, les aiguiser, leur donner de nouveau le taillant & le fil.

Tome XXIV.

On dit figurément, repasser quelque chose dans son esprit, dans sa mémoire; pour dire, se remettre quelque chose dans l'esprit, dans la mémoire. Quand je repasse dans ma mémoire tout ce qu'il a fait pour moi. Nous ne saurions trop repasser dans notre esprit les obligations que nous avons à Dieu.

En parlant d'un sermon, d'un discours qu'on a appris par cœur, on dit, qu'on le repasse; pour dire, qu'on le répète asin d'être plus sûr de sa mémoire.

On dit, repasser du linge, du ruban, une écosse, un chapeau, le repasser sur la platine, le repasser avec le ser; pour dire, le rendre plus uni, plus propre, en ôter les mauvais plis.

On dit encore, repasser la lime sur quelque ouvrage de ser, de cuivre, &c. pour dire, le polir de nouveau avec la lime. Et figurément, repasser la lime sur un ouvrage d'esprit; pour dire, y travailler de nouveau, & le repolir.

On dit figurément & populairement, repasser quelqu'un; pout dire, le battre. Ils furent bien repassés dans

ce cabaret.

Il se dit aussi samilièrement, d'un homme qu'on a gourmandé, qu'on a maltraité de paroles, qu'on a bien réprimandé. Le Ministre repassa cet Intendant.

La première syllabe est très brève, la seconde longue & la troissème longue ou brève. Voyez VERBE.

REPAVER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Paver de nouveau. Il faut repaver les endroits qui sont dépavés.

REPÉCHÉ, ÉE; participe passif. Voy.

Repêcher.

REPÊCHER; verbe actif de la pre-

mière conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Retirer de l'eau, du sond de l'eau ce qui y étoit tombé. Le vaisseau se brisa contre la côte, mais on repêcha la meilleure partie de la cargaison. Il s'est jeté dans la rivière, & on a tâché inutilement de le repêcher.

REPEIGNER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Iterùm pectere. Peigner de nouveau. Cette perruque est mal peignée, il faut la re-

peigner.

REPENSER, verbe neutre de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Recogitare. Penser de nouveau à quelque chose. Vous n'avez pas assez pensé à cette affaire, je vous conseille d'y repenser encore avant de vous déterminer.

REPEN SAILLES; vieux mot qui si-

gnificit autrefois repentir.

RÉPENTANCE; substantif féminin. Animi dolor. Regret, douleur qu'on a de ses péchés. Il ne se dit guère qu'en termes de dévotion. On ne doit se présenter au Tribunal de la pénitence qu'avec une sincère repentance de ses péchés.

REPENTANT, ANTE; adjectif. Pænitens. Qui se repent d'avoir péché. Elle est contrite & repentante de ses

fautes.

RÉPENTI, IE; participe passif. Voy.

REPENTIR.

On dit, les filles repenties; pour désigner certaines Maisons religieuses où l'on reçoit des filles qui ont été dans le désordre, & qui se retirent dans ces maisons, ou que l'on y renserme pour faire pénitence. Elle s'est retirée aux filles repenties. La Police la fit mettre aux Repenties.

RÉPENTIR; (se) verbe pronominal résléchi de la seconde conjugation.

lequel le conjugue comme Sentir? Panitere. Avoir une véritable douleur, un véritable regret. Dieu pardonne à ceux qui se repentent de l'avoir offensé. Charles-Quint se repentit d'avoir abdiqué sa Couronne. Elle s'est bien repentie de l'avoir épousé. Il se repent du mal qu'il lui a sait.

On dit quelquesois par menace; je l'en ferai repentir, il s'en repen-

tira.

La première syllabe est très-brève, la seconde moyenne, & la troisième longue ou brève. Voyez Ver-

REPENTIR; substantif masculin. Dolor animi. Regret d'avoir fait ou de
n'avoir pas fait quelque chose. Un
repentir vis & sincère fait pardonner
les péchés. Démosthène, en resusunt
de donner dix mille écus pour obtenir
les faveurs de Lais, dit qu'il n'achéteroit pas si cher un repentir. Le crime
laisse après lui un long & suneste repentir. Lucien représente le repentir
sous la sigure d'une personne vêtue de
deuil, qui tourne la tête du côté de
la vérité, & pleure de honte & de regret.

RÉPERCER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Iterùm sorare. Percer de nouveau. On a percé ce muid trop haut, il faut le reper-

cer.

RÉPERCUSSIF, IVE; adjectif & terme de Médecine qui s'emploie aussifubstantivement. Il se dit des médicamens qui ont la vertu de repousser les humeurs qui sont asfluence sur une partie, ou qui s'y seroient déjà engagées. Ils ne peuvent être appliqués avec fruit que dans le commencement des tumeurs instammatoires, pour empêcher le progrès, ou dans des cas où l'on

prévoit une inflammation nécessaire, sans l'application de ces médicamens qui la previennent ou du moins la modèrent.

On peut regarder les répercufsifs sous deux classes, qui sont les rafraîchissans & les astringens. Chaque classe contient des genres & des espèces qui dissèrent par leur nature & le degré de leur vertu.

Les répercussifs rafraîchissans se tirent des remèdes aqueux tels que la laitue, le pourpier, l'endive, la lentille d'eau, le blanc d'œuf, le frai de grenouille, &c. Les répercussifs astringens sont les roses rou ges, les balaustes, le sang de dragon, le bol d'Arménie, l'alun, &c.

RÉPERCUSSION; substantif téminin & terme didactique. Repercusfio. Il se dit en parlant des humeurs, & signifie l'action par laquelle les humeurs étant en mouvement pour sortir, viennent à être repoussées audedans. Le froid occasionna la répercussion de l'humeur.

RÉPERCUSSION, se dit aussi du son, de la lumière & de la chaleur, & fignifie la même chose que réstezion. La répercussion des rayons du soleil.

REPERCUSSION, se dit encore en termes de Musique, de la répérition fréquente des mêmes sons. C'est ce qui arrive dans toute modulation bien déterminée où les cordes essentielles du mode, celles qui composent la triade harmonique, doivent être rebattues plus souvent qu'aucune des autres. Entre les trois cordes de cette triade, les deux extrêmes, c'est-à dire, la finale & la dominante qui sont proprement la répercussion du ton, deivent plus souvent être rebattues que celle du

mineu qui n'est que la répercussion du mode.

RÉPERCUTÉ, ÉE; participe passif. Voyez RÉPERCUTER.

RÉPERCUTER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Repercutere. Terme didactique. Il se dit en parlant des humeurs, lorsqu'étant en mouvement pour sortir, quelque chose les fait rentrer audedans. Un topique propre à répercuter l'humeur.

RÉPERCUTER, se dit aussi en parlant des sons, de la chaleur, de la lumière, & signifie les réstéchir. La muraille répercute les rayons du soleil.

REPERDRE; verbe actif irrégulier de la quarrième conjugation, lequel se conjugue comme Perdre. Perdre ce que l'on a gagné ou acquis, ou trouvé, ou déjà perdu une première fois. Il vient de reperdre les cent louis qu'il avoit gagnés.

RÉPÈRE, ou REPAIRE; substantif masculin. Terme d'arts & métiers. Trait ou marque que l'on fait à différentes choses pour les reconnoître. Voyez REPAIRE.

RÉPERTOIRE; substantif masculin. Repertorium. Inventaire, table, recueil où les choses, les matières sont arrangées dans un ordre qui fait qu'on les trouve facilement. Les Notaires tiennent des répertoires des actes qu'ils passent.

RÉPERTOIRE, se dit figurément & familièrement d'une personne qui se souvient de beaucoup de choses, en quelque matière que ce soit, & qui est toujous prête à en instruire les autres. C'est le répertoire de toutes les intrigues de la ville. Cette simme est le répertoire de tout ce qui se passe dans son quartier. Cet homme étoit un

Zzzij

répertoire de toutes sortes d'anedotes curieuses. C'est un répertoire d'érudition.

REPÉSER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Rursùs ponderare. Peser une seconde sois. Elle a repésé la viande que le Boucher lui a vendue, & elle n'a pas trouvé son compte.

REPETÉ, ÉE; participe passif. Voy.

Répétér.

RÉPÉTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Repetere. Redire, dire ce qu'on a déjà dit. On ne sauroit trop répéter aux hommes ce qu'il leur importe de savoir. C'est une chose que je lui ai répétée vingt fois. Il y a dans son jardin un écho qui répète plusieurs sois les mêmes paroles.

On dit d'un auteur, d'un Poète, d'un Musicien, d'un Peintre qui dans leurs ouvrages se servent souvent des mêmes tours, des mêmes manières, des mêmes traits, des mêmes chants, qu'ils se répètent.

Il se met aussi au réciproque comme dans ces phrases, Le même vers se répète deux sois à la fin chaque couplet des ballades, des chants royaux. le même mot se répète trois sois dans un rondeau.

Répéter, signifie aussi dire ou faire en particulier plusieurs fois une même chose, pour la pouvoir prononcer ou exécuter en public. Il va répéter sa harangue. Les acteurs sone occupés à répéter le nouvel opéra. Répéter un rôle.

On dit aussi, répéter une expérience, une observation, soit qu'on les aix déjà faites, ou qu'elles aient été saites par un autre.

En ce sens il est quesquesois acuif pour les personnes, & il se

dit de ceux qui exercent les écoliers en chambre, & leur expliquent plus amplement ce que les Régens leur montrent en classe. Il répète ses écoliers. Sa prosession est de répéter. Répéter, signifie encore redemander ce qu'on prétend qui a été pris contre les règles ordinaires. Il se dit des personnes & des choses. Le Prince sit répéter les vaisseaux qu'on avoit enlevés à ses sujets. Il sit bombarder Alger, parceque le Dey résusa de rendre les esclaves qu'il répétoit. Il a droit de répéter les srais de poursuite sur vous, contre vous.

A la mer, on dit, répéter les signaux; pour dire, faire les mêmes signaux que le Commandant, assinque les vaisseaux les plus éloignés, puissent les voir ou les entendre.

En termes de pratique, on dit, répéter des témoins; pour dire, entendre en déposition, des témoins qui sont venus à révélation sur la publication d'un monitoire, d'un réaggrave, ou qui ont dépose dans l'enquête d'un procès civil qui a été converti depuis en procès criminel.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troissème longue ou brève. Voyez Verne.

Le pénultième e des temps qui se terminent par un e féminin , prend le son de l'e ouvert & alonge

la syllabe.

RÉPÉTITEUR; substantif masculin-Repetitor. Celui qui fait profession de répétet des écoliers. Un répétiteur de grammaire, de philosophie, de mathématiques.

RÉPÉTITION; substantif féminin-

repetitio. Redite.

Il y a trois sortes de répétitions; des répétitions nécessaires, des répétitions récesses, des répétitions élégantes.

Il y a des répétitions si nécessaires, qu'on ne sauroit les omettre fans faire une mauvaise construction; exemples: Le fruit qu'on tire de la retraite, est de se connoître & de connoître tous ses défauts. Si l'on disoit simplement, le fruit de la retraite est de se connoître & tous ses défauts, on parleroit mal; car se connoître ne seroit pas bien construit avec tous ses défauts. Il n'avoit point en cela d'autres vues que de lui apprendre, & d'apprendre à chacun par son exemple, à obéir avec soumission, & à mostifier son jugement propre. Apprendre est tépété ici, par la même raison que connoître est répété

dans le premier exemple.

Il y a d'autres répétitions nécessaires pour la régularité du style ou pour la netteté; d'où vous viennent tous vos troubles & vos peines d'esprit? Tous ne se construit pas bien avec peines qui est féminin; mais quand deux substantifs seroient du même genre, il ne faudroit pas laisser de répéter quelquefois le mot tout : comme, l'ancien serpent s'armera contre vous de toute sa malice & de toute sa violence, & non pas de toute sa malice & sa violence. Voici deux exemples qui regardent la netteté: faites état d'acquérir ici une grande patience plutôt qu'une grande paix; vous la trouverez cette paix non pas fur la terre, mais dans le ciel. Le mot de paix répété, rend le discours plus net; car sans cette répétition, le pronom la, pourroit se rapporter à patience aussi-bien qu'à paix. La vue de l'esprit a plus d'étendue que la vue du corps. Si l'on disoit que celle du corps, celle seroit équivoque avec étendue.

Les répétitions vicienses sont celles qui sont inutiles & qui s'ont point de grâce; en voici un exemple: la probité & la bonne foi sont aussi nécessaires dans le commerce, que la prudence & la pénétration sont nécessaires dans les négociations. Il sufficit de dire, que la prudence & la pénétration le sont dans, &c.

Les répétitions élégantes sont celles qui contribuent à la politesse & à l'ornement du discours; en voici des exemples: les Grands se plaisent dans les défauts dont il n'y a que les Grands qui soient capables. J'oublie que je suis malheureux quand je songe que vous ne m'avez point oublié. Le devoir de l'homme est d'être utile à l'homme. Les femmes ne louent pas volontiers les femmes qui méritent d'être louées. Il s'est efforcé de connoître Dieu qui par sa grandeur est inconnu aux hommes, & de connoître l'homme qui par sa vanité est inconnu à lui-même. Tout ce qui n'a que le monde pour sondement, se dissipe & s'évanouit avec le monde. Le mérite l'avoit fait naître, le mérite le sit mourir. Les répétitions élégantes sont traitées de figures par les Poëtes & par les Orateurs. On va parler de cette sorte de figure.

Répétition, dans la pocsie & dans l'art oratoire, est une figure de diction à laquelle on a donné dissérens noms. Elle est propre à exprimer le caractère des passions vives qui s'occupant toujours du même objet, se rappellent souvent les ter-

mes qui le représentent.

On nomme anaphore la répétition d'un même mot qui recommence une phrase. C'est ainsi qu'Hérode jaloux, s'anime à faire péris Mariamne son épouse:

Vous ferez répandu, sang de mes ennemis, Sang des Asmonéens, dans ses veines transmis: Sang qui me haissez, & que mon cour déteste. On appelle complexion, la répétition dans laquelle on finit par les mêmes paroles. Le Père Bourdaloue l'emploie ainsi dans un de ses sermons: » tout l'univers est rempli » de l'esprit du monde; on juge » selon l'esprit du monde; on agit » & l'on se gouverne selon l'esprit » du monde; le dirai-je? On vou- droit même servir Dieu selon » l'esprit du monde.

On appelle conduplication, la répétition d'un mot au commencement ou à la fin d'une phrase, comme dans ces vers d'Athalie où Joad indigné contre les Juis prévarica-

teurs, leur dit:

Rompez, rompez tout paste avec l'impiété,

ou dans ces autres vers de Lafontaine:

Et puis la Papauté vaut-elle ce qu'on quitte?

Le repos, le repos, trésor si précieux, Qu'on en faisoit jadis le partage des Dieux.

ou dans cet endroit de M. Fléchier:

" Tombez, tombez voiles importuns qui lui couvrez la vérité.

La répétition est d'un grand usage pour insister sur une vérité qu'on veut démontrer. Un Orateur moderne l'emploie pour prouver la vérité de la religion chrétienne annoncée d'abord dans un siècle & dans une ville où la corruption des mœurs sembloit former un obstacle insurmontable à son établissement.

" C'est à Rome même, dit-il, " que l'on pense à planter la foi " chrétienne; à Rome, au temps " de Néron! Temps où Rome ne " connoissoit plus Rome dans les

» jouts de la république, & où » Rome si licencieuse, travailloit » à se surpasser tous les jours elle-» même. Temps de Néron! Temps » où tout ce qu'on voyoit deman-» doit qu'on fermat les yeux; où » tout ce qu'on entendoit méritoit » d'être oublié; où l'on ne pouvoit » sans infamie, dire ce qu'on ne » pensoit pas, ni sans péril, dire » ce qu'on pensoit. Rome au temps " de Néron! Temps confacté au » plaisir, & où les plaisirs étoient » des horreurs, parceque les hor-» reurs étoient le goût du Prince. » Temps de Néron! Temps où la » crainte de paroître vertueux em-» pêchoit qu'on ne le devînt; où » les vertus des anciens Romains » conduisoient au précipice, com-» me les vices de Rome tombée de » toute sa gloire, élevoient à tous » les honneurs.

La répétition n'est quelquesois qu'une exclamation répétée.

O rage! ô désespoir! ô fureur ennemie!

Quelquesois cette figure consiste dans la répétition de la conjonction &:

On égorge à la fois les enfans, les vicillards,

Et le frère & la sœur & la fille & la mère.

La répétition de la conjonction & femble multiplier les meurtres & peindre la fureur du soldat. Les beautés de force ou de sentiment que renserment tous ces exemples, disparoîtroient ou s'affoibliroient, si l'on en retranchoit la répétition.

S'il y a des répétitions de mots pour donner de la force au difcours, il y a des répétitions d'une même pensée sous des ornemens différens, qui tendent au même but. Une pensée importante qui passe comme un éclair, n'est guè. res apperçue: si on la répète sans art, elle n'a plus le mérite de la nouveauté. Que faire? Il faut la présenter plusieurs fois avec des décorations différentes; de manière que l'ame occupée par cette espèce de prestige, s'arrête avec plaisir sur le même objet, & en prenne toute l'impression que l'Orateur ou le Poète voudra lui donner. Qu'on observe la nature quand elle parle en nous, & que la passion seule la gouverne; la même pensée revient presque sans celle, souvent avec les mêmes termes ; l'art suit la même marche, mais en variant peu les dehors.

Hé quoi! vous ne ferez nulle distinction Entre l'hypocrise & la dévotion? Vous les voulez traiter d'un semblable langage,

Et rendre même honneur au masque qu'au visage!

Égaler l'artifice à la sincérité? Confondre l'apparence avec la vérité? Estimer le phantôme autant que la personne,

Et la fausse monnoie à l'égal de la bonne?

MOLIERE.

Il n'est point d'inattention qui tienne contre une pensée si obstinée à reparoître, il faut qu'elle entre dans l'esprit & qu'elle s'y établisse.

Enfin les Maîtres de l'art conviennent que les répétitions faites à propos, contribuent beaucoup à l'élégance du discours, & surtout à la dignité des vers. Malherbe, en particulier, en connoissoit bien le mérite, & s'en est souvent servi

avec succès. Il dit dans une ode au-Roi:

Quand la rébellion plus qu'une hydre féconde,

Auroit pour te combattre assemblé tout le monde,

Tout le monde assemblé s'enfuiroit devant toi.

On appelle pendule à répétition, montre à répétition, une pendule, une montre qui répète l'heure qu'elle marque ou qu'elle a sonnée, quand on tire une petite corde ou qu'on pousse un petit ressort.

On doit ces belles machines aux Anglois: ce fut en 1676, vers la fin du règne de Chatles II, qu'un nommé Barlous inventa les pendules à répétition : cette nouveauté excita l'émulation de la plupart des Horlogers de Londres qui s'attachèrent à l'envi à faire des pendules de cette espèce; ce qui en produisit en peu de temps un trèsgrand nombre construites de toutes sortes de façons. On continuoit toujours à faire des pendules, lorsque sur la fin du règne de Jacques II, le même Barlous ayant imaginé de faire des montres de la même espèce, & en ayant en conséquence. fait faire une par M. Tompion, le bruit courut parmi les Horlogers qu'il vouloit la présenter à la Cour pour obtenir un privilége exclusif pour ces sortes de montres. Làdessus quelques uns d'entr'eux ayant appris que Quarre, un des plus habiles Horlogers que les Anglois ayent jamais eu, avoit inventé quelque chose de semblable, ils l'engagèrent à s'opposer au privilége de Barlous. Ils s'adressèrent donc tous deux à la Cour, & une montre de l'une & de l'autre construction

ayant été présentée au Roi dans son Conseil, le Roi, après avoir fait l'épreuve de l'une & de l'autre, donna la présérence à celle de M. Quarre; ce qui sut rendu public dans

la gazette de Londres.

Voici la différence de ces deux répéritions: dans celle de Barlous, on faisoit répéter la montre en poussant en dedans deux petites pièces situées, l'une d'un côté de la boîte, l'autre, de l'autre. La première faisoit sonner les heures, & l'autre, les quarts: dans celle de Quarre, une seule cheville située près du pendant, servoit à ces deux effets; car en la poussant, somme cela se fait encore aujourd'hui, la montre sonnoit l'heure & les quarts.

Répétition, signifie quelquefois l'exercice des écoliers qu'on répète. Faire des répétitions de Grammaire

& de Philosophie.

RÉPETITION, se dit aussi en ce senslà, de toutes les choses qu'on répète en particulier, pour les faire bien exécuter en public. Les répétitions d'une pièce de théâtre sont nécessaires pour que les Acteurs se concertent & s'accordent bien ensemble. Les répétitions servent au Compositeur d'une pièce de musique pour juger de l'effet de sa pièce, & faire les changemens dont elle peut avoir besoin. Avez-vous vu la répétition de l'Opéra qu'on doit donner la semaine prochaine.

Répétition, fignifie encore, l'action par laquelle on redemande en justice ce qu'on a payé de trop, ce qu'on a avancé pour un autre, &c. Répétition de fruits. Répétition de dépens.

On appelle au Palais, répétition de témoins, la déposition des témoins qui ont déjà été entendus dans la même affaire, soit qu'ils soient venus à révélation, sur la publication d'un Monitoire, soit qu'ayant

été entendus dans une enquête, le procès civil ait été converti en procès criminel à la requête du Ministère public.

La répétition est sujette aux mêmes formalités que l'information néanmoins elle doit être intitulée, répétition par forme d'information,

ۍc.

Le Juge qui procède à une répétition, doit parapher & faire parapher par le témoin, ne varietur, le procès-verbal & la pièce sur laquelle la répétition se fait, & en y procédant.

Il ne doir pas être ordonné ni fait de répétition d'un Juge dans le procès verbal qu'il a dressé, parce

qu'il doit faire foi.

Lorsqu'il est ordonné qu'un officier sera répété dans le procès-verbal qu'il a fait, ou dans un autreacte, il faut nécessairement que cette répétition se fasse par forme de déposition; & la répétition de Thierriat, Huissier, par forme de récolement devant le Juge de Montargis, pour raison d'une sommation que cet Huissier avoit faite, a été déclarée nulle par Arrêt rendu, toutes les Chambres assemblées, sur les conclusions de M. d'Ormesson, Avocat Général. le Vendredi 2 Juin 17;2. Un autre Arrêt rendu le lendemain 3 Juin 1753, déclare nulle la répétition de Maqueron, Huissier à Abbeville, parce qu'elle n'étoit pas en forme de déposition; ce deuxième Arrêt a été aussi rendu toutes les Chambres assemblées.

Tout est bref au singulier, mais la dernière syllabe est longue au pluriel. REPETRIR; verbe actif de la seconde conjugaison, lequel se conjugue comme RAVIR. Pétrir de nouveau. Cette pâte est mal pétrie, il faut la repétrir.

REPEUPLE

REPEUPLÉ, ÉE, participe pussif.
Voyez Repeupler.

REPEUPLEMENT; substantif masculin. Action de repeupler. Le repeuplement d'une Province, d'une Colonie.

On dit aussi le repeuplement d'un Etang, & le repeuplement d'une forêt.

REPEUPLER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Peupler de nouveau un pays qui avoit été dépeuplé. Il y a dissérens pays sameux dans l'antiquité, que les guerres ont dépeuplés, & qu'on n'a jamais pu repeupler.

On dit, repeupler un étang; pour dire, remettre du poisson dans un étang où il n'y en avoit plus.

On dit aussi, repeupler une terre, une plaine de gibier. Repeupler une garenne. Repeupler un colombier.

On dit encore, repeupler une forêt; pour dire, y remettre des arbres, soit en y semant du gland, soit en y plantant de jeunes arbres élevés dans des pépinières.

REPIC; substantif masculin & terme du jeu de piquet. Il se dit, lorsqu'avant que de jouer aucune carte, l'un des joueurs compte jusqu'à trente, sans que celui contre qui il joue ait pu rien compter, ce qui fait qu'au lieu de compter simplement trente il compte quatre-vingt-dix. Je l'ai fait repic. Il a fait repic. Il a fait un beau repic. Il m'a fait deux repics de suite. On dit sigurément & samilièrement, saire quelqu'un repic, le faire repic & capot; pour dire, le réduire à ne pouvoir répondre, à ne savoir que dire.

REPILER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Rursus contun-Tome XXIV. ders. Pilet de nouveau. Cette drogue n'a pas été assez pilée, il faut la repiler.

RÉPIQUER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme GHANTER. Piquer de nouveau. Repiquer un corps de jupe.

RÉPIT; substantif masculin. Relâche, Délai, surséance. On ne lui donnera pas un moment de répit. Il n'en mourra pas, il a encore du répit.

On appelle lettres de répit, des lettres par lesquelles un débiteur obtient une surséance des poursuites de ses créanciers, & un délai d'un certain temps pour payer ce qu'il doit.

Anciennement en France les Juges accordoient des lettres de répit; mais nos Rois se sont reservé ce privilége; il sut pourtant désendu en 1560 aux Officiers de Chancellerie, d'expédier aucunes lettres de répit; mais on est depuis revenu à l'Ordonnance de François I, de 1335, qui veut que ces lettres émanent du Prince.

L'Ordonnance de 1667 a défendu de nouveau à tous Juges d'accorder aucun répit ni surséance, sans lettres du Roi; elle permet seulement aux Juges, en condamnant au payement de quelque somme, de donner trois mois de surséance, sans que ce délai puisse être prorogé; néanmoins dans l'usage on accorde quelquesois dissérens termes pour le payement.

Les lettres de répit ne s'expédient qu'au grand sceau, & doivent n'être accordées que pour causes importantes, dont il faut qu'il y ait quelque commencement de prouve authentique.

L'adresse de ces lettres se fait au Juge Royal du domicile de l'impétrant, à moins qu'il n'y ait ins-

Aaaa

rance pendante devant un autre l' Juge, avec la plus grande partie, des créanciers hypothécaires, auquel cas l'adresse des lettres se fait

à ce Juge.

Les lettres de répit donnent six mois à l'impétrant pour en pour-fuivre l'entérinement avec faculté aux Juges de lui accorder un délai raisonnable pour payer, lequel ne peut être de plus de cinq ans, si ce n'est du consentement des deux tiers des créanciers hypothécairés.

La surséance octroyée par les lettres de répir, court du jour de la fignification de ces lettres, pourvuqu'elle soit faire avec assignation, pour procéder à l'entérinement.

L'appel des Jugemens rendus en cette matière ressortit nuement au

Parlement.

Les co-obligés, cautions & certificateurs ne jouissent pas du bénéfice des lettres de répit accordées au principal débiteur.

Il y a trois cas généraux où le ré-

pit & la cession n'ont pas lieu.

Il n'a pas lieu, par exemple, quand le débiteur s'est rendu indigne de cette grace comme lorsqu'il s'agit d'intérêts civils.

Le privilége qui résulte de la dette, peut aussi empêcher l'effet

du répit.

La faveur du créancier y met aussi obstacle, comme lorsqu'il s'agir de sommes dûes à des mineurs,

à l'Église, au Public.

Enfin il est encore plusieurs cas pour lesquels les lettres de répit sont sans effet; elles n'ont pas lieu, par exemple » pour pensions, alimens, » médicamens, loyers de maisons, » moissons de grains, gages de domestique, journées d'artisans & mercenaires, reliquat de compte de tutelle, dépôts nécessaires &

maniement des deniers publics;

lettres de change, marchandises

prises sur l'étape, foires, mar
chés, halles, ports publics, pois
fon de mer frais, sec & salé,

caution judiciaire, frais funérai
res., arrérages de rentes fon
cières & redevance de baux em
phitéotiques, stellionats, » &c.

Il a été jugé par un Arrêt du Confeil du 17 Octobre 1684, que des héritiers bénéficiaires ne sont pas recevables à se servir de lettres de répit contre les créanciers de la succes-

fion.

Les lettres de répit sont sans effet dans les affaires où les Hôpitaux de Paris ont intérêt. Elles sont assujetties à l'insinuation par l'article 17 de l'Édit du mois de Décembre 1703, aussi-bien que les Arrêts de surséance générale , & différens Huissiers qui avoient signifié de semblables lettres & des Arrêts de surséance, non infinués, ont été condamnés en différentes amendes; mais les fauf-conduits & les lettres d'état sont affranchis de l'infinuation par des décisions du Conseil des 18 Avril 1723 & 7 Septembre 1739, parce que ces fortes de Lettres sont expédiées par des Secrétaires d'Etat.

Un débiteur n'est pas exclus de pouvoir obtenir des lettres de répir, sous prétexte qu'il y auroit renoncé.

Pour en accorder de secondes, il faut qu'il y ait des causes nouvelles, & l'on ne doit pas en accorder de troissèmes.

Les lettres de répit sont présentement peu usitées; les débiteurs qui se trouvent insolvables, prennent le parti d'atermoyer avec leurs créanciers, ou de faire cession. RÉPITER; vieux mor qui lignificit

autrefois donner du répit,

REPLACER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Reponere. Remettre à la même place. Il faut replacer cette armoire où elle étoit d'abord.

REPLAIDER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Iterum litigare. Plaider de nouveau. Comme plusieurs Juges n'avoient pas été présens au premier plaidoyer, on sit replaider la Cause.

Il est aussi neutre. On doit replai-

der demain au Châtelet.

REPLANTER; verbe actif de la première conjugation lequel se conjugue comme Chanter. Planter de nouveau. Il faut ôter ce pêcher de cette place & le replanter plus près du mur.

REPLÂTRAGE; substantif masculin.
Réparation mauvaise & superficielle

faite avec du plâtre.

Il se dit aussi figurément & familièrement, d'un moyen qu'on emploie pour réparer une saute.

REPLATRER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Iterum gypso illinire. Remettre du platre. Cette maison parost neuve, cependant elle n'est que replatrée.

REPLÂTRER, se dit aussi figurément dans le style familier, & signisse, chercher à réparer, à couvrir une faute, une sotisse. Il a tâché de re-

platrer ce qu'il avoit dit.

REPLET, ETTE; adjectif. Obesus.

qui a trop d'embonpoint, trop de graisse. Il ne se dit que des personnes. Les gens replets sont sujets à des attaques d'apoplexie. C'est une semme bien replette.

REPLETION; Substantif séminin.

Repletio. Plénitude, grande abondance d'humeurs dont une personne est remplie. Les maladies qui viennent de réplétion sont plus dangereuses que celles qui viennent d'inanition. Quand on est malade de réplétion, les meilleurs remèdes sont la saiguée & la diette.

RÍPLÍTION, se dit en matière bénéficiale, de l'état d'un gradué dont le droit a été rempli par un Bénéfice. Par exemple, un Gradué séculier ost rempli, & il ne peut plus requérir aucun bénéfice en vertu de ses degrés, quand par leur moyen il a obtenu un Bénéfice produisant au moins un revenu de 200 florins d'or dont la valeur est déterminée à 400 livres, & un Gradué régulier est rempli quand ses grades lui ont procuré un Bénéfice quel qu'il soir, parceque les Réguliers font vou de pauvieié, & qu'ils ont d'ailleurs le victum & le restitum dans leurs Monastères.

Un Gradué séculier est encore censé rempli, lorsqu'il possède un Dénéfice produisant 600 livres qui lui a été conféré librement par toute autre voie que par ses grades; mais on ne peut pas dire au titulaire d'une Cure à portion congrue qu'il est rempli, lors même qu'il tire des rétributions pour des Obits & des Messes qui suffisent pour atteindre ou les 4 ou les 600 livres, parceque ces rétributions ne lui font données qu'à titre onéreux, à la charge de desservir ou acquitter; & en effet, des que ces rétributions ne peuvent être comptées à un Curé pour former le montant de sa portion congrue, on ne peut pas d'avantage les opposer à un gradué pour opérer sa réplétion.

La dixme des novales peut être comptée au Bénéficier-Curé qu'on

Aaaa ij

soutient rempli, parce qu'elle forme un revenu fixe & certain.

Il en est de même des menues dîmes quand elles sont assez impor tantes pour pouvoir être affermées & évaluées.

Lorsqu'un gradué a composé ou reçu quelque pension ou récompense pour un Bénésice, dont il a été pourvu en conséquence de se grades, il est réputé rempli : c'est pourquoi si un Gradué après avoir requis & s'être fair pourvoir d'un Bénésice en conséquence de ses grades, a essuyé de la contradiction, il doit se faire évincer désinitivement, & jusqu'à l'éviction son droit est suspendu, de manière qu'il nepeut faire aucun usage de ses grades.

Les Auteurs pensent assez généralement que les Bénésices situés hors du Royaume, de quelque revenu qu'ils soient, ne peuvent entrer dans le calcul de la réplétion, parce que l'article 30 de l'Édit de 1606 & le Concordat ne sont faits que pour les Bénésices situés Cans le Royaume.

REPLEUVOIR; verbe neutre & irrégulier de la troisième conjugaison, lequel se conjugue comme PLEU-VOIR. Pleuvoir de nouveau. La pluie vient de cesser, mais il repleu-

vera bientôt.

REPLI; substantif masculin. Plicatura. Pli redoublé. Elle cacha cette let-

tre dans le repli de fa robe.

On le dit aussi d'un pli qu'on fait au bas des lettres patentes, & sur le revers duquel on écrit. Et sur le repli des lettres est écrit......

Repli, se dit aussi de la manière dont les reptiles se meuvent, & en ce sens il ne s'emploie guère qu'au plutiel. Sa croupe se recourbe

en replis tortueux.

Il arme en sa faveur mille horribles

Qu'on voit à longs replis dans la plaine rempans.

REPLI, se dit figusément, de ce qu'il y a de plus secret, de plus caché dans l'ame. Dieu seul pénètre dans les replis de nos consciences. Comment souiller dans les replis du cœur humain? Ceux qui ont tant de plis é de replis dans l'ame, n'ont jamais l'esprit juste; il y a toujours quelque saux jour qui leur donne de saufses vues.

La première syllabe est très-brève, & la seconde brève au singulier, mais celle-ci est longue au plu-

tiel.

REPLIÉ, ÉE; participe passif. Voyez Replier.

REPLIER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Iterum plicare. Plier une chose qui avoit été dépliée. Quand on replie une étoffe; il faut tâcher de la remettre dans les mêmes plis. Replier une robe. Replier une nappe. La foire est finie; les Marchands replient leurs marchandises.

On dit, qu'une couleuvre, qu'un ferpent se replient; pour dire, qu'ils

font plusieurs plis.

SE REPLIER, se dit encore de certains mouvemens que fait un corps de troupes pour se rapprocher d'un autre en bon ordre, de peur d'être coupé ou enveloppé. Les Dragons se replièrent sur la Cavalerie pour n'être pas enveloppés.

On dit en termes de Manége, qu'un cheval se replie sur lui même, lorsqu'il tourne subitement de la tête à la queue, dans le moment qu'il a peur ou par fantaisse.

SE REPLIER, se dit aussi figurément

• En parlant d'une personne qui sait se retourner & prendre de nouveaux biais pour faire réussir quelque chose. C'est un homme qui sait se replier.

Il faut qu'en cent façons pour plaire on se replie.

BOILEAU.

RÉPLIQUE; substantif féminin & terme de Palais. Refutatio. Réponse à ce qui a été répondu. Il fe dit, tant d'un écrit par lequel le demandeur répond aux détenies de celui qu'il a fait assigner, que de la réponse verbale que l'Avocat qui a parlé le premier fait à celui qui a parlé le second. A l'audience la réplique est de grâce, c'est à dire, qu'il dépend du Juge de l'accorder ou de la refuser, selon que la cause lui paroît être entendue. C'est pourquoi à la Grand'Chambre du Parlement, l'Avocat de l'Appelant qui plaide en réplique n'est plus au Barreau d'en haut, mais dans le Parquet où il descend pour conclure.

Réplique, signisse aussi, réponse à ce qui a été dit ou écrit. Il lui fit une bonne réplique. Ce qu'elle vous dit est sans réplique. La réplique est ingénieuse. Il demeura sans réplique.

RÉPLIQUE, en termes de Musique, fignisse répétition, & se dit des octaves, parcequ'elles sont regardées comme n'étant proprement que la répétition du son, dont elles sont les octaves. Quelquesois en composition, on appelle aussi réplique, l'unisson de la même note dans deux parties dissérentes. Il y a nécessairement des répliques à chaque accord dans toute Musique qui a plus de quatre parties.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troissème très-brève. Différences relatives entre réplique, réponse & repartie.

La réponse se fait à une demande ou à une question. La réplique se sit à une réponse ou à une remontrance. La repartie se fait à une raillerie ou à un discours offensant.

Les Scholastiques enseignent à proposer de mauvaises difficulté, & à y donner encore de plus mauvaises réponses. Il est plus grand d'écouter une sage remontrance & d'en prositer, que d'y répliquer. On ne se désend jamais mieux contre des paroles piquantes, que par des reparties sines & honnêtes.

Le mot de réponse a dans sa signification plus d'étendue que les deux autres; on répond aux questions des personnes qui s'informent, aux demandes de celles qui attendent des grâces ou des services, aux interrogations des Maîtres & des Juges, aux argumens de ceux qui nous excèdent dans les écoles, aux lettres qu'on nous écrit, & aux difficultés qu'on nous propose touchant la conduite, les affaires & les sentimens. Le mot de *réplique* a un fens plus restreint ; il suppose une dispute commencée à l'occasion des diverses opinions qu'on suit, ou des différens sentimens dans lesquels on est, ou des partis & des intérêts opposés qu'on a embrassés: on réplique à la réponse d'un Auteur qu'on a critiqué, aux réprimandes de ceux dont on ne veut pas recevoir de correction, & aux plaidoyers ou aux écritures de l'Avocat de la partie adverse. Le mot de repartie a une énergie propre & particulière pour faire naître de l'idée d'une apostrophe personnelle contre laquelle on se défend, soit sur le même ton en apostrophant aussi de son côté, soit sur un ton plus honnète, en émoussant seulement les traits qu'on nous lance; on fait des reparties aux gens qui veulent se divertir à nos dépens; à ceux qui cherchent à nous tourner en ridicule, & aux personnes qui n'ont, dans la conversation, aucun menagement pour nous.

La réponse doit être claire & juste; il faut que ce soit le bon sens & la raison qui la dictent. La réplique doit être forte & convaincante; il faut que la vérité y paroisse armée & fortifiée de toutes ses preuves. La repartie doit être vive & prompte; il faut que le sel de l'esprit y domine & la fasse bril-

Il faut élever les enfans à faire toujours, autant qu'il se peut, des réponses précises & judicieuses, & leur faire sentir qu'il y a plus d'honneur pour eux à écouter qu'à faire des répliques à ceux qui ont la bonté de les instruire: mais il n'est pas soujours à propos de blâmer leurs petites reparties, quoiqu'un peu contraires à la docilité, de peur d'émousser leur esprit par une gêne trop sévère.

RÉPLIQUÉ, ÉE; participe passif.

Voyez Répliquer.

REPLIQUER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Refutare. Répondre sur ce qui a été répondu par celui à qui on parle. Il est facile de répliquer à se que vient de dire l'Avocat du Défendeur. On ne peut rien répliquer à ce que vous avancez. Il réplique avec beaucoup de chaleur.

Quelquefois il signifie seulement, répondre. Son laquais est dans l'habitude de lui répliquer quand il lui donne des ordres. Il ne permet pas à ses gens de lui répliquer la moindre chose quand il leur donne ses ordres. Obéissez sans répliquer.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troisième longue ou brève. Voyez Verbe.

On prononce répliker.

REPLISSER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Iterum complicare. Plisser de nouveau. Replisser une jupe. Replisser un rabat.

REPLONGER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Plonger de nouveau. Replonger du linge dans l'eau. La guerre replongea le peuple dans de nouveaux maiheurs. Il s'est replongé dans la débauche.

REPOLIR; verbe actif de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme RAVIR. Repolire. Polir de nouveau. Boileau en parlant d'un ouvrage d'esprit donne à l'Auteur ce précepte;

Vingt fois for le métier remettez votre Polislez-le sans cesse & le repolissez.

REPOLON; substantif masculin & terme de Manége. Volte que le cheval forme en cinq temps.

REPONDANT; substantif masculin. Respondens. Celui qui subit un examen public, qui soutient une thèse. Avez-vous argumenté contre le Répondant.

Répondant, fignifie aussi celui qui fe rend caution, garant pour quelqu'un, & principalement pour un domestique envers son Maître. Le Répondant est tenu du dommage çausé par celui pour lequel il a répondu. Il y a quatre Ordonnances de nos Rois qui défendent expressément aux Bourgeois de prendre des domestiques qu'ils n'aient des répon-

dans par écrit.

REPONDRE; veibe actif de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme Fendre. Respondere. Repartir à quelqu'un sur ce qu'il a dit ou demandé. Que répondez-vous que des impertinences.

On dit, qu'un Juge répondra, a répondu une Requête; pour dire, qu'il y mettra, qu'il y a mis son Ordonnance. On dit aussi, qu'un Prince, qu'un Ministre a répondu un placet, quand il a déclaré par écrit sur le même placet quelle est sa

volonté.

On dit, répondre la Messe, répondre à la Messe; pour dire, prononcer à haute voix les paroles prescrites dans le Missel, pour être dites par celui qui sert le Prêtre à la

REPONDRE, se met souvent absolument. Elle sait répondre à propos. Vous ne répondez pas sur cela. Il faut répondre à cette question. Il répondit sagement. Répondre ingénieusement, avec prudence.

On dit encore absolument, vous ne répondez point, ce n'est pas répon-. dre; pour dire, qu'on ne répond pas précisément. Et en ce sens on dit proverbialement, répondre en

Normand.

On dit qu'un valet répond; pour dire, qu'il veut toujours s'excuser lorsqu'on le reprend, qu'il réplique, qu'il raisonne, au lieu d'obeir promptement. On veut que vous obéissiez sans répondre. Faites ce que je vous ordonne & ne répondez pas.

On dit, qu'un écho répond; pour dire, qu'il répète les sons, la pa-

role.

On dit, que deux ou plusseurs chœurs de musique se répondent, lorsqu'ils chantent l'un après l'autre alternativement.

On dit proverbialement & popu-Lasrement, il ressemble au Prêtre Martin, il chante & répond; pout dire, qu'il propose la question & la résout.

à sa proposition. Il ne lui répondit | Répondre, signifie encore, écrire à quelqu'un de qui l'on a reçu une lettte. Je vais répondre à sa lettre. Vous n'avez pas pas répondu à la dernière

lettre que je vous ai écrite.

Répondre, signifie aussi, parler à ceux qui appellent, à ceux qui frappent à la porte. J'ai frappé vingt coups à sa porte, sans que personne ait répondu. Elle vous a appelé & vous n'avez pas répondu.

Répondre, fignifie aussi réfuter. 11 est difficile de répondre aux objections qu'il leur fait. Tout ce qu'il dit dans son Mémoire contre moi est si foible, qu'il est inutile que j'y réponde.

Répondre, se dit encore absolument, pour dire, soutenir des thèses. Répondre en Philosophe. Répondre en Médecine. Le Recipiendaire a bien, ré-

Répondre, signifie aussi avoir rapport, avoir de la proportion, de la conformité. Le second volume de cet ouvrage ne répond pas au premier. Le dedans de cette maison ne répond pas au dehors. Le lit ne répond pas à la tapisserie. Ce tableau répond à celui-

On dit, que la douleur qu'on sent en quelque partie du corps répond à une autre partie; pour dire, que cette douleur se fait sentir par communication d'une partie à l'autre. La douleur qu'il ressent à la suisse lut répond aux orteils.

RÉPONDRE, fignifie aussi aboutir à quelque endroit. Il y a un chemin sous terre qui répond dans le parc. La grande allée répond au canal.

On dit, que le bruit répond en tel endroit; pour dire, qu'il s'étend jusques-là, qu'il y retentit.

RÉPONDRE, signifie aussi, faire réciproquement de son côté ce qu'on doit. Ce n'est pas répondre aux obligations qu'il vous a. Chacun doit répondre aux services qu'on lui rend. Ce Prince ne répondit pas à l'espérance que l'on en avoit conçue. Si vous vouliez répondre à son amour.

On dit, tout répond à nos vœux, à nos desirs, à nos espérances; pour dire, tout succède, tout réussit selon nos souhaits, nos vœux, nos

espérances.

On dit en termes de Manége, qu'un cheval répond parfaitement aux aides; pout dire, qu'il est sensible & obéissant.

RÉPONDRE, signisse aussi, être caution, être garant en Justice, être garant pour quelqu'un. En ce sens il est neutre. Les cautions & leurs certificateurs répondent solidairement des dettes, faits & promesses de ceux pour qui ils s'engagent. Si vous lui prêtez l'argent qu'il vous demande, je vous en répondrai.

En ce sens, on dit proverbialement, qui répond paye.

RÉPONDRE, signisse encore, être caution, être garant de quelqu'un, de quelque chose qui a été commis à notre garde, qui nous a été consié & que nous sommes tenus de représenter. Celui qui répond en Justice d'un criminel corps pour corps, ne s'oblige néanmoins que civilement. Il doit répondre des effets dont on lui a consié le dépôt.

Répondre, fignifie aussi simplement, êire garant de quelqu'un, de quelque chose; & il est encore neutre. Vous pouvez vous servir de cet homme, je vous en réponds. Je réponds du succès de cette entreprise. Je ne puis répondre de ce qu'il sera.

On dit dans la conversation, je vous en répons; pour dire, je vous

en assure.

On dit ironiquement dans le flyle familier, je vous en répons, pour marquer qu'on n'ajoute point foi à à une chose que l'on entend dire.

La première syllabe est brève, la seconde longue, & la troisième

très brève. Voyez Verbe.

RÉPONDU, UE; participe passif.

Voyez Répondre.

RÉPONS; substantif masculin. Responsorium. Paroles ordinairement tirées de l'Ecriture, qui se disent ou se chantent dans l'office de l'Église, après les leçons ou après les chapitres, & que l'on répète, &

entières & par parties.

Le chant du répons doit être plus orné que celui d'une antienne ordinaire, sans sortir pourtant d'une mélodie mâle & grave, ni de celle qu'exige le mode qu'on a choisi. Il n'est cependant pas nécessaire que le verser d'un répons se termine par la note sinale du mode; il sussit que cette sinale termine le répons même.

RÉPONSE; substantif séminin. Res-

ponsum. Ce qu'on répond.

On peut mettre au rang des belles réponses de l'antiquité celle de Marius à l'Officier de Sextilius qui après lui avoir désendu de la part de son Maître de mettre le pied en Afrique, lui demanda sa réponse:

"Mon ami, répliqua-t-il, dis à ton Maître que tu as vu Marius sugi"tif, assis sur les ruines de Cat"thage. "Quelle noblesse, quelle grandeur & quelle force de sens dans ce peu de paroles! Il n'y avoit point d'image plus capable de faire impression sur l'esprit de Sextilius

que celle-ci, qui lui remettoit devant les yeux la viciffitude des choles humaines, en lui préfentant Marius six fois Consul, Manus qui avoit été appelé le troissème Fondaseur de Rome, Marius à qui les Romains dans leurs maisons avoient fait des libations comme à un Dieu 1auveur, en le lui présentant, disje, fugicif, sans pouvoir trouver d'asyle, & assis sur les ruines de Carthage, de cette ville si puissante, si celèbre, & qui avoit été si long-temps la rivale de Rome.

On peut mettre aussi au rang des belles réponses modernes celle de Louis XII, au sujet de ceux qui en avoient mal agi à son égard avant qu'il montât sur le trône, & celle de Madame de Barneveld à Maurice de Nassau sur les démarches qu'elle faisoit auprès de lui pour sauver la vie à son fils aîné, qui avoit eu connoissance de la conspiration de son frère sans la décou-

vrir. Louis XII repliqua à ses courtifans qui cherchoient à le flatter du côté de la vengeance, « qu'il ne » convenoit pas au Roi de France de » venger les injures faites au Duc » d'Orléans ». Cette réponse de Louis XII est d'autant plus héroïque qu'on l'avoit indignement outragé, qu'il étoit alors tout puissant, & qu'il n'y avoit personne dans son royaume qui le surpassat en cou-

Madame de Barneveld interrogée avec une espèce de reproche par le Prince d'Otange', pourquoi elle demandoit la grâce de son fils, a n'avoit pas demandé celle de son mari, luirépond « que c'est parce-» que son fils étoit coupable, & » que son mari étoit innocent ».

Une aurre belle réponse est celle de Tome XXIV.

la Maréchale d'Ancre qui fut brûlée en place de Greve comme une sorcière, événement dont on se souviendra avec étonnement jusqu'à la dernière postérité. Le Conseiller Courtin interrogeant cette femme infortunée, lui demanda de quel sortilége elle s'étoit servie pour gouverner l'esprit de Marie de Médicis: » je me suis servie, ré-» pondit la Maréchale, du pou-» voir qu'ont les ames sortes sur les » esprits foibles ».

On peut mettre encere au nombre des belles reparties, celle de Mylord Bedford à Jacques II, Roi d'Anglererre. Ce Roi pressé par le Prince d'Orange, assembla son conseil, & s'adressant au Comtede Bedford en particulier, « My-» lord, dit-il, vous êtes un trè-» bon homme & qui avez un grand » crédit, vous pouvez présentement » m'être très-utile. Sire, repartit » le Comte, je suis vieux & peu en » état de servir Votre Majesté; » mais j'avois autrefois mon fils » qui pourroit en effet vous rendre » de grands services s'il étoit encore » en vie ». Il parloit du Lord Russel son fils qui avoit été décapité sous le dernier règne, & sacrifié à la vengeance du même Roi qui lui demandoit ce bon office. Cette repartie frappa Jacques II comme d'un coup de foudre; il resta muet sans répliquer un seul mor.

Une bonne repartie est aussi celle que sit en 1284 S. Thomas d'Aquin à Innocent IV. Il entroit dans la chambre du Pape pendant que l'on comptoit de l'argent. Le Pape lui dit: » vous voyez que l'Eglise n'est » plus dans le siècle où elle disoit, » je n'ai ni or ni argent »; à quoi le Docteur évangélique répondit : « il » est vrai, saint Père, mais elle ne

ВЬЬЬ

» peut plus dire au boiteux, lève-» toi & marche ».

On sait la repartie heureuse du P. Danès, Évêque de Lavaur: comme il déclamoit fortement au Concile de Trente contre les Ecclésiastiques, il sui interrompu par l'Évêque d'Orviette, qui dit avec mépris, gallus cantat, à quoi Danès repartit, utinam ad galli cantum Petrus resipisceret.

Les Spartiates sont les peuples les plus célèbres en réponses héroïques, on n'en citera qu'une seule. Philippe étant entré à main armée dans le Péloponnèse, dit aux Lacédémoniens que s'il ne se rendoient pas à lui, ils n'auroient que des souffrances à attendre de leur résistance téméraire; « eh sque peu- vent souffrir ceux qui ne craignent pas la mort, lui repartit Damin- das ».

On dit proverbialement, à sotte demande, à solle demande, point de réponse.

On dit aussi proverbialement, telle demande telle réponse; pour dire, que celui qui fait une demande sotte, ridicule, impertinente, s'attire ordinairement une railletie, une réponse peu agréable. Et en ce sens on dit encore, à sotte demande, sotte réponse.

Réponse, signisse aussi résutation. Il vient de publier une réponse au Mémoire qui a paru contre lui.

Réponse, fignifie encore, une lettre qu'on écrit pour répondre à une autre lettre. Lui avez-vous fait réponse. Il a dû recevoir ma réponse par le courier d'hier.

RÉPONSE, en termes de Musique, se dit dans une fugue, de la rentrée du sujet par une autre partie, après

que la première l'a fait entendre; mais c'est sur-tout dans une contrefugue la rentrée du sujet renversé de salai qu'on vient d'entendre.

Foyez RÉPLIQUE, pour les différences relatives qui en distinguent réponse, &c.

La première syllabe est brève, la seconde longue & la troisième trèsbrève.

REPORTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Reportare. Porter une seconde sois. L'étoffe que vous m'avez apportée de la part de ce Marchand ne me plait pas, il faut la lui reporter.

REPOS; substantif masculin. Status immobilis. L'état d'une chose sans mouvement.

Le repos est absolu ou relatif de même que le mouvement. Newton définit le repos absolu, l'état continué d'un corps dans la même partie de l'espace absolu & immuable, & le repos relatif, l'état continué: d'un corps dans une même partie de l'espace relatif ; ainsi dans un vaisseau qui fait voile, le repos relatif est l'état continué d'un corps dans le même endroit du vaisseau, & le repos vrai ou absolu est son. état continué dans la même partie de l'espace absolu, ou le vaisseau & tout ce qu'il enferme est contenu. Si la terre est réellement. & absolument en repos, le corps relativement en repos dans le vaisseau. iera mû réellement & absolument . & avec la même vîtesse que le vaisseau; mais si la terre se meut, le corps done il s'agit aura un mouvement absolu & réel, qui sera occasionné en partie par le mouvement réel de la terre dans l'espaceablolu, & en partie par le mouvement relatif du vaisseau sur la mer. Enfin si le corps est aussi mu relativement dans le vaisseau, son mouvement réel sera composé en partie du mouvement réel de la terre dans l'espace immuable, en partie du mouvement relatif du vaisseau sur La mer, & en partie du mouvement propre du corps dans le vaisseau; ainsi si la patie de la terre où est le vaisseau se meut vers l'orient avec une vîtesse de 10010 degrés, & que le vaisseau soit porté par les vents vers l'occident avec 10 degrés, & qu'en même tems un homme marche dans le vaisseau vers l'Orient avec un degré de vîtelle, cet homme sera mu réellement & absolument dans l'espace immuable vers l'Orient avec 1000 i degrés de vîtesse, & relativement à la terre avec neuf degrés de vîtelle vers l'occident.

On voit par conséquent qu'un corps peut être dans un repos relatif, quoiqu'il soit mu d'un mouvement commun relatif; car les marchandises qui sont dans un vaisseau à voile ou dans une barque y reposent d'un repos relatif, & sont mues d'un mouvement relatif commun, c'est-à-dire, avec le vaisseau même dont elles sont comme partie.

Il se peut aussi qu'un corps paroisse mu d'un mouvement relatif propre, quoiqu'il soit cependant dans un repos absolu. Supposons qu'un vaisseau fasse voile d'orient en occident, & que le pilote jette d'occident en orient une pierre qui aille avec autant de vîtesse que le vaisseau même, mais qui prenne un chemin tout opposé; cette pierre paroîtra à celui qui est dans le vaisseau avoir autant de vîtesse que le vaisseau, mais celui qui est sur le rivage &

qui la considère voit cette même pierre, & elle est essectivement dans un repos absolu, puisqu'elle se trouve toujours dans la mêmo portion de l'espace. Comme cette pierre est poussée d'orient en occident à l'aide du mouvement du vaisseau, & qu'elle est poussée avec la même vîtesse d'occident en orient par la force de celui qui la jette, il faut que ces deux mouvemens qui sont égaux & qui se détruisent l'un l'autre, laissent de cette manière la pierre dans un repos absolu.

Les Philosophes ont agité la question si le repos est quelque chose de positif ou une simple privation.

C'est un axiome de philosophie que la matière est indifférente au repos ou au mouvement; c'est pourquoi Newton regarde comme une loi de la nature que chaque corps persévère dans son état de repos ou de mouvement uniforme, à moins qu'il n'en soit empêché par des causes étrangères. Les Cartésiens croient que la dureté des corps consiste en ce que leurs parties sont en repos les unes auprès des autres, & ils établissent ce repos comme le grand principe de cohésion par lequel toutes les parties sont liées ensemble. Ils ajoutent que la fluidité n'est autre chose que le mouvement intestin & perpétuel des parties. Pour éviter l'embarras que la distinction de repos absolu & repos relatif mettroient dans le discours, on suppose ordinairement lorfqu'on parle du mouvement & du repos, que c'est d'un mouvement & d'un repos abfolu; car il n'y à de mouvement que celui qui s'opère par une force résidente dans le corps qui se meut, & il n'y a de repos réel que la privation de cette force.

Il n'y a point dans ce sens de re-Bbbbii pos dans la nature, car toutes les parties de la matière font toujours en mouvement, quoique les corps qu'elles composent puissent être en repos; ainsi on peut dire qu'il n'y a point de repos interne.

Il n'y a point de degrés dans le repos, comme dans le mouvement; car un corps peut se mouvoir plus ou moins vîte: mais quand il est une fois en repos il n'y est ni plus ni moins. Cependant le repos & le mouvement ne sont souvent que relatifs pour nous; car les corps que nous croyons en repos, & que nous voyons comme en repos, n'y sont pas toujours.

Un corps qui est en repos ne commence jamais de lui-même à le mouvoir : car puisque toute matière est douée de la force passive, par laquelle elle résiste au mouvement, elle ne peut se mouvoir d'elle-même. Pour que le mouvement ait lieu, il faut donc une cause qui mette ce corps en mouvement. Ainsi tout corps en repos resteroit éternellement en repos, si quelque cause ne le mettoit en mouvement, comme il arrive, par exemple, lorsqu'on retire une planche sur laquelle une pierre est posée, ou que quelque corps en mouvement communique son mouvement à un autre corps, comme lorsqu'une bille de billard pousse une autre bille. C'est par le même principe qu'un corps en mouvement ne cesseroit jamais de se mouvoir, si quelque cause n'arrêtoit son mouvement en consumant la force; car la matière résiste également au mouvement & au repos par son inertie; d'où résulte! cette loi générale : un corps perjévère dans l'état où il se trouve, soit de repos, soit de mouvement, à moins que quelque cause ne le sire de son mouvement ou de son repos.

Repos, signifie aussi, cessation de travail. Il n'aura point de repos que cette affaire ne soit terminéee. Quand on a travaillé il faut se donner du repos. La nuit est le temps destiné au re-

Répos, signifie encore, quiétude; tranquillité, exemption de toute forte de peine d'esprit. Depuis ce malheur il n'a eu aucun repos. Cela n'est pas capable de troubler mon repos. Ils vivent en repos. Ils doivent être en repos sur cela. C'est un grand bien que le repos de la bonne conficience.

On appelle figurément repos public, la tranquillité publique. Perturbateur du repos public.

On appelle lit de repos, un petit lit où l'on peut se reposer le jour.

On dit figurément, dormir en repos sur une affaire; pour dire, n'en avoir aucune inquiétude.

On dit figurément, troubler le repos des morts; pour dire, les exhumer, violet leurs fépultures. On le dit aussi, pour dire, parler contre la mémoire des morts, contre leur réputation.

On dit, le repos éternel; pour dire, l'état où sont les ames des bienheureux. Et on dit en ce sens-là, prier pour le repos des ames des morts.

Repos, fignifie aussi, sommeil. Ce malade dort, ne troublez pas son repos.

Repos, en parlant d'armes à feu, se dit de l'état où elles sont lorsque le chien n'est ni abatttu, ni bandé. Ce fusil n'est pas dans son repos. Mettez ce pistolet en son repos.

R EPOS, en rermes de Poësie, se dit de la césure qui se fait dans les grands vers à la sixième syllabe & dans les vers de dix syllabes, à la quatrième syllabe; on appelle cette célure repos parce que l'oreille & la prononciation semblent s'y reposer; c'est pourquoi le repos ne doit point tomber fur des monosyllabes où l'oreille ne sauroit s'arrêter. Le mot repos se dit encore en poësse, de la pause qui se fait dans les stances de six ou de dix vers ; savoir, dans celles de six, après le troisième vers; dans celles de dix après le quatrième, & après le septième vers. A la fin de chaque stance ou couplet, il faut qu'il y ait un plein repos, c'est-à-dire, un sens parfait.

Repos, en termes de musique, se dit de la terminaison de la phrase, sur laquelle terminaison le chant se repose plus ou moins parfaitement. Le repos ne peut s'établir que par une cadence pleine: Si la cadence est évitée, il ne peut y avoir de vrai repos; car il est impossible à l'oreille de se reposer sur une dissonnance. On voir par là qu'il y a précisément autant d'espèces de repos que de fortes de cadences pleines; & ces dissérens repos produisent dans la musique l'esset de la ponctuation dans le discours.

Quelques-uns confondent malà-propos les repos avec les filences, quoique ces choses soient fort différentes.

Repos, en termes de peinture, signifie, des masses dans lesquelles les détails sont assez peu exprimés, pour que l'œil du spectateur ne s'y arrête pas, & qu'il se sixe plus aisément à l'endroit du tableau où se passe l'action principale.

Les repos se font de deux manières, l'une naturelle, & l'autre artificielle: la naturelle se fait par une étendue de clairs ou d'ombres, suivant naturellement les corps solides ou les masses de plusieurs figures grouppées, lorsque le jour vient frapper dessus. L'artificielle consiste dans les corps des couleurs que le Peintre donne à de certaines choses telles qu'il lui plait, & les compose de façon qu'elles ne fassent point de tort aux objets qui sont auprès d'elles. Une draperie, par exemple, que l'on aura faite jaune, ou rouge en certain endroit, pourra être dans une autre de couleur brune, & y conviendra mieux pour y produire l'effet que l'on demande. On doit tâcher autant qu'il est possible, de se servir de la première manière, & de trouver les repos par le clair ou par l'ombre qui accompagnent naturellement les corps solides: mais comme les sujets que l'on traite, ne sont pas toujours favorables pour disposer des figures ainsi qu'on le voudroit, on peut en ce cas prendre son avantage par le corps des couleurs, & mettre dans les endroits qui doivent être obscurs, des draperies, ou d'autres choses que l'on peut supposer être naturellement brunes & salies.

Si les desseins doivent être gravés, il faut se souvenir que le Graveur ne dispose pas des couleurs comme les l'eintres, & que par conséquent il doit faire ensorte de trouver les repos de son dessein dans les ombres naturelles des figures, qu'il aura disposées à cet effet. Rubens en donne des exemples qu'on ne sauroit trop étudier dans les estampes qu'il a fait graver : toute l'intelligence des grouppes, du clair-obscur, & de ces masses que le Titien appeloit la grappe de raisin, y est si nettement disposée, que la vue de ces estampes est très. propre à tormer un habile homme.

Les plus belles sont gravées par Voolterman, Pontins & Bolsvert. Il ne faut pas y chercher l'elégance du dessein, ni la correction des contours.

Repos, en termes d'Architecture, se dit du palier d'un degré, de l'endroit d'un escalier où la suite des marches est interrompue par une espèce de plain pied propre à se reposer. Les repos de cet escalier sont bien distribués. Un escalier sans repos. Il y a douze marches jusqu'au premier repos.

La première syllabe est très-brève, & la seconde longue.

REPOSE, EE; participe passif. Voyer Reposer.

On dit, un teint reposé; pour dire, un teint qui n'est point brouillé, & qui est tel que les jeunes personnes ont accoutumé de l'avoir, quand elles ont bien reposé la nuit. Il ne se dit guère qu'en parlant des femmes. Elle a le teint frais & reposé.

REPOSEE; sabstantif séminin & terme de Chasse. Il se dit du lieu où une bête fauve se repose. Le cerf fut tiré à la repofée.

REPOSER; verbe actif de la première conjugation, lequel fe conjugue comme Chanter. Metre dans une situation tranquille, mettre en état de tranquillité. Placez votre jambe sur ce coussin pour la reposer.

On dit, qu'une chose repose le teint; pour dire, qu'elle le rend frais. Et qu'elle repose les humeurs; pour dire, qu'elle les calme, qu'elle les tranquillise.

REPOSER, est aussi neutre, & signifie, dormir. Si je pregois cette tasse de caffé, je ne reposerois pas de toute | Se reposer, est aussi verbe pronomi-

Paposen, se dit quelquefois d'un état

de repos, de tranquillité. Je la tros vai qui reposoit sur un canapé.

REPOSER, se dit encore, de la cessation du travail. Vos gens sont fatigués, il faut les laisser reposer. Il n'eut pas le temps de faire reposer ses chevaux.

On dit, laisser reposer une terre labourable; pour dire, la laisser en guérets, en jachères sans l'ensemencer, afin qu'elle rapporte mieux l'année d'après.

On dit, laisser reposer un ouvrage; pour dire, le garder, le serrer pendant un certain temps sans le relire, sans le montrer, sans le rendre public, afin de le revoir après à loisir, & de sang froid.

En parlant du lieu où l'on met ordinairement le Saint Sacrement, on dit que le Saint Sacrement y repose. Le Saint Sacrement repose dans le tabernacle.

On le dit aussi des reliques des Saints. Les reliques de cette Sainte reposent dans la Cathédrale.

En parlant du lieu où un homme est enterré, on dit, que son corps y repose: & sur quelques tombes on met, ici repose.... ou ci-dessous repo∫e....

Reposer, se dit aussi des liqueurs qu'on laisse rasseoir, asin que ce qu'il y a de plus grossier, ce qu'il y a d'impuretés tombe au fond.Quand cette liqueur sera reposée elle ne sera plus trouble. Ce vin ne fait que d'arriver, il faut le laisser reposer avant d'en boire.

On dit figurément d'un homme agité de quelque passion violente, qu'il faut laisser reposer ses esprits; pour dire, qu'il faut les laisser rasseoir, se calmer.

nal réfléchi, & signifie, cesser de travailler, d'agir, d'être en mouvement. Il a travaillé toute la masinée sans se reposer. Quand on est fatigué il faut se reposer. En été je ne marche que la nuit & je me repose le

On dit figurément, se reposer sur quelqu'un; pour dire, avoir con-

fiance en lui.

On dit austi figurément, se reposer sur quelqu'un de quelque affaire; pour dire, se décharger sur lui de la conduite d'une affaire, & s'assurer sur les soins qu'il en prendra; s'en rapporter à lui comme à une personne en qui l'on a une entière confiance. Il se repose de son procès fur vous. Vous pouvez vous en reposer sur son attachement pour vous. Je ne voulus pas m'en reposer sur sa parole & j'eus raison.

La première syllabe est très-brève, la seconde brève, & la troissème longue ou brève. Poyez VERBE.

Les temps où personnes qui se terminent par un e féminin, ont la

pénultième syllabe longue.

REPOSOIR; substantif masculin. Sorte d'Autel qu'on élève & qu'on prépare dans les lieux où la proces. sion passe le jour de la Fête-Dieu, pour y faire reposer le Saint Sacrement. It y avoit dans cette rue un magnifique reposoir.Le reposoir du Lu-

xembourg étoit bien paré.

Reposoir, est aussi un nom qu'on donne en Amérique à la troisième cuve qui sert à la préparation de l'indigo. On l'appelle reposoir, parce que c'est dans cette cuve que l'indigo préparé dans les autres cuves se sépare de l'eau, pour se reposer au fond, d'où on le tire pour le mettre dans les sachets. Cette même cuve s'appelle diablotin à Saint Domingue.

REPOUS; substantif masculin & terme de maçonnerie. Sorte de mor-

tier fait de petits platras qui proviennent de la vieille maçonerie, & qu'on bat & mêle avec du tuileau ou de la brique concassée: on s'en fert pour affermir les aires des chemins & sécher le sol des lieux humides.

REPOUSSÉ, ÉE; participe passif-

Voyer Repousser.

REPOUSSEMENT; substantif masculin. Depulsio. Action de repousser. Il ne se dit guère que d'une arme à feu qui pour être sale ou trop chargée, repousse celui qui la nice. Il a été blessé par le repoussement de son fusil.

REPOUSSER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Repellere. Rejeter, renvoyer. On lui avoit poussé la balle, il la repoussa avec la

nême force.

Repousser, signifie aussi pousser quelqu'un en le faisant reculer avec quelque effort. On repoussa ceux qui voulurent entrer sans billes.

On dit, repousser les ennemis; pour dire, les obliger à se retirer. L'ennemi sut repoussé à l'attaque du

chemin couvert.

On dit proverbialement & figurément, qu'on a été repoussé à la barricade; lorsqu'ayant fait quelque tentative pour obtenir quelque chose, on a été refusé ouvertement.

On dit, repousser la force par la force; pour dire, employer la force: pour se défendre contre celui qui

On dit figurément, repousser une injure; pour dire, s'en venger. Repousser l'injure par l'injure. On dit aussi, repousser la calomnie; pour dire, la réfuter hautement. On l'avoit accusé injustement, il a bien repoussé la calomnie. Et l'on dit, repousser la raillerie; pour dire, faire

taire le railleur, le réduire au silence. Il repoussa vigoureusement cette raillerie.

On dit, figurément, repousser une tentation, une mauvaise pen*sée* ; pour dire , la rejeter de 10n elprit.

On dit d'un ressort, qu'il repousse trop, qu'il ne repousse pas assez; pour dire, qu'il a trop ou trop peu

de force. Il est neutre.

On dit d'une arme à feu, qu'elle repousse; pour dire, que la crosse donne rudement contre l'épaule de celui qui tire. Quand un fusil est sale

ou trop chargé, il repousse.

Repousser, est austi verbe neutre & signifie pousser de nouveau La plupart des ceps qui avoient été gelés, repousserent du pied. Depuis qu'on lui a rasé la tête, ses cheveux repoussent en plus grande quantité.

REPOUSSOIR; substantif masculin. Cheville de fer qui sert à faire sortir une autre cheville de fer ou de bois. Les Charpentiers, les Menuisiers & les Serruriers font usage de

cette sorte de repoussoir.

Repoussoir, en termes de Dentistes, se dit d'un instrument propre à arracher les chicots des dents.

Repoussoir, se dit aussi en termes de Chirurgiens, d'un instrument qu'ils introduisent dans l'œsophage, pour repousser les corps étrangers

qui y sont engagés.

Repoussore, se dit aussi d'une cheville de fer taillée en pointe, à l'usage des Maréchaux qui s'en servent pour nettoyer les trous ou étampures du fer, des paillettes qui peuvent y être restées, ou pour repousser des clous mal brochés, ou des pointes de ces clous, qui demeurent fichées dans le pied.

Repoussoir, en termes de Bijoutiers, se dit d'une sorte de ciselet

qui sert à repousser les reliefs qu'on avoit enfoncés en les ciselant patdeslus.

Repoussoir, se dit aussi d'un outil fait en forme de long ciseau dont les Sculpteurs se servent comme les Tailleurs de pierre pour pousser des moulures.

REPOUSSOIR, en termes de Gaîniers, se dit d'une espèce de poinçon creusé un peu en-dedans, qui sert à ces artifans pour poser les derniers cloux d'ornemens, en faisant entrer la tête dans le creux du poinçon, & posant la queue dans les trous qu'ils ont faits fur leurs ouvrages.

Les Peintres nomment repoussoirs, des objets vigoureux de couleur, ou très-ombrés, qu'on place sur le devant d'un tableau, pour faire paroître les autres objets plus éloi-

gnés.

RÉPRÉHENSIBLE ; adjectif des deux genres. Reprehensibilis. Qui mérite répréhension, qui est digne de blame. Un Magistrat qui s'écarte des principes de la Justice est répréhensible. C'est une action répréhensible.

REPREHENSION; substantif féminin. Reprehensio. Réprimande, blame, correction. Une conduite digne de répréhension. On n'aime point à recevoir des avis, & l'on est sensible aux répréhenfions.

Prenoncez répréhanfion.

REPRENDRE; verbe actif irrégulier de la quatrième conjugaison, lequel se conjugue comme PRENDRE. Iterùm capere. Prendre de nouveau ce qu'on avoit vendu, donné, engagé, abandonné, perdu, renvoyé, &c. Il a repris les diamans qu'il lui avoit vendus. Les Turcs reprirent la Morée aux Vénitiens. Il faut reprendre le grand chemin. Après avoir plaidé & renvoyé sa femme, il fut à la fin obligé de la reprendre. Quand il revine il reprit sa place. Elle lui reprit les leures. qu'elle lui avoit écrites.

On dit figurément, reprendre le dessus; pour dire, regagner l'avantage qu'on avoit perdu. Ils ont ont été repoussés, & jusqu'ici ils n'ont pu reprendre le dessus.

REPRENDRE, signifie aussi saisir de nouveau ce qui s'est échappé. Son ferin s'étoit envolé, mais on le reprit dans la rue. Tous les prisonniers se sauvèrent & l'on ne put en reprendre

qu'un seul.

On dit que le rhume, la sièvre ou quelque autre maladie a repris à quelqu'un; pour dire, qu'elle lui est revenue, qu'elle lui a pris de nouveau. En ce sens il est neutre; & dans le même sens il est aussi quelquesois actif, comme dans cette phrase, la goutte, la sièvre l'a repris.

REPRENDRE, signifie aussi continuer quelque chose qui avoit été interrompue. Nous pouvans reprendre notre entretien & nous ensermer asin qu'on ne le trouble plus. Après cette explication, il reprit ainsi son discours,

sa narration.

On dit aussi, reprendre une chose, une histoire de plus haut; pour dire, la raconter en la commençant d'un temps plus éloigné, pour rendre la natration plus claire, pour mieux éclaircir le fait. Pour ne vous rien laisser à desirer, je vais reprendre la chose de plus haut. Et lorsque celui qui rapporte une conversation, fait parler l'un des interlocuteurs, il se sert de ces mots, reprit-il, il reprit; pour dire répliqua-t-il, il répliqua. Cela est indubitable reprit-il; mais...

On dit au Palais, reprendre une instance; pour dire, continuer avec une nouvelle partie un procès commencé avec une autre, & qui avoit Tome XXIV.

été interrompu par mort, ou autrement. Il a fait assigner les héritiers d'un tel, pour reprendre l'instance avec lui.

On dit, reprendre ses sorces; pour dire, se ranimer; reprendre ses esprits; pour dire, revenir d'un état d'étonnement, de trouble ou de soiblesse; & reprindre son haleine; pour dire, se repondre pour se mettre en état de recommencer à pailer, à marcher, &c.

On dit, reprendre un mur sous œuvre, par-dessous œuvre; pour die, rebâtir les fondamens d'un mur en soutenant le reste de l'édifice par des

étais.

On dit aussi reprendre une toile, une étoffe, un bas de soie, de laine, de coton; pour dire, les rejoindre. Il faut porter ces bas à la Rayaudeuse

pour reprendre les mailles.

Reprendre, signisio aussi réprimander, blamer, corriger quelqu'un par des paroles, pour quelque choie qu'on prétend qu'il a fait ou dit mal à propos; blâmer quelque chose; trouver à redice à quelque ouvrage, critiquer. Quand on reprend les ausres avec aigreur, c'est le langage de la haine. Si l'on reprend un écrivain, on doit le faire avec décence, avec hannéteté. C'est un honnête homme dans la conduite duquel il n'y a rien à reprendre. La comédie reprend ingénieusement le spectateur de ses vices, de ses défauts, de ses ridicules. Il y a beaucoup de choses à reprendre dans ce livre.

Il s'emploie aussi avec le pronom personnel, & signise se corriger, se rétracter de quelque chose qu'on a dit mal à propos ou sans intention. Il laissa échapper une parole un peu libre, mais il se reprit sur le

champ,

REPRENDRE, se dit encore des arbres,

des plantes qui étant transplantés, prennent racine de nouveau. Ce pommier, ce poirier a bien repris. En ce sens il est neutre. On le dit aussi des gresses. Cette gresse a bien

repris.

REPRENDRE, se dit aussi neutralement en termes de Manége, pour signifier l'action que fait le cheval en cessant au galop d'entamer avec la même jambe, & en entamant avec l'autre, ce qui s'appelle aussi changer de pied. Ce cheval se reprend bien.

SE REPRENDRE, se dit aussi comme verbe pronominal réstéchi, des blessures, des plaies, des chairs qui ont été coupées, ouvertes, séparées, & il signifie se refermer, se rejoindre. La plaie commence à se reprendre. Les chairs se reprennent.

Différences relatives entre reprendre, réprimander, corriger.

Celui qui corrige montre ou veut montrer la manière de rectifier le défaut. Celui qui reprend ne fait qu'indiquer ou relever la faute. Celui qui réprimande, prétend punir ou mortifier le coupable.

Corriger regarde toutes sortes de fautes, soit en fait de mœurs, soit en fait de mœurs, soit en fait d'esprit ou de langage. Reprendre, ne se dit guère que pour les sautes d'esprit & de langage. Réprimander ne convient qu'à l'égard des mœurs & de la conduite.

Il faut savoir mieux faire pour corriger. On peut reprendre plus habile que soi. Il n'y a que les Supérieurs qui soient en droit de réprimander.

Peu de gens favent corriger; beaucoup se mêlent de reprendre; quelques uns s'avisent de réprimander sans autorité:

REPRÉSAILLE; substantif séminin, qui ne se dit guère qu'au pluriel.

Prise, butin que l'on fait sur les étrangers avec lesquels on n'est pas en guerre, pour s'indemniser de ce qu'ils ont pris sur nous, du dommage qu'ils nous ont caufé. Les représailles sont des actes d'hostilité qui dégénèrent souvent en une guerre ouverte. On ne doit pas recourir aux représailles avant d'avoir tâché d'obtenir par des voies de conciliation l'indemnité du dommage qu'on prétend avoi reçu.On leur prit ce vaisseau par droit de représailles. En arrêtant ces • étrangers, on n'a fait qu'user de représailles. On s'empara de cette ville par représailles.

On appelle lettres de représailles, ou lettres de marque, des lettres qu'un Souverain accorde à ses sujets, pour reprendre sur les biens de quelqu'un du parti ennemi l'équivalent de ce qu'on leur a pris, & dont le Prince ennemi n'a pas voulu

leur faire justice.
REPRÉSAILLE, se dit aussi de ce qu'on fait pout se venger des ennemis qui ont violé le droit de la guerre. Ils avoient mis cette ville à seu & à sang quand ils s'en emparèrent, & par droit de représaille l'ennemi sit brûler & massacrer tout ce qui tomba en son pouvoir.

On dit aussi figurément, user de représailles; pour dire, repousser une injure par une autre injure, une raillerie par une autre raillerie, &c.

La première syllabe est très brève, la feconde brève, la troisième longue, & la quatième rrès brève.

RÉPRESENTANT; substantif masculin. Celui qui dans de certaines cérémonies publiques, représente un de ceux qui auroient droit d'yfaire quelque fonction. Le Roi à sonfacre doir être assisté des douze anciens pairs, ou de leurs représentans. On appelle les représentans d'une nation, des citoyens choisis qui dans un gouvernement rempéré, sont chargés par la société de par-ler en son nom, de stipuler ses intérêts, d'empêcher qu'on ne l'opprime, de concourir à l'administration.

Dans un état despotique, le chef de la nation est tout, la nation n'est rien; la volonté d'un seul fait la loi, la société n'est point représentée. Telle est la forme du gouvernement en Asie, dont les habitans soumis depuis un grand nombre de siècles à un esclavage héréditaire, n'ont point imaginé demoyens pour balancer un pouvoir énorme qui fancesse les écrase. Il n'en a pas été de même en Europe dont les habitans plus robustes, plus laborieux, plus belliqueux que les Asiatiques, ont senti de tout temps l'utilité & la nécessité qu'une nation fût représentée par quelques citoyens qui parlassent au nom de tous les autres, & qui s'opposassent aux entreprises d'un pouvoir qui devient souvent abusif lorsqu'il ne connoît aucun frein. Les citoyens choisis pour être les organes ou les représentans de la nation, suivant les différens temps, les différentes conventions, & les circonstances diverses, ont joui de prérogatives & de droits plus ou moins étendus. Telle est l'origine de ces assemblées connues sous le nom de Diètes, d'États généraux, de Parlemens, de Senats, qui presque dans tous les pays de l'Europe, ont participé à l'administration publique, approuvé ou rejeté les propositions des Souverains, & ont été admis à concerter avec eux les mesures nécessaires au maintien de l'Etar.

Dans un Etat purement 2500

démo-

cratique, la nation, à proprement parler, n'est point représentée, le peuple entier se réserve le droit de faire connoître ses volontés dans les assemblées générales composées de tous les citoyens; mais dès que le peuple a choisi des Magistrats qu'il a rendu dépositaires de son autorité, ces Magistrats deviennent ses représentans; & suivant le plus ou le moins de pouvoirs que le peuple s'est réservé, le gouvernement devient ou une aristocratie, ou demeure une démocratie.

Dans une monarchie absolue le Souverain jouit du droit d'être l'unique représentant de sa nation, il parle au nom de tous: les lois qu'il fait sont ou du moins sont censées l'expression des volontés de toute la

nation qu'il représente.

Dans les Monarchies tempérées, le Souverain n'est dépositaire que de la puissance exécutrice, il ne représente sa nation qu'en cette partie; elle choisit d'autres représentans pour les autres branches de l'administration. C'est ainsi qu'en Angleterro la puissance exécutrice rélide dans la personne du Monarque, tandis que la puissance législative est partagée entre lui & le par-. lement, c'est-à-dire, l'assemblée générale des différens ordres de la nation Britannique composée du Clergé, de la noblesse & des Communes; ces dernières sont représentées par un certain nombre de Députés choisis par les villes, les bourgs & les provinces de la grande Bretagne. Par la constitution de ce pays, le Parlement concourt avec le Monarque à l'administration publique; dès que ces deux puissances sont d'accord, la nation entière est reputée avoir parlé, & leurs décisions deviennent des lois.

Cccc ij

En Suède, le Monarque gouverne conjointement avec un Sénat qui n'est lui-même que le représentant de la diete générale du Royaume. Celle - ci est l'assemblée de tous les représentants de la nation Suédoise.

La nation Germanique dont l'Empereur est le chef, est représentée par la Diete de l'Empire, c'est à dire, par un corps composé de Vassaux Souverains, ou de Princes tant ecclésiastiques que laïques, et des Députés des villes libres qui représentent toute la nation Alemande.

La nation Françoise fut autrefois représentée par l'assemblée des États Généraux du Royaume, composée du Clergé & de la noblesse auxquels par la fuite des temps on associa le Tiers État destiné à représenter le peuple Ces assemblées nationales ont été discontinuées de-

puis l'année 1628.

Pour maintenir le concert qui doit toujours subsister entre les Souverains & leurs peuples, pour mettre les uns & les autres à couvert des attentats des mauvais citoyens, rien ne seroit plus avantageux qu'une constitution qui permettroit à chaque ordre de citoyens de se faire représenter & de parler dans les assemblées qui ont le bien général pour objet. Ces assemblées, pour être utiles & justes, devroient être composées de ceux que leurs lumières mettent à portée de connoître les intérêts de la nation & les besoins des peuples; en un mot c'est la propriété qui fait le citoyen; tout homme qui possède dans l'état, est intéressé au bien de l'état, & quel que lost le rang que des conventions particulières lui assignent, c'est toujours comme propriétaire, c'est en raison de ses possessions qu'il doit parler ou qu'il acquiert le droit de le faire représenter.

Dans les nations Européennes, le Clergé que les donations des Souverains & des peuples ont rendu propriétaire de grands biens, & qui par là forme un corps de citoyens opulens & puissans, semble dèslors avoir un droit acquis de parler ou de se faire représenter dans les assemblées nationales; d'ailleurs la consiance des peuples le met à portée de voir de près ses besoins & de connoître ses vœux.

Le noble, par les possessions qui lient son sort à celui de la Patrie, a fans doute le droit de parler; s'il n'avoit que des titres, il ne seroit qu'un homme distingué par les conventions; s'il n'étoit que guerrier, sa voix seroit suspecte, son ambition & son intérêt plongeroient fréquemment la nation dans des guerres inutiles & nuisibles.

Le Magistrat est citoyen en vertu de ses provisions; mais ses sonctions en sont un citoyen plus éclairé, à qui l'expérience fait connoître les avantages & les désavantages de la législation, les abus de la jurisprudence, les moyens d'y remédier. C'est la loi qui décide du bonheur des États.

Le commerce est aujourd'hui pour les États une source de force & de richesses; le négociant s'enrichit en même temps que l'État qui favorise ses entreprises; il partage sans cesse ses prospérités & ses revers; il ne peut donc sans injustice être réduit au filence; il est un citoyen utile & capable de donner ses avis dans les conseils d'une nation dont il augmente l'aisance & le pouvoir.

Enfin le cultivateur, c'est-à dire, tout citoyen qui possède des terres,

573

dont les travaux contribuent aux besoins de la société, qui fournit à sa subsistance, sur qui tombent les impôts, doit être représenté; personne n'est plus que lui intéressé au bien public; la terre est la base physique & politique d'un État; c'est sur le possessement ou indirectement tous les avantages & les maux des nations; c'est en proportion de ses possessions que la voix du citoyen doit avoir du poids dans les assemblées nationales.

Tels sont les différens ordres dans lesquels les nations modernes se trouvent parragées; comme tous concourent à leur manière au maintien de la république, tous doivent être écoutés; la religion, la guerre, la justice, le commerce, l'agriculture, sont faits dans un Etat bien constitué pour se donner des secours mutuels; le pouvoir souverain est destiné à tenir la balance entre eux; il empêchera qu'aucun Ordre ne soit opprimé par un autre; ce qui arriveroit infailliblement si un ordre unique avoit le droit exclusif de stipuler pour tous.

Il n'est point, dit Edouard I, Roi d'Angleterre, de règle plus équitable que les choses qui intéressent tous, soient approuvées par tous, & que les dangers communs soient repoussés par des efforts communs. Si la constitution d'un Etat permettoit à un ordre de ciroyens de parler pour tous les autres, il s'introduiroit bientôt une aristocratie sous laquelle les intérêts de la nation & du Souverain seroient immolés à ceux de quelques hommes puissans, qui deviendroient immanquablement les tyrans du Monarque & du peuple. Tel fut l'état de presque toutes les nations européennes sous

le gouvernement féodal, c'est àdire, durant cette anarchie systématique des nobles, qui lièrent les mains des Rois pour exercer impunément la licence sous le nom de liberté; tel est encore aujourd'hut le gouvernement de la Pologne, où sous des Rois trop foibles pour protéger les peuples, ceux-ci sont à la merci d'une noblesse fougueuse, qui ne met des entraves à la puissance souveraine que pour pouvoir impunément tyranniser la nation. Entin tel sera toujours le sort d'un Etat dans lequel un ordre d'hommes devenu trop puissant, voudra représenter tous les autres.

Le noble ou le guerrier, le Prêtre ou le Magistrat, le commerçant, le manufacturier & le cultivateur, sont des hommes également nécessaires; chacun d'eux sert à sa manière la grande famille dont il est membre; tous sont enfans de l'Etat, le Souverain doit entrer dans leurs besoins divers; mais pour les connoître il faut qu'ils puissent se faire entendre; & pour se faire entendre sans tumulte, il faut que chaque classe ait le droit de choisir ses organes ou ses repréfentans; pour que ceux-ci expriment le vœu de la nation, il faut que leurs intérêts soient indivisiblement ums aux siens par le lien des possessions. Comment un noble nourri dans les combats, connoîtroit-il les intérêts d'une religion dont fouvent il n'est que foiblement instruit, d'un commerce qu'il méprise, d'une agriculture qu'il dédaigne, d'une jurisprudence dont il n'a point d'idées? Comment une Magistrat, occupé du soin pénible de rendre la justice au peuple, de sonder les profondeurs de la jurisprudence, de se garantir des embuches de la ruse, & de démêler les pièges de la chicanne, pourroit-il décider des affaires relatives à la guerre, utiles au commerce, aux manusactures, à l'agriculture? Comment un Clergé dont l'attention est absorbée par des études & par des soins qui ont le ciel pour objet, pourroit-il juger de ce qui est le plus convenable à la navigation, à la guerre, à la jurisprudence?

Un Etat n'est heureux, & son Souverain n'est puissant, que lorsque tous les ordres de l'Etat se prêtent réciproquement la main; pour opérer un effet si salutaire, les chess de la société politique sont intéressés à maintenir entre les différentes classes de citoyens, un juste équilibre qui empêche chacune d'entre olles d'empiéter sur les autres. Toute autorité trop grande mise entre les mains de quelques membres de la société, s'établit aux depens de la sûreté & du bien-être de tous; les passions des hommes les mettent sans cesse aux prises; ce constit ne sert qu'à leur donner de l'activité; il ne nuit à l'Etat que lorsque la puissance souveraine oublie de tenir la balance pour empêcher qu'une l force n'entraîne toutes les autres. La voix d'une noblesse remuante, ambitiense, qui ne respire que la guerre, doit être contrebalancée par celle d'autres citoyens, aux vues desquels la paix est bien plus nécessaire; si les guerriers décidoient seuls du sort des empires, ils seroient perpétuellement en feu, & la nation succomberoit même sous le poids de ses propres succès; les lois seroient forcées de se taire, les terres demeureroient incultes, les campagnes seroient dépeuplées, en an mot on verroit renaître ces misètes qui pendant tant de siècles ont accompagné la licence des nobles sous le gouvernement féodal. Un commerce prépondérant feroit peut être trop négliger la guerre; l'État pour s'enrichir ne s'occupeperoit point allez du soin de sa sûreté, ou peut-êtte l'avidité le plongeroit il souvent dans des guerres qui frustreroient ses propres vues. Il n'est point dans un Etat d'objet indifférent, & qui ne demande des hommes qui s'en occupent exclusivement; nul ordre de ciroyens n'est capable de stipu er pour tous ; s'il en avoit le droit, bien ôt il ne stipuleroit que pour lui-même; chaque classe doit être représentée par des hommes qui connoissent son état & ses besoins; ces besoins ne sont bien connus que de ceux qui les sentent.

Les représentans supposent des constituans de qui leur pouvoir est émané, auxquels ils sont par conséquent subordonnés, & dont ils ne sont que les organes. Quels que soient les usages ou les abus que le temps a pu introduire dans les gouvernemens libres & tempérés, un représentant ne peut s'arroger le droit de faire parler à ses constituans un langage opposé à leurs intérêts; les droits des constituans sont des droits de la nation, ils sont imprescriptibles & inaliénables; pour peu que l'on consulte la raison, elle prouvera que les constituans peuvent en tout temps démentir, désavouer & revoquer les représentans qui les trahissent, qui abusent de leurs pleins pouvoirs contre euxmêmes, ou qui renoncent pour eux à des droits inhérens à leur essence; en un mot les représentans d'un peuple libre ne peuvent point lui imposer un joug qui détruiroit sa droit d'en représenter un autre mal-

L'expérience nous montre que dans les pays qui se flattent de jouir de la plus grande liberté, ceux qui sont chargés de représenter les peuples, ne trahissent que trop souvent leurs intérêts, & livrent leurs conftituans à l'avidité de ceux qui veulent les dépouiller. Une nation a raison de se défier de semblables représentans, & de limiter leurs pouvoirs; un ambitieux, un homme avide de richesses, un prodigue, un débauché, ne sont point faits pour représenter leurs citoyens; ils les vendront pour des titres, des . honneurs, des emplois & de l'argent, ils se croiront intéresses à leurs maux. Que sera-ce si ce commerce infame semble s'autoriser par la conduite des constituans qui seront eux-mêmes vénaux? 'Que · fera-ce si ces constituans choisissent leurs représentans dans le tumulte & dans l'ivresse, ou si négligeant la vertu, les lumières, les talens, ils ne donnent qu'au plus offrant le droit de stipuler leurs intérêts? De pareils constituans invitent à les trahir; ils perdent le droit de s'en plaindre, & leurs représentans leur fermeront la bouche en leur disant: je vous ai acheté bien shérement, & je vous vendrai le plus chérement que le pourtat.

Nul ordre de ciroyens ne doit jouir pour toujours du droit de représenter la nation, il faut que de nouvelles élections rappellent aux représentans que c'est d'elle qu'ils siennent leur pouvoir. Un corps dont les membres jouiroient sans interruption du droit de représenser l'état, en deviendroit bientôt le

maîtse ou le tyran.

félicité: nul homme n'acquiert le REPRESENTANT, s'emploie quelquefois adjectivement; & l'on appelle Ministres représentans, les Ambassadeurs qui représentent les Souverains par qui ils sont envoyés.

REPRÉSENTANT, se dit aussi de celui qui est appelé à une succession, du chef d'une personne prédécédée, & dont il exerce les droits. Les Représentans ne peuvent avoir plus de droit à une succession que celui qu'ils représentent.

Il se dit encore de ceux qui ont le droit des héritiers, par vente,

échange ou autrement.

REPRESENTATIF, IVE; adjectif. Qui représente. Les Ambassadeurs ont le caractère représentatif. Il ne se dit que des choses, & non des perionnes.

On dit aussi, les cérémonies de l'ancienne loi étoient des types & des figures représentatives des mystères de la loi nouvelle. Le sacrifice d'Isaac étoit représentatif du sacrifice de J. C. sur la Croix.

REPRESENTATION; fubstantif féminin. Exhibitio. Exhibition, expolition devant les yeux. La Cour a ordonné la représentation du registre

des Baptêmes de la Paroisse.

REPRÉSENTATION, se dit aussi en parlant des choses qu'on représente. soit par la Peinture, la Sculpture, la Gravure, soit par le discours. Quel tableau pourroit être la représentation d'un Dieu invisible. La représentation de la batai le de Fontenoi. Il fit dans son discours une vive représentation des maux qui affligeoient l'état.

Représentation, se dit encore de l'action par laquelle les Comé liens représent des pièces de théâtre. Cette comédie a eu vingt représentations. La première représentation d'un Opéra d'une Tragédie.

M. Richard Steele, & d'autres avec lui, tiennent pour maxime qu'une Comédie ou Tragédie n'est pas faite pour être lue, mais pour être représentée; qu'ainsi c'est au théâtre qu'il en faut juger, & non quand elle sort de dessous la presse, & que le véritable juge d'une pièce c'est le parterre & non pas tout le public.

Représentation, signifie aussi, temontrance respectueuse. Il vous prie de lui permettre de vous faire ses représentations.

REPRÉSENTATION, se dit encore en termes de Jurisprudence, en parlant de ceux qui recueillent une succession comme représentant celui dont ils exercent les droits.

La représentation distère de la transmission en ce que pour transmettre une succession il faut y avoir eu un droit acquis, & avoir été héritier; au lieu que le représentant succède au lieu du représenté, quoique celui-ci n'ait point été héritier.

La représentation a lieu principalement dans les successions ab intestat; néanmoins en matière de fidei-commis conditionnels, au défaut de la transmission on a coutume d'appeler au secours la représentation, pourvu qu'il n'y ait aucun terme dans le testament qui marque une intention contraire.

Elle a pareillement lieu pour le douaire & pour la légitime, & pour la présentation à un bénésice. Quelques Coutumes l'admettent aussi pour le retrait qui est accordé au lignager plus prochain.

On ne représente point un homme vivant : ainsi les enfans de celui qui a renoncé à la succession ne peuvent venir par représentation, quand ils seroient en même degré que ceux qui sont héritiers.

On peut représenter une personne décédée, sans se porter son héririer

La représentation a son effer, quoique le représenté fût incapable de succéder, parce que c'est moins la personne même que l'on représente que le degré.

L'effet de la représentation est, 1°. d'empêcher que le plus proche en degré n'exclue le plus éloigné; 2°. qu'au lieu de partager par têtes, on partage par souches.

En ligne directe, la représenta-?

tion a lieu à l'infini.

Il faut seulement observer qu'à l'égard des ascendans la représentation n'a d'autre effet que d'opérer le partage par souches.

La représentation en collatérale n'avoit pas lieu suivant l'ancien droit Romain; elle ne sut admise

que par la Novelle 118.

La plûpart de nos Coutumes l'admettent au premier degré seulement pour la collatérale, comme Paris & autres semblables; d'autres l'étendent plus loin: quelques unes même l'admettent à l'infini; d'autres excluent toute représentation en collatérale, & quelques-unes la rejettent aussi en directe.

Pour la succession des siefs en directe, la femelle représente le mâle, même pour les prérogatives d'aînesse. Quelques Coutumes refusent néanmoins le droit d'aînesse à la fille qui représente son père.

En collatérale, le mâle exclud absolument la femelle de la succession des siefs, ainsi il n'y a point de représentation.

REPRÉSENTATION, se dit aussi absolument d'une forme de cercueil sur laquelle on étend un drap mor-

tuaire.

tunite. Au service qu'on lus sit, la représentation étoit à l'entrée du chœur. Il y avoit un grand nombre de cierges autour de la représentation.

On dit aussi d'un homme grand, bienfait, qui a bonne mine, c'est un homme d'une belle représentation.

La première syllabe est très-brève, la seconde brève, la troisième moyenne, la quarrième longue & les autres brèves au singulier, mais la dernière est longue au pluriel.

REPRÉSENTÉ, ÉE; participe passif.

Voyez Représenter.

REPRÉSENTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Exhibere. Exhiber, exposer devant les yeux. Le Juge ordonna que le Notaire représenteroit la minute de l'acte.

On dit en termes de Pratique, qu'un homme est obligé de se représenter; pour dire, qu'il est obligé de comparoître personnellement en justice, ou de se remettre au même état où il étoit lorsqu'il a été élargi. Il lui sut ordonné de se représenter dans la huitaine. On lui accorda main levée provisionnelle de sa personne, à la charge de se représenter lorsqu'il en seroit requis.

On dit dans le même sens, représenter quelqu'un; pour dire, le faire comparoître personnellement, le remettre entre les mains de ceux qui l'avoient consié à notre garde. On le mit à la garde d'un Huissier pour le représenter dans deux mois. Il se dit aussi des choses. On l'a condamné à représenter les effets qu'on avoit mis en dépôt entre ses mains.

REPRÉSENTER, fignifie, mettre dans l'esprit, dans l'idée, rappeler le souvenir d'une personne, d'une Teme XXIV.

chose. La magnificence de son entrée représentoit la puissance du Roi son maître. Tous les phénomènes de la nature nous représentent la grandeur & le pouvoir infini du Créateur. Elle suit un lieu qui lui représente tous ses malheurs.

En ce sens on dit, se représenter; pour dire, se mettre dans l'esprit, dans l'idée, se rappeler le souvenir d'une personne, d'une chose, s'imaginer. Quand on se représente la vaste étendue des Cieux. Je ne saurois la voir sans me représenter l'accident de ma fille. Il se représente le repos comme la plus grande douceur de la vie. Représentez - vous ce qui s'est passé dans la dernière assemblée.

REPRÉSENTER, signifie aussi être le type, la figure de quelque chose. Le
facrifice d'Isaac représentoit le facrifice de JESUS-CHRIST sur la Croix.
Les cérémonies de l'ancienne Loi représentoient les mystères de la Loi
nouvelle.

REPRÉSENTER, signisse encore, sigurer par le pinceau, par le ciseau,
par le burin, &c. Ce tableau représente l'Amour & Psiché. Une estampe qui représente la bataille d'Arbelles.

REPRÉSENTER, signisse encore, exprimet par le récit, par le discours. Les Députés représentèrent avec chaleur les fautes de l'Intendant de la Pravince. Il représenta vivement le trouble que cette entreprise avoit jeté dans l'état.

REPRÉSENTER, signifie aussi imiter par l'action & par le discours; & il se dit particulièrement des Comédiens. On doit demain représenter une des meilleures pièces de Mostere. Il représentait Nérestan dans Zaire.

On dit, que les Ambassadeurs représentent les Souverains qui les envoient; pour dire, qu'ils tiennent D d d d

Digitized by Google

en quelque façen la place des puisfances qui les envoient. Les Ambassadeurs qui représentoient les principales Puissances de l'Europe, se trouverent à cette cérémonie. On dit dans le même sens, qu'un Viceroi, qu'un Gouverneur de province représente le Roi, le Prince dont il exerce le pouvoir.

On dit aussi d'un homme chargé d'une procuration spéciale pour faire quelque chose au nom d'un autre, soit Prince, soit particulier, qu'il représente celui dont il a procu-

ration, dont il a le pouvoir.

Représenter, se dit encore des héritiers qui sont reçus à recueillir ou à partager une succession, comme étant à la place de ceux dont ils tirent originairement leur droit. Il représente l'ainé de la famille, ainsi il doit avoir le château & le parc par préciput.

REPRÉSENTER, se dit aussi de ceux qui dans de certaines cérémonies publiques, sont des sonctions à la place & au nom des personnes qui auroient droit de les faire si elles étoient présentes. Au sacre du Roi, le Duc d'Orléans représentoit le Duc de Bourgogne, le Maréchal de Villars représentoit le Connétable.

En parlant d'une personne constituée en dignité, & qui sait se faire respecter & faire respecter sa place, en conservant une gravité convenable lorsqu'elle en remplit les sonctions, on dit, que c'est un homme qui représente bien, qui représente avec dignité; & alors ce verbe s'emploie absolument & sans régime. On le dit encore, pour signifier, qu'il tient table ouverte, qu'il reçoit beaucoup de monde, & que par une grande dépense il fait noblement les honneurs de sa place.

On le dit aussi d'un homme de

qualité qui a un grand air, & qui fait une grande dépense, quoiqu'il n'ait pas de fonction particulière.

REPRESENTER, signisse aussi remontrer. Je lui ai représenté le tort que cette entreprise ne manquera pas de lui faire. Si vous lui représentiez le ridicule de ses prétentions, peut-être qu'il y renonceroit. C'est un homme entier auquel il n'y a rien à représenter.

Dans les placets on se sett otdinairement de cette formule, un tel représente très-humblement à Votre Majesté, à votre Altesse sérénissime,

à votre Grandeur, &c.

REPRÊTER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Prêter de nouveau. Je viens de lui reprêter les cinquante louis qu'il m'avoit rendus.

REPRIER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Prier une se-conde sois, ou prier à son tour. On l'a prié & reprié sans qu'il ait rien voulu accorder. Il a été prié à diner dans tout le quartier & il n'a reprié personne.

REPRIMANDE; substantif féminin: Reprehensio. Réprehension, correc-

tion faite avec autorité.

Celui qui pousse la réprimande jusqu'à l'éclat, fait une imprudence contre les devoirs de la société, qui exigent la discrétion & le silence sur les fautes de nos semblables. Loin de les ramener par cette voie, on peut les rendre incorrigibles sans retour, en leur ôtant toute espérance de conserver leur réputation.

Il faut que les réprimandes soient placées, si on veut qu'elles fassent esset, & que la manière de reprendre soit proportionnée aux défauts qu'on veut corriger. Une trop

grande sévérité sur quelques legères fautes, révolte plutôt qu'elle n'instruit, & trop de douceur pour des actions blâmables, fortifie un mauvais penchant. On peut pardonner à la foiblesse humaine l'étourderie, l'imprudence, l'ignorance & la grossièreté; mais il n'y a aucune paix à faire avec les vices directement opposés au bien public, tels que la calomnie, l'injustice, la mauvaise foi, le mensonge. On doit les poursuivre partout sans relâche, avertir avec force ceux qui en sont tachés; ne rien négliger pour les changer, & si nos remontrances n'en peuvent venir à bout, rompre tout commerce avec eux, & leur montrer par notre éloignement, combien nous désapprouvons leur conduite.

Les deux premières syllabes sont brèves, la troisième longue, & la quatrième très brève.

RÉPRIMANDÉ, ÉE; participe passif.

Voyez REPRIMANDER.

RÉPRIMANDER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Reprehendere. Reprendre quelqu'un avec autorité, lui reprocher sa faute. On l'a fort reprimandé sur sa conduite. Soyez sur qu'il en sera reprimandé. Il ne lui convenoit pas de les réprimander.

Voyez REPRENDRE, pour les différences relatives qui en distinguent réprimander, &c.

RÉPRIMÉ, ÉE; participe passif. Voy.

RÉPRIMER.

RÉPRIMER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Reprimere: Rabaisser, rabattre, empêcher de faire des progrès. Il se dit plus ordinairement en morale. Il y a des kommes dont rien ne peut réprimer l'orgueil. L'Evangile nous recommande de réprimer nos passions. Le sage sait réprimer ses desirs.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troisième longue ou

brève. Voyez VERBE.

REPRIS, ISE; participe passif. Voy. Reprendre.

On dit, qu'un homme a été repris de Justice; pour dire, qu'il a été puni ou réprimandé par Justice, qu'il a été condamné à une peine afflictive ou infamante. Il ne peut pas servir de témoin, il a été repris de Justice.

REPRISE; substantif féminin. Continuation de ce qui a été interrompu. On a imprimé cet Ouvrage à plu-

sieurs reprises.

On appelle en termes de Palais, reprise d'instance, l'action par laquelle un héritier ou autre successeur à titre universel, reprend une contestation qui étoit pendante avec le défunt.

Cette reprise se fait par un acte que l'on passe au Gresse, dans lequel on déclare que l'on reprend l'instance, offrant de procéder suivant les derniers erremens.

Un cessionnaire ou autre succesfeur à titre singulier, ne peut pas régulièrement reprendre l'instance au lieu de celui dont il a les droits; il ne peut qu'intervenir, & son cédant doit toujours rester partie; quand ce ne seroit que pour faire prononcer avec lui sur les frais.

On reprend quelquefois une cause, instance ou procès dans lequel on étoit déjà Partie, lorsque dans le cours du procès on acquiert quelque nouvelle qualité, en laquelle on doit procéder: par exemple une fille majeure qui procède en cette qualité, venant à se marier, doit reprendre avec son mari, comme D d dd ij femme mariée; & si ensuite elle devient veuve, elle doit encore re-

prendre en cette qualité.

On appelle reprise de sief, la prise de possession d'un sief que fait
l'héritier du vassal qui est décédé,
laquelle possession il reçoit du seigneur en faisant la soi & hommage, & lui payant ses droits, s'il en
est dû. Cette prise de possession s'appelle reprise de sief, parcequ'anciennement les siess n'étant concédés
par le seigneur que pour la vie du
vassal, l'héritier qui vouloit reprendre le sief que tenoit le désunt, ne
le pouvoit saire sans en être investi
par le Seigneur.

On a aussi appelé sies de reprise, ceux qui ne procédoient pas originairement de la concession des seigneurs, mais qui étoient des aleux, & qui ayant été cédés par les propriétaires à des seigneurs, ont été aussi tôt repris d'eux pour être te-

nus à foi & hommage.

En termes de Musique, on appelle reprise, toute partie d'un air qui se répète deux sois sans être écrite deux sois. C'est en ce sens qu'on dit que la première reprise d'une ouverture est grave, & la seconde gaie. Quelquesois aussi on n'entend par reprise que la seconde partie d'un air. On dit ainsi que la reprise du joli menuet de Dardanus ne vaut rien du tout. Ensin, reprise est encore chacune des parties d'un rondeau qui souvent en a trois, & quelquesois davantage, dont on ne repète que la première.

Dans la note on appelle reprise, un signe qui marque que l'on doit répéter la partie de l'air qui le précède; ce qui évite la peine de la noter deux sois. En ce sens on distingue deux reprises, la grande & la perite. La grande reprise se sigure à l'Italienne par une dou!" parre perpendiculaire avec deux points en-dehors de chaque côté, ou à la françoise par deux barres perpendiculaires un peu plus écartées, qui traversent toute la portée, & entre lesquelles on insère un point dans chaque espace: mais cette seconde manière s'abolit peuà peu; car ne pouvant imiter touta fait la musique italienne, nous en prenons du moins les mots & les siagnes.

Cette reprise ainsi ponctuée à droite & à gauche, marque ordinairement qu'il faut recommencer deux fois, tant la partie qui précède que celle qui suir; c'est poucquoi on la trouve ordinairement vers le milieu des passe pieds, meç

nuets, gavottes, &c.

Lorsque la reprise a seulement des points à sa gauche, c'est pour la répétition de ce qui suit. Il seroit du moins à souhaiter que cette convention adoptée par quelques uns, fût tout-à-sait établie; car elle paroît fort commode.

La petite reprise est lorsqu'après une grande reprise on recommence encore quelques - unes des dernières mesures avant de sinis. It n'y a point de signes parriculiers pour la petite reprise, mais on se sert ordinairement de quelque signe de renvoi siguré au-dessus de la portée.

Il faut observer que ceux qui notent correctement ont toujours soin que la dernière note d'une reprise se rapporte exactement, pour la mesure, & à celle qui commence la même reprise, & à celle qui commence la reprise qui suit, quand il y en a une. Que si le rapport de ces notes ne remplit pas exactement la mesure, après la note qui termime une reprise, on ajoute deux ou REPRISES, au pluriel, signifie en tettrois notes de ce qui doit être recommencé, jusqu'à ce qu'on ait suffisamment indiqué comment il faut remplir la melure. Or, comme à la fin d'une première partie on a ordinairement la première partie à reprendre, puis la seconde partie à commencer, & que cela ne se fait pas toujours dans des temps ou parties de temps semblables, on est souvent obligé de noter deux fois la finale de la première reprise, l'une avant le signe de reprise avec les premières notes de la première partie; l'autre après le même signe pour commencer la seconde partie. Alors on trace un demi-cercle ou chapeau depuis cette première finale jusqu'à sa répétition, pour marquer qu'à la seconde fois il faut passer comme nul tout ce qui est compris sous le demi-cercle.

REPRISE, en termes de finances, signifie ce que le Comptable emploié en dépense dans la fin de son compte, parcequ'il l'a employé en recette, quoiqu'il ne l'eût pas reçu. Les articles du Chapitre de reprise vont

à plus de dix mille livres.

En termes de jeu, on appelle reprise, une partie qui est d'un certain nombre de coups limités. Ils ont joué trois reprises d'hombre. Ils sont à leur seconde reprise de quadrille.

Au lansquenet, on appelle cartes de reprise, les cartes que prennent les coupeurs après que leur première

a été faite.

En termes d'Architecture, on appelle reprise, la réparation qu'on fait à un mur dont on rebâtit les fondemens par-dellous œuvre. Il faut faire une reprise à ce mur.

REPRISE, se dit encore en parlant d'u-. ne étoffe, d'une dentelle, qui avant été déchirée, a été raccommodée.

mes de Jurisprudence, ce que la femme a droit de reprendre sur les biens de son mari. On joint ordinairement les termes de reprises & conventions matrimoniales: les reprises & les conventions ne sont pourtant pas absolument la même chose, & il semble que le terme de reprises 2 une application plus particulière aux biens que la femme a apportés, & qu'elle a droit de reprendre, soit en nature ou en argent, comme la dot en général, & singulièrement les deniers stipulés propres, les propres réels, & les remplois des propres aliénés, & que sous le terme. de conventions matrimoniales, on entend plus volontiers ce que la femme a droit de prendre en vertu du contrat, comme son préciput, sa part de la communauté, son douaire & autres avantages qui peuvent lui avoir été faits par le contrat; néanmoins dans l'usage on comprend souvent le tout sous le terme de reprises, ou sous celui de conventions matrimoniales.

La femme a hypothèque pour ses reprises, du jour du contrat de mariage. On peut aussi comprendre sous le terme de reprises, la faculté qui est stipulée par le contrat de mariage en faveur de la femme & de les enfans, ou autres héritiers, de renoncer à la communauté, & en ce faisant, de reprendre franchement & quittement tout ce qu'elle a apporté en communauté. REPRISE, en termes de marine, signifie, un vaisseau qui avoit été pris par les ennemis, & qui a été repris par la nation sur laquelle il avoit été pris. REPRISE, est aussi le terme dont on se sert dans les manéges, pour exprimer chaque leçon donnée au Cavalier ou au cheval, & après laquelle ils se reposent. Chaque écolier monte ordinairement irois chevaux, & fait trois reprises sur chaque cheval. Faire une reprise au galop. La reprise de ce cheval est trop longue.

En termes d'escrime, on appelle estocade de reprise, une ou plusieurs bottes que l'on porte à l'ennemi en feignant de se remettre en garde.

Dans les monnoies, on appelle reprise d'essai, un nouvel essai de l'essayeur général & l'essayeur particulier ont trouvée hors du remède.

Pour y parvenir, le Conseiller qui est dépositaire du reste de cette espèce, en fait couper un morceau qu'il remet entre les mains de l'essayeur général, qui en fait l'essai en présence de l'essayeur particulier. Le Conseiller fait ensuite son procès-verbal de cette reprise.

REPRISER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme CHANTER. Iteràm astimare. Priser une seconde sois. La prisée de ces meubles a été mal faite, il faut les faire repriser.

RÉPROBATION; substant. féminin. Reprobatio. Il ne se dit qu'en parlant de ceux que Dieu a réprouvés.

On distingue deux sortes de réprobations; l'une que l'on nomme négative, & l'autre qu'on appelle positive. La réprobation négative est la non-élection à l'immortalité glorieuse, ou l'exclusion du royaume des Cieux. La réprobation positive est la destination & la condamnation aux peines de l'enfer.

Il est important sur cette matière, comme sur l'article de la prédestination, de discerner précisément ce qui est de foi d'avec ce qui est abandonné à la dispute des écoles. Il est donc décidé, comme de soi parmi les catholiques, 1°. qu'il y a une réprobation, c'est àdire, qu'il se trouve en Dieu un décret absolu, non-seulement d'exclure de la gloire quelques unes de ses créatures, mais encore de les condamner au seu éternel.

2°. Que le nombre des réprouvés est beaucoup plus grand que

celui des élus.

3°. Que le nombre des réprouvés est fixe & immuable, qu'il ne peut ni augmenter, ni diminuer. Cette vérité est une suite nécessaire de la fixation du nombre des prédestinés, que l'on reconnoît être invariable.

4°. Que le décret de la réprobation n'impose pas aux réprouvés la nécessité de pécher, qu'il ne les porte point au crime, qu'ils ne deviennent prévaricateurs que par un choix très-libre de leur volonté.

5°. Qu'il est faux que la réprobation exclue les réprouvés de toute communication de grâce, ou, ce qui est la même chose, qu'aucun des réprouvés ne reçoive dans le temps, ni le don de la soi, ni le secours de la grâce actuelle pour pratiquer la vertu, ni la grâce de la justification.

6°. Que la réprobation positive qui n'est autre chose que la préparation des peines éternelles, & la destination au seu de l'enfer, suppose nécessairement & indispensablement la prévision de quelque péché mortel, accompagné de l'impénitence sinale.

7°. Que la réprobation positive des mauvais Anges a eu pour sondement la prévision des péchés mortels qu'ils devoient commettre, & dont ils ne devoient jamais se repentir. Que celle des ensans qui meurent sans baptême, a pour source & pour principe la prévision du péché originel qu'ils devoient con-

tracter en Adam, & qui ne devoit jamais leur être remis. Que cellle des Païens est fondée nonfeulement sur la prévision du péché originel qui ne devoit point être essacé en eux, mais encore sur la prévision des péchés actuels qu'ils devoient commettre sans en faire pénitence. Ensin que celle des sidelles ne prend sa source que dans la prévision des péchés actuels qu'ils devoient commettre, & dans lesquels ils devoient mourir.

Mais on dispute vivement dans les Écoles, sur la question de savoir si la réprobation est un acte réel, positif & absolu en Dieu, par lequel il ait arrêté de ne point admettre toutes ses créatures dans le Royaume des Cieux, ou si c'est une simple suspension ou négation d'acte. La plupart des Théologiens, & en particulier les Thomistes tiennent pour le premier sentiment.

On demande encore quelle est la cause ou le fondement de la réprobation négative tant des anges que

des hommes.

Les Thomistes répondent que la réprobation négative des Anges n'a eu pour fondement que le bon plaisir de Dieu, & qu'elle est antérieure à la prévision de leur chûte. 2°. Que Dieu n'a point eu égard aux péchés actuels des hommes, lorsqu'il a résolu de ne point donner la gloire à quelques-uns d'entr'eux, & qu'il n'a trouvé qu'en lui-même les motifs de ce refus.

Les désenseurs de la science moyenne souriennent que tant à l'égard des Anges qu'à l'égard des hommes, Dieu ayant prévu ce que les uns & les autres seroient de bien & de mal dans tous les ordres possibles des choses, & ayant chois

par préférence & de sa seule volonté l'ordre dans lequel il les a constitués, leur réprobation négative est antérieure à leurs démérites, & dépend uniquement de la volonté de Dieu.

Ceux qu'on appelle Augustiniens, disent que dans l'état d'innocence Dieu n'a exclu personne de la gloire, que conséquemment à la prévision de leurs péchés actuels, & que depuis la chûte d'Adam, la réprobation négative suppose la prévision non-seulement des péchés actuels, mais encore celle du péché originel, comme cause éloignée de cette réprobation. Sentiment qui peut être vrai, tant à l'égard des enfans qui meurent sans baptême, qu'à l'égard des infidelles, mais qui n'est point applicable aux adultes, en qui le péché originel a été entièrement effacé par le baptême. D'ailleurs il semble approcher du sentiment de Jansenius sur cette matière, & paroît directement contraire à la doctrine du Concile de Trente sur le péché originel.

Calvin a avancé que la réprobation, tant politive que négative, dépendoit uniquement du bon plaisir de Dieu, & qu'antécédemment à toute prévision de péché, il avoit destiné un certain nombre de ses créatures raisonnables aux supplices éternels. Doctrine impie & cruelle, qui n'a presque plus aujourd'hui de partisans même parmi les Calvinistes. On trouve aussi quelque chose de semblable dans les trente-neuf articles de l'Eglise anglicane; mais depuis elle a généralement abandonné cette opinion, comme injurieuse à Dieu.

REPROCHABLE; adjectif des deux genres. Vituperandus. Digne d'être reproché. Une action reprochable.

Une conduite reprochable.

Il se dit plus ordinairement des témoins suspects qui peuvent être récusés. Un témoin reprochable.

REPROCHE; substantif masculin. Exprobratio. Ce qu'on objecte à une personne, ce qu'on lui remet devant les yeux pour lui faire honte. Elle lui sit de justes reproches. Il est assez ordinaire de repousser les reproches par d'autres reproches. Si vous ne tenez pas votre parole, on vous en fera reproche.

On dit proverbialement, sans reproche; pour signisser, sans prétendre faire de reproche. Ce su moi sans reproche, qui le tirai d'embarras.

On appelle homme sans reproche, un homme à qui on ne peut tien reprocher. Le Chevalier Bayard s'appeloit le Chevalier sans peur &

sans reproche.

On appelle au Palais, reproches, les moyens ou railons que l'on propose contre des témoins entendus dans une enquête ou dans une information, pour empêcher que le Juge n'ajoute foi à leur déposition, soit en matière civile ou criminelle, comme quand on oppose que les témoins sont proches parens de la partie adverse, ou qu'ils sont ses amis ou ses domestiques; qu'ils font ennemis capitaux de celui contre lequel ils ont déposé; que ce font gens de mauvailes mœurs, déjà repris de Justice, & corrompus par argent.

En matière civile les reproches

se proposent par un dire.

Ils doivent être pertinens & circonstanciés, autrement on n'en doit pas admettre la preuve; & si la preuve en ayant été admise, ils ne sont pas prouvés, on n'y a point d'égard. Les faits sont même réputés calomnieux, s'ils ne sont justifiés ayant le jugement du procès,

Celui qui a fait faire l'enquête; peut répondre par écrit aux reptoches; la réponse doit être signée de lui ou de son Procureur, en vertu d'une procuration ad hoc, & signifiée à l'autre Partie.

Les Juges ne doivent point appointer les Parties à informer sur les saits contenus dans les reproches & dans les réponses, à moins que les reproches ne paroillent pertinens & admissibles.

Les reproches doivent être jugés avant le fond; & s'ils se trouvent fondés, la déposition des témoins qui ont été valablement, repro-

chés, ne doit pas être lue.

Dans les procès criminels, si l'accusé a des reproches à fournir contre les témoins, il le doit faire lors de la confrontation, & le Juge doit l'avertir qu'il n'y sera plus reçu, après avoir oui la lecture de la déposition. Néanmoins les reproches sont entendus en tout état de cause, quand ils sont prouvés par écrit.

Quand l'accusé propose quelques reproches, le Greffier le rédige par écrit, & la réponse du témoin.

Les reproches fournis par un des accusés servent aux autres, quoiqu'ils n'en aient pas proposé, à moins qu'ils ne soient en contunace, parceque le refus qu'ils font d'obéir à Justice, les fait déchoir du bénésice de toutes exceptions.

Il en est de même de l'accusé, qui après avoir subi la confrontation, s'évade des prisons; car sa suite sait une présomption contre lui, qui est telle, qu'on ne lit pas les reproches par lui proposés.

Celui qui a fait entendre des témoins à sa requête, ne peut pas les reprocher dans une autre affaire où ils déposent contre lui, à moins qu'il me prouve que depuis son enquête, ils sont devenus ses ennemis, ou qu'ils ont été convaincus de crime, ou corrompus par argent.

REPROCHÉ, ÉE; participe passif.

Voyez Reprocher.

REPROCHER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Exprobrare. Objecter à quelqu'un une chose qu'on croit devoir lui faire honte. La vanité est le défaut qu'on lui reproche. Il y a bien des choses à lui reptocher. Cotin & Menage se reprochent de plaisantes choses dans la comédie des semmes savantes, sous les moms de Trissorin & de Vadius.

On dit, reprocher un plaisir, reprocher un bienfait; pour dire, remettre devant les yeux un bienfait, un plaisir à celui qui les a reçus, comme l'accusant de les avoir

oubliés.

On dit dans le style familier, reprocher les morceaux à quelqu'un; pour dire, faire sentir à quelqu'un qu'il mange beaucoup, & paroître y avoir regret. Ce n'est pas pour yous reprocher vos morceaux, mais yous avez mangé à crever.

On dit en termes de procédure, reprocher des témoins, quand une partie, un accusé allègue des raisons pour recuser des témoins, comme n'étant pas croyables ni recevables à déposer contre lui. Il reprocha le premier témoin. Il n'a reproché que

deux témoins.

La première syllabe est très-brève, la seconde bréve, & la troissème longue ou brève. Veyez VERBE.

REPRODUCTION; substantif séminin. Terme de Botanique. Il-se dit à l'égard des nouvelles tiges que des racines repoussent chaque année, & aussi à l'égard des rejets que produisent des arbres coupés jus-

Tome XXIV

ques sur leurs racines. Ces reproductions sont, les unes naturelles, les autres forcées. Il se dit aussi du renouvellement des plantes qui se fait par le moyen de leurs semences.

Dans les animaux tels que les écrevisses, on appelle reproductions, les nouvelles pattes qui succèdent à celles qui ont été arrachées. Il se dit aussi de la queue des lézards qui se reproduit lorsquelle a été mutilée.

La reproduction des membres des écrevisses de mer & d'eau douce est un des phénomènes les plus curieux dans l'Histoire Naturelle. Cette formation d'une-nouvelle partie toute sembléble à celle qui a été coupée, ne quadre point du tout avec le système moderne sur la génération, par lequel on suppose que l'animal est entièrement formé dans l'œuf.

C'est cependant une vérité de fait attéstée par les pêcheurs, & même par plusieurs savans qui s'en sont assurés par leurs propres yeux; entre autres par MM. de Réaumur & Perrault, dont on connoît assez la capacité & l'exactitude dans ces matières, pour s'en rapporter à eux.

Les jambes des écrevisses de mer ou d'eau douce, ont chacune cinq articulations. Or, s'il arrive que quelqu'une de leurs jambes se rompe par quelque accident, comme en marchant, ou autrement, ce qui est fréquent, la fracture se trouve toujours à la suture prochaine de la quatrième articulation; & la partie qu'elles ont perdue se trouve reproduite quelque temps après, c'est-à-dire, qu'il repousse un bout de jambe composé de quatre articulations, dont la première est sende en deux par le

Eceç

bout, comme étoit la jambe qui est perdue, ensorte que la perte se trouve entièrement réparée.

Si l'on rompt à dessein la jambe d'une écrevisse à la cinquième ou à la quatrième articulation, la portion qui a été retranchée se trouve toujours au bout d'un temps remplacée par une autre. Mais il n'en arrive pas de même, si la fracture a été faite à la première, la secon de ou la troisseme articulation; car alors il n'arrive guère que la reproduction se fasse, si les choses restent dans l'état où elles sont. Mais ce qui est fort étonnant, c'est qu'elles ne restent pas dans le même état; car au bout de deux ou trois jours, si l'on visite le crevisses à qui cette mutilation est arrivée, on leur trouvera de plus les autres articulations retranchées jusqu'à la quatrième; & il y a apparence qu'elles se sont fait elles-mêmes cette opération, pour rendre la reproduction de leur jambe plus certaine.

La partie reproduite, non-seulement est configurée comme celle qui a été retranchée, mais elle est même au bout de quelque temps tout aussi grosse. C'est ce qui fait qu'on voit souvent des écrevisses qui ont deux jambes de dissérente grosseur, mais proportionnées dans toutes leurs parties. On peut juger à coup sûr que la plus petite est une

jambe reproduite.

Si la partie reproduite est encore rompue, il se fait une seconde re-

production.

L'été qui est la feule saison de l'année où les écrevisses mangent, est le temps le plus savorable pour la reproduction de leurs membres. Elle se fait alors en quatre ou cinq semaines, au lieu que dans d'autres saisons, elle ne se fait qu'en sept ou

huit mois. Leurs petites jambes se reproduisent aussi, mais plus rarement & plus lentement que les grosses. Les cornes se reproduisent de même.

REPRODUIRE; verbe actif de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme Séduire. Iterum producere. Produire de nouveau. On a beau arracher des chardons, la terre en reproduit toujours. Les pattes des écrevisses se reproduisent après qu'elles ont été arrachées.

RÉPROMETTRE; verbe actif irrégulier de la quatrième conjugation, lequel se conjugue comme Admettre. Rursus promittere. Promette de nouveau. Après lui avoir promis & repromis mille fois de l'épouser, il l'abandonna.

RÉPROUVÉ, ÉE; participe passif.

Voyez REPROUVER -

On dit, abandonner quelqu'un à fon sens réprouvé; pour dire, le laisser dans l'erreur à cause de son obstination.

Réprouvé, s'emploie aussi substantivement; & alors il fignisie, ceux que Dieu a rejetés & maudits. Le nombre des réprouvés est plus grand que celui des élus.

On dit d'un homme qui a quelque chose de funeste dans la physionomie, qu'il a un visage de sé-

prouvé.

RÉPROUVER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Rejicere. Rejeter une chose, la désapprouver, la condamner. L'Eglise a réprouvé le mariage des Prêtres. Les lois siviles réprouvent le concubinage.

RÉPROUVER, se dit en Théologie par opposition à prédestiner. Dieu réprouva Satan & les mauyais As-

ges.

REPTILE; adjectif des deux genres. Qui rampe, qui se traîne sur le ventre. Animal reptile. Inseste reptile.

Il est plus ordinairement substantif; & alors sous ce nom, on comprend, non-teulement tous les auimaux qui n'ont point de pieds, & qui rampent essectivement; mais généralement aussi, tous ceux qui ont les pieds si courts, qu'ils semblent se traîner sur le ventre. Dans la première acception, on dit proprement, que le serpent est un reptile, que le ver est un reptile. Et dans la seconde, on dit aussi d'un lézard, que c'est un reptile.

Les Observateurs Naturalistes ont fait une infinité de découvertes admirables sur la motion des repti les. Ainsi le ver de terre en particulier a tout le corps entouré d'un bout à l'autre, de muscles annulaires; ou, comme s'exprime M. Derham, le corps du ver de tetre n'est d'un bout à l'autre à la surface extérieure, qu'un muscle spiral continu, dont les fibres orbiculaires, en se contractant, rendent chaque anneau plus étroit & plus long qu'auparavant; au moyen de quoi semblable à une tarière, il perce la terre pour s'y faire un passage. La motion de ce reptile peut encore être comparée à un fil de fer roulé en spirale sur un cylindre, dont un des bouts, si on le lâche, va se rapprocher de l'autre qui est arrêté & tenu ferme. Car c'est ainsi que le ver-à-soie, après qu'il a allongé ou étendu son corps, se replie sur lui-même, en s'appuyant sur les petits pieds qu'il a: ces pieds sont au ver ce qu'est au fil de fer roulé en spirale, le bout par où il est arrête; c'est son point

en quatre tout le long de son corps; & il s'en sert comme de crochets, pour attach r sur un plan, tantôt une partie de son corps, tantôt une autre; c'est en même tems pour pousser en avant sa partie antérieure, en l'allongeant, & amener sa partie postérieure en la contractant.

Le serpent rampe un peu différemment; aussi la structure de son corps est-elle diff rente; car il a le long du corps une enfilade d'os qui iont tous articulés les avec fur les autres. Son corps ne rentre pas en lui même, mais il forme des circonvolutions. Tandis qu'une partie de son corps porte à terre, il en élance une autre en avant, laquelle à son tout posant sur la terre, oblige le reste du corps de suivre. L'épine de son dos, distéremment torse, fait le même effet, lorsqu'il saure, que les jointures des pieds dans les autres animaux; car ce qui les fait fauter sont les muscles de leur dos qui s'étendent & se développent.

Il y a un préjugé affez général fur la plupart de ces animaux; c'est que coupés par pièces, ils reprennent; il est sûr que les parties séparées conservent du mouvement & de la vie long-temps apiès la séparation; que leur organisation est beaucoup plus simple que celle de la plupart des autres animaux ; qu'ils n'en satisfont pas moins bien aux deux grandes fonctions de l'animalité, la conservation & la reproduction, & qu'à les examiner de près, on est porté à croire que la sensibilité est une propriété générale de la matière.

ces pieds sont au ver ce qu'est au sil RÉPUBLICAIN, AINE; adjectif. de fer roulé en spirale, se bout par où il est arrêté; c'est son point d'appui. Ils sont rangés de quatre l'autorité suprême est exercée par plu-

Eece ij

fieurs, & dans un gouvernement monarchique elle l'est par un seul.

On le dit anssi de tout ce qui favorise le gouvernement Républicain. Un esprit républicain. Des maximes républicaines. Des sentimens républicains.

RÉPUBLICAINS. s'emploie aussi substantivement, & signifie celui qui est passionné pour la République. Barnewelt étoit un vrai Républicain.

RÉPUBLIQUE; substantif féminin. Respublica. État gouverné par plusieurs.

Lorsque dans la République le peuple en corps à la souveraine puissance, c'est une Démocratie. Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d'une partie du peuple, c'est une Aristocratie.

Lorsque plusieurs corps politiques se réunissent ensemble pour devenir citoyens d'un État plus grand qu'ils veulent formet, c'est une Ré-

publique fédérative.

Si une République est petite, remarque M. de Montesquieu, elle peut-être bientot détruite par une force étrangère : si elle est grande, elle se détruit par un vice intérieur. Ce double inconvénient infecte également les Démocraties & les Ariftocraties, soit qu'elles soient bonnes, soit qu'elles soient mauvai-Ies. Le mal est dans la chose même ; il n'est point de forme qui puisse y remédier. Aussi y a-t-il grande apparence que les hommes auroient 縫 à la fin obligés de vivre toujours sous le gouvernement d'un seul, s'ils n'avoient imaginé une manière de constitution & d'association, qui a tous les avantages intérieurs du gouvernement Républicain, & la force extérieure du monarchique.

Grent fleurir si long-temps le corps

de la Grèce. Par elles, les Rosmains attaquèrent l'Univers; & par elles seules l'Univers se désendit contre eux: & quand Rome sur parvenue au comble de sa grandeur, ce sur par des associations derrière le Danube & le Rhin, associations que la frayeur avoit sait faire, que les Barbares purent lui résister. C'est par là que la Hollande, l'Allemagne, les Ligues Suisses, sont regardées en Europe comme des Républiques éternelles.

Les associations des villes étoient autresois plus nécessaires qu'elles ne le sont aujourd'hui; une Cité sans puissance couroit de plus grands périls. La conquête lui faisoit perdre, non-seulement la puissance exécutrice & la législative, comme aujourd'hui; mais encore tout ce qu'il y a de propriété parmi les hommes, liberté civile, biens, semmes, enfans, temples & sé-

pultures mêmes.

Cette sorte de République, capable de rélister à la force extérieure, peut se maintenir dans la grandeur, sans que l'intérieur se corrompe : la forme de cette société prévient tous les inconvéniens. Celui qui voudroit usurper ne pourroit guère être également accrédité dans les états confédérés : s'il se rendoit trop puissant dans l'un, il allarmeroit tous les autres. S'il subjuguoit upe partie, celle qui seroit libre encore pourroit lui résister avec des forces indépendantes decelles qu'il auroit usurpées, & l'accabler avant qu'il eût achevé de s'établir.

S'il atrive quelque sédition chezun des membres Confédérés, lesautres peuvent l'appaiser. Si quelques abus s'introduisent quelquepart, ils sont corrigés par les parties saines. Cet état peut périr d'un côté, saus périr de l'autre; la confédération peut être dissoure, & les Confédérés souverains. Composé de petites Républiques, il jouit de la bonté du gouvernement intérieur de chacune; & à l'égard du dehors, il a par la force de l'association, tous les avantages des grandes Monarchies.

La République fédérative d'Allemagne est composée de villes libres & de petits états soumis à des Princes. L'expérience fait voir, qu'elle est plus imparfaite que celle de Hollande & de Suisse; elle subsiste cependant, parcequ'elle a un Chef; le Magistrat de l'union, est en quel-

que façon le Monarque.

Toutes les Républiques fédératives n'ont pas les mêmes lois dans leur forme de constitution. Par exemple, dans la République de Hollande, une Province ne peut faire une alliance sans le consentement des autres. Cette loi est trèsbonne, & même nécessaire dans la République fédérative; elle manque dans la constitution germanique, où elle préviendroit les malheurs qui y peuvent arriver à tous les membres, par l'imprudence, l'ambition, ou l'avarice d'un seul. Une République qui s'est unie par une confédération politique s'est donnée entière, & n'a plus rien à donner.

On sent bien qu'il est impossible que les états qui s'associent, soient de même grandeur, & aient une puissance égale. La République des Lyciens étoit une association de vingt-trois villes: les grandes avoient trois voix dans le Conseil commun; les médiocres deux, les petites une. La République de Holalande est composée de sept Provin-

ces grandes ou petites, qui ont chacune une voix. Les villes de Lycie payoient les charges, selon la proportion des suffrages. Les Provinces de Hollande ne peuvent suivre cette proportion, il faut qu'elles suivent celle de leur puissance.

En Lycie, les Juges & les Magistrats des villes étoient élus par le
Conseil commun, & selon la proportion que nous avons dite; dans
la République de Hollande, ils na
sont point élus par le Conseil commun, & chaque ville nomme ses
Magistrats. S'il falloit donner un
modèle d'une belle République séderative, ce seroit la République de
Lycie, qui mériteroit cet honneut.

Après tout, la concorde est le gund soutien des Républiques sédératives; c'est aussi la devise des Provinces-Unies consédérées: concordià res parvæ crescunt, discordià dilabuntur.

L'histoire rapporte qu'un Envoyé de Bylance vint au nom de la République, exhorter les Athéniens à une alliance fédérative contre Philippe, Roi de Macédoine. Cet Envoyé dont la taille approchoit fort de celle d'un nain, monta dans la tribune pour exposer sa commission. Le peuple d'Athènes au premier coupd'œil sur sa figure, éclata de rire. Le Bysantin sans se déconcerter, lui dit: « Voilà bien de quoi rire, » Messieurs , vraiment j'ai une » femme bien plus petite que » moi. » Les éclats redoublèrent ; & lorsqu'ils eurent cessé, le Pygmée plein d'esprit qui ne perdoit point de vue son sujet, y ajusta l'aventure, & substitua à sa harangue préparée, le simple propos que voici : « Quand une femme telle que » je vous la dépeins, & moi, tel

" que vous me voyez, ne faisons " pas bon ménage, nous ne pou-» vous tenir dans Bysance toute » grande qu'elle est, mais aussi-tôt » que nous nous accordons, nous " sommes heureux, le moindre " gîte sous suffit: O, Athéniens, " continua-t-il, tournez cet exem-" ple à votre avantage! Prenez " garde que Philippe, qui vous " menace de près, profitant bien-" tôt de vos discordes & de votre " gaieté hors de saison, ne vous » subjugue par sa puissance, par " ses artifices, & ne vous trans-» porte dans un pays, où vous " n'aurez pas envie de rire. " Cette apostrophe pro luisit un effet merveilleux; les Athéniens rentrèrent en eux mêmes; les propositions du Ministre de Bysance furent écoutées, & l'alliance fédérative fut conclue.

RÉPUBLIQUE, se prend quelquesois pour toute sorte d'état, de gouvernement. Cela ne doit pas être permis dans une République bien gouvernée. Cela seroit préjudiciable à la Républi-

que.

On appelle figurément, la république des lettres, les gens de lettres en général, considérés comme s'ils faisoient un corps. Je ne sais rien de nouveau dans la république des lettres

On dit aussi figurément d'une famille, d'une communauté, d'une société nombreuse, que c'est une petite république. On le dit de mêine d'une maison où il y a grand nombre de ménages.

Les trois premières syllabes sont brèves & la quatrième très-brève.

RÉPUDIATION; substantif féminin.
Repudiatio. Action de répudier. La répudiation est en usage chez les peuples qui ne sont pas chrétiens.

Les trois premières syllabes sont brèves, la squatrième longue & les autres brèves.

RÉPUDIÉ, ÉE; participe passif. Voy.

REPUDIER.

REPUDIER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter Uxorem remittere. Renvoyer sa femme, lui déclarer qu'on fait divorce avec elle. Selon la loi de Morse il étoit permis de répudier une femme pour cause d'adultère. L'Eglise romaine défend de répudier sa femme; cepen- : dant Philippe Auguste répudia d'abord Inberge, fille de Valdemar, & ensuite Agnès de Méranie qui en mourut de douleur en 1211. On lit dans le contrat de mariage de Pierre, Roi d'Arragon; de l'an 1204, une claus par laquelle ce Prince promet de ne jamais répudier Marie de Montpellier, & de ne point épouser d'autre femme tandis qu'elle vivra.

En termes de Jurisprudence on dit, répudier une succession; pour dire, renoncer à une succession.

RÉPUGNANCE; substantif feminin, Repugnantia. Opposition, sorte d'aversion pour quelqu un, pour quelque chose, à faire quelque chose. On ne prend guère de médecine qu'avec répugnance. Il n'a aucune répugnance à faire ce qu'on lui demande, Elle a de la répugnance pour son mari. C'est une répugnance que la raison doit combattre. Un honnête homme ne dissimule passa pensée sans répugnance.

Les deux premières syllabes sont brèves, la troissème longue, & la

quatrième très brève.

On prononce répunianse.

Différences relatives entre répugnance, aversion, haine, antipathie.

Le mot de haine s'applique plus

mots d'aversion & d'antipathie conviennent à tout également. On ne se sert de celui de répugnance qu'à l'égard des actions, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de faire quelque chose.

La haine est plus volontaire, & paroît jeter ses racines dans la passion ou dans le ressentiment d'un cœur irrité & plein de fiel. L'averfion & l'antipathie sont moins dépendantes de la liberté, & paroissent avoir leur source dans le tempérament ou dans le goût naturel; mais avec cette différence que l'aversion a des causes plus connues, & que l'antipathie en a de plus secrettes. Pour la répugnance, elle n'est pas comme les autres, une habitude qui dure; c'est un sentiment passa. ger causé par le dégoût de ce qu'on est obligé de faire.

Les manières impertinentes & les mauvaises qualités qu'on remarque dans les personnes, ou qu'on leur attribue, nourrissent la haine; elle ne cesse que quand on commence à les regarder avec d'autres yeux, soit par un retour d'estime, foit par reconnoissance pour quelque service, ou par un mouvement d'intérêt. Les défauts que nous avons en horreur, & les façons d'agir opposées aux nôtres, nous donnent de l'aversion pour les personnes qui les ont; elle ne cesse que lorsque les personnes changent & s'accommodent à notre esprit & à nos mœurs, ou que nous changeons pous-mêmes en prenant leurs inclinations. La différence du tempérament, la singularité de l'humeur, l'esprit particulier, & le je ne sais quoi d'un air qui déplaît, produifent l'antipathie; elle dure jusqu'à ce que les ressorts secrets du sang & de la nature ayent fait un assez grand changement dans le goût, pour qu'il soit universel ou entièrement soumis à la raison. Une infinité de motifs particuliers peuvent causer la répugnance qu'on a à user des choses ou à les faire, selon la nature de ces choses, les occasions & les circonstances; on ne la sent qu'autant qu'on est contraint par les autres, ou qu'on se contraint soimème.

La haine fait tout blâmer dans les personnes qu'on hait, & y noircit jusqu'aux vertus. L'aversion fait qu'on évite les gens & qu'on en regarde la société comme quelque chose de fort désagréable. L'antipathie fait qu'on ne les peut soussirir, & nous en rend la compagnie fatigante. La répugnance empêche qu'on ne fasse les choses de bonne grâce, & donne un air gêné qui fait voir que ce n'est pas le cœur qui commande ce qu'on exécute.

Il y a moins loin, comme l'a dit un homme d'esprit, de la haine à l'amour, que de la haine à l'indisférence. C'est quelquesois pour ceux avec qui le devoir nous engage à vivre, que nous avons le plus d'aversion. Rien ne dépend moins de nous que l'antipathie; tout ce que nous pouvons faire, c'est de la dissimuler. On ne doit jamais faire avec répugnance ce que la raison, l'honneur & le devoir exigent.

Il ne faut avoir de la haine que pour le vice, de l'aversion que pour ce qui est nuisible, de l'antipathie que pour ce qui porte au crime, & de la répugnance que pour les fausses démarches, ou pour ce qui peut donner atteinte à la réputation.

RÉPUGNER; verbe actif de la pr mière conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Repugnare. Etre en quelque façon contraire, ne s'accorder pas. Ce que vous soutenez répugne au bon sens. Sa conduite répugne à la probité. Je ne répugne pas à cette opinion.

On dit aussi absolument, cela répugne, il y a quelque chose dans ce qu'il dit qui répugne; pour dire, cela se contredit, il y a quelque chose

qui se contredit.

On dit, cela me répugne; pour dire, j'ai de l'aversion, de la répugnance pour cela. Cette odeur me répugne.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troisième longue ou

brève. Voyez Verbe.

On prononce répunier.

RÉPULLULER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Repullulare. Renaître en grande quantité, pulluler de nouveau. La vermine répullule toujours, quelque soin qu'on prenne de la détruire.

RÉPULSIF; adjectif & terme de Phyfique. Qui repousse. La force répulfive doit commencer, dit Newton, où la force auractive cesse. Voyez Ré-

PULSION.

RÉPULSION: substantif séminin & rerme de Physique. Action de ce qui repousse, état de ce qui est repoussé.

La répulsion en les contraire de l'attraction; l'attraction n'agit qu'à une petite distance du corps, & où elle cesse, la répulsion com-

mence.

On trouve, selon plusieurs Physiciens, beaucoup d'exemples de répulsion dans les corps; comme entre l'huile & l'eau, & en général, entre l'eau & tous les corps onctueux, entre le mercure & le fer, & entre quantité d'autres corps, Si, par exemple, on met sur la surface de l'eau un corps gras, plus léger que l'eau, ou un morceau de ser sur du mercure, la surface du suide baissera à l'endroit où le cotps est posé. Ce phénomène, selon quelques auteurs, est une preuve de répulsion, comme l'élévation du suideau-dessus de la surface des tuyaux capillaires qu'on y a ensoncés, est une marque d'attraction.

Dans le second cas, selon ces auteurs, le sluide est suspendu audessus de son niveau par une faculté attractive supérieure à la sorce de sa gravité qui l'y réduiroit. Dans le premier, l'enfoncement se fait par la faculté répulsive qui empêche que la liqueur, nonobstant sa gravité, ne s'écoule par-dessous & ne remplisse l'espace occupé par le corps.

C'est - là ce qui fait, selon les mêmes auteurs, que de petites bulles de verre slottant sur l'eau quand elles sont claires & nettes, l'eau s'élève pardessus; au lieu que quand elles sont graissées, l'eau forme un creux tout au-tour. C'est austi pourquoi dans un vaisseau de verre, l'eau est plus haute vers les bords du vaisseau que dans le milieu, & qu'au contraire, si on l'emplit comble, l'eau est plus haute au milieu que vers les bords.

Nons n'examinerons point ici la solidité de ces dissérentes explications; nous nous contenterons d'observer que la répulsion comme fait, ne peut être contestée de personne; à l'égard de la cause qui peut la produire, c'est un mystère encore caché pour nous. Peut-être dans les dissérens phénomènes que nous observons, la répulsion pourroit-elle s'expliquer par une attraction plus sorte vers le côté où le corps paroît repoussé; & il est certain que, par
exemple

exemple, la descension du mercure dans les tuyaux capillaires, n'est point une suite de la répulsion, mais de ce que le mercure attire plus fortement que le verre. Sion pouvoit expliquer aussi facilement les autres essets, il seroit inutile de faire un principe de la répulsion, comme on en fait un de l'attraction qui peut-être a elle-même une cause; car il ne faut pas multiplier les principes sans nécessité.

REPURGER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Iterum purgare. Purger de nouveau. On l'a purgé hier, on le repurgera demain.

RÉPUTATION; substantif féminin. Fama. Renom, estime, opinion publique. Les grandes vertus, les grands talens, les grands crimes font les grandes réputations. Il jouit d'une réputation de probité. Elle est en mouvaise réputation. Les Romains étoient autresois en réputation de valeur. Il est en réputation de malhonnête homme.

Quand réputation s'emploie abfolument & sans épithète, il se
prend toujours en bonne part. On
ne méprise ordinairement la réputation que quand on l'a perdue. Un
honnête homme a de la répugnance
pour tout ce qui peut donner atteinte
à la réputation. On ne seroit pas tant
de cas de la réputation si l'on réstéchissoit sur l'injustice des hommes à l'établir & à la détruire. C'est une semme
perdue de réputation.

On dit aussi des choses, qu'elles sont en réputation; pour dire, qu'elles ont le renom d'être excellentes dans leur espèce. Ce livre est en réputation. Les jambons de Mayence, les vins de Champagne sont en réputation.

Tome XXIV.

Les deux premières syllabes sont brèves, la troisième longue, & les autres brèves au singulier, mais la dernière est longue au pluriel.

RÉPUTÉ, ÉE; participe passif. Voyez Réputer.

RÉPUTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Existimarc. Estimer, présumer, croire, compter, tenir pour, &c. On le répute homme de beaucoup d'esprit. Il ésoit réputé dans sa province pour un fripon. Les meubles qu'on trouve en la possession de quelqu'un, sont réputés lui appartenir.

Les deux premières syllabes sont brèves, & la troisseme longue ou

brève. Koyez Verbe.

REQUART; substantif masculin.'
Terme employé dans la coutume du Boulenois, pour exprimer le quart denier du prix ou de l'estimation de la vente, donation ou autre aliénation d'un héritage cottier.

RÉQUENA; ville forte d'Espagne; dans la nouvelle Castille, près des frontières du Royaume de Valence, sur l'Oliana, à 17 lieues, ouest, de Valence, & à 22, sud-est, de Madrid.

REQUERABLE; adjectif & terme de contume. Qui doit être demandé. Il y a des coutumes où le cens est requérable, & d'autres où il est portable.

REQUÉRANT, ANTE, adjectif & terme de Palais. Qui requiert, qui demande en Justice. Il y a pour ce bénéfise trois Gradués requérans. La partie requérante.

Ils'emploie aussi substantivement. Cet Indultaire est le premier requérant.

REQUÉRIR; verbe actif irrégulier de la seconde conjugation, lequel se conjugue comme Acquérir.

Ffff

Digitized by Google

Postulare. Prier de quelque chose. Personne ne l'en a requis. Il sert ses amis sans qu'il soit nécessaire de l'en

requérir.

REQUÉRIR, en termes de Palais, se dit des Parties qui demandent quelque chose en Justice. Ainsi pour l'entérinement des requêtes on se sert de cette formule, soit fait ainsi qu'il est requis. Il se dit aussi des Gens du Roi. Les Gens du Roi one requis. Nous requérons pour le Roi. Oui sur ce, & requérant le Procureur Général du Roi.

On dit, requérir un Bénéfice; pour dire, se présenter au Collateur pour être pourvu d'un Bénéfice vacant, sur lequel on a droit en vertu de ses grades, ou d'un indult, ou d'un

Terment de fidélité.

On dit, cela requiert célérité, diligence, cela requiert votre présence; pour dire, cela demande... cela exige.... On dit dans le même sens, la nécessité requéroit que.... Autant que la nécessité le requéroit.

REQUETE; substantif féminin. Demande par écrit faite en justice.

La requête commence par l'adresse, c'est-àdire, par le nom du juge auquel elle est adressée, comme A Nosseigneurs de Parlement; après il est dit, supplie humblement un tel; on expose ensuite le fait & les moyens, & l'on finit par les conclusions qui commencent en ces termes, ce consideré, Nosseigneurs, il vous plaise, ou bien, Messeurs, se les conclusions sont ordinairement terminées par ces mots, & yous ferez bien.

La plupart des procès commencent par une requête; cependant on peut commencer par un exploit; la requête n'est nécessaire que quand on demande permission d'assigner ou de saisse.

La requête introductive étant répondue d'une ordonnance, on donne assignation en vertu de la requête & de l'ordonnance.

On peut dans le cours d'une cause, instance ou procès, donner de part & d'autre plusieurs requêtes.

Lorsque la partie adverse a Procureur en cause, les requêtes, se signifient à son Procureur; on peut cependant aussi les signifier au do-

micile de la partie.

Il n'est pas nécessaire que les requêtes soient signées par la partie, il suffit qu'elles le soient par le Procureur; cependant quand elles sont importantes & qu'elles contiennent des faits graves, le Procureur doit pour sa sureté les faire signer par sa partie, asin de ne pas s'exposer à un désaveu.

On appelle requête en cassation, celle qui est présentée au Conseil pour demander la cassation d'un arrêt. Voyez Cassation.

REQUÊTE CIVILE, se dit d'une voie ouverte pour se pourvoir contre les arrêts & jugemens en dernier reffort, lorsqu'on ne peut pas revenir

contre par opposition.

Quelquesois par requête civile, on entend les lettres que l'on obtient en chancellerie pour être admis à se pourvoir contre un arrêt ou jugement en dernier ressort; quelquesois aussi on entend par là, la requête que l'on donne pour l'entérinement des lettres de requête civile, & aux sins de faire rétracter l'arrêt ou jugement que l'on attaque par la voie de requête civile.

Cette requête est appelée civile, parceque comme on se pourvoit devant les mêmes Juges qui ont rendu l'arrêt ou jugement en dernier res-

fort, on ne doit pas parler des Juges & de leur jugement qu'avec le respect qui convient, & que cela se fait sans inculper les Juges.

Quelques - uns tiennent que les requêtes civiles tirent leur origine de ce qui se pratiquoit chez les Romains à l'égard des jugemens rendus par le Préset du Prétoire; comme il n'y en avoit pas d'appel, parceque vice sacrà principis judicabat, on pouvoit seulement se pourvoir à lui-même par voie de supplication pour obtenir une révision du procès.

Parmi nous les révisions d'arrêts n'ont plus lieu en matière civile depuis que les propositions d'erreur ont été abrogées; il n'y a plus que deux voies pour se pourvoir contre un arrêt ou jugement en dernier ressort lorsqu'il n'est pas susceptible d'opposition ou de tierce opposition, savoir, la cassation & la requête civile.

Pour pouvoir obtenir des lettres de requête civile contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, il faut y avoir été partie.

Les ordonnances défendent d'avoir égard aux requêtes qui seroient présentées contre les arrêts, si l'on n'a à cet effet obtenu en chancellerie des lettres en forme de requête civile dont il faut ensuite demander l'entérinement par requête.

Pour obtenir des lettres de requête civile, il faut joindre au projet des lettres une consultation fignée de deux anciens Avocats, dans laquelle soient exposés les ouvertures & moyens de requête civile; on les énonce aussi dans les lettres.

On ne reçoit point d'autres ouvertures de requête civile à l'égard des majeurs que celles qui suivent, savoir:

1°. Le dol personnel de la partie adverse.

2°. Si la procédure prescrite par les ordonnances n'a pas été observée.

3°. S'il a été prononcé sur des choses non demandées ou non contestées.

4°. S'il a été plus adjugé qu'il n'a été demandé.

so. S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande.

68. S'il y a contrariété d'arrêts ou jugemens en dernier ressort entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, & en mêmes Cours & Juridictions.

7°. Si dans un même arrêt il y a des dispositions contraires.

89. Si dans les affaires qui concernent le Roi ou l'Église, le public ou la police, on n'a point communiqué à Messieurs les Avocats ou Procureurs généraux.

9°. Si l'on a jugé sur pièces fausfes ou sur des offres ou consentemens qui aient été désavoués, & le désaveu jugé valable.

10°. S'il y a des pièces décisives nouvellement recouvrées qui aient été retenues par le fait de la partie adverse.

Les eccléssaftiques, communautés & mineurs sont encore reçus à se pourvoir par requête civile s'ils n'ont pas été défendus, ou s'ils ne l'ont pas été valablement.

A l'égard du Roi, il y a encore ouverture de requête civile, si dans les instances & procès touchant les droits de la Couronne, où les Procureurs généraux & les Procureurs de S. M. sont parties, ils n'ont pas été mandés en la Chambre du Conseil avant que l'instance ou procès sût mis sur le bureau, gour

Ffffij

savoir s'ils n'avoient point d'autres pièces ou moyens, & s'il n'est point fait mention dans l'arrêt ou jugement en dernier ressort qu'ils aient été mandés.

Les arrêts & jugemens en dernier ressort doivent être signifiés à personne ou domicile, pour en induire les fins de non-recevoir contre la requête civile, si elle n'est pas obtenue & la demande formée dans le délai prescrit par l'ordonnance.

Ce délai pour les majeurs est de six mois, à compter de la signification de l'arrêt à personne ou domicile; à l'égard des mineurs, le délai ne se compte que de la signification qui leur à été faite de l'arrêt à personne ou domicile depuis leur!

majorité.

Les ecclésiastiques, les hôpitaux & communautés, & ceux qui font absens du Royaume pour cause pu-

blique, ont un an.

Le successeur à un bénéfice non rélignataire, a pareillement un an, du jour que l'arrêt lui est signifié.

Q sand la requête civile est fondée sur ce que l'on a jugé d'une pièce fausse, ou qu'il y a des pièces nouvellement recouvrées, le délai ne court que du jour que la fausseté a été découverte, ou que les pièces ont été recouvrées.

Les requêtes civiles se plaident dans la chambre qui a rendu l'arrêt, mais aux Parlemens où il y a une Grand'Chambre ou chambre du plaidoyer, on y plaide toutes les requêtes civiles, même celles contre les arrêts rendus aux autres Chambres; & si elles sont appointées, on les renvoie aux Chambres où les arrêts ont été rendus.

Quoiqu'on prenne la voie de la requête civile, il faut commencer par exécuter l'arrêt ou jugement en dernier ressort, & il ne doit point être accordé de défenses ni suriéances en aucun cas.

En présentant la requête à fin d'entérinement des lettres de requête civile, il faut configner cent livres pour l'amende envers le Roi, & cent cinquante livres pour la partie; si l'arrêt n'est que par défaut, on ne consigne que moitié.

Lorsque la requête civile est plaidée, on ne peut juger que le rescindant, c'est-à dire, le moyen de nullité contre l'arrêt, & après l'entérinement de la requête civile il faut plaider le rescisoire, c'est-àdire, recommencer à plaider le fond.

Celui qui est débouté de sa requête civile, ou qui après en avoir obtenu l'entérinement, a ensuite succombé au rescisoire, n'est plus recevable à se pourvoir par requête civile.

Pour revenir contre les Sentences présiduales rendues au premier chef de l'édit, on n'a pas besoin de lettres de requête civile, il suffit de se pourvoir par simple requête, même présidiale.

Les défais pour présenter cette requête ne sont que de moitié de ceux que l'ordonnance fixe pour les requêtes civiles; du reste la procé-

dure est la même.

La voie de la requête civile n'a point lieu en matière criminelle, il n'y a que la voie de la révision.

On appelle Maîtres des Requêtes, des Magistrats qui ont voix délibérative & qui rapportent les Requêtes des Parties dans le Conseil du Roi, où préside M. le Chancelier de France. Voyez Maître des Re-Quêtes, au mot Maître.

On appelle Requêtes de l'Hôtel du Roi, un Tribunal tenu par les Maitres des Requêtes au Palais, lesquels y connoilsent de certaines affaires privilégiées qui leur sont attribuées par les Ordonnances.

Les Maîtres des Requêtes dans leur Tribunal des Requêtes de l'Hôtel, exercent deux fortes de juridiction, l'une à l'extraordinaire ou au Souverain, l'autre à l'ordinaire.

Ils jugent souverainement & en dernier ressort au nombre de sept:

1°. Les causes renvoyées par Arrêt du Conseil, & toutes sortes d'instances qui s'intentent en exécution d'Arrêts du Conseil privé.

2°. Les causes touchant la fassification des sceaux de la grande & des petites Chancelleries, comme aussi l'instruction du faux incident aux instances pendantes au Confeil, lorsque les moyens de faux y ont été déclarés admissibles.

3°. Les demandes des Avocats au Conseil pour leurs salaires, & les désaveux formés contr'eux.

4°. L'exécution des lettres du fceau, portant privilége ou permifsion d'imprimer.

5°. Les appellations des appointemens & ordonnances que les Maîtres des Requêtes ont données pour instruction des instances du Conseil, & les appels de la taxe & exécution des dépens adjugés au Conseil.

Ils connoissoient aussi au Souverain des propositions d'erreur qui s'intentoient contre les Arrêts des Cours Souveraines, mais cela n'a plus lieu depuis que les propositions d'erreur ont été abrogées par l'Ordonnance de 1667.

On ne peut faire ajourner aux Requêtes de l'Hôtel pout juger en dernier ressort, qu'en vertu d'Arrêt. du Conseil ou commission du grand sceau. Lorsque les Maîtres des Requêtes jugent au Souverain, ils prononcent les Maîtres des Requêtes, Juges souverains en cotte partie, &c. & leurs jugemens sont qualisses d'Arrêts.

On ne peut se pourvoir contre ces Arrêts des Requêtes de l'Hôtel à l'extraordinaire que par requête civile ou opposition, ainsi que contre les Arrêts des autres Cours Supérieures.

Les Requêtes de l'Hôtel connoissent en première instance & à l'ordinaire dans toute l'étendue du royaume, de toutes les causes personnelles, possessiones & mixtes de ceux qui ont droit de committimus au grand & petit sceau.

L'appel des sentences rendues aux Requêtes de l'Hôtel à l'ordinaire ressortit au Parlement.

Requêres du Palais, s'est dit d'un Tribunal tenu par des membres du Parlement, où l'on jugeoit en première instance les causes des privilégiés qui avoient droit de committimus au grand ou au petit sceau dans l'étendue du Parlement. Ces privilégiés pouvoient à leur choix se pourvoir aux Requêtes de l'Hôtel ou aux Requêtes du Palais; mais cette dernière juridiction vient d'ètre supprimée par un Édit enregistré au Lit de Justice tenu à Verfailles le 13 Avril 1771.

On appelle requête judiciaire, celle qui est formée verbalement & sur le barreau, soit par la Partie ou par son Procureur, ou par l'Avocat assisté de la Partie ou du Procureur.

Requête D'emplot, se dit de celle qui est employée, soit pour tenir lieu d'autres écritures ou de production, comme pour servir d'avertissement, de griefs, causes &

moyens d'appel, réponses, contredits, salvations, &c.

REQUÊTE D'INTERVENTION, se dit de celle par laquelle quelqu'un qui n'étoit pas encore Partie dans une cause, instance ou procès, demande d'y être reçu partie intervenante.

On appelle requête de production nouvelle, celle par laquelle on produit de nouvelles pièces dans

une instance ou procès.

REQUÊTE, se dit dans le style familier, pour signisser une demande verbale ou de vive voix & quelquesois une simple prière. Vous lui avez fait une requête incivile. N'aurez-vous pas d'égard à la requête que nous vous faisons?

Il y a une sorte de petits pâtés que l'on nomme pátés de requête.

La première syllabe est très-brève, la seconde longue & la troissème

très-brève.

REQUÉTER; verbe actif de la première conjugation, lequel se conjugue comme CHANTER. Terme de Chasse. Quêter de nouveau. Requêter le cerf,

REQUIEM; mot emprunté du latin. On appelle Messes de Requiem, les Messes qui se disent pour le repos

des ames des morts.

REQUIN; substantif masculin. Gros poisson très-vorace, le plus grand & le plus redoutable des chiens de mer. Il a la tête très large & la gueule extrêmement fendue; elle est armée de six rangs de dents disposées de façon qu'il s'en trouve toujours de prêtes pour remplacer celles qui viennent à tomber. Sa peau est trèsrude, & il est si long & si pesant, que Rondelet dit qu'on en a vu qui pesoient trente mille livres. A Nice, à Marseille on en a pris qui avoient dans leur estomac des hommes en-

tiers, & même un tout armé. En 1744, un matelot provençal se baignant dans la Méditerranée, près d'Antibes, s'appercut qu'un requin nageoit au-dessous de lui, & le suivoit; le matelot fit un cri lamentable pour implorer le secours de les compagnons qui étoient sur le bord d'un vaisseau, à côté duquel il se trouvoit; ils lui jettèrent une corde avec laquelle il s'attacha audessous des bras, & ils l'enlevèrent rapidement : le requin alors s'élança hors de l'eau si vivement, qu'il put encore lui emporter une jambe, comme s'il l'eût coupé avec une hache. Il ne faut pas beaucoup d'adresse pour prendre ce poisson; comme il est extrêmement goula, il se jette avidement sur tout ce qu'on lui présente; ordinairement c'est un gros hameçon, couvert d'une pièce de lard, attaché à une bonne chaîne de fer, de deux aulnes de long; lorsqu'il n'est pas aftamé, il s'approche de l'appât, l'examine, tourne autour, semble le dédaigner; il s'en éloigne un peu & puis revient; quelquefois il se met en devoir d'engloutirl'appât, & le quitte; lorsqu'on a pris assez de plaisir à voir toutes ses démarches, on tire la corde, & on leint de vouloir retirer l'appât hors de l'eau; alors son appérit se réveille, & il se jette sur le lard & l'avale; mais comme il se sent pris & retenu par la chaîne, c'est un nouveau divertissement de voir tous les mouvemens qu'il se donne pour se décrocher; il fait jouer ses mâchoires pour couper la chaîne, il tire de toutes ses forces pour arracher la corde qui le tient attaché; souvent il s'élance en avant, & fait des bonds farieux. Labat dit en avoir vu qui vouloient vomir ce qu'ils

zavoient pris, & qui sembloient près 'e de mettre toutes leurs entrailles dehors par la gueule. Lorsqu'il s'est assez débattu, on tire la corde jusqu'à lui mertre la tête hors de l'eau: ensuite on glisse une autre corde avec un nœud coulant, qu'on lui foit passer jusqu'à la naissance de la queue, où on la serre; il est aisé alors de l'enlever dans le bâtiment, ou de le tirer à terre, où l'on achève de le tuer. Il n'y a point d'animal plus difficile à faire mourir; car après l'avoir coupé en pièces on voit encore remuer toutes les parties. Au reste, lorsqu'un requin est pris & tiré à bord, il n'y a point de matelot assez hardi pour en approcher lans précaution: outre ses morfures, qui enlèvent presque toujours quelque partie du corps, les coups de sa queue sont si forts, qu'ils peuvent casser les bras ou les jambes de ceux qui en seroient frappės.

M. Anderson dit que le requin est assez commun sur les côtes d'Islande; mais on n'en prend, dit-il, que la plus graude espèce pour en tirer la graisse & le foie. Ce poisson } mord mieux à l'hameçon pendant la nuit; c'est pourquoi on le prend vers Noël où les nuits sont plus longues, & avec l'amorce dont nous avons parlé. Il a un foie d'une grofseur si énorme, qu'un seul suffit pour remplir un petit tonneau de plusieurs pintes. On en tire par la voie de l'ébullition dans l'eau, douze livres d'huile qu'on garde dans de petites barriques. Ce foie est divisé en deux lobes. La graisse de l'animal a la qualité singulière de se conserver long-temps, & de durcir en se séchant comme le lard de cochon; aufsi les Islandois s'en servent qu'lieu de lard & la mangentavec leur floc-l

sisch; mais ordinairement on la fait bouillir pour en tirer de l'huile. On coupe la chair du bas-ventre de ce poisson en tranches fort minces, qu'on laisse sécher, en les tenant suspendues pendant un an & davantage, jusqu'à ce que toute la graisse en soit dégoutée, & l'on prétend que cette sorte de poisson desséché, ensuite cuit, est assez bon à manger.

Sur nos côtes, & particulièrement dans la Méditerranée où ce poisson se trouve abondamment, on ne mange sa chair que quand on n'a rien de meilleur, parcequ'elle est dure, coriace, maigre, gluante, de mauvais goût, & très-difficile à digérer. La seule partie supportable est le ventre qu'on fait mariner pendant vingt-quatre heures & bouillir à l'eau pour le manger avec de l'huile. Si l'on prend une femelle avec quelques petits dans le ventre, on se hâte de les en tirer; & les ayant fait dégorger dans de l'eau fraîche pendant un jour ou deux, on trouve leur chair assez bonne.

REQUINQUÉ, ÉE; participe passif. Un vieillard requinqué. Une vieille requinquée. Voyez REQUINQUER.

REQUINQUER; (se) verbe pronominal réfléghi de la première conjugation, lequel se conjugue comme Chanter. Terme ironique & du style familier. Il se dit des gens âgés & surtout des vieilles semmes qui se parent plus qu'il ne convient à leur âge. Sa vieille tante se requinque encore.

REQUINT; substantif masculin. La cinquième partie du quint que l'on paye au Seigneur outre le quint, quand on vend un fief qui relève de sa Seigneurie.

Le requint n'est pas de droit com-

mun, & n'a pas lieu dans toutes les Coutumes où le quint est dû, mais seulement dans les Coutumes qui l'accordent expressement, comme celle de Meaux; dans celle de Péronne, de Montdidier & Roye, il n'est dû que quand le contrat porte francs deniers au vendeur.

RÉQUIPER; verbe actif de la première conjugaison, lequel se conjugue comme Chanter. Denuò munire. Equiperde nouveau. Ils perdirent leur bagage dans cette affaire, & il fallut les réquiper. Réquiper un vaisseau.

REQUIS, ISE; participe passis, Voy. Requérir.

On dit, il a l'age requis, il a les qualités requises pour posséder cette charge; pour dire, l'âge convenable, les qualités nécessaires.

REQUISE; substantis séminin. Il n'a

d'usage que dans cette façon de parler, une chose sera de requise; pour dire, qu'elle sera rare, ou qu'on en aura besoin.

REQUISITION; substantif féminin. Petitio. Demande, action de requérir. Faisant droit sur la réquisition du Procureur du Roi...Les réquisitions des gradués & autres expectans doivent être faites dans les fix mois qui suivent la vaçance des bénéfices. La réquisition d'un gradué empêche la prévention, mais elle est sans effet, lorsque le Pape l'a prévenu. REQUISITOIRE; substantif masculin & terme de Palais. Ace de réquisition qui se sait par écrit, surtout par les Procurents Généraux & autres qui font les fonctions de partie publique dans un Tribunal.

Vu le réquisitoire du Procureur du

Roi expositif que. . . .

Fin du vingt-quatrième Volume.



## AVIS.

Le vinge cinquième volume paroîtra avec le vinge-sixième, & les Souscripteurs le recevront gratis.

De l'Imprimerie de L. Cu. D'HOURY.









